

15.1.322 15 A.

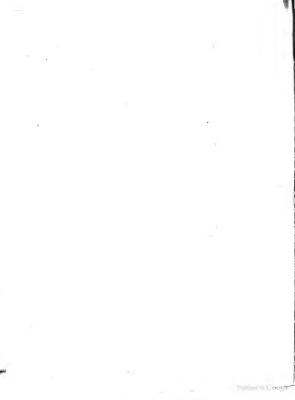

DE

# NAPOLÉON I

PUBLIÉE

PAR ORDRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON III

TOME XIII



PARIS

IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M DESC TXII



# NAPOLÉON I\*

DE

# NAPOLÉON I\*\*

PUBLIÉE

PAR ORDRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON III

TOME XIII



PARIS

IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M DOCC LARIE

DE

# NAPOLÉON PREMIER.

#### 19547.

# A LA PRINCESSE STÉPHANIE DE BADE.

Snini-Cloud, 95 juillet 1806.

Ma Fille, je vois avec plaisir que vous vous plaisez à Carlsruhe, et que tout le monde cherche à vous plaire. Aimet le vieil Électeur, per qu'il est votre père, et parce qu'il est un des princes les plus respectables de son temps, dont l'amitié ne s'est jamais démentie pour moi. Soyer aimable pour ses enfants du second lit, parce que c'est une manière de lui être agréable. Soyer bien pour la comtesse. Je sais combien vous aimes votre mari, mettez tout votre espirit à lui plaire.

Napoléox

Archives de l'Empire

#### 10548.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, s5 juillet 1806.

Mon Cousin, si vous n'avez point d'argent pour le million d'indemuités que je veux accorder aux cantons de la Bavière qui ont le plus souffert, vous pouvez tirer sur le trésor public pour cette somme.

Si le roi de Bavière n'a point donné l'Ordre du Lion au général Verdière, il fera bien de ne pas le lui donner. S'il ne déclare pas qu'il n'accordera de décorations qu'à ceux pour qui je les lui demanderai, ils l'ennuieront tous.

Je suis fort surpris que M. de la Rochefoucauld donne ainsi des passeports à des officiers autrichiens; témoignez-lui-en mon mécontentement.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (En moute out tech, de l'Esop :

## 10549. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, a5 juillet 1806. Monsieur Dejean, j'approuve les forts A et B de Boulogne. Je n'adopte

point l'ouvrage C pour le moment, saus me refuser à le faire construire un jour. Je préfère, cette année, faire l'ouvrage 11 en fortification permanente, c'est-à-dire appuyer une ligne composée des ouvrages 15, 14 et 13 par un fort avec essarpe et contresseapre, bien fermé à la gorge.

L'ennemi attaquera-t-i ce fort II le trouvera appuyé de toute la force de la ligne et essuiera les foux de flanc du fort B, et cheminera dans un rentrant de 6 no 10ises. Attaquera-t-il le fort B' C'est ce que je désire; car, lorsqu'il l'aura pris, il n'aura rien, et les forts A et 11, éloignés l'un de fautre de 6 à 7 you toises, seront deux points forts qui protégrennt toute ma ligne. S'il veut marcher le long de la mer, il faufra encore qu'il protegrennt fourte par les l'aura encore qu'il protegrenne l'ourrage et, et c'est encore ce que je désire. S'il veut, au contraire, cheminer sur fouvrage 11, ect ouvrage opposern toute sa résistance. L'ouvrage A ne laissern pas de servir, soit pour favoirse letting iours pour prendre l'ouvrage 11 ou compte dans ce temps les défayers l'our peut prendre l'ouvrage 11 ou compte dans ce temps les préparatifs. Au bout de ce temps, la France doit avoir offert des moyens de dégager Boulogne.

Dans la situation des ouvrages A, B, C, l'ouvrage C pris, tout est pris, parce que je n'évalue que pour peu de chose l'ouvrage 11 en terre, sans eau dans los fossés. Le préfère donc décidément travailler cette année à

l'ouvrage 1.. Si le génie peut trouver le moyen que, cet ouvrage 1 pris, il y ait encore derrière des retranchements en terre de la nature de l'ouvrage 1.2, qui se llanquent entre eux et qui offriront encore des moyens de retarder l'ennemi, je le trouve très-bien. L'ouvrage D a un but, soutenir le fort la Crèche. Les ouvrages P. F. paraissent trop en avant. On désirerait que l'ouvrage A per l'ouvrage de l'ouvrage 3, ce qui lui permettrait de voir dans le ravin. Il sernit alors à 500 toises de la haute ville et à 500 toises de l'ouvrage D, qui le prefégerait. L'ouvrage P parait aussi fort d'oigné; ne serai-il pas bien placé dans l'ouvrage A, qui n'est guiere qui à tou toises de la haute ville? Il se trouverait à moins de faon toises de l'ouvrage E dans sa nouvelle position: donc il seraint encore profégé.

NAPOLÉON.

Comme on a sans doute le projet d'occuper l'ouvrage h, ce ne sera pas du travail perdu; rien n'empéchera qu'un jour on occupe le point F, si Boulogne prend plus d'importance.

Dépôt de la guerre. (En moute ous Arch. de l'Emp.)

10550.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 26 juillet 1806.

Monsieur Dejean, je ne vois pas d'inconvénient à construire, dans le fossé de la demi-lune 40 de la citadelle d'Anvers, un mur pour clore l'arsenal. En cas d'attaque, ce mur serait aisément démoli.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

# A M. PORTALIS, MINISTEE DES CELTES.

Saint-Cloud, a6 juillet 1806

Monsieur Portalis, mon intention est d'organiser sans délai les neuf séminaires métropolitains. A défaut de ceux-ci, chaque évêque en forme à sa guise, et le nombre en est d'ailleurs insuffisant. L'éducation des ecclésiastiques destinés à remplacer le grand nombre de vieillards actuellement consacrés au culte doit fixer toute ma sollicitude. Je désire que les séminaires métropolitains soient organisés en grand, de manière à former neuf grandes écoles de théologie, qui, si elles ne rendent pas les séminaires diocésains inutiles, dominent au moins sur eux et influent sur l'instruction qui y sera donnée. Dans un rapport que vous me présenterez mercredi sur cet objet, vous me ferez connaître le nombre des prêtres nécessaires pour le culte, le nombre des remplacements prohables pour chaque année, et celui des élèves qui recevront l'instruction dans les séminaires. Votre rapport sera rédigé de manière qu'il puisse être imprimé. Vous y exposerez l'importance d'avoir des prêtres instruits et attachés, les maux que produisent la mauvaise théologie et les controverses sur cette matière. Vous en induirez la nécessité d'une instruction saine et uniforme. Vous appuierez dans vos développements sur les principes de l'Eglise gallicane.

Mon intention étant aussi que le catéchisme paraisse sans délai, et qu'il soit distribué avant le 10 du mois d'août, je désire que vous m'en présentiez mercredi le premier exemplaire.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10552.

AU PRINCE EI GÈNE.

Saint-Cloud, o6 juillet 1806

Mon l'ils, depuis plusieurs jours je ne reçois point de vos nouvelles.

Le général Lemarois m'envoie une lettre du général Lauriston qui m'apprend qu'il n'est plus bloqué, qu'il a battu les Monténégrins et fait sa jonction avec le général Molitor; mais il ne me donne point les détails de ces affaires.

Je vous ai déjà fait connaître que le général Marmont commandait le général Lauriston et les bouches de Cattaro. Recommandez-lui bien d'éttifler les Monthégrins s'il ne trouve l'occasion, mais d'une mansière sûre et dont ces brigands puissent se souvenir; il faut qu'il soit sérère envers les babitants des Bouches qui ont pris les armes contre nous, et qu'il les châtie d'importance.

Donnee l'ordre aux généraux Lemarois et Dubesme, par des courriers estraordinaires, d'être altentifs aux mouvements de Xaples, où il parait qu'une insurrection considérable a eu lieu dans la Calabre. Recommander à Lemarois de bien centraliser ses troupes et de se mettre à même de se porter dans l'occasion à Pescara, au secours de cette place si elle était menacée. Il doit donner l'ordre au général Tisson de se tenir sur les co-fins du royaume de Xaples, du côté de Pescara, avec une bonne colonne de son monde.

Si la uner est libre de Venise à Anchoe, faites-y passer de la poudre des cartontels. Une soitantaine de milliers de poudre paralitair écés-saire. En général, tenes-sous alerte sur tous les mouvements de Naples. Organises sur-le-champ buit pièces d'artillerie attélées et bien seprise, et drigrez-les sur l'imini, pour pouvris restrir à une colonne de 8 ou 5,000 hommes des dépôts de l'armée de Naples, s'îl devient nécessaire de les faire marches sur Naples.

Napoléon.

Comm. par S. A. I. Mar la duchesse de Leuchtenberg. (En minute sex Arch. de l'Esse.)

10553.

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Good, 26 juillet 1806.

Mon Fils, vous avez écrit au général Marmout que les troupes du

général Lauriston ne sont pas sous ses ordres. Cela n'a pas de sens. J'ai fait de la Dalmatie et de l'Albanie une armée. Toutes les troupes qui sont en Dalmatie, à Raguse, aux bouches de Cattaro, sont sons les ordres du général en chef.

Napoléon.

Comm. par S. A. L. M<sup>ex</sup> la dochesse de Leuchtrabes (En minute uns Arch. de (Eng.))

# 10554. AU BOL DE NAPLES

Seint-Cloud, 96 millet 1806.

Je reçois votre lettre du 17. Je vois que vous dirigez toutes vos opérations de guerre à contre-pied. Je ne puis concevoir qu'ayant autour de vous tant de personnes qui ont l'expérience de la guerre, il v en ait si peu qui puissent vous donner un bon conseil. Vous avez une armée telle que non-seulement vous pouvez faire le siége de Gaête et garder Naples, mais encore repousser tout débarquement et reconquérir la Calabre. Mais tout cela n'a point de mouvement ni de vie, point d'organisation ni de direction. Jusqu'à cette heure, vous prenez le mauvais parti. Mais j'ai tort de vous affliger. Je vous avais prévenu de ne pas trop écouter Dumas, qui n'a aucune habitude de la guerre. Il paraît que personne ne sait où sont vos troupes, qu'elles sont disséminées partout, et en force nulle part. Le général Reynier a mal fait ses dispositions de bataille et n'a pas su diriger 6,000 hommes coutre l'ennemi. Mais depuis il a été abandonné d'une manière affligeante; qu'est-ce qu'il deviendra n'ayant pas même contenu le ches-lieu de la province? Quant à moi, tout ce qui arrive eu Calabre ne m'étonne pas; il y a longtemps que je connais ce genre d'esprit, la politique que vous suivez avec les peuples de Naples est l'inverse de la politique à suivre avec les peuples conquis.

Marchez donc en force. Ne disséminez donc point vos troupes. J'imagine que vous avez armé tous les châteaux de Naples. Que veut dire cette garde nationale de Naples? C'est s'appuyer sur un roseau, si ce n'est pas donner une arme à ses ennemis. Oh! que vous connaissez peu les hommes! Prenez donc enfin un parti vigoureux et tener vos troupes dans vos mains, en échelons, de manière à pouvoir réunir 18,000 hommes sur un point et écraser vos ennemis. Le ne vois dans votre lettre aucune réunion de forces; tout cela ne me paraît less clair.

Napoléox.

La Sicile, à ce qu'il paraît, est accordée et n'est plus un obstacle. Il serait possible qu'avant dix jours tout cela fût à vous.

Archives de l'Empire

# 10555. A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, a8 juillet 1806.

Monsieur de Talleyrand, vous ferez connaître à l'ambassadeur ottoman que les Monténégrins ont violé le territoire turc par la faute du commandant du petit fort turc de Zarina, près de Raguse; vous demanderez la destitution de ce commandant, et en même temps qu'il en soit envoyé un nouveau qui ait ordre de bien s'entendre avec les généraux français. Vous demanderez qu'une force de 1,000 à 1,200 Turcs soit envoyée pour défendre le territoire ottoman contre les violations des Monténégrins et contenir les Grecs du district de Trebigne, qui se sont déclarés contre les Français et les Turcs. Si la Porte le désire, je ferai payer ces 1,200 bommes en leur donnant une bonne paye par jour à chacun. Demandez le renvoi du petit pacha de Trebigue, et en même temps que son successeur ait des ordres pour agir de concert avec les Français; enfin qu'il soit envoyé au pacha de Scutari des ordres pour s'entendre avec les Français et coopérer à la réduction des Monténégrins. Demandez qu'on témoigne de la satisfaction au petit pacha d'Utovo, qui s'est bien conduit envers les Francais. L'ambassadeur turc pourra envoyer ses dépêches par le courrier extraordinaire que vous enverrez aussitot au général Sebastiani, que vous

chargerez de presser vivement l'exécution de toutes ces demandes relatives aux divers petits pachas de l'Herzegovine.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères (En nouse ou tech. de (Emp.)

10556.

#### AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Saint-Cloud, 28 juillet 1806.

Monsieur le Général Lemarois, le premier vous m'avez appris des nouvelles de Lauriston; je n'en ai point encore reçu d'autres. Vous voyez donc de quelle importance il est que vous ayez toujours en mer de petits avisos. Veillez sur Naples et sur les états du Pape. Envoyez une partie de ce que vous avez de disponible sur les frontières de Naples. Foites annoncer daus les Abruzzes et à Bonne que 35,000 hommes de troupes françaises marchent sur Naples. Je suis étonné que vous ne vous soyez pas mis en correspondance avec l'officier qui commande à Peccare; vous sous donnez pas assez de mouvement. Teuez le général Tisson de ce côté avec deux régiments de cavalerie, de l'artillerie et une portion de votre infanterie.

NAPOLEON.

Comm. par M. le comie Lemarous. (En minute ses Arch. de l'Emp.)

10557.

#### AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 98 juillet 1806.

Mon Fils, Jai reçu votre dépêche de Venise, en date du 31. Le commandant de la marine a montré en général pen dactivité. Il n'avait pas besoin de graud ordre pour expédier à Bagusse quelques chalouges ave des munitions, du moment qu'on a su que cette place était bloquée. Le vous si écrit, par ma dernière lettre, que mon intention n'était pas qu'on évacnaît Buguse. Écrive su général Marmont qu'il en fisse fortifier les lauteurs. Qu'il organies son gouvernement et haises on commerce libre: c'est dans ce seus que j'entenda reconnaître son indépendance. Qu'il fasse arducer à Slegno mes drapeaux italiens: c'est un point qui dépend aujourd'hui de la Dalmatie. Donnez-lui l'ordre de faire construire sur les tours de l'aguse les hatteries nécessaires, et de faire construire au fort de Santa-Groce une redoute fermée en maçonnerie. Il faut également construire dans l'île de Lacroma un fort ou redoute; les Anglais peuvent s's présenter, il faut être dans le cas de les y recevoir.

Le général Marmont fera les dispositions qu'il jugera nécessaires; mais recommandez-lui lien de laisser les 3° et 4° bataillons des 5° et 33° à Raguse, car il est inutile de trainer loin de la France des corps sans sol-dats. Aussitôt qu'il le pourra, il renverra en Italie les cadres des 3° et 4° bataillons. Si cela pouvait se finei vanul l'arrivé des Anglais, ce serait un grand bien. Écrivez au général Marmont qu'il doit faire occuper les bouches de Cattaro par le général Lauriston, le général Debons et deux autres généraux de brigade, par les troupes intainens que jai envovées et par les troupes françaises, de manière qu'il y ait aux bouches de cattare of qu'on hommes sous les armes. Ne d'unissez à Cattara que le moim possible des 5° et 33°; mais placez-y les 8° et 18° d'infanterie légère et le 11° de ligne, ce qui fornera six bataillons qui doivent faire coo lommes sous et, par ce par le 10° et 20° et 10° et 10° et 20° et 10° et 10

Laissez les bataillons des 5° et 23° à Stagno et à Raguse, d'où ils pourront se porter sur Cattaro au premier événement.

Après que les grandes chaleurs seront passées et que le général Marmont aure nasemblé tous ses moyens et organiés ess forces, avec 13,000 hommes il toubers sur les Monténégrins pour leur rendre les barbaries qu'ils ont faites; il téchera de prendre l'évêque; et, en attendant, il dissimulera autant qu'il pourra. Tant que ces hrigands n'auront pas reçu une bonne leçon, ils seront toujours prêts à se décharer contre nous. Le général Marmont peut employer le général Molitor, le général Guillet et les autres généraux à ces opérations. Il peut laisser pour la parde de la Dalmatie le 81°.

Ainsi le général Marmont a sous ses ordres, en troupes italiennes, un bataillon de la Garde, un bataillon brescian et un autre bataillon; ce qui, avec les canoniners italiens, ne fait pas loin de a, 400 hommes. Il a, en troupes françaises, les 5°, a3° et 79°, qui sont à Raguse et qui forment, à ce qu'il paraît, 4,500 hommes, le 81°, et les hôpitaux et détachements de ces régiments, qui doivent former un hon nombre de troupes. Il a enfin les 8° et 18° d'infanterie légère et les 1; et 60° de ligne.

Le pense que le général Marmont, après avoir hien vu Zara, doit établir son quartier général à Spalatro, faire occuper la presqu'ilé de Sahioncello, et se mettre en possession de tous les forts des bouches de Cattaro. Il doit dissimuler avec l'érèque de Monténégro, et, vers le 15 ou le 20 septembre, lorsque la saison aura fraichi, qu'il aura bien pris ses précautions et endormi ses ennemis, il réunira 12 ou 15,000 hommes propres à la guerre des montagens, avec quelques pièces sur afflits de traineux, et écrasera les Monténégrius. L'article du traité relatif à Baques dit que l'em reconnais l'indépendance, mais nou que je dois l'écaucion

Des quatre généraux de division qu'a le général Marmont, il placera Lauriston à Cattarce et Moltre A Bagnes, et leur formera à chaeun une helle division. Il tiendra une réserve à Stagno, fera travailler aux retranchements de la presqu'ile et au fort qui doit défendre Santa-Croce, ainsi qu'à la fortification du vieux Hagnes et aux redoutes sur les hauteurs de Raguse. Il est facheux que le général Molitor ait enumené des troupes; il aurait mieux fait de laiser tous sex enforts à Lauriston.

Faites-moi connaître où se trouvent les 3º bataillons du 11º et du 16º, les 3º bataillons des 8º et 18º légers, et si les ordres que j'ai donnés pour la formation des réserves en Dalmatie sont déjà exécutés.

Vons ne m'avez pas envoyé l'état de situation depuis le 1" juillet. Demandez au général Lauriston des plans des ports et du pays de Raguse. L'ai accordé 400,000 francs pour l'approvisionnement de cette place. L'aites-y passer tout cela en munitions de houche.

Écrivez au sénat de Raguse qu'il fasse faire l'évaluation des pertes de la ville, mon intention étant de lui accorder un secours.

Napoléon.

Cours. par S. A. L. Man in ducheme de Leuchtenberg (En minute sex tech. de (Eup.))

#### 10558.

#### AU ROL DE NAPLES.

Saint-Cloud, 28 juillet +806.

Je suis dans la confiance que vous ne tarderez pas à avoir Gaëte. Cette place vous devient importante,

Le général Reynier a dû s'attendre qu'on irait à son secours. Il peut avoir manœuvré en conséquence et se trouver très-exposé. Il est important que, le plus tôt possible, une force imposante de 10,000 hommes, infanterie, cavalerie, artillerie, se rende à Cassano pour dégager ce général et se réunir à lui, car ils sont incalculables les événements qui peuvent lui être arrivés. La première cause de tout ceci, c'est d'avoir tenu des troupes à Naples. Je vous en avais prévenu. Des commandants dans les forts, des vivres, des munitions, des dépôts, voilà tout ce qu'il faut à Naples, avec un ou denx régiments de cavalerie et un d'infanterie. On s'est trop établi comme en pleine paix. Vous avez trop ajouté confiance aux Napolitains. C'est une première faute qui a eu des suites. Il faut s'en corriger, entrer en Calabre, désarmer les rebelles et faire des exemples qui restent, L'ancienne reine, en faisant ce qu'elle fait, fait son métier de reine. C'est par de la vigueur et de l'énergie qu'on sauve ses troupes, qu'on acquiert leur estime et qu'on en impose aux méchants. Une fois le général Revnier dégagé et rénni à vos renforts, il faut tenir vos troupes en échelons, par brigades, à une journée de distance entre elles de Naples à Cassano, de manière qu'en trois jours quatre brigades formant 10 ou 19,000 hommes puissent se réunir. Vous avez trois régiments français qui ont donné avec Reynier. Il vous en reste onze qui n'ont rien fait; en y réunissant deux régiments d'infanterie et un de cavalerie, les Italiens, les Corses et vos Napolitains, cela peut très-bien vous faire huit brigades de plus de 3,000 hommes chacune, sous les ordres de deux licutenants généraux et de quatre généraux de division, qui peuvent se correspondre et se réunir en peu de temps. C'est par ce placement en échelons qu'on est sur la défensive, à l'abri de tous les événements; en

ce que, lorsqu'on veut ensuite prendre l'offensive pour un hut déterminé, l'ennemi ne peut le savoir, parce qu'il vous a vu sur une défensive redoutable, et qu'avant les changements qui se sont passés sur la défensive, les dix on douze jours d'opérations serout terminés. Je ne sais si l'on comprendra quelque chose à ce que je dis là. On a fait de grandes fautes dans la défensive; on n'en fait jamais impunément; l'homme evercé s'en apercoit du premier coup d'œil; mais les effets s'en font sentir deux mois après. Puisque les deux points importants étaient Gaête et Reggio, et que vous avez 38,000 hommes, il fallait avoir en échelons des brigades formant cinq divisions qui, placées à une journée ou deux s'il le fallait, pouvaient se correspondre. L'ennemi vous eût trouvé dans une position telle qu'il n'eût pas osé honger, car dans un moment vous enssiez pu réunir vos troupes à Gaête, à Reggio, à Sainte-Euphémie, et sans qu'il y eût un jour de perdu. Voilà les dispositions qu'il faut prendre pour l'expédition de Sicile. Vous devez partir d'un ordre défensif tellement redoutable que l'ennemi n'ose vons attaquer, et abandonner toute position derrière vous, hormis les dispositions défensives de votre capitale, et être tout offensif contre l'ennemi, qui, la descente faite, ne pourrait rien tenter. C'est la l'art de la guerre. Vous verrez beaucoup de gens qui se battent bien et auenn qui sache l'application de ce principe. S'il y avait en à Cassano une brigade de 3 ou 4.000 hommes, rien de ce qui est arrivé n'aurait en lieu. Elle aurait été à Sainte-Euphémie en même temps que le général Reynier, et les Anglais auraient été culhutés, on plutôt ils n'angaient pas débarqué. C'est la fausse position de votre défensive qui les a enhardis.

Quand je vous enversis des recrues und organisées, qui dans celle assistant de perfer voir en la discourant de perdre votre armée. Jai organisé en réserve vos dépòts; jen forme deur copts, qui se réunirout avec de l'artillerie à Anoine, pour se joindre aux troupes du général Lemarois et être à même de se porter à votre secours partout où il sera nécessaire.

Enfin je ne ferai jamais la paix sans avoir la Sicile. S'il est nécessaire, je me rendrai à Naples au moment où il sera convenable de le faire; mais je ne suis pas sans espérance qu'avant dix ou douze jours la paix sera signée avec cette cession.

Je dois vous dire que le général Mathieu Dumas emploie dans les administrations des jeunes gens d'un mauvais esprit, dans le genre réacteur, entre autres les enfants de Lafont-Ladebat; tout cela a un esprit défestable.

Les fausses dispositions de la Calabre me coûteront plus de monde que ne m'en a coûté la Grande Armée. Tout l'art de la guerre consiste dans une défensive bien raisonnée, extrémement circonspecte, et dans une offensive audacieuse et rapide.

Aussild que vous aurez Gaéte, retirez vos troupes de Naples, garnissez vos châteaux, approvisionner-les pour un mois; laissez-y un régiment de cavalerie, 1,500 hommes d'infanterie pour faire la police. L'aissez votre première brigade à deux journées de Naples et en échelons comme je vous l'ai dit, en consultant un peu les localités.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 10559.

# A M. CAMBACÉRÈS.

Seint-Clead, sg juillet 1806.

Le vous envoie toutes les pièces relatives à la législation des énigrés, le désire que vous me fassiet connaître votre opinion sur l'influence qu'aura toute cette législation sur le bien-être des familles dont les parents sont émigrés, d'îci à quatre ou cinq ans et d'îci à doute ou quinze ans, et ur les moyens à prendre, soit cette année, soit l'année prochaine, soit dans deux ans, pour qu'il ne reste plus de traces actives de l'émigration, et pour qu'elle rentre dans le droit commun.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

menunity Georgie

# 10560. DÉCISION.

Saint-Cloud, 59 paillet 1806.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre rend compte à l'Empereur des ordres qu'il a expédiés pour que l'on mette dans la plus grande activité la pouderrie de Monte-Chiarugolo près Parme.

Cette fabrique de Monte Chiarque do n'est pas la seule qui existit; le roi de Sardaigne en avait d'autres. Me faire un rapport sur cheaune d'élles pour les années xx, xx, xx, xx et xx. La république de Graes avait aussi les siennes. Il n'y a pas trop de poudrières en Italie; on ne peut point y enover des poudres de France; le trunsport est trop cher, et d'ailleurs, en France même; il n'y en a pas trop en a pas trop en a pas trop en a pas trop.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10561. DÉCISION.

Seat-Cloud, 29 juillet 1806.

Le ministre de la guerre demande si le général Junot, nommé gouverneur de Paris, commandera la 1<sup>re</sup> division. Il commandera la 1<sup>rt</sup> division, non pas en conséquence de ce qu'il est gouverneur, mais par une décision particulière. Le ministre lui fera, en conséquence, connaître par une lettre que je lui ai accordé le commandement de la 1<sup>rt</sup> division.

NAPOLÉON.

Archoves de l'Empire.

#### 10562.

### AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Seint-Cloud, sy juillet 1806.

Monsieur Dejeau, je reçois les états des armes portatives au 1er juin. J'y vois qu'il n'est porté que 4,300 fusils neufs dans mes places d'Italie, ce qui n'est pas le sixième de ce que j'y ai; qu'il n'en est point porté dans la citadelle de Turin. En général, il y a aujourd'hui assez de fusils à Grenoble et en Italie; dirigez ceux de la première fabrication sur Metz, Strasbourg, Mayence, Wesel, Venloo, Juliers, Charlemont, etc. Faites mettre sur vos états les fusils que j'ai à Palmanova, Venise, Mantoue, etc. Je vois que ces états, en général, ne sont pas faits avec exactitude. Il y a à Alexandrie guarante-huit mortiers à la Gomer de 8 pouces et sept cents bombes de 8: faites-moi connaître pourquoi il y a une si grande quantité de mortiers; à mon dernier voyage, il n'y en avait pas du tout. Si le nombre de bombes de 8 pouces est exact, il y a un grand déficit dans cet approvisionnement important. Il y a quatre milliers de cartouches en Batavie : j'imagine que vous avez donné ordre qu'elles soient évacuées sur Wesel. Il y a 186,000 cartouches dans les places d'Italie : c'est une erreur. Il n'en est point porté pour l'armée d'Italie : c'est encore une erreur. La poudre qui m'appartient dans les places d'Italie n'est point portée, ou du moins il n'en est porté que 1,780 kilogrammes : c'est une autre erreur. Il n'est porté que seize milliers de poudres à Plaisance : il y en a certainement davantage. Ces états sont faits avec une extrême imperfection; portez-y attention, et qu'il n'y ait point de fautes aussi grossières. Je désire que vous y fassiez comprendre une colonne de tout ce qui m'appartient en Italie comme roi d'Italie. Dans votre état n'est point comprise l'artillerie étrangère appartenant à la France; j'en ai beaucoup à Palmanova, à Venise, etc. Selon cet état, il n'y aurait que deux mortiers à Gênes : il y en a plus de vingt. Je remarque qu'il y a à Toulon bien peu de poudre; peutêtre serait-il convenable d'y envoyer une portion des cent cinquante milliers qui sont à Auxonne. Il y en a aussi très-peu dans la direction de

Strasbourg. Je ne sais pourquoi la place de Wesel n'est pas comprise dans votre état; je l'avais cependant ordonné. Faites-le vérifier et portez-moi les réponses à mes différentes observations au prochain conseil d'administration.

NAPOLÉON.

Bépôt de la guerre. (En messer ess Arch de l'Emp.)

10563.

# AI PRINCE EUGÉNE.

Saint-Cloud, ng juillet 1806.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 22 juillet. Mon intention est que le général Marmont garde les deux bataillons du 18°, les deux bataillons du 11° et du 60°, et qu'il vous renvoie les 3° et 4° bataillons des 5\*, 23\* et 79\*. Quant aux deux bataillons du 35\*, je désire qu'il les renvoie; mais, comme il ne faut point fatiguer inutilement des troupes sans rien faire, il faut qu'il les laisse reposer à Zara, et qu'il les fasse revenir par mer, si cela est possible, pour reprendre leur poste dans le Frioul. Vous voyez que nous retirons aujourd'hui le fruit des soins que vous avez portés aux dépôts de l'armée de Naples, puisque nous avons 5,000 hommes en état de former une bonne réserve, au lieu qu'il n'y aurait personne si on n'y avait pas donné ces soins. Continuez à porter la plus grande attention aux dépôts de Dalmatie; faites-en passer des revues particulières, et envoyez-m'en des états particuliers. Ces états bien faits et raisonnés m'occupent plus agréablement que la lecture du plus beau conte. Organisez ces dépôts en brigades, sous les ordres d'inspecteurs, et placez-les dans vos principales villes sur vos derrières. Je me trouve, par le départ du 35°, sur lequel je ne comptais pas, un peu faible sur l'Isonzo; faites-le revenir par mer, s'il est possible. Il ne faut point trop entasser de troupes en Dalmatie, surtout la paix avec la Russie étant faite.

Napoléon.

Comm. par S. A. I. M<sup>ess</sup> in duchesse de Leuchtenberg (En ariante sus Arch. de l'Emp.)

#### 10564.

#### AU BOI DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, sp juillet 1806

Il n'est pas d'usage à Paris de changer les ambassadeurs sans avoir pressenti si celui qu'on veut envoyer est agréable. Le ne veux point du général que vous m'envoyez, laisser-anoi l'ambassadeur actuel. Je suis surpris que vous ayez assez peu de taet pour oublier des égards que la Russie et l'Autriche ont pour mo

On m'assure que vous voulez raser vos places fortes : j'espère que vous ne ferez rien là-dessus sans me consulter. Déjà vous avez dérangé tous mes plans de campagne. Vous allez comme un étourdi, sans envisager les conséquences des choses.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 10565.

### AU ROI DE HOLLANDE.

Soint-Cloud, 29 juillet 1806.

le lis dans les journaux que vous avez suspendu toute exécution de sentence à mort dans votre royaume. Si cele set, vosa vez fait une grande faute. Du droit de faire grâce ne dérive pas la nécessité de révier tous les procès. C'est une manie d'humanité déplacée. Le premier devoir des rois, c'est la justice.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 10566.

# NOTES POUR LE MINISTRE DES CULTES.

Saint-Cloud, 3e juillet 18e6.

2

Il faut coordonner les séminaires diocésains avec les séminaires métropolitains.

Les séminaires diocésains doivent appartenir à l'évêque, être sous sa direction immédiate et ne rien coûter à l'état. On ne doit y prendre aucun grade, mais seulement entrer dans les ordres.

Les séminaires métropolitains doivent être considérés sous deux rapports différents : 1° comme écoles spéciales de théologie; 2° comme séminaires.

Comme écoles spéciales de théologie et ayant le droit de conférer les grades, ils doivent être regardés comme membres de l'université impériale. Le grand maître et le conseil auront droit d'expédier les grades, ainsi qu'ils le font pour les facultés de jurisprudence, de sciences, de belleslettres et d'arts. Il paraît que cette sorte de dépendance ne sera pas une innovation.

Comme séminaires, les séminaires métropolitains se trouveront sous la direction de l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire de l'archevêque.

Ouand un élève d'un séminaire diocésain voudra prendre des grades, il se présentera à l'école spéciale de théologie qui fera partie du séminaire métropolitain. Il subira les examens, et son brevet lui sera conféré par les officiers de l'université impériale. Cette marche aura cet avantage, que, si un séminaire métropolitain avait adopté des principes contraires à l'autorité de l'état, un corps rival pourrait intervenir et refuser les grades. En suivant ce mode, les grades ne seraient pas conférés par une autorité ecclésiastique; et, comme on l'a déjà dit plus haut, cela ne répugne point aux usages anciens, puisque les grades, qui étaient autrefois donués par les universités, se trouveraient conférés par une autorité civile. Lorsqu'un séminariste, soit diocésain, soit métropolitain, voudra se faire prêtre, son admission dans les ordres ne dépendra que du jugement de ses supérieurs, de l'évêque ou de l'archevêque, c'est-à-dire de l'autorité ecclésiastique. Si on pose en principe que, pour être chanoine, vicaire général ou évêque, il faut être licencié ou docteur, que, pour être curé de 1" classe, il faut être bachelier, il s'ensuivra qu'un homme qui, pour être prêtre, n'aura été sous aucune autre dépendance que celle de ses supérieurs ecclésiastiques, ne pourra avoir les grades nécessaires pour occuper des places du premier rang dans le ministère des cultes que si

l'université impériale les lui confère : ce qu'elle pourra refuser dans le cas où il serait connu pour avoir des idées ultramontaines ou dangereuses à l'autorité.

Ces bases générales établies, il faudra déterminer l'âge de l'admission dans les séminaires diocésains. Il faudra examiner aussi à l'on permettre d'y établir des écoles où les enfants soient admis, pour y apprendre les éléments du latin; ce qui ne paraît pas nécessire. Il paraîtrait plus convenable de ne recevoir que des éféves de quatore ans, dont la premier instruction aurait été faite dans les pensions particulières, les écoles secondaires et les trées.

Quant aux séminaires métropolitains, on n'y admettrait que des élèves sortant, par examen, des séminaires diocésains et des lycées, ou des pensionnaires ágés de plus de quatorze ans et ayant l'instruction que cet age comporte.

Le but principal de ces observations est d'éviter l'inconvénient d'avoir deux corps enseignants qui se placeraient en concurrence, et probablement en opposition.

Des prêtres ne doivent pas avoir de colléges, et un petit séminaires serait un véritable collége. On peut seulement tolérer, dans les séminaires diocésains, une seule classe de latin, comme moyen de perfectionner l'enseignement des élèves âgés de plus de quatorze ans qui y seraient admis.

Les frais d'établissement des séminaires métropolitains seront sans doute fort considérables; il n'y a probablement pas d'exagération à estimer à 150,000 francs les dépenses à laire, tant pour approprier les blatiments à cette destination que pour les meubler. Il faudra dons se borner, cette année, à l'établissement des séminaires métropolitains de Paris, Lyon. Tours et Malines; les six autres séminaires seront établis l'année suivante.

M. Portalis se concertera avec le ministre de l'intérieur pour faire la désignation des maisons convenables, en connaître l'état, et proposer, mercredi prochain, un projet de dééret pour les mettre à sa disposition.

Il s'entendra aussi avec M. Foureroy pour avoir, sur l'organisation définitive de l'université impériale, les notions qui lui sont nécessaires afin de déterminer positivement, dans son projet de décret, les rapports des séminaires métropolitains, comme écoles de théologie, avec le grand maître et le conseil de l'enseignement.

- M. Portalis présentera mercredi prochain :
- 1° Un état nominatif des cures, par préfectures et sous-préfectures, en indiquant les différentes classes;
- 3º L'état nominatif des succursales, également par préfectures et souspréfectures, en distinguant les succursales à la charge du trésor et celles à la charge des communes.
- Il fera connaître, en marge de ces états, le moutant de la pension dont jouit le titulaire, et ce que les cures et succursales coûtent au trésor et aux communes.
- Il élablira, dans un rapport par lequel il proposera de mettre tontes les succursales à la charge du trésor, ce que coûterait cette disposition et le montant des pensions dont jouissent actuellement les succursales à la charge des communes.
- M. Portalis présentera en même temps deux autres rapports et projets de décrets :
- 1º Pour fixer le lieu de l'établissement des missions étrangères, et pour organiser définitivement les missions de l'intérieur, qui ont déjà fait beaucoup de bien dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée;
- 9° Pour donner aux dames de la Charité une maison convenable, l'encouragement nécessaire, et une assez grande extension pour qu'elles rendent les mêmes services qu'elles rendaient jadis.
- M. Portalis est invité à envoyer à M. Aldini le catéchisme, pour qu'il soit traduit en italien et répandu dans le royaume d'Italie.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10567.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Good, 30 juillet 1806.

Mon Cousin, je suis faché que vous ayez donné de l'argent à la ville d'Augsbourg. Faurais pu y lever une contribution de deux millions, et elle la à rien payé. Vous donnez 90,000 francs au margraviat d'Anspach: c'est beaucoup trop. Vous ne donnez pas assez à Stubingen et à Passurux pays ont autant souffert de la présence des Français que de celle des Autrichiens. Vou lettres de change secont acquittées à la trésorier. Sa russir préféré que vous eussiez employé les fonds qui sont à Augsbourg. An reste, cell est égal. Votre lettre parle de Tomission du 13º régiment d'infanterie légère : c'est une creur de copie, car je l'avais proté. Au reste, j'ai donné contre-ordre à Auven, à Boulogne, à Paris, etc. Si ces détachements devaient narcher, cela serait assez tôt déciéd.

Si je devais aller à Munich, je pense que je pourrais trouver deux ou trois chevaux chez vous. Voyez aussi, sans faire semblant de rien, ce que le roi de Bavière pourrait me prêter dans ce cas.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute sus ârels de l'Emp.)

- 10568. AU PRINCE EUGÈNE.

Stint-Cloud, 30 juillet 1806.

Mon Fils, Jai en Istrie trois ports qui peuvent contenir des vaisseaux de ligne, celui de Ports-delle-Rose, celui de Ports-Quielo et celui de Pola. Comme mon intenion est d'avoir une place forte en Istrie pour y rétain! rea déglois et troupes qui serainet dans les chés-lieux de la province, au commencement d'une nouvelle guerre, je désire que vous donniez l'ordre aux officiers du génie de faire dresser les plans de ces trois colleités, en faisnat connaître celle des trois qui sera la plus facile à for-

tifier. Ils traiteront aussi la question sous le point de vue maritime, et oroblieront pass surtout la grande considération de l'air. Il me semble que Pola n'à que 600 dimes, Porto-Quieto 800, et Pirano 6,000. Vous ferez aussi traiter la même question par les plus habites officiers de mire de Venise, sous le rapport maritime, et leur demanderez un mémoirre sur la facilité ou la difficulté que présentent ces ports à être bloqués, et sur la nature de leurs communications ave Venise et Anoûne.

Napoléon.

Comm. per S. A. L. M<sup>ess</sup> in duchesse de Leuchtraberg. (En missie son Arch. de l'Emp.)

10569.

AU PRINCE EUGÈNE.

Sunt-Cloud, 30 juillet 1806

Mon Fils, traitez bien les patriotes de Bologne et ceux que vous appue Let les partissan de Semenzari. Sonemarin ne relouremen pas à Bologne, puisque cela vous déplait. Dans les événements sérieux, le parti patriote est celui qui a tonjours montré le plus d'énergie pour la France et pour le trône. La considération est un mot vide de sens: à entendre les différents partis, il n'y en a nulle part. Mettez-vous au-dessus de ces petits prijugés et de ces petites idées.

Je suis fort étonné que vous n'ayez pas encore reçu le décret sur la nomination des préfets.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Mar In duchesse de Leuchtenberg (En misste sur Arch. de l'Essa.)

10570.

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 3o juillet 1806.

Mon Fils, je vois par les états qu'on a envoyé 6,000 fusils dans le mois de mars en Dalmatie : cela est absurde; que désormais on n'y envoie aucune arme ni munitions saus mon ordre. Il y a aussi beaucoup trop de cartouches; il y en a trois millions; c'est ainsi qu'on épuise les arsenaux en pure perte. Faites-moi connaître qui a fait ces dispositions. Est-ce le ministre de la guerre de mon royaume d'Italie, ou mon général d'artillerie?

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Mac la duchesse de Leuchtenberg.
(En minute son Arch. de l'Enn.)

10571.

All PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 30 juillet 1806.

Mon Fils, je vois avec plaisir ce que vous avez fait à Venise pour les hôpitaux et les établissements publics; cela était très-urgent. Vous aurez reçu plusieurs décrets sur Venise relatifs à la dette et à d'autres objets.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Man la duchesse de Leuchtenberg. (En missis sus Arch. de l'Emp.)

10572.

AU ROL DE NAPLES.

Saint-Cloud, 30 juillet 1806.

Je vous ai déjà fait envoyer 500,000 francs; je viens de donner ordre qu'on vous en envoie 500,000 autres. J'ai usus foonné ordre qu'on réunisse cinq bataillons, de 1,000 hommes chacun, à Ancône, d'où ils se mettront en marche pour vous soutenir immédiatement après leur arrivée.

J'ai vu avec plaisir la prise de Gaëte,

J'attenda des nouvelles du général Repière. Je ne puis trop vous répéter de ne pas tonir vos troupes à Naples. Faite forurer des censos u cantonnements à une ou deux journées de Naples, en tenant juste le nombre d'hommes nécessaire pour la défense de la ville et des châteaux. Vous-méme placer-vous dans une maison de campagne. Gette mesure, qui n'était pas bonne avant la prise de Gaéte, est convenable à présent que les esprits sont rasurés. Donne-vous bien de grad d'évouter les couseils de ceux qui vondraieat vous placer entre Bénévent et Capoue. Placervous entre Vaples et la Calabre: réunisce vos forces et envoyez des expédients pour brûle le villages insurgés. Jimagine que vous avez rejeté dans la mer les Anglais qui auraient débarqué du côté de Salerne. Ne voussonnetter pas à l'initiative des mouvements des Calabrais et des ennemis. Vous avez assez de forces pour conquérir le royaume de Naples et toute l'Italie. Les Anglais ne sont pas redoutables; mais, lorsqu'on les attaque sans artillèrie et en désordre avec la plus grande partie de mauvaises troupes comme les Polousis, il rest pas étonant qu'on réussisse mal.

Le gouverneur de Naples doit avoir une maison en ville; mais il doit avoir aussi un logement dans les châteaux, qui doivent être approvisionnés pour trois mois.

Vous devez ne jamais faire aucun pas rétrograde et périr, s'il le faut, sur le territoire napolitain.

Toutes les dispositions qui ont été faites ne sont pas bonnes.

Il ne faut point de truupes à Naples; avec 100,000 hommes, vous ne garderice pas celt ville, et avec 15,000, vous n'y ferier pas la policie, qui peut se faire tout aussi bien avec 1,500. Des mesures vigoureuses rassurerout plus la capitale que de voir des troupes encombrées dans son et qu'elle s'accoutumera à croire à peine suffisantes pour la police.

Vous pouvez prendre l'offensive en Calabre sans vous précipier au fond de la botte, à moins que celà ne soit uécessaire pour dégager le général Repuier. Vos troupes marcheront avec plaisir. De Cassano à Naples il n'y a pas plas de 50 heues. Il n'y a pas un moment à perdre pour placer là votre avanta-grane. Cela seul peut mettre en repes votre royaume. Il serait même dangereux pour les négociations que cela ne se fit pas bientôt. Cette position, occupée par 6,000 hommes pouvant être renforcés dans un jour par 3,000 autres et dans deux jours par 6,000 autres, qui, en cas d'attaque par des troupes très-supérieures, pourraient se retirer d'une marche et se rémin encore à 3,000 hommes, vous rendra la tranquillité et fera que les affaires de Calabre n'auront plus d'infinence sur la politique. Pendant ce temps, vous organiserez votre service, vous ferez des expéditions pour soumette les viallages, et enfin, si l'ennemi précedait

vous attaquer sur Naples, en deux jours vous auriez 9,000 hommes sur cette capitale. Mais toutes ces choses ne se font pas ainsi; un débarquement n'est pas une chose facile; on le verra toujours précédé par les mouvements de l'intérieur. Je suis très-impatient d'apprendre que vous avez occupé Cassano. La saison va devenir supportable, et l'armée reprendra de l'ardeur. D'ailleurs faites piller deux ou trois gros bourgs, de ceux qui se sont le plus mal conduits; cela fera des exemples et rendra anx soldats de la gaieté et le désir d'agir. En supposant que les Anglais eussent beaucoup de forces en Calabre et voulussent soutenir sérieusement une guerre si disproportionnée, avec une avant-garde à Cassano, appuyée, à quelques marches, de deux ou trois brigades, vous seriez renforcé en trois jours par 9,000 hommes; et, si enfin ils ne se croyaient pas suffisamment forts, ils se retireraient d'une marche et seraient encore rejoints par 3,000 hommes. C'est ainsi que l'on fait la guerre, lorsqu'on a plusieurs points à garder et qu'on ne sait pas sur lequel l'ennemi vous attaquera. Vous-même pouvez porter votre séjour à dix ou douze lieues de Naples. Des postes de cavalerie, des signaux doivent être établis, afin de correspondre avec les points de la côte qui sont sur votre flanc droit; et. quand enfin il en sera temps, que la saison sera rafraichie, vons vous mettrez en mouvement et vous reprendrez toute la Calabre.

Je ne ferai jumais la paix sans avoir la Sicile; cela n'entre pas dans mes projets. Si les affaires de Calabre y mettent obstacle, et que les affaires du continent ne m'appellent point ailleurs, je me rendrai à Naples à la fin de septembre.

Vous avez d'aussi bons généraux qu'il peut y en avoir en France.

Saint-Cyr est un général très-prudent. Il est vrai que Reynier a fait des fautes de toute espèce et auxquelles je ne m'attendais pas; l'art d'être tantôt audacieux et lantôt très-prudent est l'art de réussir. Du moment que Reynier vous aura rejoini. Riste passer les trois régiments qui sont avec lui, sur les derrières, dans des positions où ils puissent se reposer: ce doit être à l'un des échelons intermédiaires, ni le plus près de Cassano, ni le plus près de Naples.

Je ne vois pas d'inconvénient que vous employiez à votre service des

Umandin Congle

officiers français et que vous en preniez pour votre Garde comme vous le jugeres convenable, sans trop affaiblir les cadres. Vous m'en donnerez avis et m'en enverrez la note, afin que je les fasse remplacer dans leurs corps.

Napoleon

Archives de l'Empire

#### 10573.

## AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 30 juillet 1806.

l'ai reçu votre lettre du 19 juillet. Je vois avec plaisir que vous avez fait partir six régiments d'infanterie et deux de cavalerie pour Cassano. Il y a de quoi soumettre toute la Calabre et culbuter les Anglais. Il est assez inquiétant de savoir ce qu'est devenu le général Reynier; peut-être se maintient-il aux environs de Cotrone. Il est urgent de le dégager, car il doit avoir très-peu de vivres. Par les différentes lettres que je vous ai écrites, je vous ai fait connaître les dispositions que votre position comportait : des échelons et des échelons, les châteaux de Naples approvisionnés et armés, vos dépôts enfermés dans Gaête et dans Capoue, et vos 25 ou 30,000 hommes placés de manière à pouvoir être réunis en quatre jours, pour les trois quarts, et en cinq marches forcées, sur Naples ou sur Cassano. Vous avez des côtes, sans doute, mais j'en ai partout; et, s'il était vrai que des vaisseaux donnassent tant d'avantage aux Anglais, il s'ensuivrait qu'avec les 40,000 hommes qu'ils ont de disponibles ils pourraient tenir en échec un bien plus grand nombre de troupes. Mais pour chaque chose il faut un plan.

Il y a longtemps que je vous ai dit que vous disséminiez trop vos troupes, Tenez-les réunies, et il vous arrivera ce qui est arrivé en France: les Anglais ont débarqué plusieurs fois, mais ils ont été bien rossés et n'osent plus débarquier.

Si vous n'aviez pas laissé Cassano sans forces, et que vous y eussiez tenu deux régiments, au lieu de les tenir dans la Pouille et disséminés sur les côtes, les Anglais eussent été rejetés dans la mer, et vous eussiez assuré votre tranquillité pour longtemps. L'idée que Naples ne peut être défendue contre une puissance maritime est une idée ridicale. Si vous dites ensuite que vous devez choisir pour séjour habituel une autre ville que Naples, plus avant dans les terres, je suis de votre opinion. Taurais bien désiré avoir les plans des forts de Apples avec une dissertation des officiers du génie, et les plans de Capoue avec des mémoires qui me fissance nonaître les points environnants.

Vous aurex Naples et la Sicile, vous serez reconau par toute l'Europe, mais, si vous ne preneza point des meurses plas siguerueuses que celles que vous avez prises jusqu'ici, vous serez détriué honteusement, à la première guerre contineutale. Vous étes trop hon, surtout pour le pays où vous étes. Il faut désurmer, faire juger et déporter. A mon sens, les premières travaux à faire, lorsque vous serez maître de la Sicile, c'est d'êtablir un fort au phare et un autre à Scille. Au reste, soyez sans inquiétude, je vous tiendrai ce que je vous air promis. Je serai moi-même à la fin de septembre à Naples, à il le faut.

Le royaume d'Italie me rend cent quarante millions de Nilan; il faut que les royaumes de Naples et de Sicile me rendent autant, sans cela vous n'aurez rien. Il faut avoir à votre service 3,000 Corses, 6,000 Suisses et pas plus de 6,000 Napolitains. Vous n'employer pas assez les officiers anapolitains qui ont servi dans l'armée d'Italie. Suivez mes principes politiques; finites l'armée patriote; employez les officiers partisans de la France et qui ont montré de l'énergie; ceux-là ne vous trabiront jamais pour la reine Caroline. Si vous gouvernet votre pays avec vigueur, et que vous en retiriez cent quarante à cent cinquante millions de Milan de contributons, vous aures sis vaisseaux de guerre et autant de frégates, qui, joints à ma marine de Toulon, rendront plus difficile et plus chanceuse aux Anglais leur domination sur la Méditerranée. N'employez pas trop de troupes napolitaines, qui vous abandonneraient si Jétais battu en ltalie; il faut calculer ainsi : employez des troupes qui ne vous abandonneront pas.

Le 1<sup>er</sup> régiment suisse est composé d'hommes qui ont servi en France, et qui seront fidèles. Les Corses vous seront fidèles, et vous pouvez facilement les recruter. Les Napolitains patriotes, qui ont été en France lors de la révolution de l'an vu, seront fiédèles. Je ne parle pas de l'armée finnquise; pissage les destins de la France ne peuvent être mis en balance que par l'Europe réunie, elle aurait besoin de toutes ses troupes, et probablement je ne pourrais vous laisser que deux ou tries régimes. Souvenez-vous hieu de ce que je vous dis : le destin de votre règne dépend de votre conduitr à votre retour dans la Calabre. Ne pardonnez ses. Faites passer par les armes au moins 600 des révoltés. Ils m'ont égorgé un plus grand nombre de soldats. Faites brâter les maisons de trante des principaux des cheds évillages, et distribuez leurs propriétés à l'armée. Désarmez tous les habitants et faites piller cinq ou six gros villages de ceux qui se sont le plus mal comportés. Recommandez aux soldats de bien traiter les villes qui sont restées fédiles. Privac de leurs biens commanaux les villages révoltés, et donnez ces biens à l'armée. Sortout désarmez avec ripeuer.

Puisque vous comparez les Napolitains aux Corses, souvenez-vous que, torsqu'on entra dans le Niolo, quarante rebelles furent pendus aux arbres, et que la terreur fut telle que personne ne remus plus. Plaisance s'était insurgée; à mon retour de la Grande Armée, j'y envoyai Junot, qui prétudait que le pays ne s'était pass insurgée et nervoyat de l'espiri à la française; je lui ai envoyé l'ordre de faire brûter deux villages et de faire fusiller les chefs de la révolte, parmi lesquels étaient six prêtres. Cela fut fait et le pays fut soumis, et le sera pour longétemps.

Vous voyez la terreur qu'inspire la reine; certes, je ne vous propose pas son exemple à initer; mais il n'en est pas moins vrai que c'est une puissance. Si vous vous conduisez avec vigueur et énergie, les Calabrais ni autres ne bougeront de trente ans.

Je finirai ma lettre comme je l'ai commencée. Vous serez roi de Asples; vous aurez trois ou quatre ans de paix. Si vous vous faites roi fainéant, si vous ne tenez pas les rênes d'une main ferme et décidée, si vous écontez l'opinion du peuple, qui ne sait ce qu'il veut, si vous ne détruisez pas les alux et les anciennes usurpations de manière que vous sovez riche. si vous ne mettez pas des impositions telles que vous puissize autretenir à votre service des l'rançais, des Corses, des Suisses, des Napolitains, et armer des vaisseaux, vous ne ferez rien du tout; et, dans quatre ans, au lieu de mêtre uille, vous me nuirez, car vous mêterez de mes moyens. Vous avez une place à construire à Scilla; envoyez-me au plus tôt les plans, pour que je les approuve. Arrivé en Sciele, ne perdez pas un mois sans faire travailler à un pareil fort sur le rivage opposé à Scilla, pour lier ensemble vos deux rovaumes.

Puisque la Calabre s'est révoltée, pourquoi ne prendries-vous pas la moitié des propriétés de ce pays pour distribuer à l'armée? Ce serait un ressource qui vous serait d'un grand secours, et en même temps un exemple pour l'avenir. On ne étange et réforme pas les états avec une conduite molle; il faut des mesures extraordinaires et de la vigueur. Comme les Calabrais ont assassiné mes soldats, je proudrai moi-même le décre par lequel je confiqueurai, au protit de mes troupes, la moitié des revenus de la province, particuliers et publics. Mais, si vous commences à prendre pour principe qu'ils nes se sont pas révoltés et qu'ils vous ont joujours été attachés, votre bondé, qui ne sera que faiblesse et limidité, sera trèr-funeste à la France. Vos amis le disent : vous n'inspirez pas de confinere; vous étes trop hon.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10574

AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Glood, 30 justiet 1806.

Je ne vois pas de difficulté que vous preniez les 600 hommes que vous désirez, pour forzer votre Garde, parmi les troupes françaises qui sont en Hollande. Mais vous metter dans tout cela beaucoup trop de précipitation; marchez donc plus doncement. Vons devez vous rappeler que vons m'avez fait beaucoup de tort dans votre commandement de mon armée du Nord. Vous m'avez ôté des auoyens de ma Grande Armée, et vous avez dissous mon armée du Nord avec une précipitation sans exemple.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## AU PRINCE JOACHIM.

Sanst-Cloud, 30 juillet 1806

J'ai reça vos lettres. J'ai éés surpris de vos observations sur Wesel, Je dépenserai cette année plus de deux millions pour cette place; je dépenserai encore beaucoup d'argent pour la garantir des mouvements du libin. Wesel ne peut appartenir qu'à une grande puissance. Quant à la garantie de vos onfants, c'est un raisonnement piovable et qui mi lui hausser les épaules; j'en ai rougi pour vous. Vous étes Français, j'espère, vos cufants le seront; tout autre sentiment serait si déshonorant que je vous prie de ne m'en jamais parfer. Il serait fort extraordinaire qu'après les bienfaits dont le peuple français vous a comblé vous pensier à donuer à vos enfants les moyens de lui nuire. Encore une fois ne me parter plus de cela, c'est trop ridicale.

Je vous recommande beaucoup de sagresse avec les Prussiens; point de démarches hasandées, parce que vous serez désavoué; beaucoup de prudence dans vos discours, parce que vous êtes très-observé. Veuillet hien aussi ne vous éloigner en rien du recès de l'Empire sur l'octroi du Rlim en siy faire aucone finovation, sans quoi vous vous altirezet un affront. Il faut marcher avec beaucoup de prudence, et faire davantage ce que je vous dis. Vous me connaissez assez pour savoir que je suis homme à faire exécuter ce que je crois ville à mon empire, et que je najis pas sans de bons motifs, parmi lesquels vous devez compter l'amitié que je vous porte.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

10576. DÉCISION

Sunt-Clond, 31 juillet 1806.

Mesdames Laura Cornaro - Mocenigo: Henvoyé à M. Marescalchi, pour Dellin, née Gradenigo; Elisabetta da Molla, répondre à ces dames que mon innée Pisani; Maria Tiepolo, née Priati; Chiara Contarini, née Correc; Catarina Manin, née Pesaro, dames du palais de la princesse Auguste, ayant reçu la croix étoilée d'Autriche, demandent à l'Empereur d'être autorisées à la porter.

Joseph Josy, premier dignitaire du Dôme de Milan, demande l'autorisation de porter l'ordre de Saint-Étienne de Toscane. tention est qu'aucun de mes sujetaitaliens ne porte d'ordres étrangers; que, si elles avaient ces décorations pendant le temps que l'Autriche régaati sur Venies, je n'y arrais fait aucune attention; mais que je ne puis regarder que comme une inconvenance qu'elles leur soient données depuis la paix, et que je désire que ces dames les renvoient, en faisant sentir le refus que j'ai fait de leur permettre de les porter.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 10577. AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Saint-Cloud, 31 juillet 1806.

Monsieur Decrès, je désire qu'on mette en place du vaisseau le Commerce-de-Paris un vaisseau à trois ponts, en construction à Toulon, qui sera appelé le Ville-de-Vienne. Le désire qu'en place du Robuste on mette un vaisseau de 80 canons, qui sera appelé, comme vous le proposez, le Donneret, Les deux vaisseaux de 74, que vous mettrez sur les cales qui sont vacantes, s'appelleront ICIn et le Danube.

Faites remplacer l'Ajax, à Rochefort, par un vaisseau de 7h, qui s'appellera le Vénitien.

Les deux premiers vaisseaux que vous mettrez sur le chantier à Anvers s'appelleront le Dalmate et l'Albanais; je dis à Anvers, parce que je veux que ce soient de petits vaisseaux. Je vous recommande de veiller à ce que beaucoup de constructions soient commencées.

NAPOLÉON.

Archives de la marine.

## AU ROI DE NAPLES.

Seint-Cloud, 31 juillet 1806.

Je reçois votre lettre du 22 juillet, par laquelle vous me faites connaître l'entrée à Naples des troupes du siège de Gaête. J'ai vu avec plaisir que vous avez donné 10,000 hommes au maréchal Masséna pour aller en Calabre; mais j'ai vu avec peine que vous ne placiez pas vos troupes en échelons pour pouvoir en trois jours les réunir, si cela est nécessaire, et tomber sur les Anglais. Je suppose Masséna arrivé à la hauteur de Cassano; qu'il apprenne que les Anglais cernent le général Reynier avec 12,000 hommes et 4 ou 5,000 révoltés : il prendra une position et sera obligé de perdre quinze jours à attendre que vous lui envoyiez des renforts. Au contraire, en placant en échelons ces troupes, qui, en trois ou quatre jours, pourront le joindre ou revenir sur Naples et Salerne, s'il le fallait, il ne perdra point de temps pour dégager Reynier. Vous savez bien que Reynier n'a pas aujourd'hui plus de 4,000 hommes de troupes désorganisées et découragées. Quelle honte et quel malheur si ces braves gens, après s'être défendus, étaient obligés de rendre leurs drapeaux! Je vous ai écrit deux longues lettres là-dessus.

J'ai donné ordre que les Polonais vous rioignissent, ainsi que le dépoir Jai donné ordre que 6,000 homnes soient réunis à Ancône, sous les ordres du général Lemarois, pour se porter sur Naples; mais il faut le tempa qu'ils se réunissent à Ancône. Jai également donné ordre au général Lemarois de vous emoyer tous les détachements qu'il a de la légion corse et des Polonais, et le bataillon suisse qui est à Ancône. Je donne ordre au général Dubesme de vous faire passer le bataillon du régiment de la Tour d'Auvergne qui est à Civila-Vecchia. Les deux autres bataillons de ce régiment sout à Genes et vous filer incressamment pour rejoindre le premier. Mais ce ne sont pas les troupes qui vous manquent, c'est la manière de les rassembler, de les tenir réunies et de les faire agir avec vigueur.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### t0579.

# AU GÉNÉRAL RAPP,

COMMANDANT LA 5º DIVISION MILITAIRE, À STRASBOURG.

Saint-Cloud, 1" sout 1806.

J'ai requ votre lettre avec le livret, qui y était joint, des trois colonnes que vous avez fait partir pour la Grande Armée, se montant à 4,200 hommes d'infanterie et 2,000 chevaux. Le désire que vous me fassiez connaître, par un livret pareil, ce qui reste aux dépôte en officiers, sous-officiers et soldats, et en chevaux, et ce qui leur manque pour qu'ils fournissent un plus grand nombre de troupes et de chevaux.

J'ai confronté votre livret avec mes états de situation; j'v vois,

Que le 3° de ligne devait avoir 800 hommes à son dépôt : vous en avez fait partir 400, il doit en rester 400;

Que le 4e de ligne devait avoir 500 hommes : il n'en est rien parti;

Que le 18° de ligne avait 600 hommes : il en est parti 300, il en doit rester 300;

Que le 24° de ligne avait 470 hommes : il n'en est parti que 140, je suis étonné que vous n'ayez pas fourni les 200 hommes demandés;

Que le 34° avait 650 hommes : il n'en est parti que 270; pourquoi n'a-1-il pas fourni les 300 demandés? est-ce défaut d'habillement ou d'équipement? que le 40° avait 800 hommes : il n'en a fourni que 400, est-ce par la même raison?

Que les 57°, 88° et 96° n'ont rien fourni;

Que vous n'avez fait partir que 300 hommes du 24° d'infanterie légère, qui est porté à 900 hommes;

Que le 26° n'a fourni que 400 hommes : il doit avoir heaucoup de monde disponible, il a 850 hommes;

Que le 17 de dragons, qui est porté sur mes états comme ayant 1.43 cheraux, n'en a fait partir que 63 : pourquoi cette différence? que le 18°, qui avait 108 chevaux, n'en a fourni que 41; que le 19°, qui avait 137 chevaux, n'en a fourni que 194; que le 27°, qui avait 137 chevaux, n'en a fourni que 89;

A1-1-

Que le 10° de cuirassiers, qui avait 217 chevaux, n'en a fait partir que 129; que le 11° de cuirassiers, qui avait 157 chevaux, n'en a fourni que 123;

Que le 8° de dragons, qui avait 160 chevaux, n'en a fourni que 100; que le 13° de dragons, qui en avait 13g, n'en a fourni que 93; que le 16° de dragons, qui en avait 188, n'en a fourni que 14g; que le 91°. qui avait 135 chevaux, n'en a fourni que 190;

Que le 11° de chasseurs, qui avait 137 chevaux, nen a fourni que 87; que le 16°, qui en avait 157, n'en a fourni que 109; que le 13°, qui en avait 20°7, n'en a fourni que 62 : celui-là me parait le plus extraordinaire; on en avait deunandé 180; le régiment paraît en état de les fournir; que le 21° de chasseurs avait 25°0 chevaux ; il n'en a fourni que 187;

Que le 8° de hussards, qui en avait 93, n'en a fourni que 52; que le 10°, qui en avait 149, n'en a fourni que 109; enfin que le 8°, qui en avait 138, n'en a fourni que 08.

Faites-moi connaître les raisons de ces différences.

NAPOLÉON.

trebues de l'Empire

#### 10580.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 1" soft 1806.

Mon Fils, je reçois votre état de situation au 15 juillet. Je suis fâché que le général Marmont ait emmené une artillerie inutile, qui me consomme des chevaux sans raison.

L'officier du génie Somis est trop vieux pour faire utilement un service de montagne. Donnez-lui ordre de se rendre à Venise, où il dirigera les travaux; il y a là le général Poitevin, qui est un officier distingué.

Je vous ai fait connaître que mon intention était que le s' corps de la Grande Armée se tint prêt à marcher; il n'y a donc pas un moment à perdre pour l'organiser. Donnez ordre au 3° bataillon du 8° d'infanterie légère, aux 3° et 4° bataillons des 11°, 35° et 60° de ligne de se rendre à Trévise, Padoue vi Cence, comme je l'ai déjà ordonné. Mon intention est qu'il n'y ait aucun dépôt ni embarras entre la Piave et l'Isonzo. Vous continuerez à laisser aur l'Isonzo les deux divisions du 3° corps de la Grande Armée, L'une composée des 9° de ligne, 84° et 93°, l'autre des 10°, 53° et 13°.

Vous donnerez ordre que le 3° bataillon du 13° rentre également du côté de Trévise ou de Padoue, de manière que vous aurez au second corps de la Grande Armée trois bataillons du 9°, autant du 86°, autant du 90°; deux bataillons du 106°, deux du 53°.

Vous composerez la garaison de Venise de tous les 3" et 4" bataillons, qui vont s'augmenter successivement par la rentrée des malades laissée en Italie, et maintenant en route pour rejoindre leurs 3" bataillons. Mon intention est qu'aucun homme détaché ne rejoigne l'armée qui est en Dalmatie. Tous les individus sortant des hôptaux en deçà de l'Isonzo doivent se rendre à leurs dépôts, et, en attendant que vous en ayez un pour les 5", 3", 7g" et 81" régiments, vous en formerez un provisoire. Je dounerai ensuite des ordres pour que ces individus se rendert en Dalmatie, si cela entre dans nos projets; mais aucun mouvement d'hommes isolés ne doit avoir lieu d'Italie sur l'Istrie sans un ordre positif. Veilles de que cela soit ainsi, car Japprends avec peine qu'un grand nombre d'hommes isolés traversent tous les jours la Croatie pour se rendre en Dalmatie.

Le général Broussier commandera une des divisions du second corps d'armée, Je vous enverrai incessamment un général de division distingué pour commander l'autre division, et un officier d'expérience pour commander tout le corps.

Je vous recommande de nouveau de donner l'ordre qu'il n'y ait en Istrie aucun dépôt, et qu'on n'y laisse que le matériel et l'artillerie strictement nécessaires pour la défense des ports et de la côte.

Que tous les dépôts des 3<sup>n</sup> et 4<sup>n</sup> bataillons repassent la Piave, et qu'il n'y ait dans le Frioul que le second corps de la Grande Armée, composé de six régiments d'infanterie, de deux de cavalerie, ayant son artillerie

.

en état et se trouvant enfin de la même force que celui que le général

Le général Marmont a emmené trop de troupes. Je n'avais pas compté sur le 35°; je vous ai déjà mandé de le faire revenir par mer, s'il y avait moyen, et au moins les 3° bataillons des 5°, 23° et 79°.

Dans votre état de situation, vous ne me parlez pas de la formation que les dépòts des corps qui sont en Dalmatie et en Italie ont dé recevoir. d'après les ordres que j'ai donnés il y a déjà quinze jours. Ayez soin de vous occuper sans relâche de cet objet et de m'apprendre que tous les dépòts sont organisés et inspectés; il est urgent aprendre que tous les moyens dont ils peuvent disposer, car ils vont recevoir beaucoup de concrist dans l'automne.

NAPOLEON.

Comm. par S. å. l. M<sup>ass</sup> la duthesse de Leuchtenberg (En susses sex årch. de l'Emp.)

10581.

AU ROI DE NAPLES.

Saint-Gloud, 1" auût 1806.

Toutes les hypothèses que vous faites sont inutiles. Un an plus tôt, un an plus tard, vous serez maître de la Sicile, et cette Médée n'y aura

pas un pouce de terre. Le général Campredou vient d'arriver; il m'a paru extrêmement fatigué. Du moment qu'il sera reposé, je vous le renverrai; mais je voudrais arrêter avant quelques idées sur les fortifications de Naples. Il est donc convenable que vous lui envoyiez tous les plans nécessaires.

Il vous faut une grande place où toute l'artillerie, tous les dépôts puissent être en sûreté et soutenir un long siége, pour donner le temps à des secours d'arriver.

Où doit être située cette place? Prendra-t-on Capoue ou toute autre? C'est une question asses importante. Enfin on ne peut rester en l'air au milieu d'un peuple ennemi qui est inconstant, qui l'a toujours été, et qui, pendant les premières années, sera sans consistance. Supposez les Français battus en Italie, et qu'on fût obligé de faire la guerre dans le royaume de Naples: il serait convenable d'y avoir une place qui pût renfermer les dépôts, les hôpitaux, les munitions de guerre, et où l'armée pût se rallier et concentrer sa délense.

Il pent y avoir des avis pour mettre cette place à Naples même, non qu'aucun homme sensé puisse avoir l'idée d'enfermer cette immense ville dans la place, mais aux approches de la ville et dans une situation à avoir des feux sur la rade. On aurait le double avantage que la ville serait désendue et qu'elle-même serait contenue, ce qui serait d'un grand résultat. Mais il ne s'agit pas d'avoir une simple citadelle qui ne signifie rien, mais une localité d'une étendue au moins de 3,000 toises. Causez là-dessus avec quelques officiers du génie. Il serait très-avantageux de pouvoir, par une seule place, contenir la capitale, avoir des batteries sur le port, mettre à l'abri tous les établissements d'artillerie, les magasins et les dépôts de l'armée. En travaillant trois ou quatre ans à cette place, en y mettant trois ou quatre millions par an, on aurait une place qui se défendrait six mois, et qui, contenant 12 à 15,000 hommes, occuperait une armée considérable. Beaucoup de places ne servent de rien. Soit qu'on établisse cette place à Naples, soit qu'on l'établisse à Capoue, il vous en faudra encore deux autres aux extrémités de la Calabre, à Charybde et Scilla, pour lier ces deux parties du royaume, et enfin une à Tarente et dans un meilleur point, s'il est possible d'en trouver, qui puisse, même en perdant la supériorité sur terre, mettre à l'abri nos magasins et nos flottes qui arriveraient à Tarente pour la discussion des affaires du Levant. Il sera ensuite nécessaire d'établir des forts dans les îles et de bonnes redoutes revêtues à la gorge dans le mouillage le plus près de la côte; mais cela n'est que d'un intérêt secondaire. Les plans de Tarente sont déjà faits. Ce qui est le plus important, c'est une belle place de dépôt telle que le roi lui-même paisse s'y enfermer et s'y défendre pendant des années, avec les hommes qui lui sont le plus attachés; car, une fois le royaume de Naples soumis, le principe d'une famille qui y règne est de n'en jamais dépasser les frontières, et d'y périr, s'il le faut, en défendant le territoire; et cette seule idée doit donner une autre direction à l'esprit public.

Une dynastie élevée dans ce principe no sera jamais vaincue et conservera le trône intact. Vous voyez que, si le roi avait eu une place pareille et s' fui renfermé au lue d'aller en Sicile, vous auriez eu deux siéges à faire; vous n'auriez trouvé aucune ressource ni aucune artillerie; en deux ans vous n'eussiez pas pris ces places, et la paix ou d'antres événements continentans auraient pu le sauver.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

#### 10582.

## At ROLDE HOLLANDE.

Samt-Cloud, 1" août 1806

Je reçois votre lettre du 3 y juillet. Les reproches que je vous ai faix son relatifs à la précipitation que vous mettez dans vos délibérations. Je ne vois pas d'incouvénient à ce que vous vous fassiez faire un rapport général sur vos places fortes. Je désire que vous me le soumettiez. Vous devez penser que je puis avoir un jour la guerre avec la Prusse et l'Autriche réunies, et que des places du côté de l'Allemagne me seront utiles. Le ne puis vous donner mon opinions ur les capitulations que vous avez avec les princes de Waldeck et de Sax-G-tolba pour des régiments. Songez hien que vous avez hesoin de troupes pour vous forner une armée de 30,000 hommes qui vous défende contre les descentes des Anglais et dans toutes les autres circonstances, et qui garde vos colonies. Il ne dat rien précipiter; en est que lorsque vous maure fait connaître la situation de vos troupes, votre manière de les recruter, que je pourrai vous donner mon opinion sur cette question.

Les meilleures troupes, celles auxquelles vous pouvez avoir le plus de confinnee, sont les Suisses; elles sont fidèles et braves; mais en général elles ne veulent point aller aux colonies. Lorsque vous m'aurez fait un rapport général sur votre armée et sur vos conditions, on pourra voir s'il est possible de mettre à votre service quelques régiments, soit de Bade, soit de Wurtemberg, soit de Hesse-Darmstadt, lesquels, appartenant à des princes plus puissants, seraient bons et déserteraient moins.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10583.

AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Glood, 1" sout 1806.

Les circonstances peuvent exiger que vous réunissiez à Utrecht un camp de troupes bollandaises, le plus considérable que vous pourre, de 18,000 hommes, si cela est possible. J'ai donc besoin que vous me fassiez connaître de quels corps et de quelles armes il sera composé. Il pourrait occuper les mêmes positions qu'occupait le corps du général Marmont.

Naporéon

Archives de l'Empire

10584.

AU ROI DE HOLLANDE.

Seint-Cloud, 1" soit 1806.

Le 31' régiment d'infanterie légère qui arrive à Wesel n'a point ses carabiniers; j'avais cependant donné ordre que ce qu'il y avait de ce régiment en Hollande s'y rendit. Que voules-vous que je fasse d'un régiment sans carabiniers qui va marcher à l'ennemi? Je suis fort mécontent de cette inexécution de mes ordres, qui me paralyse un régiment.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10585.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 1" soit 1806.

Mon Consin, il n'y a pas d'inconvénient, puisque vos ordres sont partis, que la Grande Armée se trouve sur un pied respectable. J'ai seulement retenu les détachements et les 3<sup>m</sup> et 4<sup>m</sup> bataillons qui sont à Boulogne, Anvers, Paris, et j'ai laisé continuer tout le reste des mouvements. Rapp, à qui j'ai donné provisoirement le commandement de la 5<sup>n</sup> division, me rend compte que trois colonnes, formant 5, 200 hommes d'infanterie et 2,000 cheavar, ont passé le Bhin.

Namoréon

Dépôt de la guerre. (En nieute sus Arch. de l'Emp.)

10586.

# A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, a solt 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous envoie des lettres du duc de Clèves. Je vous prie de me les renvoyer lorsque vous en aurez pris connaissance. Mon intention est que vous expédilez à Berlin un courrier extraordinaire à M. Laforest, pour l'informer confidentiellement de ce qui se passe. J'envoie l'ordre positif au duc de Clèves de ne se permettre aucune espèce d'hostilité directe ni indirecte envers la Prusse. Le but de votre dépêche à M. Laforest sera donc de lui faire connaître que, si le cabinet prussien apprenait qu'il fût arrivé quelque chose de grave, il doit déclarer que, dans un moment où je ne fais point ma paix avec l'Angleterre pour ne pas priver la Prusse du Hanovre, je n'ai certainement point le dessein de rien faire contre elle; que, si le duc de Clèves n'a point été prévenu, c'est que l'on n'avait pas prévu que les pays sussent occupés par des troupes prussiennes. Je n'ai pas besoin de vous dire que, s'il ne se passe rien, M. Laforest ne doit rien dire. Réitérez-lui qu'à tout prix je veux être bien avec la Prusse, et laissez-le, s'il le faut, dans la conviction que je ne fais point la paix avec l'Angleterre à cause du Hanovre.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères (En misoir ous Arch. de l'Emp.)

### AU PRINCE JOACHIN.

Saint-Cloud, a solt 1806.

Mon Cousin, je reçois votre lettre. La résolution où vous éles de repousser par la force les Prussiens du pays qu'ils occupent est une véritable folie; ce serait alors vous qui insulteriez la Prusse, et cela est trèscontraire à mes intentions. Le suis en bonne amitié avec cette puissance, ce cesse de faire la paix avec l'Angeletere pour lui conserver le Hanovre; jugez après cela si je voudrais me brouiller avec elle pour des bétiese. Je veux m'entendre à l'amiable avec elle. S'il y a des troupes prussiennes dans les pays que vous devez occuper, gardez-rous de leur faire aucune offense, et ne donner aucun prétexte. Je suis, encore une fois, en bonne harmonie avec la Prusse. Vos propos doivent être très-rassurants. Je ne puis vous exprimer la peine que j'éprouve en lisant vos lettres; vous êtes d'une précipitation désespérante. Votre rôle est d'être conciliant et rès-conciliant avec les Prussiens, et de ne faire aucun pas qui leur ouise. Le premier mal vient de l'occupation de Werden, que vous ne deviez pas occuper. Ce n'était pas votre affaire.

La division Dupont se rend sur l'Inn; vous ne devez en disposer en rien, vous ne savez pas ce que je fais. Restez donc tranquille. Avec une puissance comme la Prusse, on ne saurait aller trop doucement. La division Dupont a ordre de se cantonner depuis Cologne jusqu'à Coblentz, et de là rejoindre l'armée. Ne dérange aucune de mes dispositions.

Napoléox

Archives de l'Empire.

### 10588.

## AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 3 août 1806.

Je reçois vos lettres du 24. Vous ponvez dire au maréchal Masséna que j'ai fait mettre en liberté Ardant.

Titl.

6

Après avoir vu avec attention tout le profil de fiaête, je crois que c'est une trop mauvaise place pour l'occuper. Une place que l'on bat en brêche ans que l'on ait couronné le chemin couvert, et dont la brêche est praticable sans passer le fossé et sans faire sauter la contrescarpe, est une nauvaise place. Le n'à usucue idée de faquose; je ne comais pas Pescara: j'ai peine à croire cependant qu'il faille 3,000 hommes pour défendre cette place.

Quand même la guerre renaîtrait sur le continent, je me contentenis de reprendre à l'armée de Naples le même nombre de troupes que je lui enverrais de ses dépôts, c'est-à-dire la valeur de quatre régiments et les trois quarts de la cavalerie qui s'y trouve; avec cela j'aurais suffisamment.

NAPOLÉON.

Archeres de l'Empire.

# 10589. A M. CAMBACÉRÈS.

Saint-Cloud, 5 août 1806.

Mon Cousin, je vous prie de lire avec attention ce rapport sur Bordeaux. Faites-mé connaître ce que vous pensez du maire et des adjoints. Causez-en avec Pérignon, Jaubert et Grammont. Mon intention est au reste de ne point souffirir dans ces places des hommes opposés aux opérations du Gouvernement et beaux-friers daffatteurs. Éclairez- vous là-dessus, et faites-moi connaître comment on pourrait les mieux remplacer.

Napoléon.

Cress, par M. le duc de Cambureris (No monte res torts de l'Emp.)

> 10590. A M. FOUCHÉ.

> > Saint-Cloud, 5 sout 1806.

Si le baron de Vernazza est à Turin, faites-le arrêter et conduire à Paris, comme étant retourné auprès du roi de l'île de Sardaigne. S'il n'y est pas, faites mettre le séquestre sur ses biens, par la même raison, et faites-le inscrire sur la liste des émigrés.

Donnez ordre que l'abbé Pullini se rende en surveillance dans quelque petite ville du Languedoc que vous désignerez. On n'est point assez sévire pour des hommes qui ont eu des intelligences avec le roi de Sardaigne. Donnez ordre au général Menou et aux préfets de correspondre avec vous pour vous faire connaître ces individus; mon intenion n'est pas de les ménager. Tout individu ayant correspondu directement ou indirectement avec le roi de Sardaigne ou ses agents doit ne pas être souffert en Périon et doit être l'obiet d'une mesure extraordinaire.

Je suis fâché que vous ayez accordé à Moe Turgot la permission de revenir à Paris; elle a été impliquée dans la conspiration de Georges. Mon intention est que tous les individus compromis dans un si grand attentat soient tenus éloignés de la capitale. Ce n'est pas faire la police que ne pas y tenir la main. Vous autorisez également Beuquet de la Pommerave à revenir. Quelle est donc cette folie de rappeler à Paris de mauvais sujets incorrigibles? En général, je désire que vous ne laissiez revenir aucune des personnes exilées, sans mon autorisation. Vous jouez trop avec les éléments de la tranquillité publique. Il me semble que Mer Turgot a été tellement compromise qu'elle doit ne jamais revenir dans la capitale et être l'objet d'une surveillance spéciale, Chargez M. Réal de me faire un rapport sur tous les individus qui ont été impliqués directement ou indirectement dans la conspiration de Georges. Pas un ne doit rester à Paris. Le moindre mal de cette douceur mal entendue est d'accoutumer ces gens-là à regarder comme des peccadilles ce qui est tramé contre le Gouvernement. Il faut que tous les jours un crime de cette nature devienne plus grave.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

10591.

AU ROI D'ESPAGNE.

Saint-Cloud, 5 soft 1806

Monsieur mon Frère, j'ai tardé à répondre à la dernière lettre de Votre

Majesté. Je désire contribuer à donner au prince de la Pais une preuve signalée de l'amitié toute particulière que Votre Majesté lui porte. Le roi d'Angleterre mayant paru sincèrement animé du désir de mettre fin à la présente guerre, jai autorisé M. le général Clarke, mon secrétaire du cabinet et mon conseiller d'état, à entrer en conférence avec lord Yarmouth, et les premières ouvertures ont été asses satisfainantes de part et d'autre pour que le cabinet de Saint-James ait jugé convenable de donner un caractère authentique et des pouvoirs pour négocier, convenable de dernier est arrivé aujourt bui même dans me capitale. Votre Majestéjugera sans doute convenable d'envoyer à l'aris un ministre chargé de ses instructions et de ses ordres. Il ne me reste qu'à rétièrer à Vutre Majesté l'expression des sentiments de la sincère amité que je lui porte.

Napoléon

Archives de l'Empire

# 10592. A LA REINE D'ESPAGNE.

Saint-Cloud, 5 août 1806.

Sami-Cloud, 5 août 1806.

Madame ma Scurr, je ne saurais asser remercier Votre Majesté de choses aimables qu'elle veut bien ne dire sur les évinements de la dernière campagne. Je la prie d'être convaincue de l'intérêt que je porterai constamment à sa fille la reine d'Étrue; qui se distingue par tant de belles qualités. Elle ne doutera pas non plus du désir que j'ai de trouver des circonstances qui me mettent à même de lui donner des preuves de la parfaite amitié que je porte à Votre Majesté.

NAPOLÉON.

Archives de l'Euspire

10593. DÉCISION

Saint-Clead, 5 soit 1806.

Le prince de Neufchâtel écrit que les M.

M. le Prince de Bénévent fera

libelles récemment publiés en Allemagne contre l'Empereur ont été répandus par les libraires Kupfer de Vienne, Enrich de Linz et Stein de Nuremberg. une note très-forte à M. de Metternich à ce sujet. Il fera sentir combien je suis indigné que la cour de Vienne ait recours à des moyens si lâches, après que j'il tenu envers elle une conduite aussi généreuse: il demandera l'arrestation et la punition exemplaire des auteurs et colporteurs de ces libelles.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10594.

## A M. DE TALLEYBAND.

Saint-Cloud, 5 andt 1806

Monsieur le Prince de Bénévent, tous les libelles qu'on répand en Allemagne sortent de la ville de Nuremberg. Faites connaître au Sénat de cette ville que si, sur-le-champ, il ne fait pas arrêter les libraires et brûler tous ces libelles, avant de quitter l'Allemagne, je punirai la ville de Nuremberg d'une manière exemplaire.

NAPOLEON

trchives des affaires étrongère (En missir sux Arch de l'Emp.)

10595.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Seint-Cloud, 5 sedt 1806.

Vous ferez connaître à l'artillerie et au génie ma satisfaction de la conduite de celeux cops à Gatée, ninsi qu'aux régiments composant l'armée assiégeante. J'ai ordonné que quatre places dans la Légion seraient accordées aux officiers et quatre aux sous-officiers et soldats de chacun de ces régiments. Le désire que vous me fassier un rapport chacun de ces régiments, le désire que vous me fassier un rapport.

les officiers, sous-officiers et soldats du génie et de l'artillerie qui se sont plus particulièrement distingués.

NAPOLÉON.

trebues de l'Empere.

# 10596.

DÉCISION.

Sent-Cloud, 5 and 18-16.

Il est demandé une place d'élère à l'école militaire de Fontsinebleau pour le jeune Fontbonne, fils d'un général mort à l'armée d'Italie. Le faire interroger pour savoir s'il a les qualités nécessaires, et me le proposer pour une place d'élève à l'école militaire de Fontainebleau.

Napoléon

technies de l'Empire.

# 10597. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 5 soit 1806.

Mon Gousin, jimagine que vous aver fait arrêter les libraires d'Angbourg et de Nuremberg, Mon intention est quifs soient Iraduis devant une commission mititaire et fusillés dans les vingt-quatre heures. Ce n'est pas un crime ordinaire que de répandre des libelles dans les lieux où se trouvent les armées françaises pour exciter les labiliants contre elles : c'est un crime de haute trabison. La senience portera que, partout où il y a une armée, le devoir du chef clarat de veiller à sa stréet, les indivisables les et tels, convaincus d'avoir tenté de soulever les habiliants de la Soulbe contre l'armée française, sont condamnés à mort. Cest dans ce sens que sera rédigée la senience. Vous mettres les coupables au milieu d'une division, et vous nommeres sept colonels pour les juger. Vous ferez constster, dans la senience, que les libelles ont été envoyés par les libraires Kupfer, de Vienne, et Enriel, y de Linz, et qu'ils sont condamnés à mort comme contumax; lequel jugement sera exécuté, s'ils sont saisis. partout où se trouveront les troupes françaises. Vous ferez répandre la sentence dans toute l'Allemagne.

Archives de l'Empire.

NAPOLÉON.

10598

# AU MARÉCHAL LEFEBVRE.

Saint-Cloud, 5 soit 1806

L'ai reçu votre lettre du 28 juillet. Vous ne rentrerez à Paris qu'avec l'armée. Si l'on ne se bat pas, il faudra que vous restiez tranquille; si l'on se bat, vous aurez un commandement digne de votre grade et de votre ancienneté.

Napoléon.

Archives de l'Empire

## 10599.

### AU PRINCE EUGÈNE.

Sunt-Cloud, 5 audt 1806.

Mon Fils, je suis fâché que vous ayez fait rétrograder le 1" régiment de ligne. Dans la saison où nous sommes, rien ne dégoûte plus le soldat que ces marches et contre-narches. Le général Marmont ayant donné ordre aux deux bataillons du 11" de retourner dans le Frioul, il est mieux valu les luisser revenir. Il faut éviter les contre-ordres; à monis que le soldat n'y voie une grande raison d'utilité, il prend du découragement et perd la confiance. Ce régiment auxa donc fait six contremarches daus un pays ingrat et dans cette horrible chalcur; cela est bieu lécer.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. L. Mor la duchesse de Leuchtenberg (En mante sex Arch. de l'Emp.)

Ognamy Guight

# 10600. AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 5 andt 1846

Mon Frire, il parait que les Anglais s'adoucissent. Les négociations ont ouvertes en forme. Lord Lauderdale et lord Yarmouth sont les deux négociateurs anglais. Le premier est arrivé ce matin. Comme le roi d'Angleterre sait que je veux rester maître de Naples et de la Sicile, on peut gerarder ce point comme entendu: toutefois rien n'est encore décidé. Vous aurez un beau royaume; ce sera à vous à ne pas vous endormis vau le trône et à organiser vigonreusement vas finances, de manière à avoir une bonne marine et une bonne armée. Il ne fust point perdre de vue que la force et une justice s'évies sont la bonté des rois. Vous confondez trop la bonté des rois avec la bonté des particuliers. L'attends de savoir la quantité de biens que vous avez confisqués en Calabre, le nombre de révoltés dont vous avez fait bonne justice. Faites insiller trois personnes par village, des chefs des rebelles. N'ayez pas plus d'égards pour les prétres que pour les autres.

Napot for

Archives de l'Empire.

#### 10601.

AU ROL DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, 5 audt 1806.

Mon Frère, je sens que vous avec besoin de Français pour votre Garde, mais il ne funt point les prendre dans le même corps, et surtout ne pas organiser votre Garde d'une manière aussi coûteuse que la mienne. Si vous voulez avoir 600 hommes de troupes françaises, je crois que le mieux est de les composer de conscrist de choix pris dans les départements, auxquels vous donnerez une masse plus forte, pour que leur habillement soit plus soigné. J'ai été moi-même obligé d'avoir recours à cette méthode. car l'armée ne peut pas me fournir tous les soldats dont j'ai besoin pour ma Garde. Toutesois, si vous persistez à vouloir d'anciens soldats, il saut en prendre tant par corps; mais le nombre de 600 est bien considérable.

L'organisation de votre armée doit marcher d'un seul pas. Je crois que vous n'avez pas de conscription en Hollande. Vous avez besoin de troupes pour vos colonies et pour le continent. Il faut que vous m'envoyiez un mémoire là-dessus, afin que nous calculions les choses de manière que vous ayez des soldats et onn de la canaille, et que cela ne unise pas trop à l'armée française.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10602.

# AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Seint-Cleud, 5 aust 1806.

Monsieur Dejean, mon intention est que tous les militaires qui obtiennent les Invalides pour des blessures reçues dans la guerre de la troisième coalition soient admis à l'hôtel des Invalides de Paris. Donnez des ordres en conséqueuce.

Napoléon.

Bépôt de la guerre. (En missie sez Arch. de l'Emp.)

10603.

## NOTE POUR LE MINISTRE DES CULTES.

Saint-Cloud, 6 août 1806.

Le projet sur les missions à l'intérieur, tel qu'il est rédigé, n'organise pas de manière à atteindre le but qu'on se propose.

L'utilité de ces missions se réduit aujourd'uit à que'sques départements de montagues et à ceux de l'ouest. Il faudrait donc avoir une vingtaine de prêtres qu'on élèverait, non point à Lyon, mais à Paris, et qui parleraient le bas-breton et les idionnes particuliers des babitants des montagnes du Languedoc. Ce n'est ni dans les villes, ni dans les autres départements que les missions peuvent être utiles.

Quant aux missions étrangères, il faut voir s'il ne serait pas plus avantageux de les placer à Versailles.

7

Il ne conviendrait pas de donner les Minimes de la place des Vosges à l'un de ces établissements. Ce local est beaucoup trop étendu. Il serait beaucoup plus propre à placer les sours de la Charité, s'il n'était également plus à propos de les établir à Versailles.

Napoléon.

Archives de l'Empure

### 10604.

# A M. DE TALLEYBAND.

Saint-Cloud, 6 andt 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous envoie quelques observations sur le traité de paix avec l'Angleterre<sup>1</sup>. Sa rédaction me paraît encore loin de la maturité.

## ORSERVATIONS SUR LE PROJET DE TRAITÉ AVEC L'ANGLETERRE

Je ne puis adopter l'article 4, parce qu'il a l'air de subordonner l'article 5 à l'article 4. Je n'ai point d'états à donner au roi de Naples. Je ne puis prendre cette forme. A effacer.

Article 5 : Pas besoin de m'embarrasser du roi d'Étrurie. Effacer.

Le projet de traité auquel se rapportent les observations de Napoléon u'a pu être retrouvé aux archives des affaires étrangères; la commission s'est adressée au conste de Fahault, ambassadeur de France à Londros, qui « obtans du Foreign Office communication du document suivant, lequel porte en marge: Projet. — R. by Mr. Godard, august s. 1806. (Voir pièce n' 1066s, )

Patansula. — [One was proposed by general Clerke, but he said that it was ill written, and that the Emperor would adopt any that might with his Massetty.]

Agricus 1". [As usual in treaties, friendship, amily, etc.]

\ar. 2. [Cornetion of hostilities.]

var. a. [criente about he primerer, as usual; except, after] -soit par terre, soit par mer, les obages enlevés ou dounds produint la guerre et jusques à co jour, et tout sujet des puissauces ci-dessus nomméres qui aurait pa éter retous, etc., a.

Ast. 6. Per suite des circuostancos, et de concert arec Se Majosté impériale de toutes les Russies. la famille qui réguait à Naples et en Sicile, devand obteinir d'autre étate, les deux houtes parties contractantes se réunirent et se concerteront au sujet du nouvel établissement de cette famille.

Ou bien :

La France et la Russie s'étant entendues sor l'informité à donner à la famille royale et-devant réguante à Naples et en Sicile, S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretague et de l'Irlande y déclare son affision.

Aar. 5. S. M. le roi du royaume uni de la Grando-Bretagne et d'Irlande reconnaît le prince

Ridicule de parler du prince de Neufchâtel et des arrangements d'Italie. Il ne fout pas plus que les Anglais se mêlent des affaires d'Italie que moi des affaires de l'Inde. Ne pas parler de cela.

Article 7 [8] : effacer le roi d'Etrurie.

Article 8 [9]: mettre l'Espagne. Il est vrai qu'elle n'a rien de pris; mais elle pourrait avoir quelque chose de pris dans l'intervalle.

Point d'article 10 [11]: Pourquoi la Suède « conserverait-elle» la Poméranie, puisque personne ne la lui a prise? Chose absurde. Si les Anglais persistent, on pourra dire que je reconnais la séparation faite de la Poméranie et son incorporation aux états de Suède.

Joseph-Napoléon de France en qualité de roi des Deux-Sieiles, le prince Louis en qualité de roi de Hollande, les rois d'Étrurie, de Bavière et de Wirtemberg, les grands-ducs de Bads, de Cières et de Hesse-Darmataft, le prince de Neufchâtal et les arrangements faits en Italia josqu'il ce jour, desqualil a été donnel consaissance.

ART. 6. Quelque chose de très-clair sur les dettes; commissaires, si l'on veut.

Ant. 7. S. M. l'Empereur Napoléon reconnaît S. M. le roi du roysume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande comme souverain du Hanorre. Cette souveraineté comprend toutes les possessions de Sodile Majesté Britannique dans la nord de l'Allemagne avant la présente guerre.

Aur. 8. Le présent traité ent déclaré commun à LL. MM, le rui d'Eupaper et des toles, lomps, hypolone, qui du pour Sciline S. M. The Fillel le mire de Frenigal; Leani-Napoline, mi de Holtonie, le rui de Sodré; le mi d'Étraré; et un autrer noir et prince désigné dans Lutdie 5, à mois que, par une déclaration expresse, l'une ou l'autre de ces princes désignés dans Lutdie 5, à mois que, par une déclaration expresse, l'une ou l'autre de ces princes se fance consaite qu'il ce verte permètre connes parts un présent traité. Les houffillés ceusrent parmi creux qui y participerent. [ Auditional article s. cue qu'il les liège d'étants' régisat. ]

Aur. 9. S. N. le rei de la Grande-Bretagne restitus 3.5. M. l'Empreuer des Français, rei d'Italia, « S. N. le rei de Hollecole, texte les possessions ou choisies qui les proptemaint resportement du qualque partie du monde qu'elle seinsi stinées, mit qu'illes sireit dé excepte ou renquies par le freve bellanispare dans le cours de la gener textelle, saig d'aplie de sint obtainé 34 les comptes par le S. U. le rei de la Grande-Bretagne depuis le 5 mars 180- a l'arception de ney de Bonne-Expérience. S. U. le rei du la Grande-Bretagne depuis le 5 mars 180- a l'arception de ney de Bonne-Expérience. Na le rei du la Grande-Bretagne depuis le 5 mars 180- a l'arception de mar de la contraction de l'arception de la contraction par l'impereur, no mou de n'et de Hollande, sur le Gop. «Ces n'eurer de

Asv. 10. Retonciation par l'Empereux, au sous du roi de Hollande, aur le Cap, etc. en favoir de Sa Majesté Britanniqua. qui le possédera en toute souvernisséé; Sedite Majesté Britannique a'engage à y former un port franc, ouvert aux vaisseaux et bâtiments de Boutes les nations et ruffissant pour les reservoir.

Aux. 11. Intégrité de la Sobèla. În the project it mus monded intégrité de la Poméranie suédoise: but, on general Carleb being autoit metther there uvuild be any objection to the grammity of all the king of Sovedon's dominions, in replied none.]

Aut. 12. Si l'une des deux hautes parties contractantes, ou si l'una des puissances participant au présent traité avait perdu, an moment du la signature du présent braité on subséquemment par soitde sérforments de la guerre extuelle, une on plusieurs possessions, elles loi seraiset restituées dans le délai practri par l'article.

٠.

Article 1s [15]: ajouter: - Les deux parties contractantes reconnaissent à S. M. le roi de Naples et de Sicile la décoration de l'ordre de Malte et le droit de la conférer à ses sujets, et ce comme un ordre privé et particulier à son royaume, sans que cela puisse lui donner aueun droit à Malte, car l'Empereur des Français renonce pour lui à tout droit de souverainnéé et autre sur Malte.

Effacer l'article 15 [16], comme contraire à l'unité respective des deux puissances; c'est un article d'armistice et non d'un traité de paix.

Article 16 [17]: effacer, idem.

Article 17 [18]: effacer. Qu'est-ce qu'une république que j'ai cédée à la Russie? C'est ridicule.

L'article 18 [19] est mal rédigé. On pourrait mettre : «Les deux par-Ant. 13. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'indépendance et

Tintégride entière et absolue de l'Empire Ottomus. | This article was said to be framed in oraformity to an idea which preventé in the French government, that Great-Britain has sent out an expedicion against some part of Spanish America.

It was saled whether the words so and reciproquement might be omitted. The reply was "probably they might, "

Art. 14. Les deux harties partice contrastantes nur reconszionat plus Torder de Sinté-lous de frecuestos dans leurs relate, considerant l'impossible de le residente dans l'ite d'Attent, declarent profiles le regrebert comme dissons quant à su rémains on diverse Langues et autions et ajunt à d'alignissis plus notamentes par cet Langues et articus unais de condictaire les sindiches. Le conddition de la contraste l'excessive de la contraste l'excessive de revouvelt que les lies de Melle, Gaine et Camino apportient most Six le le rich de la Contrast-l'excessive de revouvelt que les lies de Melle, Gaine et Camino apportient most Six le Najorie de most perspett et veux-certaire.

Ast. 15. Renonciation, au nom du nouveau roi des Deux-Siciles, sur tout droit de souverainets sur Malte, Gozzo et Comino.

Asr. 16. S. N. la roi du roysuma uni, etc. déclare qu'elle ne tiendra pas en Malte plus de 3,000 hommes en tempa de pair. Les blüments armés des puissances barbaresques ne pourront être aduni dans les ports de Malte, de Gozzo et de Comino, lorsqu'ils seront en guerre avec la France on avec le roysume des Deux-Scielles.

avec le royaume des Deux-Scides. Aar. 17. S. M. l'Empereur des Français déclare que la garnison de Pondiebéry n'excédera pas 3.000 hommes.

Ant. 18. La république des Sept-fles est reconnue. [4s à si si si te Russian treaty mité France.] Ant. 19. S. M. l'Empereur Napoléon déclare qu'il ne sera porté aucune atteinte à l'indépendance de la Suisse régie par l'acte de médiation.] The words médiafied were sité Emperor's own.

Asr. 20. Les territoires et possessions de S. M. Tries-Fidèle sont maintenns dessa leur intégrité. tels qu'ils étaient en vertu des traités existants, etc. reconnus par S. M. Britannique à l'époque du -5 mars 180-2. ties contractantes reconnaissent l'acte de médiation comme unique constitution et droit public de la Suisse. » Si cette rédaction conduit le négociateur anglais à ne pas vouloir de cet article, j'y consens.

#### ARTICLES SECRETS.

L'article 1" parait vague. Faire aussi intervenir l'Angleterre dans les cessions avec l'Espagne; surtout ne pas parler de la Russie, ce qui est une chose qui ne regarde pas l'Angleterre.

Article 3 : évidemment ridicule.

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretague comme roi de Hanovre n'est rien; c'est avec le roi d'Angleterre que je stipule. D'ailleurs il n'y a pas assez de franchise dans cette rédaction. Mettre dans ce sens: «Les deux hautes parties contractantes s'engagent à réunir leurs efforts pour que S. M. le roi de Prusse restitue le Hanovre à l'Angleterre, sans délai, moyennant, 1" une restitution de toutes les prises, etc. comme à

```
Ans. 31. [Envanishus, canisms, etc. os usual.]

Ans. 32. [Pa. 5° order of the travey of Aminus, and relaction.]

Ars. 33. [e^{i\phi} of the same travey.]

Ans. 35. [e^{i\phi} of the same travey.]

Ans. 35. [e^{i\phi} of the same travey.]

Ans. 35. [e^{i\phi} of the same travey.]

Ans. 37. [e^{i\phi} of the same travey.]

Ans. 37. [e^{i\phi} of the same travey.]
```

## ARTICLES SECRETS

Le France et la Russie c'étant engagées à doissie de la cour de Madrid la cossicu des lus labéteres not lis d'eveliminal IV, pour a jour sinsu que se sobriéme, seccessers, c. et aux julière de rei ce dédoussagement de celui dont il devent lévirer de Vaples. S. M. le rei de la Copacition de la companie de la compani

Arran anreax [a] S. M. I'Empereur or iropose point à co que le roi prenne le bitre de granddue ou roi de Hanorre, et le reconsaître on cette qualidi des qu'il le dicirrez. Le roi s'angaye à indennière les sujets prussions des pertes éproverées sur terre ou mer. Ît neu observed su MN. Tallyroud and Clarke that this was aboolately impracticable. Upos which M. Tally-roud and that these stipuloions neve avant in transie, hut athon classrud.]

Acras asrecz. [3]. S. M. Emperour et Boi et S. M. le roi de la Graude-Bretagon réuntrout leurs efforts pour faire avoir au roi de Prusse, en Allemague, une indexenité territorisée soffisante avec population de 500,000 faires pour Cêtres, Anspach et Neufchâldel, qu'il o's plan. la fin de l'article second; 2° une indemnité prise antour de lui et équivalant à 400,000 âmes de population. Surtout ne parler en rien d'Ansnach, ni de Glèves, ni de Neufchâtel.

Article 7: si on ne veut rien dire de plus, inutile. Y suppléer par cet article patent 1: bas deux partise contractates prendront de bonne foi les mesures nécessaires pour que ce qui intéresse l'honneur des deux nations ne soit blessé d'aucune manière par les écrivains, orateurs, etc. de chaque nation. Toutefoisi în e sera pas licite à l'une ni à l'autre de s'attribuer tout ce qui pourrait être fait et dit dans l'intérieur de leur gouvernement et de leurs assemblées, de part ou d'autre.

De sorte que ce traité est bien loin de me paraître encore mûr.

NAPOLÉON.

technes de l'Empire

ACTRE LETICLE [4]. Le roi pensionners les chevaliers de Malte et autres ettachés à l'ordre qui avaient des pensions sur Malte. Gozzo, Comimo, et à oblige à dédommager par un équivalent ceux de ses propreètats.

Arma survaz [5]. Le rei de la Grande-Breigne, etc. derbare que, pour montre se intentiona cuestos curres N. The Exposure de Français, che e reinde districtive sus muslices de inflandilitoriona l'activi de l'Ingéletre propriement ditre; et a il so curr se resolut in Esson con la Hundelitoriona l'activi de l'Angeletre propriement ditre; et a il so curre e resolut in Esson con la Hundede cresset tenus de von disporer de la million (Gornel Chede desired de dat suine des une la pressa sonate finalde en any general desire departe de Essonica (Ingel), des fre de prepar et prevenius et al l'activi de l'activi de l'activi de l'activi de Essonica (Ingel), de fine de la distince, il con l'activi de l

Let us exercia ( $\hat{\theta}$ ),  $\hat{S}$ ,  $\hat{M}$ , be of  $\hat{a}$  in General-Restages delates up the fatter an Canada, a significant confliction per sink dance parameter ( $\hat{\theta}$ -projects, los principans, channess up aisonet delingingle par la France and not l'existence en Europe paretti contraire à la home harmonie rétablié extre a mancia ( $\hat{\beta}$ ). Le hastine partice contraire à la home harmonie rétablié extre de contraire à la home harmonie rétablié extre de la contraire de la contra

Ellis i syplopecous principalement à empérier le publication et le cours de toutes faillus périnque on eften politique contenut de tite les incerieus, personalité et extes qui serassit imprimidens une seule langue que de dant une sent habituritement deus les pays qui tern ent somit. Arras aeras [8]. Les dispositions de l'action de cessations, i.e., can déclerée commune un labitants de possessions de S. N. Estimatque nu filorages, lempels vandeur en souté aute repetur de trans une [18 non servir de la contraction de la contract

### A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 6 andt 18ob

Monsieur le Prince de Bénévent, il ne faut pas souffrir que le consul d'Angleterre retourne à Livourne.

Autorisez mon consul à Tanger à faire partir sur un bâtiment neutre les chevaux arabes que veut m'envoyer l'empereur de Maroc, et chargezle d'y joindre quelques muffoli, s'il y en a dans le pays.

NAPOLEON

Archives des affaires étrangères (Es minute ses Arch. de l'Esep.)

#### 10606.

# AU MARÉCHAL SOULT.

Saint-Cloud, 6 solt 1806.

Mon Cousin, j'ai requ votre lettre du 3 8 juillet. J'apprends avec plasirs la formation des magasins autrichiens. Si la cour de Vienne n'adhère pas à l'utinatum que je lui ai fait noifier, ess magasins nous sortiront; mais la paix avec la flustei et les n'égociations que j'ai avec l'Angleterre nie font croire que tout a se calmer, et qu'une paix profonde succédera à tous ces mouvements guerriers. Je n'en ai pas moins fait passer du rentre de la comme de cavalerie. J'ai placé des réserves sur les différents points de la côte pour prévenir toute descente. J'ai une assez honne armée en Italie, indépendamment des to,oon hommes que j'ai dans le royaume de Naples, et j'ai signé un décret pour la levée de 60,000 conscrits. Je crois tout cela ensemble des raisons de paix plus que de guerre. Toutefois il vaut mieux en finir tout d'un coup que de poser le glaive et être tous les jours à revonmencer.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (En mante ses 4rch. de l'Emp.)

## AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Saint-Glood, 6 août 1806.

Monsienr Decrès, je vous ai demandé un rapport sur Saint-Domingue; je vous prie de le faire et de répondre à ces questions :

- 1° Quels sont les ports sur la partie espaguole de l'île; s'en trouve-t-il où les frégates puissent entrer?
- 2º Qu'est-ce que c'est, l'île de la Tortue? Donnez-moi sa description, son étendue; y a-t-il des mouillages ou des ports où des frégates puissent entrer? Y a-t-il quelque établissement, de l'eau, du bois?

3° Les mêmes questions sur l'île de la Gonave, sur l'île à Vache et sur la petite lie de Cayenite. Donnez-moi une note sur cette question : Qu'est-ce que c'est que le fort de l'Îlet dans la rade du Port-au-Prince, ainsi que toutes les petites iles qui sont situées dans cette rade? Donnez-moi la description de toutes les localités qui environnent le Port-au-Prince, le moile Saint-Nicolas et le Port el Fort-Liberté; quel nombre dhommes serait nécessaire dans chacune de ces places pour les éféendre contre les noirs; les plans détaillés de ces trois villes; quelle est la largeu de l'isthme depuis le Port-au-Prince jusqu'un morne Bouge; quel nombre de troupes devrait occuper la presqu'ile du sud, et de quel avantage serait loccupation de cette presqu'ile! Quel plan le ministère de la marine pro-poset-il pour sommettre Saint-Donnique; et, l'oraque la pair sera faite, quel plan doi-lon suivre pour que le commerce tire tout le parti possible de cette lie?

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

Port et Fort-Douphin

### OBSERVATIONS SUB VENISE

CONSIDÉRÉE COMME PLACE FORTE

Seint-Cloud, 6 andt 1806.

On peut venir sur les nonti di Sabbia et au village de Cava Zuccarina. De là, on peut placer des batteries et passer il porto di Piave Vecchia, qui parait ne pas avoir plus de 50 à 60 toises de large. La batterie n° 14 ne peut en empécher, puisqu'on en serait à plus de 1,000 toises. On se trouve sur-le-champ maitre de tout le littoral de Avellion, et on arriverait à la première heure du blocus sur le porto di Tre Porti. La batterie n° 14 tomberait ainsi d'elle-même ou serait enlevée. Ainsi l'aile gaucle du blocus serait appuvée au porto di Tre Porti.

D'un autre côté, il paraît que rien ne peut empécher de se porter sur le bord des palud di Mella; que la petite ile de Torcello ne paraît pas suffisamment défendue, et qu'on se trouve assez facilement maître de Burano; ce qui appuierait la gauche du blocus. Mestre en formerait le centre, et la droite serait à l'embouchure de la Brenta. Il paraît des ouvrages aussi fégers ne pourraient empécher de pénétrer jusqu'à Chieggia. Ainsi on serait bientôt maître de Chieggia. L'a on trouverait le fort San-Felice. Comme on n'a pas de plan en grand, on ignore quelle espèce de respect on peut lui porter; cependant, cet ouvrage étant rovêtu, il paraît on'il serait susceptible de résister huit d'aix jours.

Maître de Chioggia, on trouve des matériaux et des moyens pour organiser en deux mois une flottille avec des bâtiments tout plats. Maître de Burauo, on ferait même chose de l'autre côté, et Venise se trouverait assiégée sur trois points et par deux flottilles, dans le temps qu'on attaquerait le fort de Malghers.

On aurait d'autant plus de facilité que, par la prise de porto di Piave Vecchia, on ferait entrer jusqu'à Burano les lateaux qu'on aurait construits à Trieste et ailleurs, et que, par Chioggia, on ferait entrer ceux qu'on aurait fait construire sur l'Adige et la Brenta. En moins d'un

.

mois de temps, l'assiégeant serait maître des lagunes par la grande supériorité de ses forces et de son monde. Alors toutes les petites latterirse et bastions seront pris les uns après les autres, et Venise sera prissans avoir touché ni au fort San-Nicolò, ni à San-Lazaretto, ni à Alheroni, ni à San-Pietro, ni aux ouvrages de Malghera. Il faut done, pour qu'on se fasse une idée de la résistance dont Venise est susceptible, un plan de tous les forts, avec un ménoire, et de chaque batterie ou bastion dans l'eau.

Les porti di Malamocco, di San-Nicolò, di Sant' Erasmo, paraissent assez bien défendus.

Le siège de Venise est d'un genre partieulier; mais, pour pouvoir y confier 12,000 hommes de troupes et le matériel considérable qu'il y faut, cette place doit offrir quelque perspective de défense.

Deux mois de temps qu'il faut pour construire un matériel propre aux lagunes offreut d'autant mois de sérée (que l'ennemi, pouvant avoir dés longtemps médité l'attaque de cette place, peut s'y présenter dès les premiers jours du blocus avec soo chaloupes canonnières et soo bateuns plats. Si on lui laisse il port of Pivav Veechis libre ou les Tre Porti, il fera entrer cet immesse matériel par là, ainsi que par Chioggia, si on la laisse si faiblement défendue.

Il prendra le fort San-Felice, et tout le matériel tirant plus d'eau pourra sur-le-champ s'introduire dans les lagunes. Alors la batterie de Caroman tombera d'elle-même, et tout le littoral de Pelestrina, et Venise sera bien près d'être prise.

Il fant done considérer Venise, 1° sous le point de vue de la difficulté à la bloquer et de la difficulté de faire des sorties; 2° sous celui de la défense de ses six entrées ou boueles, et ces six entrées ne sont pas los seules qui doivent attirer l'attention, car la Cava Zucearina, qui se jette dans la mer, peut remonter des bateaux jusqu'an paltude di Maggiore Valle.

Ou n'a pas besoin de dire que, pour peu qu'il y ait d'eau, cela sera suffisant, parce qu'on aura des bateaux plats, qu'on s'aidera par un fort halage, et qu'on amènera les bateaux où il y aura plus d'eau. Maître de la mer, on peut se maintenir maître de toutes les embouchures; mais, comme l'hypolhèse où nous raisonnons est celle où on sersit lobqué par terre et par mer, il est à croire que les mêmes moyens qui rendront l'ennemi maître de la mer lui donneront de grandes facilités, s'il y a quelques passages, de s'étendre dans les lagunes et d'en être naître.

Une cendre de 10 vaisseaux de guerre anglais, d'autant de frégates d'une centaine de chaloupes, offirs une quantilé immense de matelets, caronades, canons; ce qui n'empéchera pas l'armée de terre de faire construire sur la Piave et la Brenta une grande quantité de bateaux, qu'on pourrait indme construire sur les lagunes. Avec les seuls constructeurs qu'on trouverait sur les rivières, on aurait hien des bateaux de cette espèce en un mois et demi ou deux mois.

Les Autrichiens ont voulu conserver Venise; mais ils ne l'out fait que parce qu'ils étaient certains d'être maîtres de la mer. Dans cette hypothèselà même, ils ont fait une opération hasardeuse.

Aujourd'hui on pose toujours la question ; Peut-on concevoir l'espérance de se maintenir dans Venise comme place forte si on n'est pas maître de la mer? Les 13 ou 15,000 hommes qu'on laissera dans cette place ne seront-ils pas en l'air? Et enfin quelles sont les dépenses, les travaux à faire pour se maintenir à Venise?

Il faut une place à Malghera. Il paraît qu'il n'y a rien aujourd'hui. Cette place ne peut coûter moins de trois nuillions à construire; il en faudrait une à Chioggia, qui coûtera à peu près autant; il en faudra une qui garantises Burano, c'est-à-dire bien occuper l'île de Torcello. Enfin il faudriti des forts pour occuper toutes les passes.

Cela ne paraîtrait pas suffisant; il faudrait en outre douze ou quinze forts, non en simples batteries de bois, mais des forts en règle, en maconnerie et même avec contrescarpe, contenant chacun au moins huit pièces de canon, avec une casemate à l'abri de la bombe, pouvant se défendre et résister aux prames ou espèces de radeaux qu'on fabriquerait pour venir les attaquer. Mais que coûters chacun de ces forts?

Alors on compreud que la défeuse de Venisc se trouve circonscrite;

Chioggia prise, Malghera prise, on appuie la gauche de sa défense à Malamocco, la droite aux Tre Porti, et le centre sur la circonférence de doux à quinze forts. On ne peut pas supposer que ces forts pourraient se faire pour moins de 300,000 francs l'un. Ce ne serait jamais qu'une dépense de cinq à six millions. Ces forts seraient ainsi éloignés de 1,000 bises l'in de l'autre. Il y a des basions revitus 33, 34, 32. Il fluudrait savoir or que c'est, ce que coûterait un fort pareil. Sanf Angelo della Polvere et Peveglia, éloignés l'un de l'autre de 2,500 bises, appuieraient bien cette ligne de forts. San-Giorgio in Alga, San-Secondo, Murano, San-Giacomo, il Lazaretto novo, la Madona del Rosario, San-Francesco del Deserto sont autant de points dont il flut avoir les détails.

Ainsi done on considère qu'il n'est possible de mettre sa confiance dans Venise, d'y confier 1 à 15,000 hommes et un grand matériel, qu'autant qu'on aurait à Chioggia un fort qui défende hien la passe et donne des facilités pour les sorties, une place à Malghera, et qu'on sorten procure pour cette place de si nondations telles qu'elles fussent d'une grande défense, qu'on construirait des forts à tous les canaux on bouches qui entrent dans les lagunes, et qu'à cette défense, extrêmement incertaine, on en ajouterait une plus sûre et infallillée des forts en magonnerie appuyant la gauche au fort Alberoni, venant de là sur Povegita, passant ensuite à Sant' Angele della Potèvere, San-Giorgio, San-Secondo, San-Giacomo, File de Torcello, et enfin un fort qui serait établi dans l'île Sant' Erasmo pour bien défendre le passage di Tre Porti; ce qui formerait la déense immédiate de Vesise, ce qui lui conserverait le passage de ses trois grandes bouches et formerait une enceinte de 10 à 15,000 loise.

Gette enceinte serait flanquée à 1,000 toises par des forts en arrière, formant une ligne de douze à quinze batteries en bois, avec une estacade à flenr d'eau protégée et couverte par les forts. Cela donnerait à Venise une streté convenable.

Il ne resterait plus qu'à trouver un point central pour toute la défense.

Le plan et le mémoire qu'on a envoyés sont saits pour des personnes

qui connaissent déjà Venise; il faut des détails sur les lagunes : combien de profondeur? y a-t-il de la vase? si un homme tombe, se noie-t-il? est-il difficile d'y piloter, d'y fonder une maconnerie?

Pour bien raisonner, il ne faut pas considérer les lagunes comme une défense insurmotable; il ne serait pas juste non plus de considérer comme s'il n'y avait pas de lagunes. Cependant on peut faire un raisonnement approché, vu que les lagunes peuvent être rendues praticolles par une construction de 100 à 150 bateaux plats, ne tirant que 6 pouces d'eau. lesquels bateaux ne craindraient même pas d'être échoués pendant les basses eaux, parce qu'ils s'échoueraient les uns près des autres et formement un front instaquable, ét que toutes ces suppositions, un peu plus dilibiles si on n'est pas maître de la mer, sont très-faciles si on est maître de la mer.

Il faut considérer Chioggia comme une petite place à part qui contribue à la défense de Venise, avec laquelle il faut toujours conserver une communication par le littoral.

Napoléon.

Archives da l'Empire.

10609

AU PRINCE EUGÈNE.

Sain[-Cloud, 6 200] 1806

Mon Fils, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous employiez à Milan M. Pugnani, Je n'ai point de renseignements sur le comple de M. Kevenhuller; vous pouvez le recevoir comme il vous conviendra. Au moindre sujet de plainte qu'il vous donnera, vous n'avez qu'à le chasser.

La disposition que vous vous proposet de prendre contre les sujets inliens qui ond porté les armes contre leur patire abtonne; mais, au lieu d'une mesure partielle, je ferai rédiger un décret général que je vous euverrai. Au préalable, faites arrêter ceux dont la police aurait à se planidre, et retenee-les en prison jusqu'à ma décision. Envoyez-me la iste. En genéral, il n'y a pas de mal de montrer un peu de fermeté dans l'administration. La demande du général Lauriston me parait sensée. Donnez ordre que lous les objets qui seront demandés par l'ordonuateur, pour le service de sa division, lui soient envoyée en argent. Comune je sais que le général Lauriston a un grand besoin d'argent, envoyez-lui un fonds de 50,000 francs pour dépenses secrètes et imprévues. Vous prendrez et argent sur les fonds que j'ai déstinés aux dépenses extraordinaires des généraux, et, s'ils ne sont pas suffisants, vous prendrez le reste sur mon trésor d'Italie. Euroyez-lui fout cet argent le plus promptement possible et en bons sequins.

NAPOLEON.

Consto, par S. A. L. M<sup>no</sup> in duclarase de Leuchtenberg (En muste aus Arch, de l'Essp.)

10610.

### A M. FOUCHÉ.

Saint-Cleud, 7 sout 1800.

Lancez un mandat d'arrêt contre le nommé Fragneau accusé, dans votre bulletin du 2 août, d'avoir distribué, à la porte du théâtre de Montauban, des billets aux armes des Bourbons, et faites-le conduire à Paris sous bonne et sûre garde. Donnez ordre qu'on jone Richard Cour-de-Lion à Montauban tant qu'on voudra. Faites arrêter six des jeunes gens les plus tumultueux et qui se sont le plus mal comportés dans cette affaire, et faites faire une liste de six autres à éloigner à trente lieues de la ville. Le maire doit avoir des renscignements sur tout ce qui s'est passé. Vous lui ferez dire que j'ai conuaissance de cette affaire et que je n'entends pas que cela finisse ainsi. Vous me ferez connaître, avant dix jours, le nom des individus que vous aurez fait arrêter, et les familles à renvoyer de Moutauban. Vous aurez soin qu'on saisisse les papiers de ceux qu'on arrêtera, Il faudrait s'assurer de deux ou trois meneurs comme celui qui est désigné dans votre rapport. Mon intention est, quand le crime sera bien constaté, de les punir de manière qu'ils servent d'exemple aux agitateurs. Envoyez à Montauban un observateur, qui donnera de fréquents rapports sur ce qui se passe, et ordonnez qu'un officier de gendarmerie

s'y rende avec quelques brigades, si cela est nécessaire. Vous ferez expédier, dans la même nuit, pour Paris les individus qui seront arrêtés.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

# 10611. AU CÉNÉRAL DEJEAN

Saint-Cloud, 7 soilt 1806.

Monsieur Dejean, j'adopte le projet pour l'île de Bûderich. Je préfère l'hexagone à tous les autres projets, Je désire qu'il y ait une lunette immédiatement à la tête de pont, à peu près à la hauteur de la maison de Noé, que cette lunette se rattache à l'île de Būderich, et qu'elle soit jointe par une caponière ayant fossé et palissade au bastion P de l'hexagone, et que cela soit fait de manière que l'hexagone, par la nouvelle flèche, soit entier et exige une attaque séparée. Mon intention est que. cette année, on ne travaille qu'à l'île de Büderich et à la lunette formant la tête de pont de Wesel, et qu'on emploie la fin de la campagne à étudier les projets de l'hexagone pour m'en soumettre les devis, afin qu'on sache bien en détail la dépense dans laquelle on s'engagera, laquelle devra être terminée l'année prochaine. Comme j'approuve la masse des travaux, le génie les fera faire comme il l'entendra; mais comme, en fait de fortifications, le présent ne doit pas être perdu de vue, il faut que, cette année, on mette en état de désense l'île de Büderich et la lunette de la tête de pont; ce qui m'établira, dès cette année, une communication sûre entre la rive gauche et Wesel. Dans les nouveaux tracés de l'hexagone, on verra à tracer la lunette D de manière qu'elle dépende de Büderich et que, l'île prise, la lunette ne tombe pas pour cela.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute oux âreb. de l'Emp.)

# 10612. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Good, 7 anit 1806.

Monsieur Dejean, j'approuve le fort projeté pour Kehl. Je désire cependant qu'on agrandisse le réduit II qui doit couvrir le pont éclusé sur la Kintzig, et qu'on y travaille cette année. Il sera nécessaire de construire les deux demi-luues qui flauquent ce réduit.

Si les fonds faits pour le fort de Kehl étaient dépensés avant la fin de la saison des travaux, je déciderais alors s'il convient d'affecter un fonds supplémentaire pour ces travaux.

NAPOLÉON.

Dépit de la guerre. (En moute sex Arch. de l'Emp.)

18613.

# AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 7 sout 1806.

Monsieur Dejean, je désire qu'on travaille, cette année, aux contrescarpes de l'enceinte de Palmanova et aux neuf lunettes, afin qu'elles puisseut être finies l'année prochaine. On a du travailler, cette année, à réparer les casernes existantes. Ce qu'on propose pour les établissements nuittaires ne doit pas être pressé, excepté les magasins à poudre, s'il u'en existait pas à l'épreure de la bombe.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. Fa mante sus treb de (Ymp.)

10614

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 7 sout 1806.

Monsieur Dejeau, dans les projets envoyés pour Osoppo, je n'eu vois pas pour la citadelle: c'est un projet que je désire surtout avoir. Il me paraît assez inutile d'occuper par une enceinte bastionnée le bas de la hauteur d'Osoppo. Cette hauteur est impraticable; elle deunande d'être amélioré dans plusieurs points, et je crois qu'il est nécessaire d'établir au pied des flèches qui protégent les sorties. Un chemin couvert, qui contournerait le pied de la hauteur en forme de camp retranché, ne peut être que convenable.

Le but de ces flèches serait aussi d'avoir des batteries rasantes, qui flanqueraient bien le pied de la montagne, de manière que tous les accès du rocher soient vus, découverts et battus.

On ne voit pas ce que l'eunemi pourrait faire pour prendre un point de cette force, nondis que, si on portait les trois ou quatre millions qu'on propose de dépenser en bas, ce serait en pure perte. Quatre ou cinq petites lunettes ayant le but développé ici sont tout ce qu'il faut. Ce unettes serainet des points forst, appuieraient le camp retranché, échireraient le bas des hauteurs, protégeraient les sorties, donneraient des feux rasants.

Quant au projet d'établir une place qui embrasse les deux hauteux, if fant l'ajourner. Si on prend le parti d'occuper Venise comme place forte, il sera impossible de faire une place à Osoppo. Le grand avantage d'Osoppo, c'est qu'avec très-peu d'argent 500 hommes peuvent s'y défendre pendant un temps déterminé, et qu'une drission tout entière doit pouvoir y trouver son refuge, s'y réorganiser sous sa protection, y avoir ses magasins et son dépôt.

Le général Lery ne fait pas connaître la situation de la forteresse, les points qui ont besoin d'être escarpés, les batteries faites ou à faire, la situation des bâtiments militaires, et ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut lui demander un travail sur ces divers objets.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En mirete son Arch. de l'Emp.)

10615.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 7 auit 1806.

Monsieur Dejean, il est inutile de travailler à la ville de Monfalcoue,

qui est dominée de tous côtés. Quant au châteou situé sur une lauteur, il fout connaître, t° si elle n'est pas dominée; s° si de cette hauteur on peut se rendre sur les hauteurs de Gradisea en suivant le plateau; qui supposerait qu'on empécherait l'ennemi de garair le plateau jusqu'à la crète des hauteurs, puisque cela fournirait une bonne nosition.

Quant à l'enceinte bastionnée, elle paraît inutile. Il faut que l'ingénieur fasse connaître la situation actuelle du fort, si les fossés sont profonds et les contrescarpes bonnes. Il ne s'agiraît plus alors que de faire un chenin couvert.

Le donnerai des ordres Jorsque J'aurai une description de ce point. Un comprend que 100 ou 150 hommes en vedelte, occupant ce fort avec cinq ou six pièces de canon, protégeraient le chemin de l'Istrie à Palmanova, et, pendant les moments qui précédent la reprise des hostilités, seraient une cause d'inquiétude pour l'ennemi. Mais cela ne peut jamais valoir la peine de dépenser plus de 10 à 12,000 francs.

NAPOLEON.

Déplt de la guerre. (En minute ses Arch de l'Emp.)

10616.

AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 7 audt 1806.

Monsieur Dejean, le prytanée de Saint-Cyr va mal. Comme il est placé dans les attributions du ministre de la guerre, je désire que vous vous y transportiez un jour où l'on ne vous y attendra pas. On m'assure qu'il y a malpropreté et peu de discipline.

Napoléon,

Dépôt de la guerre. (En missir ess Arch, de l'Essp.)

10617. DÉCISION.

Saint-Cloud, 7 sout 1806.

Le ministre directeur de l'administration Défendre à ce régiment d'adde la guerre présente un rapport sur la deuiettre aucun Français. Recommanmande du colonel des chasseurs hanovriens à cheval qui sollicite l'autorisation d'enrôler des Français dans ce corps. deraux inspecteurs aux revues d'être très-sévères sur cet objet, puisque ce n'est pas un corps français que j'ai voulu former. Me rendre comptide la situation de ce régiment, puis est convenable de réduire à raison de 150 hommes par escudron. Le ministre de la guerre me fem un rapport là-dessus mercredi prochain. Le Hanovre n'étant plus chain. Le Hanovre n'étant plus sera pas possible de maintenir ce régiment à quetre escadrons.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 10618. AU PRINCE EUGÈNE.

Seint-Goud, 7 andt 1806.

Commence of anna 1000.

Mon Fils, je ne sais pas pourquoi je ne reçois qu'anjourd'hui, 7 août. vos lettres du 2; il me semble que j'aurais dû les recevoir hier.

Le vous ai déjà dit que c'était une très-grande maladresse que d'envoyer des hommes isolés en Dalmatie; c'est les exposer à périr. Réunisserles aux dépôts, et, lorsqu'il y en aura un certain nombre, vous m'en rendrez compte; je les ferai passer par mer, quand la saion sera moinchaude. Envoyer un conserti ou un hommes sortiant des hôpitaux faire vingt lieues sur le littoral de la Dalmatie par le temps qu'il fait, c'est l'envoyer à la mort.

Les Croates sont voleurs; il ne faut donc pas s'étonner de toutes les voleries qu'ils peuvent avoir faites à nos troupes. Il n'y a là de sérieux que d'avoir attaqué les derrières de nos troupes. Il faut en écrire à M. de la Rochefoucauld, qui en portera plainte à la cour de Vienne.

En général, tout ce qui est contenu dans le rapport du général Char-

. .

pentier me paraît un peu ridicule. Nous sommes au mieux avec les Tures, et je ne vois pas là de faits qui puissent faire suspecter beaucoup les Autrichiens.

Il faut faire arrêter les déserteurs brescians, et faire en sorte qu'ils ne restent point tranquilles chez eux.

NAPOLEON.

Coorn. par S. A. J. N<sup>ee</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En propte sea Joh; de (Enp.)

18619

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 7 and 1846.

Mon Fils, je vous envoie un exemplaire du catéchiune qui vient d'être pour adopté pour toute la France; s'il pouvait, ansa inconvénient, l'être pour le royaume d'Italie, ce serait un grand bien; mais ce sont des matières très-délicates sur lesquelles il faut être très-circompect. Consulter ministre des cuttes, Le mieux serait que quelque évêque le publié dans son diocèse comme catéchisme diocésain; mais il faut mettre à cela beaucoup de prudence et de serect.

Napoléon.

Comm. per S. A. I. M<sup>er.</sup> la duchesse de Levelstraberg (En mante sux Arch. de l'Emp.)

10620,

AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 7 aret 1806.

Je reçois votre lettre du 29 juillet. Je vois avec plaisir que les troupes étaient arrivées à Lagonegro; d'où je conclus qu'elles sont, à l'heure qu'il est, réunies à Cosenza avec le général Reynier, et que les Anglais auront été ou jetés dans l'eau ou obligés de se rembarquer.

Napoléon.

Archeses de l'Empire

### 10621.

# A M. GAUDIN.

Saint-Cloud, 8 andt +8=6

Monsieur Gaudin, je désirerais avoir un état général, par départements, de tous les terrains vagues qui, en vertu de l'article 5 60 du Gode civil, appartiennent au domaine et dont je puis disposer par concessions, tels que les polders, etc. A l'endroit où la Garonne se divise en deux branches, entre les communes de Coutures et de Sainte-Bazeille, se trouve un gravier qui est dans ec cas. Le désirerais avoir l'évaluation de ce terrain. On m'assure qu'il est assex considérable et que j'ai ainsi à ma disposition une graude quantité de terrains de cette nature qui pourraient servir de récompenses pour les personnes qui ont rendu le plus de services dans toutes les carrières.

Vous aurez soin d'établir dans cet état la valeur approximative de chaque objet.

Napoléon.

Comm. par M. Lefebere, libraire. (En muste sus Arch. de TEmp.)

10622.

# A M. FOUCHÉ.

Saint-Cloud, 8 noût 1806.

Faites démentir dans le Journal de l'Empire l'article qui cit que lord Lauderdale à dé présenté à l'Empereur. Paites dire que ce lord a'urnit pu m'être présenté qu'au cas que la paix fût faite, parce qu'il n'est pas d'usage qu'un plénipotentiaire ennemi soit présenté à un souverain; que, quant à la nouvelle que la paix est signée, c'est une grande inconvenance de la part du Journal de l'Empire de favoriser par ces bruits des spéculations d'apiciage; que les négociations sont commencées, il est vris, mais qu'elles ne sont pas près de finir.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 10623.

# A M. FOUCHÉ.

Sesst-Cloud, 8 sold 1806.

Le lis dans le bulletin du 6 noût des choses fort extraordinaires sur une danne Beaugeard. Je trouve que c'est une étrange manière de faire la police que de permettre à une femme qui reçoit une pension de l'Angleterre d'aller et venir assis librement qu'elle le fait, à moins que le but de la police ne soit de la faire épier pour l'arrêter avec tous ses papiers; mais alors il ne faudrait pas la manquer. Faites-moi un rapport là-dessus. La conduite de cette dame est très-extraordinaire et doit exciter aux plus haut degré la surveillance de la police.

NAPOLÉON.

trehises de l'Empire.

# 10624. A M. DE TALLEYBAND.

Soint-Cloud, 8 août 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous envoie une lettre qui enfin vous fera connaitre tout entier ce coquin de Luccheinii. Il y a long-temps que mon opinion est faite sur ce misérable. Il vous a constamment trompé, parce que j'ai reconnu depuis longtemps que rien n'est plus facile que de vous tromper. Je pense qu'il est nécessaire d'envoyer un courrier à M. Laforest, en lui confiant la dépéche pour qu'il soit à même d'échierre le calinet prussien, et en lui fisants sentir toute la discrie que lacchesini voit ici fort mauvaise compagnie, et qu'il n'a que les renseignements les plus rôticules sur tout ce qui se fait. Je crois qu'il est difficile, en effet, de donner une plus grande preuve de l'imbécilité et ce Pantalon; parce qu'il est faut, et bas, il n'y a pas de hassesse die fausseté dont il ne me suppose capable, jusqu'à me lier avec la Itussie et la Saéde pour d'est a Poméranie prussienne à la Pruse. En vérile, il us la de quoi mettre un ministra aux pettes maisons! Cela ependant

fait voir de quelle nature doivent être nos relations avec la Sudel. Il voient hien que nous sommes toujours fâchés de la déclaration du 3 novembre; que nous ne sommes point revenus de ce système; qu'ainsi il faut considérer que, lorsqu'ils nous ont cédé Wesel, c'est quils ont pensé qu'ils ne pouvaient faire autrement; qu'ils not bien senti le cony, et qu'ils regardent le traité comme un sacrifice. Voilà un plaisant conseil que recliu q'un donne au roi de Prusse de se rendre à Saint-Pétersbourge.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères. (En minute ses Arch. de l'Emp.)

10625.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 8 audt 1806

Vonsieur le Prince de Bénévent, je vous envoie mes lettres pour le roi et la reine d'Espagne <sup>1</sup>. Expédiez M. de Barante, auditeur en mon Conseil d'état, pour remettre ces lettres. Vous écrirez par la même occasion une lettre au prince de la Paix, pour lui annoncer officiellement l'ouverture des négoriations et lui faire connaître le désir que jai de lui être agréable.

NAPOLÉON.

trebises des affaires étrangères (En muste sus âreh de l'Enq.)

10626. DÉCISION

Sunt-Cloud, 8 août 1806.

Le ministre de la guerre expose que la direction de Strasbourg avait expédié déjà sur Wesel les douze canons autrichiens avant l'arrivée du contre-ordre. Mon intention est qu'on ne fasse pour le matériel que ce qu'on fait pour le personnel, où aucun monvement, même de 10 hommes, ne se fait jamais sans m'avoir été soumis.

VAPOLÉGA

Archiven de l'Empire

Voir pièces nº 10591 et 10591.

10627. DÉCISION.

Sant-Cloud, 8 août 1806.

Le ministre de la guerre demande à l'Empereur quelles sont ses intentions à l'égard des officiers français qui accepteront des emplois civils ou militaires dans les royaumes de Naples et de Hollande.

On ne peut occuper deux places. Tout officier qui sera employé au service des rois de Naples ou de Hollande perdra le traitement qu'il recevait en France, mais aura l'assurance de le reprendre si, par des raisons majeures, il était obligé de quitter le service de l'un ou de l'autre de ces princes. De même, tout particulier qui accepterait de l'emploi des mêmes princes sera remplacé dans celui qu'il occuperait en France, toujours avec la promesse de le reprendre si, par des circonstances majeures, il était obligé de quitter leur service.

NAPOLÉON.

Depit de la guerre. (En minute aux Arris de l'Emp.)

10628.

AU PRINCE EUGÈNE.
Suint-Cloud, 9 août 1806

Mon Pils, les compagnies qui component les réserves que j'envoie à Ancoine doivent conserver la correspondance avec les bataillons de dépôt. Ce que je fais là n'est pas nouveau; j'ai eu pendant la guerre /o.,oon hommes organisés de cette manière; les réserves des maré-chaux Kellermann et Lefebrer étaient ainsi composées.

Dandolo a mal fait de ne pas voir le général Marmont. Le ne sais où il va cherches res prétentions; c'est mal faire les fonctions de sa charge que de ne pas protéger ses administrés auprès d'un général étranger qui a la force en main. De cette conduire il faut attendre la plus grande édustion. Cepedant je loue différentes dispositions que Dandolo a prise spour soulager le pays. Étrivez de votre otié à Marmont que cette conduite de Dandolo vient, dans le fond, d'un len principe; dites-lui d'avoir quelques égards pour le provéditeur et de lui donner de la considération dans le pays, parce que c'est un homme sur l'attachement et la protifié duquel je peux me fier; en même temps, recommandes-lui de ménager le pays autant que possible. Je ne sais, vu l'immense quantité d'argent envoyée en Dalmatie comment il peut se faire qu'il n' qu na it pas suffisamment. Veillet à ce que l'ordonnateur Aubernon retourne au s' corps d'armée. J'ai evoyée en Dalmatie l'ordonnateur qu'était à Parme.

Dites confidentiellement à Marmont que les affaires de comptabilité sont revues cis avec la plus grande riqueur; que tout désordre pourrait le perdre, lui et ses amis; que, dans les distributions qui seront faites pour la Grande Armée, il n'aura rien à désirer; qu'il a une réputation d'intégrité à conserver; qu'il soit l'homme que pi ai conu au sac de Pavie en l'an v, et qu'il réprime les abus auxquels les militaires se portent en l'an tv.

Je vois avec peine, dans vos réponses à mes questions, l'ordre quevous avez donné au 3° bataillon du 60° régiment de revenir; comment pourra-t-il revenir par terre dans cette saison? Voss étes trop vić. Quand on fait partir des troupes, il faut les organiser; vous devez sentir que le bataillon du 60° était mal placé la. Réunissez les deux bataillons et faites-les partir.

Prévenez le général Lemarois que, selon toutes les apparences, cette réserve de 6,000 bommes restera longtemps là.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>no</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En misute sus åreh. de l'Emp.)

#### 10629

#### AU BOI DE NAPLES.

Scint-Cloud, 9 audt 1806

Mon Frère, je reçois votre lettre du 30 juillet. Je vois avec peine le système que vous suivez. A quoi vous serviront 50,000 gardes provinciales armées et organisées? A rien qu'à vons dépenser de l'argent, à s'opposer à vos volontés, à élever et avoir beaucoup de prétentions. Il n'y a point de système plus faux, qui, en dernière analyse, soit plus funeste. An premier bruit de guerre sur le continent, ces individus seront au moins neutres, et leurs chefs ouvriront des négociations avec l'ennemi. A la nonvelle d'une bataille perdue sur l'Isonzo ou sur l'Adige, ils se tourneront contre vous; suis-je vainqueur ou en paix, qu'en avez-vous besoin? Eh! mon Dieu! je ne regarderais pas ce système comme sans inconvénient en France. Combien ne pent-il pas être dangereux chez des peuples dont l'antipathie ne se vaincra que par le temps et les années? Tout cela est de la précipitation. Quelques malhenreux galériens, quelques débarquements partiels seront arrêtés : à quels frêles avantages sacrifiezvons la sureté et la souveraineté de votre royaume! Ne craignez donc pas que ces débarquements partiels se renouvellent sans cesse et renaissent comme la tête de l'hydre. Quelques avantages marqués inspireront une terreur telle, que personne n'osera débarquer chez vous. J'ai vu la Vendée qu'on croyait ne devoir pas finir; j'ai vu les Bédouins inquiéter et harceler mon armée en Égypte : quelques grands échecs ont mis fin à tout. Mais ceux qui vous entourent n'ont point de connaissance des hommes. Vous n'écoutez pas un homme qui a heaucoup fait, qui a beaucoup vu, qui a heaucoup médité. Ne suivez pas le système des gardes provinciales; rien ne sera plus dangereux. Ces gens-là s'enorgueilliront et croiront n'être pas conquis. Tout peuple étranger qui a cette idée n'est pas soumis, Quand vous les appelez les 50,000 ennemis de la Reine, cela me fait rire; Naples est un pays d'intrigues où l'on revient sur tout. Vous vons evagérez le degré de haine que la Reine a laissé à Naples; vous ne connaissez pas los hommes. Il n'y a pas vingt personnes qui la haissent comme vous le pensez, et il n'y a pas vingt personnes qui ne se rendissent à un de ses sourires, à une de ses avances. Le premier senfiment de haine d'une nation est d'être ennemie d'une autre. Vos 50,000 hommes sevont ennemis des Français. Le rapprochement ne se fait qu'avance le temps, avec de la prudence et des linisons de famille. Vous levez 50,000 hommes; quand vous leur faites croire qu'ils vous sont nécessaires, vous vous mettes dans une fausse position; vous gâtez voire conquêté.

Je ne suis point satisfait de la distribution de vos troupes. Dans les régiments que vous avez en Calabre, les 1" et 6 s' on beaucouy souffert et sont réduits à moitié. Vous y avez envoyé cinq régiments d'infanterie; ce serait assez si vous aviez à trois jours en arrière 9,500 hommes, et deux antres journées 2,600 autres. Je vous ai expliqué là-dessus la manière dont se fait la guerre. Je suis fâché de ne pas voir Masséna assez fort et en mesure de recevoir des renforts, car il n'est pas douteux que les Anglais ne se soient renforés dans le bas de la Clashre.

Le vois que vous avez trop de troupes partout. Votre résere serait bien si elle étuit à motité chemin de Naples et de Cassano. Le monde que vous avez à Naples est une close rolleule. L'ennemi ne débarquere jamais devant la ville. Il ne sera pas plus curieux que vous de s'enfermer danne grande ville sans avoir batte Tarmée d'observation. Il doit y avoir une brigade à deux lieues de Naples, de manière à ponvoir s'y porter en quatre heures de temps. Vous n'aviez pas en réserve assez de cavalerie au camp de Sainte-Euphémic; elle etit fait la merveille.

Vous avez tropt de monde à Gaête, dans les Abruzzes et dans la Pouille. Lart de la guerre est de disposer es troupes de manière qu'elles soient partout à la fois, Par exemple, vous metter plus de 2, fio a hommes dans la Pouille; il faut que les trois quarts de ce monde soient placés de manière qu'une partie en deux jours, une partie en quatre, puissent se porter sur Cassano. Tout ec que vous aviez à Gaête doit être placé de manière à pouvoir en un jour retourner à Gaête, s'il le faut, ou se rendre à Naples. Je voudrais avoir une armée moitié mointre de la vûtre et avoir plus de monde à Cassano. à Gaête, s'il étain fecessire, dans les Abruzzes est dans

la Pouille. Je vous prie de ne pos lire cela légèrement. L'art du placement des troupes est le grand art de la guerre. Placez toujours vos troupes de manière que, quelque chose que fasse l'ennemi, vous vous trouvez en peu de jours réuni. C'est le défant de cette première connaissance de la guerre qui a causé les malheurs arrivés à Repnier et le nulaise où vous trouvez avec des troupes considérables. Tant que vous ne prendrez pas pour principe d'avoir des dépôts dans Naples, deux régiments de cavalerie et un d'infianterie aux portes (vous pouvee encore y mettes les Napolitains que vous avez à Capone et ailleurs), vous n'aurez point assez de troupes; une armée ne suffirait pas pour garder cette capitale, et deux habillons serieires uffissants il se pouple y était accortumé.

Votre correspondance est régulière, mais insignifiante.

Le vois sur vos états 1,000 hommes de la Garde : sont-ce des Français un des Italiens (Yous en ein avez pas parlé. Ne déorganisse point mes cadres sans que j'en sache rien. Si vous m'aviez consulté, je vous aurais dit, à cette occasion, qu'il est inutile de payer chèrement votre Garde; que vous ne devez pas la composer de 1,000 vieux soldats, dont on ne saurait priver les corps avec trop de circonspection; qu'il m'est impossible, à moi-même, de crecture nus Garde dans les régiments de l'armée, que je suis obligé d'avoir recours à des conscrits, que je paye comme des troupes ordinaires; qu'enfin c'est de l'argent jeté que de payer si chèrement votre Garde. Le vois que vos régiments de cavalerie sont très-lèriement votre Garde. Le vois que vos régiments de cavalerie sont très-lèriement votre Garde. Le vois que vos régiments de cavalerie sont très-leriement votre Garde. Le vois que vos régiments de cavalerie sont très-leriement et de la guerre et me faire proposer un décret; j'aurais fait tout ce qui était convenable. Si des quatorre régiments que vous avez vous en prenez la meilleure partie pour votre Garde, je n'aurai just d'armée.

Tout ce que vous me dites de l'argent répandu par les Anglais est faux; je n'ai pas pris le change; je suis fait à toutes ces rumeurs. Tout ce qu'on dit qu'ils font en sens inverse est également fants. Ma vieille expérience m'éclaire encore plus que tous les renseignements qu'on peut me donner.

S'il vons faut 4,000 Napolitains à Naples, n'en prenez pas davantage.

Prenez des pères de famille bien lâches et bien vieux, qui sont bons pour la garde de la maison quand on crie au voleur! Faire autre chose, cès vous préparer de grands malbeurs. La révolte à na pas gagné, parce que les Anglais ne se sont pas avancés dans l'intérieur. Ils ont craint avec raison de perdre leur monde dans les montagnes par les grandes chaleurs, d'être oughes ét d'éprouver un grand éches.

Vous avez beaucoup trop de généraux. Je ne puis vous en dire davantage que ce que je vous ai dit, de renvoyer tous ceux que vous voudrez. Vous avez à Naples des régiments qui, par la manière dont ils sont employés, ne vous serviront pas. Des sots vous diront que la cavalerie ne sert à rien en Calabre; à ce compte, elle ne sert nulle part. Si Reynier avait eu 1,200 chevaux et les cût bien employés, il aurait fait un mal affreux aux Anglais, surtout s'il eût eu des dragons, qui sont armés de fusils et qui combattent à pied. Mais vos dragons sont éparpillés et ne vous rendent aucun service. Vous avez cinq régiments de dragons disséminés; vous devez les réunir et en former une réserve avec quatre pièces d'artillerie légère, attelées, Ces 4,000 hommes, capables de faire trente lieues en deux jours, peuvent se porter sur Naples et sur tout autre point qui serait menacé. Que faites-vous de 300 dragons isolés qui perdront l'esprit de leur arme et ne vous serviront de rien? a ou 3,000 dragons placés à quarante lieues de Naples, sur le chemin de Cassano, qui se fussent mis en marche pour se porter sur Cassano et Sainte-Euphémie, y fussent arrivés en même temps que Reynier. Je vous le répète, réunissez vos dragons, donnez-leur quatre ou six pièces d'artillerie légère, avec des caissons et des cartouches; considérez-les comme infanterie, et organisezles de manière à être promptement partout. Il y a, de Cassano à Naples, cinquante lieues. En les plaçant par deux régiments en échelons, vous les aurez, au bout de trente-six heures, sur Naples et sur Cassano; en les tenant sous les ordres d'un seul commandant, qui les exercera tous les jours à pied, vous aurez là une excellente infanterie.

Il me reste une autre chose à vous dire : formez des brigades napolitaines, mais n'en formez pas trop. A quoi vous serviraient-elles si j'étais battu sur l'Isouzo? C'est là l'étoile polaire de toutes vos opérations politiques et militaires; c'est à cette perspective que vous devez tout rapporter.

Je n'ai fait que rire de toutes les alarmes sur Naples lors des dennes vécements, et, quoique j'ai eva l'armée extrêmente ma placée.

j'ai cependant compris que le danger obligerait par instinct à faire de meilleures dispositions. Il est résulté seulement de ce défaut de direction la perte de quelques hommes et quelques malheurs partiels. Mais il n'en serait pas de même si j'avais la guerre et que je fusse battu sur l'Isoazo. Ne croyez pas que chaque régiment napolitain que vous fornerez soit un accroissement de forces. Du moment que je suis obligé de vous eavoyer de l'argent, je ue puis lever des corps, ni régler mes dépenses.

Je me flatte que vous n'avez rien à craindre anjourd'hui. Vous serez roi de Naples et de Sicile; mais prenez des mesures sérieuses. En signant chaque acte, dites-vous bien : - Cela serait-il bon, si l'armée française était acculée sur Alexandrie? - Si vous ne vous pénétrez pas de ce principe, vous ne régnerez pas longtemps, vous vons préparerez des malheurs, à vous et à tous les hommes qui s'attacheront à votre cause à Naples. Quelles sont les troupes qu'il vous faut pour vous? Des Corses d'abord, qui serviront mieux à Naples qu'en France, parce qu'ils s'arrangeront mieux avec les Napolitains qu'avec les Français; des Suisses tant que vous en voudrez : ce sont de bonnes troupes et qui ne vous trahiront pas; peutêtre quelques régiments allemands pris eliez llesse-Darmstadt on chez quelque autre prince de ma coufédération germanique; anssi des Napolitains, mais graduellement et insensiblement, choisis parmi les hommes qui out servi en France, qui ont fait partie de l'armée de réserve en l'an viii, et qui, dès lors, ont fait leurs preuves. Tout le reste vous manquera. Un seul eri italien de chasser les barbares an delà des Alpes vous arrachera tonte votre armée. Je désire que vous me consultiez sur des matières aussi importantes. Il ne s'agit pas de dire que vous viendrez à mon camp. Un roi doit se défendre et mourir dans ses états. Un roi émigré et vagahond est un sot personnage. Je coordonnerai d'ici à peu d'années mon système, de manière à vous laisser un nombre de Français

tel, qu'avec votre armée royale de Suisses, de Corses et de Napolitains, vous puissiez faire tête à l'orage.

Une chose également importante, c'est de rappeler les agents de l'aucienne dynastie qui sont à l'extérieur. Il n'est pas convensible de les y laisser. Ils vous trahissent partout; et, de fait, an honnéte homme ne peut, du soir au matin, changer de visage. Vous avez beaucoup de consuls qui font dans leur résidence une asset trisie figure.

Le mois d'août va tirer à sa fin; d'ici à un mois, au 15 septembre, la saison sera belle; à la fin d'octobre, tous vos hôpitaux se guériront. Le temps de faire agir les Français à Naples, c'est depuis octobre jusqu'au mois de juin.

Napoléon

Archives de l'Empire

19639.

AU ROI DE VAPLES.

Saint-Cloud, so sedt 1806

Vous avez des régiments qui ont des détachements à Gaëte, à Naplexdans les Abruzzes et en Calabre. Alors il n'y a ni comptabilité, ni ordre, ni esprit de corps. Le premier soiu est de réunir les battillons, sans quoi l'on n'a pas d'armée; c'est un soin que vous devez prendre tous les jours.

Napoléox

Archives de l'Empire

10631.

AU GÉNÉRAL JUNOT.

Saint-Cloud, 10 sreit 1806.

Von intention est de réunir autour de Paris, dans un seul camp, les «1, 4 et a s' all'infanterie légire et le 58 "dinfanterie de ligne, formant douze bataillons et près de 9,000 hommes. Je désire qu'il y ait eampés avec ext un général de brigade et un adjudant commandant, pour les exercer et soigner leur instruction. Le camp sera dressé le 16 août et durera jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre. Faitesmoi connaître le général qu'on pourrait charger du commandement de ce camp, ainsi que le lieu où l'on pourrait le placer.

Napoléon.

Archives de l'Emoire

### 10632.

### AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Saint-Cloud, 10 sout 1806.

Témoginez mon mécontentement au capitaine de vaisseau Lamarre-Meillerie, de ce qu'étant tombé au milieu d'un convoi enneni il n'a pas maneuvré de manière à s'emparre d'une partie de ce convoi; que c'est ignorer le premier étément du métier. Témoignez-bui également mon mécontentement sur le trop long séjour qu'il a fait à Cayenne, où il ne desait pas rester plus de vingt-quatre beures, et sur sa rentrée au mois d'ooit, exposant ainsi mes frégéetes à être priese, pusqu'il paraît qu'il m'en a fut prendre une. Il devait attendre la fin d'octobre ou le commencement de novembre. Je l'avais autorisé à écht.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 10633.

# AU PRINCE JOACHIM.

Saint-Gloud, to sout 1806.

Le ne saurais croire que votre territoire ait été violé par des officiers de bussarchs prussiens. Envoye-en la plainte à M. Laforest avec le nom de ces officiers, et le roi de Prusse les fera très-certainement destituer. Quant aux propos du général Blicher, n'y ajoutez aucune foi, non plus qu'aux rapports des personnes qu'uvelent brouilles.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

### 10634.

### AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, 11 noût 1816.

J'ai reçu votre lettre. Je crois qu'il ne faut pas se presser d'écrire à aucun souverain. Il sera temps d'y penser au mois d'octobre. Toutes les affaires politiques doivent être faites lentement et avec mesure.

La paix se traite ici, mais les négociations vont très-lentement. Soyez persuadé que vos intérêts ne seront pas oubliés.

Archives de l'Empire

# 10635.

# AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 15 soit 1808.

NAPOLÉON.

La maladie de M. Fox met beaucoup de lenteur dans les négociations avec l'Angleterre. Le parti de M. Grenville, qui dominerait, paraît peu disposé pour la paix. Je viens d'apprendre que M. Fox a été opéré d'une fistule, ce qui l'éloignera encore pendant quedques semaines des discussions du conseil: mais cette onération garantil is as vie.

Le roi de Prusse vous a reconnu comme roi des Deux-Siciles et a nommé M. de Humboldt pour son ministre près de vous. Ce ministre est parti. Si, comme il le pense, vous ne vouliez pas envoyer un ministre près de lui, vous pourrez donner des lettres de créance à M. Laforest.

L'Autriche vous a reconnu; la Russie vous a reconnu par les articles secrets de son traité. Ainsi, vous voilà reconnu à peu près par toutes les puissances de l'Europe.

Vous savez que je ne reconnais plus d'Empire d'Allemagne. L'empereur s'est désisté lui-même de son titre, et il ne conserve plus que celui d'empereur d'Autriche.

Les princes d'Allemagne, réunis sous le titre de Confédération du Rhin, à Francfort, tiennent une assemblée composée de deux Colléges,

\*1

présidée par l'archichancelier de l'Empire, dont je me suis attribué la nomination. J'ai pris la qualité de Protecteur de la Confédération du Rhin.

Je vous ai déjà fuit connaître que je forme huit hataillons de tout ce qui était disponible dans ves dépôts. Ces huit bataillons, formant une force de plus de 5,000 hommes, sont en marche pour Anône et seront hientôt dirigés sur Naples. Cela réparera toutes les pertes de votre armée. Vous gogneres 6,000 hommes dans les mois d'octobre et de novembre, parce que vos maladies finiront. Je pense qu'il est convenable que vous laissiez une grosse armée dans la Calabre, afin de pouvoir vous occuper sérieusement de l'expédition de Scitle.

Le pense que vous serez pénétré de l'importance des conseils que je vous ai donnés sur le parti à tirre de vos régiments de dragons, en les plaçant à mi-chemin de Naples à la Galabre. Avec les 5 ou 6,000 hommes que vous aller recevoir de vos dépôts, il est bors de doute que vous aurez plus de 0,000 hommes. Il fant maineirs 70,000 hommes dans la Galabre, de Reggio à Cassano, et 30,000 hommes de Cassano à Naples, Je viens de faire un appel de 50,000 hommes de la conscription. Ils auront rejoint en octobre. Tous les corps de votre armée y sont compris pour de fortes portions. D'un autre côté, les malades que vos corps avaient laissés en Italie, et qui rejoindrant vos dépôts, permetterost. à la fin de septembre, de vous envoyer un nouveau secours. Enfin il faut sérieusement soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament soccuper de l'expédition de Sicile. Vous verrez que le décourament de l'expédition de si de l'expédition de si de l'expédition de si de l'expédition d

Il faut que vous organisées une bonne division au général Repaire, et que vous le hisèise à Reggio. Il faut voir en Calabre trois bonnes divisions, cheune commandée par un général de division et au moins par deux généraux de brigade. Il ne faut mettre en Calabre ni Polonis in Italiens, et, peut-être, ni le s'' ai le 5s' de ligne, qui paraissent avoir beaucoup souffert à Suinte-Euphémie. Il vaut mieux les faire revenir à Xaples, d'où même on pourrait les faire revenir en France, s'ils ont effectivement beaucoup souffert; et je les ferais remplacer par deux autres régiments d'infanterie légère. Vous avez un bataillon de la Tour d'Auvergne que je désire que vous gardiez dans le royaume de Naples. Les deux autres, forts de 2,000 hommes, sont à Gênes, et je vais également les faire filer sur Naples.

Je vous recommande de passer tous les matins une heure à lire vos états de situation pour conuaître la position de toutes les parties de votre armée et pour rappeler les parcelles éparses de droite et de gauche. de manière que tous les corps soient réunis; sans cela, ou n'a point d'armée.

VAPOLÉON

Archives de l'Empire.

### 10636

### A LA PRINCESSE STÉPHANIE DE BADE.

Saint-Cloud, 13 audt 1806.

Le prince m'a appris que vous étiez grosse. J'en ai éprouvé une véritable satisfaction. Je n'apprends que de bonnes nouvelles de vous. Continuez donc à être sage et bonne pour tout le monde. Il me paraît qu'on avait donné à la margrave des torts qu'elle n'avait pas et que je ne pouvais supposer à une princesse aussi accomplie. Aimez le grand-duc et cherchez à lui plaire. La plus grande consolation qu'on puisse avoir à son age est d'avoir des enfants aimables et bons.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10637.

## AU PRINCE PRIMAT.

Seint-Gloud, 13 audt 1866

l'ai reçu la lettre de Votre Altesse, du 4 août. Je ne veux pas tarder un moment à lui exprimer tout le plaisir que j'éprouve des nouveaux liens qui viennent de s'établir. J'ai contracté l'obligation de protéger les états de la Confédération : le bonheur des peuples et des souverains qui

composent cette Confédération fera partie du mien propre; leurs droits et leurs intérêts me seront constamment sacrés, et je les défendrai avec énergie. Je me plais à lui donner cette assurance, ainsi que celle de la parfaite amitié que je lui porte. Je lirai avec la plus grande attention les statuts fondamentaux que Votre Altesse m'envoie, et je les tiens déjà, par rela seul qu'ils viennent d'elle, comme propres à remplir le but que se propose la Confédération. Je ne tarderai pas, du reste, à lui écrire plus particulièrement sur cet objet. Je sais que Votre Altesse aurait préféré que la Confédération embrassât tons les états de l'empire germanique; mais comment y faire entrer la Suède, la Prusse et l'Autriche? Quant à la llesse et à la Saxe, je n'ai pu faire autre chose que ce que j'ai fait, de leur laisser pleine et entière liberté. Il est bon qu'ils sachent qu'ils sont parfaitement libres, qu'aucune puissance ne sera dans le cas de leur forcer la main, et qu'ils sont maîtres de suivre sans réserve l'intérêt de leur souveraineté. Mais, du moment que ces princes témoigneront directement ou indirectement le désir de faire partie de la Confédération, vous pouvez les mettre, en mon nom, à l'abri de toute crainte du ressentiment de qui que ce soit. Je n'ai point manifesté mes intentions à mon cabinet; mes ministres près de ces princes n'ont recu aucune instruction, tant il est dans ma volonté de leur laisser liberté entière et absolue.

Napoleon.

techises de l'Empire

# 10638 AU GRAND-DUC DE HESSE-DARMSTADT.

# Colo Cont. A colo d

Seint-Cloud, 13 solt 1806.

J'ai reçu la lettre de Votre Altesse, du 28 juillet. Je la remercie des chooses simables qu'elle contient. In en veux pas tarder d'un moment à l'assurer du désir que j'ai de lui donner, dans toutes les circonstances, des preuves de la parfaite amitié que je lui porte. Elle sait qu'un fond je n'ai jamais douté de ses sentiments personnels, et je regarderai comme une fête le jour où je pourrai faire personnellement sa connaissance. Tai pris l'obligation de protéger ses étates tes sintérêts; je manitiendrai reliefs pris pris l'obligation de protéger ses étates tes sintérêts; je manitiendrai

fidèlement une obligation si douce pour mon cœnr. Son bonheur et celui de ses peuples feront partie du mien propre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10639.

### A L'ANCIEN ÉLECTEUR DE TRÈVES.

Saint-Cloud, 13 soft 1806.

J'ai reçu votre lettre du t" août; je m'empresse d'y répondre pour vous donner l'assurance formelle que vous n'avez rien à craindre pour des intérêts aussi justes. Le n'ai pas lieu de douter que les princes de la Confédération ne continuent de remplir comme précédemment les engements contractés; mais, à lout événement, je me rends voloutiers garant. Le me plais à vous en renouveler l'assurance, et je serai fort aise de vous donner ette preuve de l'amitié que je vous porte.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

### 10640.

AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, 13 sout 1806.

l'ai reçu votre lettre du 8 août. Ce tableau que vous faites de la situation de la Hollande est chargé. Si elle ne peut entrelenir une armée pour sa défense, il lui arrivera infallibilement d'être conquise. Songez qu'au milieu de mes victoires j'ai mis des impositions sur mes peuples. Un imposition sur le vôtre est nécessiare et infallible pour sauver la Hollande; et les Hollandais sont trop jaloux d'être une nation, et sont trop attachés à leur indépendance, pour ne pas sentir la nécessité d'avoir une armée et une flotte.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

# 10641.

### All BOI DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, 13 audt 1806.

J'ai vu dans votre lettre du 8 soût ce que vous me dites sur la Pruse, vous senter que jai bien suivi tous les mouvements de cette cour et uje suis bisen instruit de ce qui s'y passe. Le ne vous en remercie pas moins des détails que vous m'avez donnés. Il n'en faut pas moins que vos frontières d'Allemagne, de ce côté, soient tenues en bon élat, et que vous ayez un corpa d'armée pour vous défendre. Vous étes simé en Hollande, mais ce n'est pas tout i flut que la nation joue un rôle au moins aussi considérable que la Bavière, et puisse enfin sider, soit à la conquête de la paix maritime, soit à la prospérité de l'Empire.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empare.

#### 10649

### AU GÉNÉRAL DUROC.

Soint-Cloud, 15 soilt 1806

M. Duroc fera payer au kâchef Ahmed 300 francs par mois jusqu'à ce qu'on ait trouvé moyen de l'employer. Il le payera depuis le 1" jauvier 1806, afin de lui donner les moyens de payer ses dettes et de Shabiller.

M. Duroc autorisera le nommé Barthélemy, d'Égypte, à se rendre à Paris, s'il le juge convenable, et lui fera donner à son arrivée une gratification de 2,000 francs.

NAPOLÉON.

Bibliothèque impériale.

#### 10643.

### A M. FOUCHÉ.

Sunt-Cloud, 15 solt 1806.

Vous ferez appeler samedi au ministère M. de Narbonne; vous lui ferez connaître que ses liaisons avec lord Lauderdale sont suspectes au Gouvernement, et vous lui donnerez l'ordre de se retier à quarante lieues de Paris. Vous veillerez à ce qu'il ne retourne point dans la capitale.

Vous enverrez chercher également M<sup>∞</sup> de Balbi; vous lui ferez choisir sa résidence à quarante lieues de Paris. Vous lui ferez connaître que mon mécontentement vient de l'accueil fait à un émigré non amnistié venant de Londres. Il est temps que ces manéges-là cessent.

Vous ferez partir M<sup>me</sup> Beaugeard pour Menton, où elle sera placée en surveillance.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

# 10644.

# A M. DE TALLEYRAND.

Seint-Cloud, 14 aust 1806

Monsieur le Prince de Bénévent, la première chose à faire à Francfort est une décharation, dont je vous prie de me faire la minute : que le territoire de la Confédération est inviolable; qu'aucun emptes, quelle qu'elle soit, ne peut entrer, armée ni désarmée, sur ce territoire, sans se mettre en état de guerre avee la Confédération; qu'aucun membre de la Confédération ne peut accorder passage à aucun homme armé, ni envoyé des puissances étrangières aux confédérés; que, quant aux états enclavédans le territoire de la Confédération, les souverains peuvent en jouir, mais en n'y employant que des troupes du pays, et sans qu'elles puissent communiquer avec celles de leurs autres états.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangère (En minute sun Arch. de l'Emp.)

#### 10645

# A M. DE TALLEYBAND.

Sent-Cloud, 15 and 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, il paraît que M. Lesseps est parti de Livourne pour le Caire. Il faut donc bien se garder de lui envoyer ses lettres de nomination au consulat de Livourne, et me présenter un autre sujet pour cette place. Jai lu avec attention la dépêche du consul général de France à Livourne. Parlez-en à M. de Masserano. Dites-lui que, si la reine d'Étrurie continue à donner protection au commerce anglais, je finirai par lui déclarer la guerre. Demandez que le corsaire anglais soit arrêté et fait prisonnier, et que toutes les marchandises anglaises soient saisies. Écrivez dans le même sens par l'estafette à Livourne. Donnez des ordres pour que, avant le 20 août, mes ministres à Florence et à Madrid soient partis pour leur destination. Proposez-moi sur-le-champ un consul pour Livourne, afin d'empêcher qu'aucune marchandise anglaise n'entre dans cette ville. Faites-moi un rapport sur la lettre du prince Primat relative aux statuts de la Confédération. Faites-moi connaître ce que c'est que ce curé Carapelli dont parle le consul de Salonique; s'il en est ainsi, il faut écrire à Constantinople pour qu'on destitue cet individu, et qu'on le renvoie en France rendre compte de sa conduite.

Namos for

Lechives des affatters etrangieres. (En monte ous Arch de l'Emp.)

#### 10646

# AU GÉNÉRAL MOUTON.

Sept-Cloud, 15 soul 1806.

Monsieur Mouton, mon Aide de camp, je désire que vous parliez au contre-amiral Allemand: il est trop dur; ses capitaines et ses officiers ne l'aiment pas et le quittent. Tâchez de lui faire comprendre qu'il est avantageux pour le bien du service d'être ainé. Voyez le chantier de Rochefort; il va lentement. Combien de vaisseaux mettra-t-on à l'eau cette année? Le vaisseau qui est en armement, quand pourra-t-il aller en rade?

Allez à Bordeaux; voyez l'embouchure de la Gironde, visitez-en les hatteries; visitez Blaye; observez l'esprit des habitants de Bordeaux; il est des personnes qui m'assurent qu'il y a des malveillants dans cette ville.

Visitez les trois frégates qui sont à Bordeaux. Quand pourrout-elleprendre la mer? La Pénélope, quand sera-t-elle finie?

NAPOLÉON.

Comm. par M. de Blanry. (En meute aux Arch. de l'Emp.)

10647. AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 14 sout 1806.

Mon Fils, jai reçu votre lettre du g août. Je vous remercie de ce que vous me dites pour ma fête. Les affaires s'arrangent. Je vous enverrai hienlôt des instructions pour votre voyage à Paris, où je sais que vous avez grande envie de venir. Vous y verrez la reine de Hollande. Nous gardrons la princesse iusqu'à ses ouches.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>mr</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En minute son Arth. de l'Emp.)

10648.

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 14 sout 1806

Mon Fils, faites-moi connaître, par un état particulier, le nombre de consertis qui sont arrivés, soit aux quatorae régiments de l'armée de Apples, soit aux autres régiments qui sont en Italie, depuis le s' vendémiaire an xiv; le nombre d'bommes qui ont été ou seront renvoyés chez eux comme inhabiles à servir; si ce nombre est considérable; s'il sont partis et s'ils ne le sont pas; me donner des éclaircissements qui me fas-

or with Locale

sent connaître d'où vient cet abus si ruineux et si contraire au bien du service; combien il est revenu d'hommes ayant droit à des pensions de retraile ou de réforme, des fonds de la France; si la revue de l'inspecteur pour l'armée d'Italie a eu lieu; le nombre des militaires réformés, et s'ils sont partis; s'ils ne le sont pas, qui empéche qu'ils le soient.

Napoléon.

Comm. par S. 4. L M<sup>ee</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En noute sus Arch. de l'Emp.)

#### 10659.

# AU PRINCE EUGÈNE.

Spiret-Cloud, 15 and 18of

Von Fils, Jai envoyé MV. Prony, Sganzin et un Hollandais habitué au mouvement des chameaux pour me faire un rapport sur le port de Venise. Dès que le Hollandais aura fait connaître qu'il se charge de faire sortir des vaisseaux de 7 Å1, vous ferze exécuter mon décret et vous fere mettre les vaisseaux sur le chantier. Je désire que vous me fassiez un rapport sur les mesures à prendre pour metire en construction, cette année, 8 vaisseaux et s frégates sur les chantiers de Venise pour le compte de la France. Cela répandra condérbablement d'argent dans le pays et y donnera de l'occupation, et l'on verra dans quinze mois sortir 10 vaisseaux du port de Venise, dont 8 pour mon compte et a pour l'Italie, comme sons peu on en verra sortir ici to des chantiers d'Ames-

Napoléon.

Comm. par S. A. L. Mar la duchense de Leuchtenberg (En monte aux Arch. de l'Eng.)

# 10650. AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, 14 sout 1806.

Je fais faire de grands travaux à Flessingue, afin d'y faire entrer tous les vaisseaux que je fais construire à Anvers. L'ai donné des ordres pour qu'on construisit à Flessingue un vaisseau de 7h, une frégate et un brick. Je désire réunir à l'lessingue une grande quantité de munitions navales. Vous avez plus de magasins et d'arsenaux que vous n'en pouvez occuper à Amsterdam, Rotterdam et Helvoet-Sluys. Donnes ordre qu'on remette à mes agents les magasins dont ils auront besoin, sans porter préjudice à la marine bollandaise. Comme l'elssingue mei tri dispensable pour mon port d'Anvers, vous pourriet, en vous tenant au traité de la l'aye, supprimer l'administration de la marine hollandaise, mais laisser subsister l'administration civile. Vous aurez de l'économie à prendre cette mesure. L'argent que je dépenserai à l'lessingue y donnera autant de mouvement et de vie, sans que cela coûte rien.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10651.

### AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Seint-Cloud, 18 sout 1806.

J'ai écrit au roi de Hollande pour les chantiers de Flessingue. J'ai pris un décret pour ymettre en construction un vaisseau, une frégate et un brick. Je vous prie de faire toutes les dispositions nécessaires afin que la prise de possession de Flessingue devienne entière et absolue. J'y fais d'abord supprimer l'administration de la marine hollandaise. Il faut que vous mettiez de l'art en n'eavoyant à Plessingue, par économite et sin-plicité, que e qu'il faut pour en faire à présent un chantier, jusqu'au moment où les armements puissent être assez considérables pour faire dépendre entièrement Flessingue d'Anvers.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 10652. AU GRAND-DUC DE BERG.

Saint-Glood, 15 solt 1806.

Mon Frère, j'ai reçu votre lettre du 9 août. Je vous ai accordé les offi-

ciers que vous m'avez demandés. Je pense que, dans votre position, il est convensible d'organiser tout doucement votre état militaire. Vous étes dans un pays où l'on est accoutumé au service, et il faut vous mettre à même de fournir votre contingent à la Confédération. La considération se base en Allemagne, parmi les princes, sur le nombre de bonnes troupes qu'îls neuvent fournir.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

# 10653. DÉCISION.

Saint-Cloud, 15 août 18e6.

Le ministre de la guerre propose de nommer capitaine le lieutenant Simon, aide de camp du maréchal Nex. Je ne puis que témoigner mon mécontentement au ministre, qui m'assure que cet officier a bien servi à la Grande Armée, lorsqu'il est resté sur les derrières.

NAPOLÉON.

trebises de l'Empire.

#### 10654.

# AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 16 audt 1806

Monsieur Dejean, je vous envoie des notes sur quelques places d'Italic. Envoyez-les su premier inspecteur du génie, pour joindre aux autres plans. J'imagine que le premier inspecteur veille à ce qu'on suive la décret que j'ai pris pour les travaux. Il faut que de bonne heure le génie me présente un projet pour les travaux. Il faut que de bonne heure le génie me présente un projet pour les ouvrages qui devront être faits la campagne prochaine. Quant à Osoppo, je ne veux pour le moment qu'une forteresse. Il me semble que je ni encere adopté aucun projet pour cela; je désire que le génie men présente un. La position d'Osoppo me parait ai avantageuse que je crois que cette fortreses serait à peu ples imprenable. Mon intention est done d'y dépenser peu de chose, et, avec ce peu de dépense, d'avoir à la fin de cette campagne une localité où les magains, les dépôts se trouveraient à couvert et à l'abri de tout événement. Mais il n'est pas suffisant de fortifier simplement les hauteurs; il faut faire des lunctes dans le has pour flanquer le pied de ces hauteurs et pour servir d'appui à un camp protégé par un chemin couvert. Le plus important est qu'on me présente, dès cette année, un projet pour que 5 ou 600 hommes, les magasins de toute une division, et enfin les hauteurs d'Osoppo, se trouvent à l'abri de tout événement et en état de soutenir un siége.

Napoléon.

Dépit de la guerre.

### 10655.

# AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 16 sout 1806.

Mon Fils, le mémoire de votre aide de camp sur Venise ne comprend pas assez de détails. J'ai ordonné au général Bertrand de correspondre avec le général Sorbier. Quand je viendrai à Venise, j'aurai besoin de quelqu'un qui connaisse parfaitement les localités; renvoyez Sorbier les parcourir toutes. Il faut qu'il visite avec attention, et prenne des notes détaillées sur toutes les localités de la plage, des bouches du Pô à Chioggia et de Malamocco à l'embouchure du Tagliamento et même de l'Isonzo. Il faut qu'il ait tout vu, tout sondé. Vous savez que je ne me contente pas de notions légères. Avec les projets de constructions que j'ai pour Venise, il serait malheureux que, par la plus petite faute militaire, mes établissements se trouvassent perdus. Je ferai un voyage en Italie, ne fût-ce que pour cela. Il faut que tous les bastions, batteries en bois, canaux, enfin toutes les positions, Sorbier les ait vues. Indépendamment du travail de cet officier, chargez trois ou quatre ingénieurs de s'occuper chacun d'une localité, afin qu'à mon arrivée je puisse décider. Si la présence du général Lery n'est point nécessaire à Palmanova, je verrai avec plaisir qu'il aille passer une quinzaine de jours à Venise pour rectifier ces idées. Mais il faut concevoir un projet assez sérieux pour pouvoir défendre Venise par terre et par mer.

Napoléon.

Counts, par S. 3. L. M<sup>no</sup> la duchesse de Lenchtenberg. (En noute etc. Arch. de l'Emp.)

10656.

AU BOI DE NAPLES.

Saret-Cloud, 16 solt 1806

Vous trouverez ci-joint le travail du général Charpentier sur la formation du corps du général Lemarois. Je viens d'envoyer l'ordre que la 1" brigade que commande le général Tisson se rende à Pescara. Je compte qu'elle y sera rendue avant le 1" septembre. Je ne pense pas que vous ayez un besoin pressant de ces troupes. Dans ce cas, laissez-les se reposer quelque temps à Pescara, et ne leur faites rejoindre leurs corps. surtout ceux qui sont en Calabre, qu'au mois d'octobre, sans quoi tout cela ira à l'hôpital. J'ai pensé, en les mettant à Pescara, que leur présence ferait un effet sur le pays. Si vous en avez besoin cependant, comme ce corps est bien organisé et en bon état, vous pouvez le faire venir d'abord à Naples, mais à très-petites journées; et vons ne devez l'incorporer dans les régiments, surtout pour ceux qui sont en Calabre, que dans le mois d'octobre. Dès que cette incorporation sera faite, vous aurez soin de renvover les officiers et sous-officiers à leurs dépôts dans le royaume d'Italie, afin qu'ils puissent s'occuper de l'organisation et de l'habillement des conscrits que je leur envoie. Ce n'est pas avec un grand nombre de troupes, mais avec des troupes bien organisées et bien disciplinées, qu'on obtient des succès à la guerre. Vous pouvez apprécier la différence qu'il y a à vous envoyer ainsi en masse un secours de 5,000 hommes, qui est une réserve avant d'être incorporée, à vous avoir envoyé des hommes isolés qui n'auraient fait que remplir vos hôpitaux. Je ne mets pas encore à votre disposition la 2º demi-brigade, parce qu'il faut que je tienne en respect l'état romain et que je n'ai pas d'autres troupes à y envoyer; car les dépôts, comme vous le verrez par la situation que je vous envoie, ne contiennent plus que des hommes hors d'état de servir. Je vous recommande surtout de renvoyer aux dépôts les officiers et sous-officiers; car je veux que vos quatorre dépôts me forment une réserve de 14,000 hommes, qui sera probablement destinée à renforcer vos cadres, ou à servisilleurs, selon les événements. Par ce moyen, votre armée se trouvers, tous vos corps étant portés au complet de guerre, à l'effectif de 15,000 hommes. Vous sentex bien que, si je ne portais pas ce soin à l'entretien de mon armée, quelque grande quelle soit, je ne pourrais jamais suffire à tous mes besoins. Vous seux aujourd'hui beaucoup de malades; en octobre tout va sortir des bépitsus.

Je vous recommande de bien ménager vos armes; songez que cela est rare, même en France.

Organisez lentement vos troupes napolitaines. Ce sont de bors soldats qu'il vous faut, et non des soldats infidèles ou qui lâchent pied. Vous voyez que je ne me presse pas pour mon armée italienne: je n'en ai encore jelé que le noyau. Il est vrai que j'ai en France trois régiments italiens qui sont beaux et instruits, mais j'en fais de la différence d'avec mes vieux caches francais.

Napoléon,

Archives de l'Empire

10657.

AU ROI DE NAPLES.

Rambouitlet, 17 audt 1806

Personne ne m'a dit du mal du général Dumas; et, puisque vous ne le croyez pas un grand guerrier, pour la probité et la moralité je petne tout comme vous sur son compte. Toute ma peur étail que vous ne vous fissiez une trop grande idée de ses talents militaires. Vous m'avez donc d'un seul mot freconitié avec lui.

Je désirerais hien que la canaille de Naples se révoltât. Tant que vous n' en aurez pas fait un exemple, vous n' en serez pas maitre. A tout peuple conquis il faut une révolte, et je regarderai une révolte à Naples comme un père de famille voit une petite vérole à ses enfants, pourvu qu'elle n'affailalisse pas trop le malade. C'est une crise salutaire. C'est donc dans cette vue que les châteaux doivent être armés et approvisionnés. La partie de votre royaume la plus près d'être tranquille, c'est la Calahre, si l'on en fait une sévère justice.

Je suis venu passer ces huit jours à Rambouillet.

Je fais lever partout la conscription, et j'en fais dirigrep près de la moitié sur mes dépôts des armées de Naples et d'Italie. Ménagez vos fusils : 4 ou 5,000 hommes, avant la fin de novembre, vont vous sortir des hôpitaux, et, si les corps n'ont pas eu soin de leurs fusils, vous en aurez une grande pénurie.

Les négociations avec l'Angleterre continuent à se trainer. Le ne puis vous en dire plus que vous n'en aurez vu dans le Moniteur. Lord Yarmouth est rappelé. Lord Lauderdale reste seul changé de la négociation; mais les négociations sont au delà de la Sicile, car je n'ai voulu entendre à aucun mezzo termine. Paix ou guerre, vous aurez Naples et la Sicile.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10658.

A M. DARU,

Rembouillet, 17 acd1 1806 1.

Monsieur Daru, les travaux qui se font et qui se feront encore à flambouillet sont assez considérables pour nécessiter un architecte particulier. Gelui de Versailles n'y est jamais ou est quatre mois sans y venir, et tout s'y fait mal. Je pense que la meilleure manière est d'avoir un architecte, jeune homme qui debuterait dans la carrière, qui résderait à flamhouillet et qui travaillerait sous M. Fontaine, mon premier architecte, qui reverrait tous les plans. Il faudrait que ce fât un homme d'un mérie à devenir un jour premier architecte. Présentez-moi un homme pour cette place.

Date présumée

Présentez-moi aussi un architecte pour Compiègne, qui sera sur le même rang que celui de Saint-Cloud. Il flaut que cet architecte soit nommé promptement el se rende sur-le-champ à Compiègne, pour y dresser les devis quil y a à faire pour commencer les travaux avant le mois d'octobre. M. Villesurarce n'a encore rien fait à Rambouillet. Donnez-lui des ordres pour l'arrangement du jardin anglais, et pour planter des arbres partout où cela est nécessaire pour rétablir les allées dans le même ordre où elles stainet.

Donnez les mêmes ordres à l'administrateur de mes forèts pour que les allées du petit pare soient replantées comme elles édaient. Ordonnez les mêmes travaux à Compiègne. C'est en octobre que se font les plantations: Villesurarce n'à pas un moment à perdre. Pailes cultiver Saint-Cloud; rien n'est plus contraire à l'agrément que de voir de belles plaines stériles, quand elles pourraient produire soit du blé, soit toute autre chose, soit former des prairies.

Comme j'irai dans les premiers jours de septembre à Fontainebleau, donnez ordre que tout soit prêt, Prévenez aussi M. Desmasis.

Il est important que M. Trepzat ne soit plus chargé de Rambouillet, et qu'un architecte particulier y surveille les ouvriers.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Doru.

# 10659. A. M. DE TALLEYBAND.

Ramboudlet, 12 audt 1806.

(Lamboulace, 17 april 1000.

Monsieur le Prince de Bénévent, réponder à M. de Metternich que vous ni avez mis sous les yeux sa note du 16 soût; que J'ai sur-le-champ donné des ordres pour la rentrée de l'armée française en France, et pour que les prisonniers autrichiens soient reconduits aux frontières d'autriche; qu'il peut en donner l'assurance la plus parfaite à sa cour.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En minute out Arch. de l'Emp.)

1111.

13

### 10660.

# AU MARÉCHAL BERTHIER

Rambouillet, 17 sout 1806.

Mon Cousin, je suis venu passer quelques jours à Rambouillet. Il faut songer sérieusement au retour de la Grande Armée, puisqu'il me parait que tous les doutes de l'Allemagne sont levés. Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous fassiez continuer leur marche aux prisonniers autrichiens; cela débarrassera d'autant le territoire de nos alliés. Vous pouvez annoncer que l'armée va se mettre en marche; mais, dans le fait, je ne veux rendre Braunau que quand je saurai si le trait dave la Bussie e dét ratifié. Il a di être le 15 soit; ainsi dans sit sijours j'en aurai la nouvelle. Cependant il faut cesser tout préparatif de guerre et ne faire passer le Rhin à aucun autre détachement, et que tout le monde se tienne prêt à repasser en France.

Je ne sais pas encore comment l'amiral russe qui croise devant Caltaro a reçu la nouvelle de la paix, et s'il a cessé les hostilités. Cependant, le 25 juillet, la nouvelle de la paix est partie de Vienne, et le 27, d'Ancône. Il me semble donc que je ne devrais pas tarder à en avoir des nouvelles. En général, vous pouvez annoncer que dans les premiers jours de septembre on se mettra en marche pour rentre en Françe.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En mouste sur Arch. de l'Emp.)

10661.

AU PRINCE EUGÈNE.

Bambouillet, 17 août 18u6.

Mon Fils, j'ai désiré que tous les chefs-d'œuvre d'art restassent à Venise, pour ne pas humilier cette ville. Il n'y a pas d'inouvénient à ce que vous fassiez mettre ceux qui appartiennent au Domaine dans le palais royal de Venise: et, par la suite, vous pourrez les faire venir au palais de la Brenta on à Monza. Quant aux livres, finite-en faire le dépôt à Padone, d'où vous les distribuerrez ensuite comme vous l'entendrez. Le principe de traiter Veusies comme Brescia et Bologne est juste; mais il ne faut rien précipiter, surtout dans un temps où Venise souffre dans son commerce par la présence des croisières ennemies. Ce n'est que de la prudence que je demande. Tous les chefs-d'œuvre qui ne sont point propriété particulière, faites-les prendre par l'intendant général de la couronne, et alors vous serze le maitre de les faire potert où vous voudres.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. M<sup>--</sup> is duchesse de Leuchtenberg. (Es mieste ses Arch. de l'Esq.)

#### 10662.

### A M. DE TALLEYRAND.

Rambouillet, 18 ault 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, je suis surpris qu'on nous ait communiqué officiellement la nomination de M. Goddard. Il me semble que cela n'est pas d'usage. Les secrétaires de légation ne montrent point leur nomination, hors les cas particuliers où cette nomination est renfermée dans les lettres mêmes des plénipotentiaires. Faites-moi un rapport sur cet objet. Faites-moi connaître comment il en a été agi à Campo-Formio, à Lunéville, à Amiens, et lors de la mission de lord Malmesbury. Ce n'est qu'après ce rapport que je prendrai un parti. Je ne sais que penser de l'assimilation de M. Goddard à M. Merry. Veut-on me faire conclure des préliminaires, ou rompre la négociation en laissant ce fil pour pouvoir renouer à volonté? Cela ne peut me couvenir. Je ne veux point conserver de liaisons avec l'Angleterre si elle ne fait pas la paix. Je sais fort bien que Londres est un coin du monde et que Paris en est le centre, et qu'il serait avantageux pour l'Angleterre d'y avoir un ageut, même en temps de guerre. Je compte rester toute la semaine à Rambouillet. "L'Empereur chasse, il ne reviendra qu'à la fin de la semaine; " voilà toute la réponse à faire. Il faut même marquer cette allure lente et pesante jusque dans les passe-ports à donner à lord Yarmouth. Il faut

mon autorisation et je n'ai pas encore répondu. Gependant, s'il était trèspressé de partir, vous pourriez les lui donner, mais pas avant jeudi ou vendredi.

Naporéox

trebuses des affaires étrangères. (En monte out Arch, de l'Enre.)

10663.

### AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Rembonitlet, 18 audt 18u6.

Je reçois votre lettre du 10 août. Je ne suis pas content du rapport que vois me faites sur Pescara et sur les Abruzzes. Jen ne le suis pas davantage du rapport sur Lauriston et même de celui de l'officier que vous avez envoyé. Je ne sais point la date des nouvelles de Lauriston. Vous n'erivez pas assez en détail. Donnez-moi des renseignements détaillés sur la situation des corps, sur l'état des hôpitux, sur la nature des routes, leur largeur, sur les ponts, etc. depuis Ancône jusqu'à Pescara. Vous savez que j'aime les détails. Parlez aussi de la population des villes et villages de la route.

Vous devez avoir reçu l'ordre de départ de la brigade du genéral. Insone et l'avis de l'arrivée à Anchea de celle du genéral Laplanche-Mortière, qui était à Rimini. Paites-moi connaître sa situation à son arrivée. Les hataillons qui la couposent sont formés de délachements sont différents corps, mais seulement pour la poiree. Les détachements sont destinés à être envoyés à leurs corps, auxquels ils se confondront dès le mouent qu'ils répiondront.

Vons me donnez si pen de détails sur l'amiral russe, que vous ne me dites pas s'il suspend les hostilités, oui ou non.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 10664.

## AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Rambouillet, 18 audt 1806.

Monsieur Decrès, je vous envoie des notes d'un bomme qui arrive de sûnt-Domingue. Ge que j'y vois el plus important, c'est l'idée de faire un port à Samana. Je désire que vous recueilliez tous les renseignements possibles sur cetle baie et sur tout le local environnant, afin de connaître la facilité q'u'ello effre à être fortifiée.

NAPOLEON

Comm. par Mer la duchesse Berris

10665.

## AU ROL DE NAPLES.

Rambouillet, 18 sout 1800

Le s' régiment de lique, qui est un des meilleurs régiments de l'année, est à Pescara, où il ne fait rien. Appeles-le à Naples sans délai.
Comme il est déjà acclimaté, il vaut mieux que ce soit ce régiment qui
fasse le chemin de Pescara à Naples que les quatre bataillons du général
Tisson. D'ailleurs, si les circonstances vous obligeient à appeler la brigade du général Tisson, celle du général Laplanche-Mortière, composée
de quatre bataillons, qui se rend à Ancône, recevrait l'ordre de se rendre
en ce cas à Pescara. Voyez ce que c'est que le placement des troupes et
ce qu'aurait fait ce régiment de plus du côté de Comnas. Certainement
il n'est à Pescara que d'une utilité bien bypothétique.

La division des Abruzzes n'a point de solde depuis cinq mois.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 10666. DÉCISION.

## Rambouillet, 19 août 1806.

Il est soumis à l'Empereur une note relative à la manière dont on a forcé le palais Negroto à Gênes, pour y loger le colonel du génie Morlaincourt. Resvoyé au ministre de la guerre, pour rappeler cet officier et et orgements militaires de Génes. Mon intention est que cette ville soit traitée, à cet égard, comme les autres villes de France. Le désire que le ministre me fasse connaître ce que les règlements preservien pour cela. Des vezations aussi étranges sursient pu à peine être tolérées lorsque Génes était étrangère et avait une armée pour la défendre.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre.

#### 10667.

## A M. FOUCHÉ.

Rambonillet, so aedt 1806.

Je vois beaucoup de déclamations du département de la Loire-Inférieure contre la geodarmeire. Il y a de l'ingraîtiude à ce département, qui a eu plusieurs cantons chouannés, à déclamer contre cette arme. Pourquoi ne pas citer devant les tribunaux les geodarmes auteurs des délits? Quant à l'idée qu'ils sont tellement redoutés dans les campagnes qu'on ne trouve pas de preuves contre cux, je n'y ajoute aucune foi, cela est trop ridicule. D'ailleurs, ils ont des capitaines, des licutenants, etc.

Je suis fâché pour ce département qu'il cherche à me donner des préventions contre une partie aussi importante de la force publique.

NAPOLÉON

Archives de l'Empire.

#### 10668.

## NOTE POUR LE MINISTRE DE LA GUERRE.

Rambouillet, so sout 1808

Il faut penser à défendre le chantier d'Auvers; à mesure qu'il devient considérable, la nécessité de relever les fortifications de cette ville s'accroît.

La citadelle défend la gauche de cette place; mais les chantiers qu'on projette ont l'inconvénient de dépasser la citadelle, et ils sont en danger, en supposant même la place fortifiée.

Il serait donc préférable de continuer à construire les eales le long du front de la citadelle qui regarde l'Escaut, et cela sans dépasser l'écluse B. Par ce moyen, la citadelle défendrait le chantier.

Le front de la citadelle qui regarde l'Escaut n'est pas susceptible d'attaque, pourvu qu'on ne touche pas à la contrescarpe.

La première chose à laquelle il convient de s'arrêter, c'est de détruire le chemin RR, et de le faire passer près de la citadelle. Il n'y aurait pas de sûreté, surtout en cas de fermentation dans les esprits, tant que l'arsenal serait ainsi ouvert.

On pent construire trois ou quatre cales, depuis le chantier actuel jusqu'à l'écluse B.

On désignerait pour l'arsenal l'espace demandé, jusqu'au point C. Le mur serait remis au génie, afin qu'il fût fortifié, pour tirer sa défense de la demi-lune.

Il convient aussi de construire, à deux cents toises en avant du bastion K, une lunette qui éloignerait d'autant l'ennemi qui voudrait attaquer sur la rive droite; plus elle sera en avant, plus elle tiendra l'ennemi loin du chantier, mieux cela vaudra. Mais ces objets, concernant tout à fait le ministre de la guerre, seront la matière du rapport demandé sur la fortification d'Anvers.

Sa Majesté désire que les anriens plans, faits il y a deux ans, soient remis sous ses yeux.

Il est absurde que la ville d'Anvers soit exposée à être enlevée d'un coup de main, et que les 5 à 6,000 hommes de la marine qui s'y trouvent aujourd'hui, et les dépôts des corps qui sont dans le cas d'y être, ne puissent pas la défendre.

NAPOLÉON.

Dépêt de la guerre. (En music ses Arch. de l'Emp )

10669.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Rambouillet, so sout s No

Monsieur Dejoan, je verrai avec plaisir le dépôt central d'artillerie, mais je désire que tous les trophèles pris par la Graude Armée soient exposés au Musée Napoléon; nous verrons ensaite quelle est la destination définitive qu'il rouviendra de leur donner. Je désire commitre la nature des armures, l'époque et la circonstance où elles ont élés rar il faut bien établir une différence entre les armures qui auraient été conquises et celles que f'on aurait eues ici.

Napoléon.

Depôt de la guerre.

10670.

AU GÉVÉRAL DEJEAN.

Rambouillet, 20 sout 1806.

Monsieur Dejeau, donnex ordre au prince Borghèse, colonel du 1" régiment de carabiniers, de se roudre au camp sous Neudon, pour y faire les fonctions de colonel chargé des détails. Il y campera, et vous ordonnerez au gouverneur de Paris de lui faire faire le service avec tonte l'evartitude militaire.

NAPOLÉON.

Diplé de la guerre. (Sa moute son Arch de l'Emp.)

#### 10671.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Rembasillet as soft shot

Mon Fils, je vous autorise à faire passer une des deux divisions sur la rive gauche du Pò. Codogno est un bon pays et qui me plait. Crémone n'est pas sain; tant qu'il n'aura pas plu, ne mettez point de monde là. Mais ne perder pas un moment pour faire aller vos chevaux dans des lieux où les fourrages sont à bon marché. Recommandes bien aux généraux S'ellort et Duprés de faire exercer leurs truupes à pied. L'un et l'autre ont été à la Grande Armée et savent comment j'entends que les troupes manœuvrent. Il y a près de 2,000 d'argons; sont-lis aux manœuvres de ligne? Annoncez que vous irez les voir manœuvrer à pied et à cheval à la fin de septembre, pour les tenir en haleine. Vous pouve dire auxsi en jeuour sis bien y aller. Les chasseurs doivent savoir aussi manœuvrer à pied. Je pense qu'il vaut mieux faire revenir sur la rive gauche les chaseurs, et laisser les dragons sur la rive droite; ils sont les plus nombreux, surtout en hommes, et, s'il était convenable de faire marcher quelque chose sur Rome, ce serait loujours autant de chemin de fait.

Je suis fáché que vous ne me donniez aucune nouvelle de Lauriston ni de Marmont. Je n'entends pas plus parler de la Dalmatie que si elle n'existait pas. Je ne sais pas encore comment l'amiral russe a reçu l'avis de la paix, et si la navigation est libre.

NAPOLÉON.

Counts, par S. A. I. Man in dochesse de Leuchtenberg (En minute sex tech. de l'Emp.)

10672.

AU ROI DE NAPLES.

Rambouillet, so solt 1806.

Mon Frère, je reçois votre lettre du 9 août, avec un état par lequel

Designation Concells

je vois que le 10° de lipne est porté comme ayant 58 hommes hors du gouvernement de Apples; 16 5°, 165; le 10°, 16; le 1° régiment napolitain, 668. Il faut faire rejoindre ces détachements, et porter le plus grand soin à tenir vos corps réunis. Dans un pays comme Naples, ils se diss'minarient selon la finatisée des commandants de place, et un n'urier, plus d'armée. Il y a trop d'infanterie à Naples et pas asser d'un régiment de cavaleire. Que faire-vous donc de toute votre cavaleire?

Je pense qu'il est très-possible que les Anglais aient pris Reggio et Scilla, et se soient fortifiés dans une de ces deux places. Il serait possible aussi que, lorsqu'ils connaîtront la force du maréchal Masséna, ils réunissent leurs forces; de sorte que je désire que vous ayez des échelons suffisants pour aller à son seconrs, si cela est nécessaire. Quand je vois que vous gardez un aussi beau régiment que le 1er de ligne à Pescara, ie pense qu'il est possible que vous en ayez du côté de Tarente qui ne font rien. Quelque chose que vons disiez, vous avez près de 40,000 hommes en comptant les Napolitains. Vous avez 6,000 hommes de cavalerie; mais elle est disséminée et désorganisée, elle n'est point où elle doit être. Il est d'une importance majeure, pour le succès des négociations, que les Anglais soient chassés de Reggio et de Scilla, et que les apprêts du débarquement soient recommencés. Toute entreprise de l'ennemi sur la côte de Pescara ou de Tarente ne peut aboutir à rien; il ne peut faire que des opérations avant pour but de défendre l'extrémité de la Calabre. Il faut donc avoir vos forces entre Naples et la Calabre, C'est désormais la grande affaire.

Je n'ai pas encore reçu un rapport sur Gaête ni un plan entier qui me fasse connaître la nature de son port.

Du reste, tout va changer en votre faveur. L'automne va donner de la vigueur et de la gaieté à vos soldats; vos malades vont guérir; l'agitation de la mer rendra les Anglais plus circonspects et leurs opérations plus difficiles.

Enfin je vous envoie un renfort assez considérable, puisque vos différents corps vont recevoir près de 5,000 hommes. Si vous ne partez pas du principe que tout point qui n'a pas de but l'enneni ne l'attaquera pas en force; si vous gardez tous les points, vous n'arriverez à rien. Réunissez tous vos dragons et faites-en une réserve.

Je vous recommande de vous plaire à lire vos états de situation. La bonne situation de mes armées vient de ce que je m'en occupe tous les jours une heure on deux, et, lorsqu'on m'eavoie chaque mois les états de mes troupes et de mes flottes, ce qui forme une vingitaine de gros irrets, je quitte toute autre occupation pour les fire en désiil, pour voir la différence qu'il y a entre un mois et l'autre. Je prends plus de plaisir à cette lecture q'uin e jeune fills n'en prend à lire un roman. C'est pour moi une chose horrible de voir dans vos états vos corps n'être pas réunis dans une nême province. Les 3<sup>m</sup> et 4<sup>m</sup> batalilous sont en Ilalie et organisés; les deux premiers batalilons doivent être bien réunis ensemble. Il faut promptement donner l'ordre que tel ou tel délachement rejoigne son corps.

l'attends avec impatience d'apprendre que Reggio et Scilla aient pu résister si longtemps.

Je vous ai envoyé de vos dépôts près de 5,000 hommes. Il n'est impossible de vous en envoyer autant avant le mois de février, si toutefois cela devient nécessaire. Je vous recommande de nouveau d'avoir bien soin de renvoyer les officiers et les sous-officiers des buit bataillons provisers que je vous ai envoyés. Beaucoup de vos dépôts en Italie u' ont pas leurs chefs de bataillon; je ne sais d'oi cela provient.

Vous avez quatorze régiments français; mettez-en quatre de ceux qui ont le meilleur esprit et le plus de moral depuis Sainte-Euphémie jusqu'à Reggio, quatre également de bonnes troupes entre Gosenan et Cassano; et de ces buit régiments formez deux divisions. Appeles la première l'avante-garde de l'arcué de Sicile. Des six autres régiments français formez deux divisions, chacune de trois, savoir : une division à une demi-journée de Naples, et l'autre à deux journées de Naples sur le chemin de Calabre. Donnes à chacune de cedux divisions un régiment de cavalerie et de l'artillerie. Ensuite réunissez tous mes régiments de dragons, formant a ou 3,000 hommes; placez-les de Lagonegro à Naples, en en composant trois brigades de deux régiments, chacune à

.

une journée l'une de l'autre. Ayez soin que ces hommes s'exercent souvent à pied. Quant aux garnisons de Naples, des îles, de Pecsara, de Gaête, de Capone, de Tarente, mettery vos Polonais, Italiens, Napolitains, Corses, Suisses. Voyez de plus que ce que vous avez de troupes auxiliaires peut garder Tarente et se porter sur Cassano, si cela detenait nécessaire, et, de même, ce qui serait à Cassano, se porter sur Tarente.

Vos troupes ne seraient pas plutôt réunies ensemble pour se refaire et évoluer à la finé septembre, qu'élles auraient une grande opinion de leurs forces, qui se répandrait dans le royaume, opinion qui se maintiendrait davantage que par l'aspect même des forces. Ce qui est nécessaire pour la politique générale, éest d'être maitre de Reggio et de Scilla le plus tôt possible, et de s'occuper de la Sicile. Je pense que les s'et d'a r'égiments doivent revenir du côté de Auples.

NAPOLÉON.

trehises de l'Empire.

## 10673.

Rembouillet, so soft 1806.

Le ministre me transmet un état de la nouvelle organisation de l'armée 6 Naples, que lui a envoyé votre chef d'état-major. Je vois qu'il n'y a qu'un bataillon du 14 légre en Calabre, tant pis; réunissez les deux. Il ne faut point s'éparer les bataillons sans une grande nécessité. Réunissez donc ce régiment.

Je vois que vous conservez dans la Calabre le 1" el le 1s"; c'est un unal; il faut les faire revenir du côté de Naples, les encourager par votre présence et en avoir soin. L'infanterie polonaise est peu propre à des expéditions de montagne aussi fortes; faites-la revenir pour Naples, Tarente et les Abruzzes.

Je vois avec peine que la cavalerie légère et les dragons soient mélés; ce sont deux armes bien différentes. Un régiment de dragons ainsi isolé ne peut rien faire; quatre ou cinq réunis, forts de 2,000 hommes, manœuvrant parfaitement à pied, vous seront très-utiles. Le 1" de ligne dans les Abruzzes est une chose qui jure; c'est un de vos meilleurs régiments. Le  $24^{\circ}$  de dragons est inutile là. Le  $1^{\circ}$  bataillon du  $3^{\circ}$  de ligne italien et les chasseurs royaux italiens sont plus que suffisants sur ce point. Le  $5^{\circ}$  de ligne italien et les dragons Napoléon sont suffisants dans la Pouille. Vous pouvez retiere du cété de Naples le  $5^{\circ}$  de chasseurs à cheval.

Vous trauserez ci-joint la distribution que je voudrais faire de votraarmée, afin que vous menacier la Sicile et que vous soyez en nesure contre tout. Indépendamment des 5,000 hommes de vos dépôts qui sont en marche, du bataillon de la Tour d'Auvergae qui est em marche pour faiete, des ublans polonais et du bataillon suisse qui, d'Ancône, doit étre arrivé à Pescara, vous ne tarderez pas à recevoir les s' et 3' bataillon du régiment de la Tour d'Auvergne, forts de 1,000 hommes chaillonn, qui sont à Gènes, ainsi que le bataillon suisse qui, de Corse, doit débarquer à Pjombino, pour de là se rendre à Chitêl-Yecchia.

L'armée une fois placée ainsi, pas un homme ne débarquere ne Galabre et on pourra puir sévèrement les brigands cela est plus nécessaire que tout le reste. En mettant les Polonais à Naples, il sera couvenable d'y placer le général Dombrowski; d'ailleurs, vous en serce plus sûr quand ce général sera là. Il ne vous manque pas de généraux; mais un général de brigade suffit dans les Abruzzes. Son premier soin est de garder Peseran, de l'approvisionner de vivres et de nunultions pour un mois serait d'ailleurs presque aussi près de le secourir d'Ancône et de Rimini que de Naples. Jai donné des ordres en conséquence à Lemarios. Il faut que le général qui sera à l'escars s'estende avec lui pour le placement des signaux et petits postes de cavalerie qui maintiennent une correspondance ouverte et firéquente.

Aujourd'hui la question est tout entière dans la Calabre. Il faut que tout le monde soit dans la conscience qu'on y est assis de manière à ne pouvoir être ébranlé. Cela encouragera l'armée et commencera à influer sur la Sicile, et même sur les négociations.

Pour commander la légion corse, nommez un Corse.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 10674.

## ANNEXE À LA PIÈCE PRÉCÉDENTE.

## PROJET DE PLACEMENT DE L'ARMÉE DE NAPLES.

Avant-garde de l'armée de Sicile. — 1º division. — Reynier, général de division. Les 14º et 23º légers, 29º et 52º de ligne, 6º de chasseurs.

2° division. — Verdier, général de division. La légion corse, le 29° léger, les 10° et 20° de ligne, le 4° de chasseurs.

3° division. — Réserve, — Gardanne, général de division. 1" léger napolitain, les 101° et 102°, le 14° de chasseurs.

Ces trois divisions seraient sous les ordres d'un maréchal.

La 1 " serait placée à Reggio et depuis Sainte-Euphémie jusqu'à Marina di Catanzaro.

La 2º, depuis Cotrone, ayant son quartier général à Cosenza.

La 3°, à Cassano jusqu'aux confius de la Calabre.

Réserve de dragons. — Mermet, général de division, commandant.

Les 7, 35°, 36°, 36°, 26° et 30° régiments de dragons formeraient trois brigades, chacune commandée par un général de division, qui seraient placées selon le détail des localités, depuis Auletta jusqu'anx confins de la Calabre. Chacune de ces brigades aurait deux pièces de canon et un détachement d'infanterie légère; et, à cet effet, le halond du 3° d'infanterie légère serait mis à la disposition du général commandant la réverce de dragons.

Tous les dragons à pied, qui sont à Naples ou ailleurs, rejoindraient là. On aurait soin qu'ils fussent tous armés, que les maréchaux des logis eussent leurs armes et cinquante cartouches. On les ferait manœuvrer plusieurs fois par semaine à pied.

Par ce moyen, la tête de ces » ou 3,000 dragons pourrait être, en un jour et demi de marche forcée, sur Cassano, et les brigades en échelous arriversient en huit heures d'intervalle, et, en mouvement inverse, marcheraient sur Salerne et Naples, ou se porteraient par un à-droite sur la côte, et de là seraient opposées contre tout débarquement; enfin, par une marche de gauche, elles pourraient se porter sur Matera et la Pouille, si les circonstances le voulaient,

A Salerne serait placée une division sous les ordres du général Girardon, qui serait composée de la Garde royale à cheval et à pied, du 6° et 6 s° de ligne et du s° régiment d'infanterie italienne. Ce corps serait cantonné de manière à nouvoir se réunir et manouvere.

Une autre division, commandée par le général Espagne et composée du 1" de ligne, du 43" et du 1" d'infanterie légère, serait placée dans une bonne position, à deux heures de distance de Naples. S'il y a des bois et une localité favorable, on la ferait camper.

Dans Naples on placerait les Polonais, un régiment napolitain, le bataillon suisse qui est en Calabre, celui qui arrive d'Ancône, celui qui va arriver de Corse afin de reformer tout ce régiment, et les g° et 25° de chasseurs.

A Gaëte, on placerait les pionniers noirs, le régiment de la Tour d'Auvergne, et dans les environs les uhlans polonais.

A Pescara et dans les Abruzzes, le 3° italien de ligne et les chasseurs royanx italiens.

Dans la Pouille, le 5<sup>e</sup> de ligne italien, les dragons Napoléon et le 1<sup>ee</sup> de chasseurs napolitains.

Il y aurait une correspondance établie entre Tarente et Cassano, de manière que de Cassano on puisse se porter à Tarente, et, vice versa, de Tarente à Cassano.

A Capoue, dépôt général de l'armée. A cet effet, chaque régiment d'infanterie enverra un capitaine, deux lieutenants et trois sergents.

Tous les hommes malades sortant des hópitaux s'y réuniront. Il sera désigné qualors locaux pour les qualorze régiments. On réarmera là les hommes des hópitaux, après les avoir laissés reposer une quinzaine de jours. Ils ne rejoindront que quand il y aura 100 hommes en état de partir, de manière qu'aucun homme isolé aireres sur les routes, et qu'aux extrémités de la Calabre il n'en arrivera pas sans armes, mal habillés ni à demi malades. Chaque détachement de 100 hommes marchers sous la conduite d'un officier, sur une route qui sera tracée par l'état-major général. On leur donnera du pain blanc, du vin, et on imitera ce que j'ai fait sur l'Adda dans mes campagnes d'Italie. Par là il n'y aura pas d'hommes assassinés ni compromis. La correspondance des corps avec les dépôts qui sont en Italie se fera par Capoue, de manière qu'il n'arrivera rien à Capoue que par l'ordre de l'état-major général, qui sisisir des circonstances opportunes et des événements favorables.

Napoléox

Archives de l'Empire

#### 10675.

## DEUXIÈNE ANNEXE À LA PIÈCE Nº 10673.

Par le placement qu'on vient de faire de l'armée de Naples, on peut voir que l'on a le tiers de troupes de trop, plutôt que pas assez. L'ennemi, débarquât-il avec 30,000 hommes, ue débarquera nulle part impunément.

Le roi ne doit jamais coucher dans Naples jusqu'à la paix. Sa vraie position paraît lête Salerne; esfin, demeurlă-il A Geserta ou i Portici, la ville serait tenue dans le devoir, parce que, avec deux pièces de canon et un régiment de cavalerie, on pourrait rélablir partout la trunquillité. Il faut que le général qui commande la division de Labour ait des piquets de correspondance avec le général Dubeus, afin que ce général puise se porter à son secons si cela élabitentese, afin que ce général puise se porter à son secons si cela élabitentese, afin que ce faral qui commandera dans les Abruzzes et à Pescara doit en avoir avec Ancône pour le même objet.

Une escadre anglaise se présentât-elle devant Naples pour tenter un bombardement, voubit-elle insurger la populace : les forts, les Suisses, les Napolitains sont sur-le-champ souteuns par la division compée à deux heures de Naples; vingt-quatre heures après, tout le camp de Salerne peut y être rendu, et la réserve des dragons y arrive dans la nuil. Au même moment, toute la cavalerie de Gaeles se met en marche et y strive ususi, ainsi que tout ce qui est disponible dans Gepuec. On se trouve danc sur-le-champ avoir 3,000 hommes de cavalerie, les 4,000 hommes de diverses troupes qui sont dans la ville, et les six régiments français

de bonne infanterie, c'est-à-dire plus de 15,000 hommes de toutes armes. Enfin, si le mouvement de l'ennemi était caractérisé, la réserve ellemême de l'armée de Sieile se met en mouvement de Cassano, et, en six ou sept jours de bonne marche, renforce l'armée de Naples. Mais cette hypothèse paroit folle: comment l'ennemi serait-il assez insensé pour faire un débarquement dans la capitale, n'ayant pas les forts, ou entre Salerne et Gaête, n'ayant pas Capoue? Ira-t-il à Tarente? In división de Cassano y est sur-le-champ portée; et, sur toutes les coêtes de Naples, il y a de petites places où 200 hommes peuvent se maintenir, témoin Scilla et Reggio, où il parait qu'un petit nombre d'hommes se sont maintenus plus d'un mois.

Quant à Gaète, il faut prendre un parti. Cette place a l'inconvénient, une fois prise par l'ennemi, d'empécher les communications avec Rome. Si le port de Gaête ne contient pas de vaisseaux de guerre, il faut en démolir les fortifications, en transporter l'artilleric à Capoue. Mais il faut laisser la citadelle, de manière que 4 ou 500 hommes l'occupant ôtent l'envie à l'ennemi de venir s'emporer de cet isthme.

Moyennant les 5,000 hommes qui, à l'heure de cette lettre, arriveront à Pescara, chaque bataillon de guerre qui est à Naples doit avoir un effectif de plus de 1,000 hommes.

Les dépôts de dragons qui sont en Italie sont très-forts; les 3ré et 23° ont 400 hommes chaem. Le roi de Naples pourrait gardrec sed eur régiments, et, dans l'hiver, il serait convenable de renvoyer les deux escadrons de guerre, pour les remplacer par les deux escadrons du dépôt et qui seront forts de 800 hommes. Mais, dans la position actuelle des choses, ce n'est pas le plus pressant. On regarde ces dispositions comme avantageuses pour le pays et pour l'armée. Leur seule connaissance les rendra redoubables à l'ennemi, qui concevra qu'on pense sérieuseuent à la Sieile, et produira de l'ardeur et de la joie parmi les troupes, parce qu'elles se senitront en force et réunies.

Quant aux petites insurrections partielles, il faut employer les Napolitains, les Corses, les Italiens, etc On perd, dans ces escarmouches, beaucoup de braves qu'il faut garder pour des affaires plus importantes.

15

Faites rétablir les batteries de Reggio et de Scilla et fortifiez ces deux points, afin que, dans le cas où l'armée fût obligée de se replier sur Naples, ils puissent défendre longtemps les batteries qu'on y aurait construites.

Napoléon.

Archives de l'Empere.

10676

## AU ROI DE NAPLES.

Rambouillet, so août 1806.

l'autorise les généraux Dedon et Campredon à passer à votre service. Ce sont de bons choix que ceux-là. Quant à Ræderer, je crois que vous lui accordez une confiance beaucoup trop grande. Il a la tête trop active pour être bon administrateur, je dirai plus, pour être constant dans ses affections. Prenez-le, mais souvenez-vous de ceci : je crois que vous vous en repentirez. Vous êtes un jeune homme; la nature vous a fait trop bon. Il ne faut pas se guider uniquement par la manière dont nous sommes frappés, mais aussi par les souvenirs du passé. Je ne puis vous en dire davantage, parce qu'il m'est revenu que mes lettres n'étaient pas lues par vous seul, et qu'on les voyait à Paris. Puisque vous écrivez vous-même vos lettres, il faut également que vous lisiez mes lettres vous-même. Cela est certain; l'ai reconnu mes propres expressions. On yous reproche de parler trop de vos affaires à trop de monde. Dedon est honnête homme, ainsi que Campredon. l'imagine que vous êtes sûr du consentement de ces deux officiers. Vous pouvez déclarer que je verrai avec plaisir mes officiers prendre du service chez vous, et qu'ils reprendront leurs places en France, s'ils étaient obligés de quitter votre service par force majeure, ou s'ils le quittaient avec votre permission sans force majeure. Si vous pouviez vous attacher Masséna, ce serait un bien. Sans avoir de grands talents militaires, c'est un homme vigoureux dont vous pouvez avoir besoin.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10677

## A M. DE TALLEYRAND.

Bambonillet, 21 août 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, il est indispensable, pour éviter toute difficulté avec la cour de Vienne, de déterminer nos limites en Italie. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de prendre le thalweg de l'isomo, de manière que toute la rive droite appartienne au royaume d'Italie, et la rive gauche à l'empereur d'Antriche. Je crois qu'il y gagnera quelque chose et qu'il sera hien aise de cette démarcation de territoire. Parlesen à M. de Metternich. M. de la Rochéoucauld pourrait être chargé de la signature. Cela finirait toutes les difficultés. Il y a uue infinité de petites enclaves qui seraient une occasion de dispute de part et d'autre.

NAPOLÉON.

Archises des affaires étrangères (En minute son Arch. de l'Emp.)

#### 19678.

## A M. DE TALLEYRAND.

Rambouillet, 21 selt 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, il est essentiel d'écrire à mon chargé d'affaires à Florence, et de parler ici au ministre d'Espagne, pour exiger que trente individus des plus coupables, et connus pour les auteurs de l'insurrection d'Arezzo, soient exilée à trente lieues de la ville, et que quelques-uns soient sévèrement punis. Le chargé d'affaires dira que voili plusieurs fois que la ville d'Arezzo donne des exemples de mauvais sentiments, et que, si cela continue, l'Empereur enverra 10,000 hommes pour la saccager et la brûler.

NAPOLÉUN.

Archives des affaires étrangéres (En crimie ess Archi de l'Emp.)

15.

## 10679. A M. MOLLIEN.

Rambouillet, as août s 806

Monsieur Mollien, il est convenable que vous joignieu un livred que vous me remettrez le 15 septembre un état particulier qui suivra celui des dépenses, et qui relatera l'état des dépenses faites, pendant les mois de janvier, lévrier, mars et avril et jusqu'au u' mai, à l'armée d'Italie, aut les fonds provennts de l'extraordiaire. Cet état sera classé par ministères et par articles du budget. Vous joindres également au livret un état qui constate ce qui a été dépensé à la Grande Armée au l'es fonds pront des contributions d'Allemagne, en faisant connaître en quelle monnaie, et en la réduissant en monnaie de France, comme elle a été abnomée aux trupes. Vous fever dresser un semblable état, pour l'armée d'Italie, des dépenses faites sur les ressources du pays, depuis le moment où elle a passé l'Aifige juuquén janvier.

Vous me ferez faire un autre état des recettes, en établissant les recettes avec lesquelles on a fait le service en Italie avant janvier et dans les mois de janvier, février, mars et avril, et de même en Allemagne pour la Grande Armée.

Vous senter que les recettes et les dépenses doivent se balancer; mais in 'en est pas moins important d'avoir ces étals, pour que les ministres sachent ce qui a été payé et que les fournisseurs ne fassent pas comme ils ont toujours fait. Vons initialerez les étals de recettes; l'enetter en payeremenis; et eux des déspenses. Tybepasses na paye annenis.

Une fois ce travail fait, je verrai s'il convient de faire entrer les recettes au trésor sous un titre quelconque et de les imputer aux budgets des ministres; car, enfin, une partie de la solde qui a été payée en Italie et en Allemagne, provenant de l'étranger, devait l'être sur les fonds provenant du trésor et des contributions de la France.

Napoléon.

Comm. par M\*\* la comtesse Mullien. (En minute uns Arris. de l'Emp.)

#### 10680.

## DÉCISION.

Rembouillet, 91 noût 1806.

Le ministre de la guerre demande où il faut prendre les 800 chevaux du Irain qui doivent être envoyés à Alexandrie pour les travaux de cette place. Il y a, au second corps de la Grande Armée, le 7º bataillon bis du train qui a 1,000 chevaux, et dont on pourra se servir lorsque la Grande Armée sera rentrée, et que ce corps sera mis toutefois sur le pied de paix.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 10681.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Bambouillet, at soit 1806.

Mon Fils, vous me parlez de mouvements des Autrichins du côté de Laybach : ce ne peut être que de très-peu d'importance. Il faut bien vous garder de faire faire aucun mouvement à mes troupes de ce côté. Il sulfit que Palmanova soit bien armée, bien approvisionnée, et que le service y fasse bien; il n'y a pas d'autre précaution à prendre. Il serait trèsmalheureux de faire des dispositions qui seraient évidemment ridicules, puisque nous sommes en paix avec l'Autriche, et que cela montrerait de la faiblesse et de l'inquiétude.

Deux mois après que l'ennemi aurait commencé à faire des préparatifs. uous serions encore à même de nous y opposer.

Vous avez toute la vivació du jeune âge. Quand les Anglais ont débarqué à Naples, vous avez cru qu'ils viendraient à Milan, et vous avez levé avec beaucoup de précipitation des gardes nationales, ce qui a fait une dépense d'argent sans utilité. Il faut être lent dans la délibération et vif dans l'exéculos. Quanta u s'corps de la Grande Armée, je n'ai rieo compris à ce que vous voilet dire, et je n'ai vit la qu'une abondance de susceptibilité qui n'a pas de sens. Que savez-vous que je veuille faire de ce corps? Votre premier devoir, comme votre premier mélier, est de garder l'Italie, de pourvoir à l'entrétien de vos places, et peut-étre, lorsque vous acquerrez plus d'âge et d'expérience, de commander le corps de troupes destiné à la défense de ce rovaume.

Il faut donc que vous portiez un soin particulier à faire armer, apprevisionner et garantir Osoppo et Palmanova. Quant à Osoppo, je ne veux qu'une forteresse: je désupprouve entièrement le plan du général Lery de placer en bas une ligne magistrale, en forme d'enveloppe pour les hauteurs. Si je fortifie Venise, comme je serai obligé de le faire pour garantir mon arsenal, je me coalenterai du simple fort d'Osoppo.

Les occasions de faire la guerre et de vous distinguer ne vous manqueront pas. Ne perdez pas de vue vos manœuvres d'infanterie et de cavalerie, et tout le détail des troupes; mais nous n'aurons pas de guerre de tout ce temps-ci.

NAPOLEON,

Comm. par S. A. I. N<sup>ee</sup> in duchrase de Leuchtenberg. (En minute sut Arch. de l'Emp.)

#### 10689

#### All BOI DE HOLLANDE

enbouillet, 21 août 1806

Vous aixez dound ordre aux officiers d'artillerie de quitter la Hollande. Vous agissez toujours avec une précipitation qui nest pas convensible. Les indispensable qu'il reste constamment en Hollande trois officiers d'artillerie et trois du génie, pour inspecter les places de Berg-op-Zoom, Breals, et me garantir qu'elles sont en bon état et ont les moyens d'artillerie nécessaires pour les armer d'un moment à l'autre. Cela est pour moi d'une importance particulière et excite tout mon intérêt.

l'ai chargé le général Drouas d'inspecter les places qui bordent ces frontières, depuis Nimègue jusqu'à Berg-op-Zoom; de constater l'armement de ces places et leur approvisionnement en poudre et munitious de guerre, et les maintenir en état d'être promptement armées. J'ai chargé également trois officiers du génie de s'occuper du même objet, de bien étudier le système d'inondation et la défense de vos places.

Vous étes animé par de trop petites vues. Vous croyes avoir tout fait quand vous avez économisé 100,000 francs. Par ce moyen, votre pays se trouvers dépourru de moyens de défense. Ne désorganisez pas votre armée, je vous le répête, puisque, si les événements arrivent, vous vous trouverez sans ressources pour défendre votre pays; d'ailleurs l'armée de terre sera la partie de vos forces qui vous sera le plus sttachée.

Vous avez de même désorganisé plusieurs de mes régiments. Vous avez retiré du 65° et du 75° plusieurs soldats pour votre Garde. Ce n'est pas ainsi que cela se fait. Il fallait un ordre du ministre de la guerre; il fallait ne tirer qu'un petit nombre d'hommes de ces corps, qui nont que très-peu de monde. Il faudrait aussi savoir les conditions que vous leur faites, et si vous avez leur agrément. Mais vous agissez toujours sans avoir délibré.

NAPOLEON.

techives de l'Empire

# 10683. A M. DE TALLEYRAND.

## Bambooillei, 22 20lt 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, la lettre de M. Laforest, du 12 août.

me peraît une folie. Cest un eccès de peur qui fait pitié. Il faut rester tranquille jusqu'à ce que l'on sache positivement à quoi s'en tesir. Ne dites rien à M. de Lucchesini; s'il vient vous parler, faite-lui des reproches sur sa conduite personnelle, sur ce qu'il va prendre des renseignements chez des agioteurs, et qu'il écrit à sa Gour des choses absurdes et bêtes qu'il ui font faire des folies. Si'l vous parle de la Sace et de la Hesse, vous lui direz que vous ne connaissez pas mes intentions; s'il vons parle de l'almbourg, Brême et Lubeck, vous lui direz que ma résolution est qu'elles restent villes hanéstiques. Vous écrirez dans ce seus à M. Bourrienne, et

vous en parterez aux députés de ces villes à Paris. Vous enverrez un courrier à M. Laforest pour lui faire connaître qu'il doit rester tranquille, bostervet tout en me anadnat tout, battre en froid; que, si on lui parle de la confédération du Nord, il dise qu'il na pas d'instructions; que, s'il est question des villes hanvéatiques, il déclare que je ne souffirirai pas qu'il soit rien changé à leur état actuel, vu que le commerce de la France y est trop intéressé; que, du reste, il porte une grande attention à m'instruire exactement et en détail des progrès de l'armement.

Quant à la confedération du Rhin, il faut écrire à M. Hédouville que les bases que m'u envoyées le prince Primat me paraissent honnes; mais qu'il faut les faire goûter aux autres princes de la Confédération, et faire en sorte qu'ils soient lésés le moins possible dans leur indépendance; qu'il faut donc attendre encreu ne pue tout se débrouille; que le premier acte qu'il paraît convenable de faire est un acte d'inviolabilité du territoire de la Confédération, pour en interdire le passage à qui que ce soit, et couvenir de se secourir mutuellement s'il était violé. Je désirerais a être point chargé seul de l'initiative des décrets, mais qu'ils me fussent demandés par la Confédération, et que, lorsqu'ils me sersient adressés, je fisse une espèce de dictature à peu près dans le sens de votre rapport. Mon intention est qu'aucun Prussien, ni autre, ne puisse passer sur le territoire de la Confédération, et qu'aucun confédéré n'accorde le passage sans le consenteurent de tous. Préparez-moi tout ce que je dois faire pour la prochaine rétuine.

Il parait que lord Lauderdale n'est pas bien pressé. Le crois, dans le foit, qu'il n'est possible de rien faire avant qu'on ne connaisse la ratification de la Bussie. Cependant je ne verrais pas d'inconvénient que lundi prochain les nituistres r'épondissent pour demander une conférence, et qu'il s'en fabilit une sur les moyens d'arriver à un résultat.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangées (En minute sux Arch. de l'Emp

#### 10684.

## A M. DE TALLEYBAND.

Rembouillet, 22 soit 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, l'ordre de Malte peut être considéré comme détruit. Il n'a pas aujourd'hui de grand maître; il ne possède plus de biens ni dans l'Empire ni dans mon royaume d'Italie; les Anglais ont l'île et ne la veulent point lâcher; le roi de Naples s'emparera incessamment de toutes les commanderies. Dans cet état de choses, je désirerais que vous écrivissiez à M. Otto et au prince Primat. Du moment que je serai d'accord avec la Bavière, je déclarerai, par un acte authentique, l'ordre de Malte dissous, et je conférerai le droit de donner la décoration de l'ordre au roi de Naples; je motiverai cela sur ce que, par la possession de la Sicile et des côtes, le roi de Naples est le vrai défenseur de l'Italie contre toute espèce de piraterie. On dira, pour ôter toute difficulté, que ceux qui portent la décoration auront le droit de continuer à la porter. Il faudrait cependant que la Bavière, en faisant réunir les biens de l'ordre de Malte à quelqu'un de ses ordres, en fit remplacer la décoration par celle de cet ordre. Je le ferai comme protecteur, mais aussi comme avant toutes les Langues dans mes états. Il sera facile d'avoir l'agrément de l'Espagne, qui ne demanderait pas mieux. Peutêtre vaudrait-il mieux faire un traité entre l'Espagne, la Bavière et moi comme représentant les Langues de France, d'Auvergne, de Provence, l'Espagne représentant celles d'Aragon et de Catalogne, et la Bavière, les Langues d'Allemagne. Ainsi l'ordre se trouverait détruit, et la décoration ne pourrait se porter que conférée par le roi de Naples.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères. (En missir ous Arch. de l'Emp.)

10685.

AU ROI DE NAPLES.

Rembouillet, sa sout 1806.

Je reçois votre lettre du 19 août avec le détail de la prise de la ville

16

de Lauria et son saccage. Il faut surtout ordonner que les villages du côté de Sainte-Euphémie éprouvent le même sort; mais il faut qu'on s'attache à prendre les chefs. Par le détail officiel que les Anglais répandent sur le continent, ils prétendent qu'ils n'étaient que 5,000 contre le général Reynier. Si cela est vrai, cela est une chose bien extraordinaire et qui prouve ce que c'est que les troupes françaises, combien elles ont besoin d'être bien menés, soulenues et encouragées.

Tous les dépôts qui sont en Halie envoient aux corps tout ce qu'ils ont de disponible en habillement. Je vous ai écrit de faire un dépôt à Capoue. Faites envoyer dans cette place tous ces effeis, dont beaucoup ont besoin d'être confectionnés. Vous trouverez ci-joint les deux états de situation des effets expédiés.

Pescara paraît être dans le plus mauvais état de situation. Envoyezun officier d'artillerie et quelques petites sommes pour réparer les affits et mettre un nombre suffisant de batteries pour armer les hastions et mettre cette place à l'abri d'un coup de main.

Il paraît que Reggio s'est rendu le 10 juillet. Le combat de Sainte-Euphémie a eu lieu le 4; ainsi cette place s'est rendue six jours après. Je ne conçois pas qu'on ait pu laisser des troupes dans un poste si peu défendu, que l'ennemi o a fait aucune batterie contre.

Napoléon.

trchises de l'Empire.

## 10686.

## A M. DE CHAMPAGNY.

mboudlet, 23 soit 1806.

Monsieur Champaguy, je vous envoie des notes qui vous feront connaître la direction que je désire donner à l'assemblée des Juifs, et ce que les commissaires près cette assemblée ont à faire en ce moment.

Namor ény

Comm. par M. le couste de Montaliret. (En minute une treb. de l'Emp.)

## NOTES ANNEXÉES A LA PIÈCE PRÉCÉDENTE.

Depuis la prise de Jérusalem par Titus, un aussi grand nombre d'hommes éclairés, appartenant à la religion de Moise, n'avaient pu se réunir; on avait exigé des Juis dispersés et persécutés, soit des rétributions, soit des abjurations, soit enfin des engagements ou des concessions également contraires à leurs intérêts et à leur foi. Les circonstances actuelles ne ressemblent à aucune des époques qui ont précédé. On n'exige des Juis ni l'abandon de leur religion, ni aucune modification qui répugne à se lettre ou à son espril.

Lorsqu'ils étaient persécutés, ou cechés pour se soustraire à la persécution, diverses sortes de doctrines et d'usages se sont introduits. Les rabbins se sont arrogé le droit d'expliquer les principes de la foi, toutes les fois qu'il y a eu lieu à explication. Mais le droit de la législation reilgieuse ne peut appartenir à un individui; il dott free secré par une assemblée générale de Juifs légalement et librement réunie et renfermant dans son sein des Juifs espagnols et portugais, italiens, allemands et francais, représetunt les Juifs de plus des trois quarst de l'Europie.

On pense, en conséquence, que la première chose à faire est de constituer l'assemblée actuellement réunie à Paris en un grand sanhédrin dont les actes seront placés à côté du Talmud, pour être articles de foi et principes de législation religieuse.

Cette première close ainsi établie, tous les Julis, de quelque nation qu'ils soient, seront invités à envoyer des députés à Paris et à concourir par leurs lumières aux opérations du grand sanhédrin. En conséquence, il sera fait, par une sorte de proclamation, une notification à toutes les vanagogues de l'Europe. Cette notification sera dersésée officiellement aux synagogues de France. Les représentations qui seront faites aux questions proposées seront alors converties en décisions théologiques réglementaires ou préceptes, de manière à avoir force de loi ecclésiastique et religieuse et à former une seconde législation des Julis, qui, conservant le caractère essentiel de celle de Moise, s'adapte à la situation présente des Julis, à nos mœurs et à nos usages.

Les questions ci-après ont été proposées, savoir :

1<sup>re</sup> Question. Est-il licite aux Juiss d'épouser plusieurs femmes? — Il faut que la réponse négative soit positivement énoncée, et que l'assemblée actuelle ou le grand sanhédrin défende en Europe la polygamie.

s' Quotion. Le divorce est-il permis par la religion juive' Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunanx et en vertu de lois contradictoires à celles du peuple français? — Il faut que l'assemblée constituée en grand sanbédrin défende le divorce, bors les cas permis par la loi civile ou Code Napoléon, et qu'il ne puisse avoir lien qu'après avoir été prononcé par fautorité civile.

3º Question. Une Juive peut-elle se marier avec un Chrétien et une Chrétiene avec un Juiff Qu la loi veut-elle que les Juis ne se marient qu'entre eux? — Il faut que le grand sanhédrin déclare que le mariage religieux ne peut avoir lieu qu'après avoir été prononcé par l'autorité, et que des Juis ou duves peuvent épouver des Françaises (de Suifs ou duves peuvent épouver des Françaises, Il faut même que le grand sanhédrin recommande ces unions comme moven de protection et de convenance pour le peuple juif.

4º Question. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frèves ou des étrangers? — Le sanhédrin reconnaissant, comme l'a fuit l'assemblée, que les Français et les Juifs sont frères, établira ce principe : que les Juifs sont frères des habilants de tous les pays oû on leur accord non-seulement lotérance, mais protection, et où lis sont admis à jouir de tous les priviléges attachés à l'existence politique et civile. Il fera, à cet égard, la différence qui existe entre la législation française et l'italienne, et celle des autres pars.

5º Question. Dans l'un et l'autre cas, quels sont les devoirs que la loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion? — La réponse à cette question est une conséquence de ce qui est dit ci-dessus.

6º Questiou. Les Juils nés en France et traités par la loi comus citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie; ont-ils Tohligation de la défendre, d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil? — Il faut que le sanhédrin déclare que les Juils doivent défendre la France comme ils défendrient Jérussalem, puisqu'ils sont traités en France comme ils le seraient dans la cité sainte; que le rachat de la conscription ne pourra avoir lieu que pour la moitié des conscrits de chaque année, et que les autres devront servir personnellement.

7' Querion. Qui comme les rabbins? — Il faut que le sanhédrin décide par qui seront nommés les rabbins, comment ils seront organisés et payés, et qu'il établisse à Paris un conseil de rabbins dont les membres seront réputés les supérieurs, les surveillants des Juis. Ce comité, résidant à Paris, pourra être nommé Comité des rabbins ou appelé de tout autre nom.

8° Question. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juiss? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux?

g' Question. Les formes d'élection et la juridiction de police judiciaire sont-elles voulues par la loi des Juifs, ou seulement consacrées par l'usage? Le sanhédrin fera les règlements nécessaires pour déterminer les fornes d'élection des rabbins, leurs fonctions et leur juridiction, etc.

10° Question. Est-il des professions que la loi des Juis leur défende? 11° Question. La loi des Juis leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères?

13' Question. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers? — Le sanhédrin défendra l'usure envers les Français et envers les habitants de tous les pays où les Juifs sont admis à jouir de la loi civile. Il expliquera ainsi la loi de Moise, en établissant que les Juifs doivent considérer, comme s'ils éciant à Jérusalen, tous les lieux où ils sont citoyens; qu'ils ue sont étrangers que là où ils sont maltraités et vexés en vertu de la loi du pays, et que c'est dans ces lieux seulement que des gains illiettes peuvent être tolérés par la légilation religieuse. Lorsque ce point aura ainsi été réglé par le sanhédrin, on verra à re-cherchier encore s'il y a des moyens efficaces pour retenir et comprimer cette habitude dapriopteg, cette organisation de fraude et d'usure.

Tout ceci ne doit servir que d'instruction aux commissaires; ils reconnaitront ce qu'on désire, et chercheront d'abord les moyens d'y parvenir. en conferant particulièrement avec les membres les plus influents de l'assemblée. Lorsque leurs idées seront assises, ils se rendront à l'assemblée; ils diront que je suis content du zèle qui l'anime; ils feront sentir que les circonstances sont extraordinaires; que je désire prendre tous let moyens pour que les droits qui ont été restitués au peuple juit ne soient pas illusoires, et, enfin, pour leur faire trouver Jérusalem dans la France. Ils demanderont qu'il soit formé un comité de neuf membres choisis parmi les plus éclairés de l'assemblée, avec lesquels ils puissent travailler et amener de grauds résultats. Ce comité fera ses rapports à l'assemblée. Le presinier aura pour objet la formation du grand sambédrin.

NAPOLÉON.

Comm. per MM. de Champagny.

10687.

A M. FOUCHÉ.

Rembouillet, 23 soft 1806

Écrivez au général Menou que, lorsqu'il arrive qu'un homuse, arrêté pour avoir tenu des propos contre le Gouvernement ou tenté de troubler la tranquillité générale, est acquitté par les tribunaux, il le fasse surle-champ écrouer de nouveau et vous en rende compte;

Qu'il prenne des mesures pour faire arrêter tous les individus ayant des correspondances avec le roi de l'île de Sardaigne, et fasse mettre le séquestre sur les biens des individus qui sont avec le roi de l'île de Sardaigne;

Que M. Cosmo Pazzi fils étant âgé de vingt-huit ans, il doit lui laisser toute liberté de venir en France et partout où il voudra.

NAPOLÉON.

techines de l'Esquie-

10688. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Rambouillet, s3 soit 1806.

Monsieur Dejean, je désirerais que le premier inspecteur du génie me remit sous les yeux les plans de Brest, Toulon, Lorient, Cherbourg, avec les devis, et en me saisant connaître le temps nécessaire pour les exécuter; car il est couvenable de penser, dans les moments de paix et de prospérité où nous nous trouvous, à l'avenir et à uméliorer notre système défensif. Une ligue de plusieurs puissances est toujours formée par l'Angleterre; elle exige de notre part un grand défoienment de forces sur le continent, et expose ons côtes aux entreprises de nos ennemis. Il faut calculer notre système de manière que, dans un mois ou six semaines un six six entreprises de nos entre six entre de l'anglet de l'archiver de l'

Je désire également avoir sur le Havre, Nantes, Marseille et Bordeaux des mémoires qui me fassent connaître les fortifications intermédiaires et directes de ces quatre points. Je crois que, depuis la révolution, la défense de ces quatre ports a été dérangée et culbutée.

Il est convenable de s'occuper aussi des îles Saint-Marcouf, d'Ousssant, de l'île d'Aix, de l'île d'Yeu, des îles d'Hyères; ce sont des points importants; je désire connaître les fortifications actuelles de ces îles et les projets du génie. Je désire aussi que le premier inspecteur appelle mon attention sur les îles et les points destinés à protéger notre cabotage et les mouillages, soit sur l'Océan, soit sur la Méditerrande.

Mettez-moi sous les yeux le projet de défense de la rade de Vado et du golfe de la Spezia, où des seadres peuvent, d'un moment à l'autre, chercher un refuge contre des forces supérieures. Quand le premier inspecteur m'aura soumis ces plans, je désirerais qu'il s'occupât de dresser des plans et de rédiger un mémoire sur la frontière du las Billin, depuis la Moselfe jusqu'à la Hollande, dont la défense se lierait aus places frontières de la Bollande qui défendent la Belgique, et sur lesquellande de défendent la Belgique, et sur les places de la Hollande du côté de l'Allemagne, also de pouvoir conseiller le roi de Hollande du côté de l'Allemagne, also de pouvoir conseiller le roi de Hollande du côté de l'Allemagne, also de pouvoir conseiller le roi de Hol

lande dans une guerre suscitée par une nouvelle coalition, ou de s'aider des moyens des places fortes pour la conjurer.

Je hrai aussi avec plaisir tout ce que le premier inspecteur aura à me proposer soit sur la frontière du haut Rhin, soit sur celle de la Suisace, non intention étant de profiter de la situation prospère de mes finances et des moments de paix que je pourrai avoir pour employer les moyens de l'art à m'assurer de nouvelles chances de succès dans les circonstances à venir

Comme tout ce que je demande par la présente lettre est un ouvrage de trè-longue haleine, je désire que vous me remettiez chaque travail à mesure qu'il sera rédigé, place par place, frontière par frontière, à peu près comme il a été fait jusqu'à cette beure pour les nouveaux travaux.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. . (Sa missie sus Arch, de l'Essa, )

## 10689. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Rambouillet, +3 apit +806.

Monsieur Dejean, donnes ordre au général Chasseloup de se rendre à Venise, d'y séjoarmer quinze jours et de faire un projèt pour fortilier cette place, de voir lui-même tous les forts qui y existent, afin de pouvoir m'en rendre un compte détaillé. Il aura bien soin de parcourir lui-même le pays, depuis Chioggia jusqu'à l'embouchure du Pô, et depuis In Piave jusqu'au Tagliamento, et de déterminer de quelle manière on peut s'opposer à l'attaque de l'eancemi tant de ce cûté que de l'autre. Maitre de la mer, la défease de Venis sersit facile; mais i faut supposer qu'elle est bloquée par douze vaisseaux de ligne et deux cents chaloupes canonnières et par 3 o uu fo,000 Autrichiens. Lorsque le général Chasseup aura passé quine jours à Venise et aura terminé son travail, il se rendra à Paris, où il portera les projets pour Peschiera, Mantouc, Legango et la Rocca d'Anfo, avec la note des ouvrages et des fonds à fuire l'année prochaine. Vous donnerez ordre au général Lery des se rendre

à Venise, immédialement après que le général Chasseloup en sera parti, pour y faire un plan sur les mêmes données, et vous me le soumettrez, afin que je choisisse et que j'assoie la défense de cette ville, avant le mois de novembre.

Napoléox

Dépôt de la guerre.

10690.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Rambonillet, 23 soft 1806

Monaieur Dejean, répondez au roi de Hollande que je a hyprovue point que 15 glo hommes sont suffisants; que, s'il prend ainsi les sous-officiers et les grenadiers de chaque corps, c'est le moyen de rendre nuls 3,000 hommes que d'ailleurs, s'il Tiralie so Garde comme les minense, c'est une trèsgrande folie, que c'est dépenser de l'argent sans raison; qu'il lui faut une Garde peu nombreuse et quedques hommes à clevals qu'en a syant une Garde de 6,000 hommes et leur donnant une paye si considérable, più ei upor but du érécompense l'armée; que le roi de Hollande neu avoir ce but, puisqu'il prend des troupes françaises et les premiers venus; que, si ce a était cette considération de récompenser l'armée, je n'aurais seu plus de fono hommes de Garde, ou du moins j'aurais eu des régiments un peu plus soignés que les autres, mais qui n'auraient pas été payée davantage.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

t0691.

## AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Rembenillet, 93 selt 1806.

Je vous renvoie l'état des transports qui existent dans mes ports. Si l'on pouvait transporter 300,000 pieds cuhes de bois à la fois, en faisant

...

dix voyages par an, on rassemblerait trois millions de pieds cubes; ce qui nous permettrait d'avoir, en deux années, quatre millions de bois d'approvisionnement à Brest et à Toulon. Il paraît que cela emploierait 5 ou 6,000 hommes d'équipage. Je ne pense pas que votre état soit exact. Les corvettes de pêche de Calais sont très-propres à transporter des bois à Anvers et à Brest, et presque toutes les écuries sont dans le même cas. Le Calcutta, de vieilles frégates, de vieilles corvettes de construction originale, telles que le Vulcain, etc. peuvent également être dans le même cas, et je ne sais jusqu'à quel point il ne conviendrait pas d'envoyer trois vieilles carcasses de 74, de Brest à Copenhague, se charger de bois. J'y verrais l'avantage d'exercer mes équipages, d'utiliser de vieilles carcasses qui pourrissent dans le port, ne feraient-elles que trois voyages par an. J'ai vu ainsi des bâtiments espagnols venir chercher à Trieste du vifargent. Je ne sais pourquoi on n'enverrait pas ces carcasses de 74, armées en flûte, à Flessingue. On emploierait tous les petits bâtiments de la flottille à porter des bois d'Anvers à Flessingue, où les gros bâtiments se chargeraient pour Brest et Toulon; et, comme nous devons calculer de nous approvisionner en peu d'années, et que la France ne nous fournirait pas assez de bois, nous serons obligés de nous approvisionner à Hambourg, en Albanie, à Naples, etc. On peut employer à ces transports des frégates et des bâtiments de guerre. Quant aux bois qu'on fera venir de Venise à Toulon, on les fera venir sur des bâtiments du pays. Mais il faut adopter des moyens plus larges, voir les choses plus en grand, et faire ressource de tout, et, s'il est nécessaire, construire en six mois un nombre de flûtes convenable.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

10692.

AU PRINCE EUGÈNE.

Rambouitlet, a3 sout 1806.

Mon Fils, dans l'état de situation que vous m'envoyez de la réserve de Dalmatie, en date du 1es, je remarque qu'il n'y est porté que 480 hommes et uu officier aux hôpitaux. Il est possible qu'il n'y ait que 450 hommes aux hôpitaux appartenant aux 2 et d'a haisilioux mais id ôui y en avoir un bien plus grand nombre appartenant à tous les corps existant au delà de l'Isonzo. Il est convenable que tous ces hommes, en sortant des hôpitaux, rejoignent leurs dépôts. La division de réserve de l'armée de Dalmatie, placée à Viennce et à l'Révise, se trouve donc être composée de triese haisilions, avec les conscrits qu'ils vont recevoir, ils serout bientôt portés à 13,000 hommes présents sous les armes et à 18,000 hommes effectifs. Ces treize haisilions seroout une des grandes ressources de votre armée et une partie assez considérable des forces qui doivent défendre et contenir l'Italie. Cest à l'organisation de cette réserve et à l'habilitement des conscrits qu'il faut porte tous vas soins et occuper la surveilance du général Charpentier. Ne laissez partir aucun boume pour la Dalmatie; toul doit rester aux dépôts pour s'y organiser et se reposer.

Vous avez quatorze bataillons de l'armée de Naples. Ces quatorze bataillons, qui forment déjà un effectif avez considérable, auront bientidi, par les conservis, 16,000 hommes sous les armes. La bonne organisation de ces bataillons vous donners une autre réserve bien importante pour dominer l'Italie. Veillet à ce que les majors et les officiers et sous-officiers des 3° et 4 n° bataillons restent aux dépôts.

L'espèce de guerre de brigandage que l'on fait au roi de Naples ren discassire l'envoi à Naples de la brigade du général Laplanche-Mortière, qui est à Ancône. Le bataillon suisse doit y être rendu. Le général Lemarois resterait donc sans infanterie; il est cependant très-important qui il en ait. Envoye-tui sans délai in bataillon de bos bommes d'infanterie infaience; vous pouvez lui envoyer soit le bataillon dalmate, soit le bataillon ialien que festien pour la Dalmatie, soit le bataillon brialen que festien pour la Dalmatie, soit le bataillon brialen que lemarois ait 800 bommes à Ancône, c'est tout ce qui m'in-frèrese.

Faites partir sur-le-champ la seconde brigade, commaudée par le général Laplanche-Mortière, pour Naples. Jusqu'à ce que le bataillon italien que vous enverrez à Ancône y soit arrivé, un bataillon de la brigade du général Laplanche-Mortière y restera. Le général Lemarois gardera le 22° d'infanterie légère, qu'il fera partir au moment même où les 800 Italiens que vous allez lui envoyer seront arrivés.

Il faut que le général Lemarois vous envoie fréquemment des nouvelles de Cattaro et de Raguse, en grand détail. Il parait qu'il est le mieux placé pour avoir tous les renseignements possibles. Il sera convenable que vous lui envoyiez de Venise quatre ou cinq avisso ou trabacchi, qui seront emplorés à faire les traversées d'Anche à Raguse et à Cattaro.

NAPOLEON

Comm. par S. A. I. M<sup>eas</sup> le duchosse de Leuchtenberg.

## 10693. AU ROI DE NAPLES.

Bambouillet, a3 août 1806.

J'ai reçu votre lettre du 13 août. Le suis fâché que vous croyiez ne pouvoir retrouver votre frère qu'aux Champs Élysées. Il est tout simple qu'à quarante ans il n'ait pas pour vous les mêmes sentiments qu'à douze. Mais il a pour vous des sentiments plus réels et plus forts : son amitié a les traits de son d'ame.

Tous ces débarquements de troupes napolitaines dans les Calabres ont peu d'inconvénient; ce sont de faibles ressources, et la saison, qui va devenir fraiche, vous mettra à même d'en faire bonne justice et de les poursuivre dans tous les points.

La brigade du général Tisson doit être arrivée à l'essera et se trouver sur le territoire de votre armée. Vous êtes le maitre d'en faire ce qui vous conviendra. Vous pouvez renvoyer le général Tisson ou le garder; mais renvoyez tous les officieres et sous-officiers du moment que l'incorporation auxe an lieu avec les régiments.

La brigade du général Laplanche-Mortière est en marche aussi pour Naples. Yous avez dû recevoir le bataillon suisse qui était à Ancône, et celui de la Tour d'Auvergne qui était à Cività-Vecchia. Le s' bataillon de la Tour d'Auvergne est en marche, et un autre bataillon suisse, qui est en Corse, est également en marche; ce qui, en septembre et en octobre. doit porter vos présents sons les armes à l'armée à plus de 45,000 hommes. l'ai levé en France 50,000 hommes, et j'en envoie près de la moitié tant à vos dépôts qu'à ceux de Dalmatie.

Naporéox

Archives de l'Empire.

10694.

AU ROI DE HOLLANDE.

Rambouillet, 23 solt 1806.

Votre couronnement ne peut avoir lieu qu'à la paix maritime. Vous devez donc dire qu'il n'aura lieu que dans un an; ce qui ne vous empêche pas d'aller à Amsterdam, quand vous le jugerez convenable.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10695. DÉCISION.

Rambonillet, #4 soft 18u6.

Le ministre de la guerre rend compte des arrêts ordonnés par le général Durutte au directeur d'artillerie de l'île d'Elbe, pour refus de délivrer des objets d'artillerie qu'il n'était point autorisé à fournir. L'on doit blâmer le général de disposer ainsi de l'artillerie desinée à la défense de la place; mais l'officier d'artillerie est blâmable d'avoir désobéi. Il devait faire des remontrances, obéir et rendre compte au ministre. L'île d'Elbe est en état de siége et bloquée fréquemment par l'ennemi.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10696.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Rambouillet, 26 sout 1806.

Mon Consin, Jimagine que vous n'avez pas perdu un moment à mettre en possession les princes de la Confédération de Hilin. Si vous ne l'avez pas fait, faite-le sans délai, Placez les troupes bavaroises dans Nuremberg et dans le territoire. Faites planter sur les limites les poteaux pertant d'un côté les armes de Bavière et de l'autre Confédération du Bhin. Cela fait, vous ferez éloigner mes troupes de Nuremberg, ayant l'air de se rapprocher du Hhin, et vous laisserez les Bavarois en contact avez Baireuti. Vous conseillerez au roi de Bavière de placer un bon corps de troupes à Vuremberg et environs.

Vous engagerez le roi de Wurtemberg à faire de même, de manière que mes troupes soient le moins possible en contact avec le territoire prussien. Enfin vous ferez courir, de toutes manières, le bruit que touteles troupes rentrent. Vous ferez effectivement mettre en marche quelques charrois d'artillerie, et vous donnerez à tous les gros bagages un mouvement sur le Rhin. Donnez ordre que rien de ce qui est à Strasbourg et Mayence ne passe le Rhin, et que tout ce qui serait arrivé sur le Rhin, veant de l'intérieur, attende à Strasbourg et Mavence

Le cabinet de Berlin s'est pris d'une peur panique. Il s'est imaginé que, dans le traité avec la Russie, il y avait des clauses qui lui enlexaient plusieurs provinces. C'est à cela qu'il faut attribuer les ridicules armements qu'il fait, et auxquels il ne faut donner aucune attention, mon intention étant effectivement de faire renter neus troupes en France. J'espère enfin que le moment n'est pas éloigné où vous aller revenir à Paris, et je n'ai pas moins d'impatience que vous et l'armée de vous revoir tous en France.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En muste un Arch de l'Émp.)

#### 18697

#### AU PRINCE EUGÈNE.

Rambouillet, 16 soit 1806.

Mon Fils, vous voyez les choses avec trop de vivacité; personne n'a envie de vous déplaire, mois le secrétaire d'étal que tout autre. Jis désiré connaître la législation des jeux; vous dites que vous ne vous en êtespes occupé; tant pis; vous devex vous mêler de tout et surveiller toutes les branches de l'administration. Vous ne vous faites pas assez d'ôtée de la confiance que J'ai en vous. Vous vous placez comme un particulier, vous étes plus que cela. On a toojjoure en uve, dans les rapports avec vous, le bien du service et le désir de vous être agréable, et jamsis l'idée de vous donner ombrage.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>me</sup> is duchesor de Leuchtenberg. (En massér ous Arch. de l'Enqs.)

## 10698.

## OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE WESEL.

Saint-Cloud, 27 auul 1806.

Les bastions I., M. N., qui sont les trois points d'attaque les plus naturels de la place, ne sont pas saec forts. Sil était possible de pratiquer une inondation, de manière que l'argent employé à revêtir les ouvrages plut dère économisé, on l'emploierait à pratiquer cette inondation. Si elle n'est pas possible, il faut, dans le projet général, établir ce qui est nécessaire pour rendre les points d'attaque plus forts. On eccenterait plus tard ce qui aurait pour but de donner un plus grand dégré de force.

L'ouvrage E étant pris, l'ouvrage K me paraît trop faible. La place prise, la citadelle doit pouvoir se défendre.

On croit qu'il faudrait un front du côté de l'ouvrage D; qu'il faudrait fortifier le point K en le rapprochant davantage de la citadelle et en lui donnant plus de saillie sur la citadelle. Peut-être serait-il plus simple de les réunir par un cinquième front. Le côté de la citadelle ferait un sixième front. Les demi-lunes qui seraient placées sur ces cinquième et sixième fronts seraient placées on D et en E. La honne position des ouvrages E et D, qu'il faudrait d'abord prendre, la difficulté de cheminer sur la citadelle à 150 toises de Îlle de Būderich, quelque autre ouvrage, 31 est nécessaire, donneront une force suffisante à la citadelle, à laquelle on pent ajouter un front. Pour ne pas augmenter la dépense, on pense qu'il serait suffisant de porter le point D à 50 ou 60 toises plus sur la droite, en faisant converer toute la place de 50 à 60 toises.

Le plan, qui devra être soumis à uno approbation, sera lavé en triss couleurs, rouge, jaune et vet. Le rouge indiquera ce qui doit être fait cette année et l'année prochaine, c'est-à-dire spécialement la cita-delle et quelques masses en forme de camp retrauché et quelques dé-blais nécessaires pour avoir des terres; le jaune, ce qui est nécessaire pour douner à la nouvelle place sa défense: enfin le vert, les ouvrages qu'on fera insemblément tous less ans, mais qui ne sont pas nécessaires à une honne et vigourcuse défense de la place, mais qui l'augmentent cecendant.

On sent aiusi qu'il est impossible de commencer à maçonner sérieusement les ouvrages de la citadelle sans être certain de l'exécution de ceux de l'île de Bâderich. On suppose que, pendant cette discussion, le premier inspecteur a donné des ordres en conséquence; car, si ces ourrages étaient d'une exécution impossible ou trup dispendieuse, et qu'on prit le parti de détruire l'île de Bâderich, tout ce système s'écroulerait.

Lorsque le premier inspecteur aura fait un plan qui renferme toutes mes idées, il pourra ensuite le modifier sur les lieux.

Napoléon.

trebises de l'Empire.

10699

AT PRINCE EUGÈNE.

Soint-Cloud, 27 neut 1806.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 22 août. La conscription se lève

dans toute la France. Veillez à ce que tous les hommes marqués pour la retraite et pour la réforme soient reuvoyés chez eux, et faites écrire de temps en temps au ministre de la guerre par votre chef d'état-major pour presser l'expédition des congés.

Le fais négocier un traité avec l'empereur d'Autriche, par lequel le thalwage de l'Sonos sera la limite des deux états en Italie. Par cet arrangeuent, Monfalcone et ce que je possède sur la rive gauche appartiendra; à l'Autriche, et toute la rive droite m'appartiendra; ce qui est un moyen de finir toutes les difficultés. Bien loin de faire aucun mouvement qui inquiète les Autrichiens, témoignez-leur, dans toutes les occasions, toutes sortes de prévenances: faites publier dans les journaux que la melleur harmonie règne entre les deux souverains, et que les troupes du Frioul vont être mises sur le pied de paix.

Napoléon.

Comm. par S. A. L. M<sup>est</sup> la dochesac de Leuchtenberg (En minute aux Arch. de l'Emp..)

10700.

AU ROI DE NAPLES.

Sasat-Cloud, 17 audi 1806.

Je reçois votre lettre du 18 août. Je n'ai point envoyé de généraux à votre armée. Je ne sais ce que vous voulez me dire en me parlant du

...

général Marchand. Vous pouvez renvoyer les généraux et officiers qu'il ne vous conviendra pas de garder; cela diminuera votre dépense, et je le verrai avec plaisir.

Les ratifications de la Russie ont dû être échangées le 3,5 et je reçois des avis qu'on procéduit à l'échange. Je vous dis cela parce qu'on a voulujeter des doutes sur cette ratification. Il ne faut pas non plus faire de cela une nouvelle. Les Anglais paraissent très-divisés sur la paix. Ils out mourte beaucoup de mépris pour le roi Ferdinand et la reine Caroline. La Sicile paraissauit dijià accordée; mais d'autres obstacles rendent douteuse l'issue de la négociation.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

10701.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Clend, 97 août, 6 heures et demie du sor-

Monsieur le Prince de Bénévent, la nouvelle que je viens de recevour par le élégraphe de l'arrivée près de Brest du Viétrau, vaisseau que monte Jérôme, sans autre nouvelle, me fait désirer de connaître les nouvelles qu'il apporte avant qu'il se passe rien de dévisif avec le plénipotentiaire anglais. Et, comme il est possible que vous lui ayet donné render-vous, je pense qu'il vaut mieux que je vous écrive que de vous faire venir à Saint-Cloud. Si vous avez une entrevue, profitez-en pour avancer la négociation et voir en quoi consiste la difficulté, suus avrive à rien de dépoid. D'un autre côté, il est probable que, dans la journée de denain, je suaria d quoi me tenir sur mon escadre qui, rentrant dans ce moment, un donne six vaisseaux de plus disponible», pouvand agir dans un mois; ce qui, avec l'arrangement des aflaires du continent, qui une laissent libres tuttes mes troupes de terre, ne lisses pas d'être de quelvue considération.

Napoleox.

(Ko nimer on Anh. & TEmp.)

#### 10702.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 98 audt 1806.

Monsieur Dejean, faites-moi connaître où est le général Schauenburg; z'il est en Italie, e-novez-lui l'ordre de passer la revue des régiments qui s'y trouvent. Envoyez l'ordre aux colonels des corps de l'armée de Naples d'envoyer exactement leurs états de situation, et témoignez au che d'état-mojer de cette armée non mécontentement de ce qu'il n'envoir pas régulièrement ses états de situation, de sorte que je ne sais point le nombre d'hommes que le roi a pris pour sa Garde, etc. et que je suis à l'obseur sur la situation de ces régiments. Preserviez de la manière la plus impérieuse au chef d'état-major de vous envoyer toutes les semaines un état très-détailé des corps.

Napoléon.

Depit de la guerre. (En monte von Arch. de l'Emp.)

#### 10703.

## AL VICE-AMIRAL DECRÉS.

Sunt-Cl-od, 19 août, 10 heures et demie du motin.

Le désire que vous me fassiez comaître de quelle manière il me serait possible de faire transporter », 600 nommes la Martinique et à la Guadeloupe, sans y employer des vaisseaux de ligne, mais senlement des frégates, corecttes chirchs. Le désire que la plus grande partie de ces troupes puisse partir dans le courant de septembre, si les vents le permettent, et que les frégates soient en rude, chargées et prêtes à partir. Le juge au moins cette force nécessaire à la Martinique. Le voudrais même pouvoir y envoyer jusqu'à 3,000 hommes, mais toujours sans y employer mes vaisseaux de guerre.

Je désire également qu'à la saison favorable vous prépariez une expédition de deux frégates pour l'île de France, pour y porter des secours

dont pourrait avoir besoin cette colonie, porter des nouvelles aux trois qui y sont, et augmenter la croisière.

Apportez-moi cette note ce soir à neuf heures.

Napoléon.

trebises de l'Empire.

10704.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Clond, 29 sout 1806.

On m'assure qu'un nommé Denis, capitaine, jouissant d'une pension de retraite de 1,500 francs, demeurant à Paris, rue du Maîtrois, vit d'une manière honteuse et propre à déshonorer l'habit militaire. Envoyez-le dans une petile ville de province où il vive avec sa pension en honnéte homme.

NAPOLÉON

Dépôt de la guerre, (En minute sex Arch. de l'Emp.)

10705.

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 19 sout 1806.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 44 août. Je crois qu'il ne faudrait souffrir à Milan aucune maison attachée à la Maison d'Autriche, et qu'il faudrait prendre le parti de les éloigner à vingt lieues de Milan.

Je reçois une lettre de votre femme; il paraît que sa grossesse est bien avancée et qu'elle aura bien de la peine à faire le voyage de Paris. Au reste, le prince de Bavière, son frère, est parti hier, et je crois que son projet est de vous surprendre à Milan.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Mar in durhesse de Leuristenberg (En minute em Arch. de l'Emp.)

10706.

AU PRINÇE EUGÈNE.

Saint-Cloud, ag soùt 1806.

Mon Fils, la conduite de l'amiral russe est certainement fort bizarre:

mais enfin il est toujours fort heureux qu'il ait cessé les hostilités et qu'il laisse la mer libre. J'espère que vous en avez bien profité que vous en profite encere pour envoyer à Zara tout ce qui y est nécessaire. Écrivez au général Marmont de profiter de ce moment pour construire une barteir al rettérmidé de la presqu'il de Sabionerelle, batteire qui défendre lites de Lesina et de Curzola. Je ne doute pas qu'il ait employé ee temps à fortifier Rugues. Stago ne t le vieux Rugues. Je désirerais bien avoir un plan détaillé de Rugues et des environs, avec les côtes. Celui que vous m'avez envoyé de Lauriston dit moins que rien, parce que tous les chiffres des bauteurs et des distances sont en blanc.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. Mart is duchesse de Louchtenberg. (En musele sus tech. de l'En-p.)

10707.

#### AU ROI DE NAPLES.

Seint-Cloud, 29 avit 1806

Le reçois votre lettre du 1 9 août. Il est très-important que vons fassies et envoyer à mon ministre de la guerre l'état des officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers, sous-officiers de solution de la color de la solution de la color de la mienne; c'est une dépenses inutile. Le n'ài cu en vue que de réconpenses l'armée, et, dans une armée aussi nombreuse, de fournir de récompenses à ou 6,000 hommes. Vous qui n'avez pas le même objet, traitez votre Garde un peu mieux que les troupes de ligne, mais pas heancoun mieux.

Il n'y a pas de doute que je préfère que vous n'ayet que 13 à 15,000. hommes armés de la mitice do Naples à ee que vous en ayet 50,000. Cest à vous à juger vos affaires; mais ne perdez jamais de vue ceci : si l'on était battu sur Honno et que l'enneni fût à Milan, quel parti predraient ces individus l'Iue grande quantifé de rereuves vont arrivre à votrrégiment suisse. Places-en le dépôt à Capouc ; le bataillon qui est en Corse si y rendre; le bataillon qui est à l'Il d'Elble rejoindra aussi incessamment. Au moyen des précautions qui ont été prises, ce corps va bientôt être à 4,000 hommes. Je vois avec plaisir arriver la bonne saison où vos troupes acquerront de la vigueur et où vos malades guériront.

Les négociations trainent; l'issue en est très-douteuse.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10708.

A M. FOUCHÉ.

Saint-Cloud. 3n andt 18n6

Il est assez ridicule que le Journal de l'Empire nous parle sans cesse de llenri IV et des Bourbons. Faites donc comprendre à M. Fiévée qu'il est impossible que je ne voie pas qu'on veut donner une fausse direction à l'opinion. Défendez que, ni dans les annonces de livres, ni dans aucun article de journal, on cherche à occuper le public de choses auxquelles il ne pense plus.

Napoléon.

Archives de l'Empire

10709. AU PRINCE EUGÈNE.

Smit-Clearl, 3o sout 1806.

Mon Fils, l'organisation de l'artillerie s'arrangera comme vous le désirez; mon intention n'est pas d'humilier l'artillerie italienne. Je sais que les officiers d'artillerie italiens ont beaucoup appris; mais ils ont beaucoup à apprendre encore.

J'ai lu avec intérêt l'état de situation de l'armée au 55 août. Les dépôts ont deux bataillons; ils doivont contenir les cadres des 3<sup>n</sup> et 4<sup>n</sup> bataillons, et ils doivent aussi être des dépôts de convalescence. Tous les conscrits doivent être dirigés sur les dépôts, pour y être habiliés et formés. Les dépôts me paraissent bien répartis : trois à Trévise, trois à Padoue et à Vicence.

Il faut faire faire dans les bôpitaux un dépouillement des malades ap-

partenant aux corps qui sont en Dalmatie. Les 5°, 23°, 60°, 79°, 81°, etc. sont portés comme ayant 500 malades; ils en ont, je crois, dans le pays. plus de 15 ou 1,800, sans compter ce qu'ils ont en Dalmatie.

Je ne vois que les 3" et 4" bataillons des 5", 93", 60" et 79". Ceur des 8", 8" et 8 5", ne vont pas tander d'arriver à Vicence. Mais il est très-nécessaire que vous écriviez au général Marmont que tous les malades appartenant aux 3" et 4" bataillons des 5" et 93", qui sont en Dalmatie, ne douvent pas rejoindre les dépôts de leur régiments en Italie (ce que je déteste le plus, c'est cette navette de troupes), mais rejoindre les bataillons de guerre à Raguee, par eau et jamnis par terre. A cet effet, le général Marmont doit établir, comme je l'avais fait à l'armée d'Italie, et il doit s'en souvenir, des petits dépôts de convalesence, aérès et sains, où il dirigera tout ce qui sortir des hopitaux de Dalmatie, pour, de là, les envoyer par détachements d'une centaine d'hommes à Cattaro et à Raguee, par eau. Si je déteste ces mouvements d'hommes iolés dans l'intérieur, à plus forte raison lonsqu'il faut passer sur le territoire autrichien. Ce n'est qu'en s'occupant sans cesse de ces petits soins qu'on empéche la destruction d'une armée.

La conscription marche en France avec activité; dans quelques préfectures on a même avancé l'époque du départ. Attendex-vous donc à recevoir heaucoup de monde. Les dépôts de l'armée de Dalmatie, qui ne sont aujourd'bui que de 3,000 hommes, seront bientôt de 8 à 9,000 hommes. Ce sera alors trop pour Vience. Il fandra diviser ces dépôts en deux brigades de quatre dépôts chacune, qu'il faudra placer dans quelque autre ville. Choisisses pour cela le bon air et vos convenances.'

Informex-vous bien si les dépôts de Dalmatie ont leurs majors, leurs trois chefs de bataillon, leurs ouvriers, leurs draps, etc. Je désire que cette division des dépôts de Dalmatie en deux brigades se fasse sans délai, afin qu'il n'y ait point de contre-mouvement. Lorsque les conscrits erront arrivés, si Vérone n'est point trop occupée par l'artillerie, vons pourrez les mettre dans cette ville. Bassano est aussi un endroit fort sain.

Ordonnez au général Charpentier de correspondre avec les majors, pour s'assurer que tout est préparé pour l'hahillement; qu'il écrive aussi au ministre Dejean pour les draps. Je crois que tout cela doit partir d'Alexandrie, où il y a un grand dépôt. Il faut que tout le matériel arrive avant les hommes, afin qu'ils puissent être tous habillés immédiatement après leur arrivée.

Quand vous recevrez les généraux de brigade que je vous fais envoyer, vous en placerez un à la tête de chaque brigade de dépôt, et vous aures soin qu'ils veillent à l'organisation et à l'instruction de ces dépôts. La moitié de l'art de la guerre consiste dans l'art de reformer rapidement son armée, d'épargner des courses inutiles et, par contre-coup, la santé du soldat.

Les dépôts de l'armée de Naples vont recevoir bien du monde. Je vous ai envoyé les tableaux de la conscription. Je crois que près de 20,000 hommes vont vous arriver.

l'entends dire que de vieux sergents-majors volent les conscrits et les traitent mal. C'est aux généraux à veiller sur cet abus et à ce qu'on traite les conscrits de manière à leur rendre facile le premier pas dans la carrière militaire.

Je m'apercois que dans l'état des dépôts de l'armée de Naples le 28° de dragons n'y est pas; je crois que c'est une erreur. Ce régiment doit être à Modènc. Faites-moi connaître où en est l'instruction des dépôts de dragons. Pourrais-je en former un bataillon de 600 hommes, à raison de 100 hommes par dépôt? Ces 600 hommes pourraient-ils être armés, équipés à la dragonne, à l'école du bataillon et déjà formés à monter à cheval? Si cela est ainsi, formez ce bataillou et tenez-le prêt à partir le 15 septembre, à pied, pour se diriger d'abord sur Aucône, où il tieudra garuison, et être destiné à renforcer les régiments de l'armée de Naples; mais je ne veux pas que ce soit un ramassis d'hommes nuls. Chaque régiment formerait une compagnie de 100 hommes commandée par trois officiers, et vous mettricz le tout sous les ordres d'un chef d'escadron ou d'un major. Je crois que le nombre de chevaux qui est aux dépôts de dragons ne souffrirait point de ce détachement, et qu'il restera encore assez de monde pour les panser. Préparez tout pour former le corps, sans cependant le mettre en mouvement.

Les régiments de dragons de l'armée de Naples ont beaucoup de malades, et ce secours paraît leur être nécessaire.

Recommandez au général Charpentier de faire neutre sur une colonne séparée, en écriture jaune, dans les états de situation qu'il m'enverra, le nombre d'hommes que chaque régiment doi recevoir de la conscription de 1806, et, au fur et à mesure qu'il arrivera du monde dans le courant d'octobre, ce qui reste aux corps à recevoir.

Je ne sais pourquoi vous appelez bataillons d'élite les bataillons formés des dépôts; appelez-les bataillons de la réserve. Il ne faut pas prodiguer le mot élite de cette manière.

Il fast aussi que le général Marmont vous envoie régulièrement l'état de situation de son armée, afin que vous me le transmettier cacatement. Il faudrait, indépendamment de cela, que chaque colonel envoyat l'état de situation de son régiment à l'état-major général à Milan. Sur les états des corps de l'armée de Dalmatie, faites mettre l'époque de leur situation.

Napoléon.

Comm. par S. A. I. M<sup>ess</sup> in duchesse de Leuchtenberg. (En messie aus Arch. de l'Emp.)

10710.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Seint-Cloud, 3u sout 1808.

Mon Fils, faites-moi connaître de quel régiment est le lieutenant italien Neri qui a défendu les illes de Tremiti, et qui s'y est couvert de gloire. Je l'ai fait capitaine et membre de la Légion d'honneur; mettez cela à l'ordre de mon armée italienne.

Napoléon.

19

Comm. par S. A. I. M<sup>me</sup> in duchence de Leuchtruberg. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

1101

# 10711.

AU ROI DE NAPLES.

Je reçois votre lettre. Je n'ai pas besoin de vous dire de quelle importance il est de s'emparer rapidement de Reggio et de Scilla; chaque jour de retard est un mal, parce que l'ennemi en fera des forteresses qu'on aura ensuite beaucoup de peine à reprendre.

Les chaleurs vont diminuer, la canicule finit, et vos malades vont guérir. Toutefois, je viens d'ordonner la formation d'un corps de 600 dragons, que vous recevrez à la fin de septembre, composé de détachements de 100 hommes des dépôts de vos six régiments. J'ai ordonné qu'ils soient équipés de tont. Céla réparera les pertes de vos régiments de dragons. Quoiqu'ils soient faibles, n'en exécutez pas moins l'idée que je vous ai dounée. Cela vous servira de réserve de cavalerie dans votre main, et de réserve d'infanterie.

Qu'on ne perde point de temps; que Reynier retourne s'emparer de Reggio et de Scilla.

Envoyez-moi donc vos états de situation tous les quinze jours. Jusqu'à cette heure tous les états que j'ai reçus ont été bien mal faits. Il est cependant bien important que je sois toujours au fait de la situation de votre armée.

Je vous ai écrit d'établir un grand dépôt de convalescents où vous enverrez tous les dépôts de vos corps. Cela est bien important et vous éparguera bien du monde.

Ve permettez pas qu'aucun homme isolé se reude en Calibre. Ordonnez que tout homme sortant des hópitaux se rende au grand dépôt, et qu'après un séjour de quinze ou vingt jours ils soient armés et habillés, et qu'un les fasse partir par détachements de 100 hommes pour rejoindre leurs corps.

l'oi fait capitaine, et de la Légion d'honneur, l'officier italien qui commandait aux îles de Tremiti.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10712.

## A M. PORTALIS.

Saint-Cloud, 31 soit 1806,

Jai u avec peine l'événement de Vannes. La conduite du profet dans cette circonstance est inconcervable. Quant à l'évêque, on me dit qu'il a renvoyé l'anneau que je lui avais donné et la décoration de la Légion d'honneur aux brigands qui l'ont arrêté. Je ne puis croire une telle l'écheté. Toutefois je désire que vous me fassiez un rapport là-dessus. L'évêque comme un autre bonme devait savoir mourir pluid que de commettre une bassesse. J'attends le rapport que vous me ferez pour fixer mes ildées.

Napoléon,

Archives de l'Empire.

## 10713. A M. DE CHAMPAGNY.

Seint-Cloud, 31 aust 1806.

Monsieur Champaguy, témoignez mon extrême méconicatement au préfet du Morbilan de ce qu'il a insis compromis d'édénonér l'autorité. Il a donné là un exemple funeste et dont d'autres individus seront les victimes. Je n'avais pas le droit d'attendre d'un bomme qui a servi dans les armées avec distinction un pareil oubli de ses devoirs et du premier intérêt de l'ordre public. Bien loin de rélécher les brigands, il devait laire courir la gendarmeire et mettre tous les moyens en œuvre pour les arrêter par la force. Ce qui pouvait arriver ensuite ne pouvait être prévu par personne, et quelque précieuse que soit la vie d'un évêque, d'un cityen, d'un magistrat, quand c'ett été le foncionnaire le plus élevé en dignité et le plus précieux à l'état, il n'avait pas le droit de compromettre l'autorité et de déshonorer sinsi la loi.

NAPOLEON.

Comen, per M. le comte de Montafivet. (En muste ses Arch, de l'Eng.)

14.

## 10714. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 31 autt 1806.

Monsieur Dejeau, j'ai deux régiments allemands, Isembourg et la Tour d'Auvergne. Mon intention est que ces deux régiments soient recrutés tous d'Allemands nés dans les limites de la Confédération du Rhin.

Le régiment d'hembourg pourrait recruter dans les états de Nassau, d'hembourg, du prince Prinate t de Hesse-Darmatalt; celui de la Tour d'Auvergne, dans les états de Bade, Wurtemberg et Bavière. Entendezvous sur cet objet avec le ministre des relations extérieures pour faire les démarches convenshées, cor mo intention est que ces régiments soient toujours teuus au complet. Il est nécessaire que les conseils d'administration des régiments de la Tour d'Auvergne et d'Isembourg organisent leur recruteauent de manière à tenir ces corps dans un état respectable. Suivez l'affaire du recrutement de ces régiments avec la plus grande activité

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. En maste ess ârels de l'Emp

#### 10715.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Seint-Cloud, 31 soil 1806.

Monsieur Dejean, donnes ordre au général commandant la 13' division militaire de se rendre avec le directeur de l'artilleire dans la baie de la Forêt pour passer une revue particulière des batteries qui s'y trouvent et en faire construire de nouvelles, s'il est nécessaire, pour mettre en safret le vaisseu de Vérérau qui est mouillé dans cette rade, Il y laissera un officier d'état-major pour veiller à la défense de cette côte, et cantonnera un bataillon aux environs et une compagnie d'artilleire de ligne pour assurer la défense de terre, de manière que le service des

batteries et de la terre soit parfaitement fait pour répondre à ce que pourrait tenter l'ennemi.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre (En minute aux freb. de l'Emp.)

#### 10716

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 31 soil 1806.

Mon Cousin, je vous prie de m'envoyer un mémoire très-détaillé sur Salzburg, qui me fasse connaître la situation actuelle de ses fortifications, la nature du terrain à 1,500 toises autour de la place, et combien de temps et d'argent il faudrait pour en faire une place forte. Ramassez tous les plans, toutes les reconnaissances, tous les renseignements, et faites-moi faire un mémoire que nous puissions consulter souvent.

NAPOLÉON.

Dépit de la goerre. (En minute out Arch. de l'Erro.)

## 10717. AU PRINCE EUGÈNE

Spirit-Cloud. 31 point 1 Kuri

Mon Fils, les jeux d'Italie rendent 1,600,000 francs. Je désire connaître la destination que vous donnez à cette somme. Voici celle que je désire que vous lui donniez désormais : 900,000 francs pour frais de police secrète: 400,000 francs pour une cassette qui vous servira à faire des aumônes et à distribuer des secours, surtout à des femmes ou veuves de militaires français, à de pauvres prêtres; sur cette somme, vous laisserez à la princesse la disposition de 5,000 francs par mois, dont elle se fera une petite cassette de 60,000 francs par an, qu'elle distribuera également en aumônes bien appliquées, pour s'entretenir dans des exercices de bienfaisance. Sur le million restant, vous emploierez 600,000 francs à des travaux d'embellissement dans la ville de Milan, et 400,000 pour des embellissements dans la ville de Venise. Ces projets seront soumis à mon approbation.

NAPOLÉON.

Conre. par S. A. J. N in la durbesse de Leuchtroberg (En minute sex Aerk de l'Esse.)

10718.

## A LA PRINCESSE AUGUSTE

Sout-Cloud, 31 andt 18of

Ma Fille, Jai lu avec plaisir votre lettre du 10 août. Je vous reusercie de tout ce que vous me dites d'ainable. Vous avez raison de compter entièrement sur tous mes sentiments. Ménagez-vous bien dans votre état actuel, et tâchez de ne pas nous donner une fille. Je vous dirai la recette pour cela, mais vous n'y croirez pas : c'est de boire tous les jours un peu de vin pur.

Enfin toutes les affaires du continent s'arrangent, et j'espère vous envoyer avant peu de jours des instructions pour votre voyage avec Eugène, qu'il faut faire bien lentement pour ne point vous fatiguer.

L'Impératrice m'a remis la lettre que vous lui avez écrite pour votre grand mère. La donne les cortes les plus positis, et jespère qu'il î-heure qu'il est elle est satisfaite. Vous aurez appris aussi que nous avons bien traité votre tante. Le prince votre frère se comporte fort bien; il travaillé beaucoup. Le crois qu'il vest liéra un vorage dans le midi de la France pour voir les ports de la Méditerranée. l'espère que votre arrivée le fera revenir plus 10t qu'il ne pesses.

NAPOLÉON.

Comm. per M. Planet de la Faye

10719.

AU ROI DE HOLLANDE.

Seint-Cloud, \$1 andt 1806

Je reçois votre lettre du 24. L'amiral Dewinter paraît s'être fort bien conduit dans la révolte qui a eu lieu sur votre escadre. Cette révolte a été fomentée par les partisans de l'Angleterre, encore n'était-ce que quelque canaille ameutée. Vous êtes bien bon de croire que c'était contre la royauté; qu'est-ce qu'un matelot peut entendre à ces matières-là?

Je crois que l'Ordre que vous voulez établir ne doit l'être qu'après voire couronement. Il ne faut tien précipier. Allez lentement. Ce à quoi vous devez vous attacher, c'est à rétablir vos finances. L'économie est bonne, mais il ne faut point désorganiser vos forres. Consultez ver Huell et Dewinter pour savoir sil serait possible de faire sortir votre escadre avec 3 ou 4,000 hommes et reprendre Surinam, où les Anglais sout trè-faibles.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10720.

## A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, a septembre 1806.

Monsieur le Priuce do Bénévent, témoignez mon mécontentement à M. Bignon de ce qu'il a écrit au maréchal Augereau. Il n'a rien à faire avec mes généraux. Il devait vous envoyer la note qu'il a faite et non au maréchal Augereau. Il ne sera donc pas possible, enfin, d'obtenir un peu de prudence et de circonspection des agents diplomatiques? Je ne comprends pas trop la lettre du grand-duc de Berg; mais il me semble qu'il veut s'arranger avec le prince Primat, et prendre la partie de la France. Faite-moi un rapport l'à-dessus, et écrivez d'une mailère très-claire pur que l'octroi du l'hin soit mis en activité. Je ne comprends pas ce que veut dire la dépche du 3o juin du consul Pouqueville, que la Porte veut changer de Grand-Seigneur; on am la déchiffe écla.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères (En minute ses Arch, de (Emp.)

10721.

#### A L'EMPEREUR D'AUTRICHE.

Saint-Cloud, a septembre 1806.

Monsieur mon Frère, j'ai reçu la lettre que Votre Majesté m'a fait

remettre par M. le général baron de Vincent. J'ai été parfaitement content de cet officier général pendant le temps qu'il a résidé ici. le lui ai exprimé tout le désir que j'ai de voir se resserre les lieus de la bonne amilié entre nous. L'union sur le continent est le premier intérêt qui ui anime. Je pric Votre Majesté de croire à mes sentiments de haute considération et d'inviolable amitié, e au désir que j'aie lui être agréable.

NAPOLÉON.

Comm., par S. M. l'Empereur d'Autreche. (En moute aux Arch. de l'Emp.)

10722

AU PRINCE PRIMAT.

Saint-Cloud, a september 1806.

J'ai reçu la lettre de Votre Altesse du 15 août. Je me suis empresse d'adhérer à a demande, et j'ai donné des ordres pour que la ville de Francfort fût exemptée du payement du reste de la contribution qui lui avait été imposée quand elle a appartenait pas à Votre Altesse. J'ai été fort aisse de lui donner une preuve de mon désir de lui étre agrédant.

NAPOLÉON.

trebires de l'Empire.

#### 10723.

AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Saint-Cloud, a septembre 1806.

Vous ne m'avez pas encore remis votre rapport sur l'expédition des régates de Rochefort. Les jours se passent, et les jours sont bien précieux dans cette asisson. Mon intention est donc que vous donnier sans délai l'ordre aux cinq frégates que jai à Rochefort, de pariir. Elles embarque not 1,900 ou 5,000 hommes. A cet effet, deux de ces frégates seront désarmées dans le port de la Martinique pour ne revenir qu'à la paix, ou être réarmées avec des matelots du pays pour être employées à la défense de l'île. Les trois meilleures frégates y compléteront leurs agrès et

leurs équipages, pour aller croiser devant le Cap, le Môle et le Port-au-Prince. Vous leur donnerez des instructions particulières pour les pirates américains. Elles feront passer leurs prises à Santo-Domingo et même à la Guadeloupe. l'ai donné ordre au ministre de la guerre de remettre à votre disposition 2,000 hommes, qui seront composés de la manière suivante : une compagnie de 300 hommes, officiers compris, du bataillon colonial de l'île de Ré; deux compagnies de 300 hommes, du 3º bataillon du 26° de ligne; deux compagnies de 300 hommes chacune, du 82° de ligne; une compagnie également forte de 300 hommes, du 66° de ligne; ce qui fera 1,800 hommes; enfin la compagnie des canonniers de la légion du Midi, qui sera complétée à 120 hommes, en tout 1,020 hommes, force que je désire envoyer à la Martinique, que je crois devoir être attaquée prochainement.

Écrivez au capitaine général de faire incorporer à son arrivée les deux compagnies du 66° dans les deux bataillons de guerre de ce régiment qui est à la Martinique. Les deux compagnies du 82° seront conservées en dépôt jusqu'à ce qu'on puisse les faire passer à la Guadeloupe, où est ce régiment. Mon intention est qu'au 15 septembre, au plus tard, les troupes soient embarquées et les frégates en rade, sans communication avec la terre et n'attendant que le vent favorable pour partir. Apportezmoi à signer, demain au conseil, au plus tard, l'ordre pour le commandement des frégates.

Napoléox

Archives de l'Empire.

10724. AU ROL DE NAPLES.

Saint-Cloud, a scutembre +806.

Je reçois votre lettre du 22 août. Le général Campredon est entré à votre service et va se rendre près de vous. J'ai vu que vos deux officiers du génie penchaient pour Capoue. Je ne me refuse pas à cette idée, mais je trouve qu'ils décident cette question un peu légèrement. Je ne regarde pas le voisinage de Naples comme un inconvénient. Je n'admets point l'idée d'ètre bloqué par cette immense capitale; j'anrais, au contraire, l'avantage de la contenir et d'enfermer son port dans ma défense.

Voici les trois principaux objets que doit avoir la grande place que je veux établir, pour être la meilleure possible : 1" contenir la capitale de manière qu'on ne puisse s'en dire possesseur tranquille tant qu'on n'anra pas pris la place; 9° renfermer les arsenanx et les magasins de l'armée de terre; 3° réunir tout l'arsenal et les vaisseaux de la marine napolitaine, La place de Capoue n'a qu'une de ces propriétés; elle n'influe pas sur Naples, étant hors de la portée de la bombe; n'étant point port, elle ne pent contenir les arsenaux de mer; elle ne pent donc contenir que les arsenaux de terre. Une place située à la portée de la bombe du centre de Naples, et qui en même temps enceindrait le port, aurait seule les trois propriétés. Une place située à Castellamare n'aurait pas l'avantage de contenir Naples, mais aurait les deux autres propriétés, c'est-à-dire qu'elle pourrait contenir l'arsenal de terre et celui de mer. Située à Gaête, elle aurait aussi le même avantage si des vaisseaux de guerre peuvent entrer dans le port. Je désire que la place soit située sur la mer, parce qu'il n'est point prouvé que je serai toujours inférieur dans la Méditerranée; parce que, même inférieur, il est impossible d'empêcher une place maritime d'être ravitaillée en hiver. J'ai ravitaillé Malte, et si, au lieu du ridicule gouveruement de l'an vii et des temps malheureux de l'an vin, elle eût été assiégée en l'an un, elle ne se serait jamais rendue faute de subsistances; à plus forte raison une place située auprès de la Corse, de Toulon, telle que le seraient Gaête, Naples et Castellamare. Il est ridienle qu'un officier du génie dise que Gaête est difficile à approvisionner. Je ne sache pas qu'il existe au monde nne plus grande rivière et plus praticable que la mer. Mais, si même des frégates ne peuvent pas entrer à Gaëte, alors ce point n'offre plus d'avantage, et il faut chercher sur la côte un point où l'on puisse construire facilement un port, s'il n'y en a point, et où il y ait assez d'eau pour contenir six ou sept vaisseaux de ligue. Quant à la dépense, le royaume de Naples est assez riche pour permettre d'y employer pendant dix ans six millions par an, et l'on anra nne place comme Strasbourg, Alexandrie, etc. capable d'une longue résistance et obligeant l'ennemi de l'assiéger avec une armée considérable et des approvisionnements immenses. Les officiers du génie que vous avez consultés n'ont pas des idées assez grandes. Faites-leur tracer sur une carte le terrain autour du fort Saint-Elme et entre le Vésuve et Naples. Faites-leur tracer sur ces deux points un cercle de 1,600 toises de diamètre qui, par l'une de ses extrémités, ait un point de contact avec la mer, et par l'autre avec la ville, de manière que les ouvrages avancés se trouvent à 400 toises des maisons; et qu'on me fasse connaître, nou par des raisonnements ni par de hautes combinaisons, mais par les calculs qui appartiennent à l'art de l'ingénieur, les inconvénients de l'un et l'autre tracé. Chargez un autre officier du génie de faire la reconnaissance de Castellamare et de toute la presqu'île dont l'isthme est de Castellamare à Amalfi. En construisant une place de 4 à 500 toises de développement autour de Castellamare, vous serez maître constamment du port; votre arsenal de terre et de mer sera à l'abri de tous événements. Quelques forts que l'on établirait à Castellamare et à Amalfi rendraient maître de la presqu'ile. On établirait un bon fort sur l'île de Capri, et, avec 16 ou 20,000 hommes, on aurait plusieurs avantages. On se défendrait longtemps dans ce camp retranché, qui, selon ma carte, aurait quatre lieues de profondeur sur trois lieues de largeur, sans y compter l'île de Capri. Si l'armée ennemie avait une grande supériorité, il faudrait qu'elle s'emparât de l'île de Capri et des forts qui défendent l'isthme, non sans grande quantité de munitions et sans grande perte de temps. Quand elle en serait maîtresse, il faudrait qu'elle s'emparât du corps de la place. Et qui ne voit pas que des années s'écouleraient dans ce siége, et que l'ennemi y sacrificrait une grande quantité de moyens qui ne seraient pas employés ailleurs? l'ajoute à ces considérations que la position de Castellamare me rend un peu les avantages d'une place près de Naples : située à quatre lieues de Naples par mer, le commerce de cette dernière ville ne serait jamais en sûreté; tant qu'on serait maître de la presqu'île et de Capri, la navigation du golfe serait difficile, et il ne doit pas être possible, dans un certain temps, de louvoyer dans un golfe si étroit; on serait à la vue de Naples, et l'on pèserait sur cette capitale beaucoup plus que de Capoue.

Ainsi, abstraction faite du local, que je ne connais pas, mais seulement par la position géographique et la position maritime qui permettraient de faire ce port à quatre lieues de Naples, Castellamare serait mon licu de choix.

A défaut de Castellamare viendrait Gaéte. J'estime le voisinage de la mer tuile, puisque, par ce moyen, peis de la moité de l'enceinte se trouve hors d'attaque. Si l'on prenait Gaête, on considérerait les fortifications actuelles comme la citadelle, et la place serait établie dans l'istàme à un ou deux milliers de toises ce avant, en l'entourant soit par de bons forts, soit par des enceintes contigués, de manière qu'avant de réduire la garsinso ni l'adurait faire trois ou quatre sièges qui, exigenat chacun trente ou quarante jours de tranchée ouverte, fenient qu'un roi déterminé se défendrait là avec l'étite de ses sujets pendant buit ou neuf mois de tranchée ouverte. Quant aux insultes du côté de la mer, cela ne peut compler pour rien; tant que l'ennemi braile ainsi sa poudre, il n'y a rien à craîndre. Vingit mortiers à grande portée, quelques batteries de pièces de 36, et quelques forts qu'on trouvera toujours moyen de faire à 30 ou va toises, décoûteron biendit l'ennemi de ce icu.

Faites aussi voir ce que c'est que Pouzzoles. Il y a là une anse; faitesvousen faire un rapport. Ce point niest qu'à deux lieues de Naples. On pourrait s'emparer de cette presqu'ile et des îles d'Ischia et de Procida, ce qui ferait un autre système, mais combiné de manière que, ces îles prises, la place serait encore dans toute sa force. Une place de dépôt n'est pas comme un système de places pour défendre une frontière. Qu'elle soint siude du chèt de Bonne, de la Siciele ou de Tarente, cela m'est indifiérent; cependant je voudrais qu'elle fût le plus près possible de Naples. Quel est le hut que l'on a en organisant cette place? C'est de rendre Naples de le processe eviennents de la haute Italie, le suppose les Antrichiens se relevant de leur abattement actuel et reconquérant l'Adige et le Prémont je ne veux point que cela produise un sentiment d'alarme dans Naples. Si, envahissant ses frontières et se combinant avec les troupes de débarquement, nne armée beaucoup plus forte que celle du roi de de débarquement, nne armée beaucoup plus forte que celle du roi de Auples fobligé à abandonner le campagne, que ce prince ait son plan de campagne simple et ses mouvements naturels : qu'il se retire dans sa place forte avec ses richesses, ses archives, quelques sujets dévoués et des otages pris dans le parti contraire. En calculant seulement la quantité effroyable de moyens que l'ennemi sera obligé de réunir, on voit combien 60,000 hommes auront de difficultés à s'emparer de Naples, lors même qu'il n'y aurait plus de Français en Italie. Quand les rois de Naples, militaires comme c'est le premier métier des rois, auront une place centrale dans laquelle lis sauront qu'ils dovtent s'enfermer et qu'ils sont chargés de défendre, ils en augmentervoit considérablement les fortifi-

Dans cette situation des choses, lorsqu'on verra ce système établi et un roi s'enfermer dans cette place, on le respectera; on fer sa paix et on e s'engagera pas dans une lutte qui affaiblirait trop les moyens des alliés, qui auront déjà la France en tête. Une place construite dans ce but mérite seule l'emploi de sommes considérables. Cinq millions par an employés à construire, non ce que le baragouinage des ingénieurs appelle des établissements, mais à construire des demi-lunes, rendraient cette place récloutable dans cinq ans.

Ces quatre ou cinq premières années employées, on aura alors le temps de bâtir des casernes, de beaux magasins, qui coûteront n'importe quoi, parce que tout est facile avec le secours des années et des siècles.

Il est une autre place qu'îl est nécessaire de faire en Sicile, à Messine ou au Phare. Mais je crois utile qu'on travaillé des aujourd'hui aux for-tifications de Scilla. Les 300 hommes que vous y avez laissés s'y sont défendus quinne jours. Si l'on avait en la précaution d'y tervailler quatre ou citiq mois, ils s'y seraient défendus trois mois. Scilla est le point qui rend maître du détroit. Il ne s'agit pas de disséminer ses moyens de défense sur l'eggio et Scilla. Si le général Repuire avait en 800 hommes à Scilla avec son artillerie et ses magasins, au lieu d'éparpiller ses forces, il ne les aurait point perdus. Toutes les autres fortifications n'ont plus de but; non que je croie que les pedits forts qui existent, défendant soit un détroit, soit un mouillage, soient inutiles, mais ils ne sont que secondaires. Tant que l'ennemi ne débanquere pas des forces supérieures à daires. Tant que l'ennemi ne débanquere pas des forces supérieures à

celles qu'on a dana le royaume, quelques forts peuvent être utiles: mais l'ennemi ne tente pas de faire un siège lorsque tous les jours il peut être jeté dans la mer. A mon sens, ce qu'il y a d'important c'est une place de dépôt à tracer des le mois prochain, en supposant que le plan et l'ordre des travaux soient arrêtés vanat ce temps. L'ordre des travaux soient arrêtés vanat ce temps. L'ordre des travaux soient arrêtés vanat ce temps. L'ordre des travaux cest de la plus graude importance. Il faut tracer un plan et en régler l'exécution, sans quoi le singénieurs vous feront une place qui a près dix ans de travaux, ne se défendra pas contre un escadron, parce qu'elle ne sera pas achevére; au lieu que je veux qu'eu 1808 elle soit susceptible d'un premire degré de résistance.

En dernière analyse, je désire que vous fiasier travailler à Scilla de manière que 7 à 800 hommes que vous laisserer là, avec toutes les halteries qui protégent le détroit, ne puissent être enlevés par un coup de main et tiennent quinze ou vingt jours de tranchée ouverte; que vous menvoyier des mémoires sur Gaste el le terrain environanet, sur le pays entre le Vésuve, Naples et Portici, sur Castellaumer et toute cette presqu'ile. Pour tous ces travaux, je vous l'ai déjà dit, vous avez quatre ou cinq ans. Après cela, il faut que votre système soit combiné de manière que, quedque tempéte qu'il arrive, vous ne soyez pas pris au dépourvu et que vous soyez en règle.

NAPOLÉON,

Inhives de l'Empres

#### 10725.

#### NOTE POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Suint-Cloud, 3 septembre 1806.

La formation du graud sanhédrin au moyen de l'éloignement d'une partie des membres de l'assemblée actuelle n'est point une idée heureuse. Ces membres sont la base de l'opération, puisque ce sont eux qui ont fait les réponses. Ainsi l'on quitterait le certain pour l'incertain.

Il y a dans l'assemblée quinze rabbins; si ce nombre ne suffit pas, on peut en faire venir trente autres. On joindrait à ces quarante-cinq rabbins trente des principaux membres de l'assemblée, et ces soixante et quinze individus formeraient le sanhédrin. Mais l'assemblée telle qu'elle est resterait en entier; elle serait seulement augmentée des trente rabbins nouvellement appelés.

La grande discussion surait lieu dans l'assemblée, et les bases arrêtés par elle seraient converties en dévets ou décisions par le grand aubidrin. Par ce moyen, on aurait l'avantage de se sevir d'un grand nombre d'individus déjà engagés pour influer su les raibins. Ce grand nombre engagerait les raibins timides et agirait sur les raibins fanatiques, en cas de résistance extraordinaire, en les plaçant entre la nécessité d'adquirel res explications, ou le danger d'un refus dont la suite serait l'explision du peuple juif. Ces querelles de famille conduiraient vraisemblahiement au but qu'on se propose.

Ainsi done il ne faut renvoyer personne; mais il faut charger l'assenblée de déclarer qu'il sera formé dans son sein un graud saubélirin composé de telle ou telle manière. Un aura de la sorte, au lieu de quelques rabbins qui ne verraient que le ciel el leur doctrine, une assemblée nombreuse qui jugera l'intérét de peuple juit dans le rapprenchement de tous les esprits; une assemblée d'hommes qui craindront de perdre leur fortune; une assemblée des principaux parmi les Juis, qui ne vondront pas qu'on puises leur injuute le sambleurs de la nation juive.

L'assemblée actuelle serait donc l'assemblée des représentants on des principaux de la nation juive; le sanhédrin en serait le comité. Ce qui justifiera la nécessité de l'existence de l'assemblée, c'est qu'indépendamment des objets de politique qu'elle doit traiter, elle aura assai à statursur des points de hiscipline, et à régler l'organisation, la noministion, le traitement, les pensions des rabbins, discussions dans lesquelles les rahbius seront partie.

Mais, avant de faire venir, pour mettre l'assemblée dans le cas de former dans son sein le grand sanhédrin, un nombre aussi considérable de rabbins. il faut s'assurer si les quinze rabbins, députés actuels, sont de l'opinion des réponses faites aux questions, et à quel point ils tiennent à des vues théologiques.

Il serait en effet fort ridicule de faire venir, à grands frais, trente

nouveaux rabbins pour déclarer que les Juiss ne sont pas les frères des Français.

NAPOLÉON.

Comm. par MM. de Champagny. (En minute aux Arch. de l'Essp.)

10726.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 3 septembre : 806.

Monsieur Dejean, vous trouverez ci-joint le rapport du directeur du génie en Dalmatie. Je lui ai fait demander comment l'Autriche pourrait attaquer la Dalmatie : il n'a point compris cette question. J'entends que, pour y répondre, il me fasse lever la frontière de la Dalmatie et de l'Autriche; qu'il indique les points où l'armée autrichienne pourrait réuni ses magasins en Croatie, la direction qu'elle donnerait à ses colonnes pour pénétrer en Dalmatie, enfin les positions défensives de la Dalmatie, du côld de l'Autriche.

Je lui avais fait conastire que mon intention était que Zara fût considérés comme le centre de la défenie ved toute la Dalmatie : il n'a pas compris davantage ce que j'entendais par cette expression. Il a cru que je voulais que toutes les troupes (ausent réunies à Zara, et que je pensais que le point de défense devait partir de cette place, soit que le Dalmatie fût attaquée par l'Autriche, soit qu'elle le fût par la frontière de Turquie, ou par un débarquement.

Le directeur du génie, au lieu de tâcher de répondre aux questions qu'on lui faisait, s'est jeté dans des plans de campagne évidemment ridicules, puisqu'ils dépendent de la force et de la constitution de l'armée ennemie, et de la force et de la constitution de l'armée française.

On a demandé dans le siècle dernier si les fortifications étaient de quelque utilité. Il est des souverains qui les ont jugées inutiles et qui en conséquence ont démantelé leurs places. Quant à moi, je renverserais la question et je demanderais s'il est possible de combiner la guerre sans des places fortes, et je déclare que non. Sans des places de dépôt on ne peut pas établir de bons plans de campagne, et sans des places que j'appelle de campagne, c'est-à-dire à l'abri des hussards et des partis, on ne peut pas faire la guerre offensive. Aussi plusieurs généraux qui, dans leur sagesse, ue voulieint pas de places fortes, finassaient-la par conclure qu'on ne peut pas faire de guerre d'invasion. Mais combien faut-il de places fortes? C'est ici qu'on se convainc qu'il en est des places fortes comme du placement des troupes.

Prétendez-vous défendre toute une frontière par un cordon? Vous étes faible partout, car enfin tout ce qui est humain est limité : artillerie, argent, bons officiers, hons généraux, tout cela n'est pas infini, et, si vous êtes obligé de vous disséminer partout, vous n'êtes fort nulle part. Mais renfermon-nous dans la question.

La Dalmatie peut être attaquée par mer, et ses ports et havres out besoin de batteries qui les défendent. Il est plusieurs iles qui sont importantes. Il existe plusieurs forts auprès des grandes villes et des principaux ports qui peuvent aussi avoir de l'importance; mais cette importance est secondaire.

La Dalmatie, du côté de terre, a une frontière étendue avec l'Autriche et la Turquie. Il existe plusieurs forts qui défendent les défilés ou passages des montagnes. Ces forts peuvent être utiles; mais leur utilité est secondaire.

Les uns et les autres sont des forts de campagne, quoique de fortification permanente, et je les appelle ainsi, parce qu'ils peuvent servir pour mettre à l'abri un détachement, un bataillon, soit contre un débarquement, soit contre une invasion, pendant que l'armée française sernit supérieure en Dalmatie, quoique cependant elle se trouvit momentanément inférieure au point du débarquement ou de l'invasion. Avant que la grande supériorité de l'ennemi soit bien constatée, ces forts, soit du côté de mer, soit du côté de terre, si fon attaque la Dalmatie par mer ou par terre, ces forts, dis-je, peuvent servir et aider aux mouvements et aux manœuvres défensives de l'ermée française; mais ils tombent du moment que la supériorité de l'ennemi sur l'armée française est bien constatée.

Il n'est aucun moyen d'empêcher une armée double ou triple en forces

un authy Longle

de l'armée que j'aurais en Dalmatie d'opérer son débarquement sur un point quelconque de quatre-vingts lienes de côtes, et d'obtenir bientôt un avantage décidé sur mou armée, si sa constitution est proportionnée à son nombre

Il m'est également impossible d'empècher une armée plus forte, qui déboucherait par la frontière d'Autriche on de Turquie, d'obtenir des avantages sur mon armée de Dalmatie.

Mais faut-il que 6, 8 ou 12,000 hommes, que les événements de la politique générale peuvent me porter à tenir en Dalmatie, soient détruits et sans ressources après quelques combats? Faut-il que mes munitions, mes hôpitaux et mes magasins, disséminés à l'aventure, tombent et deviennent la proie de l'ennemi, du moment qu'il aurait acquis la supériorité en campagne sur mon armée de Dalmatie? Non; c'est ce qu'il m'importe de prévoir et d'éviter. Je ne puis le faire que par l'établissement d'une grande place, d'une place de dépôt qui soit comme le réduit de toute la défense de la Dalmatie, qui contienne tous mes hôpitaux, mes magasins, mes établissements, où toutes mes troupes de Dalmatie viennent se reformer, se rallier, soit pour s'y renfermer, soit pour reprendre la campagne, si telles sont la nature des événements et la force de l'armée ennemie. Cette place, je l'appelle place centrale. Tant qu'elle existe, mes trounes peuvent avoir nerdu des combats, mais n'ont essuvé que les pertes ordinaires de la guerre; taut qu'elle existe, elles peuvent elles-mêmes, après avoir pris haleine et du repos, ressaisir la victoire, on du moins m'offrir ces deux avantages, d'occuper un nombre triple d'elles an siège de cette place, et de me donner trois ou quatre mois de temps pour arriver à leur secours; car, tant que la place n'est pas prise, le sort de la province n'est pas décidé, et l'immense matériel attaché à la défense d'une aussi grande province n'est pas perdu.

Ainsi, tous les forts situés anx débouchés des montagnes ou destinés à la protection des difféentes ilse et ports ne sont que d'âue utilité écondaire. Mon intention est qu'on ne travaille, pour améliorer ou augmenter leurs fortifications, que lorsque je connaitrai les détails de checun d'eux.

suffisant de force, et que mes munitions de guerre, mes hôpitaux, mes magasins d'habillement et de bouche seront centralisés dans ma place de dépolt, qui doit lournir ce qui est nécessaire à la défense des localités, mais de manière qu'en peu de temps tout puisse se reployer sur cette place, afin d'éprouver, en cas d'invasion de la part de l'enuemi, la moindre perte possible.

Une place centrale une fois existante, tous les plans de campague de mes généraux doivent y être relatifs. Une armée supérieure a-telle débarqué dans un point quelconque, le soin des généraux doit être de diriger toutes les opérations de manière que leur retraite sur la place centrale soit loujours assurée.

Une armée attaque-t-elle la frontière turque ou autrichienne, le même soin doit diriger toutes les opérations des généraux français. Ne pouvant défendre la province tout entière, ils doivent voir la province dans la place centrale.

Tous les magasins de l'armée y seront concentrés, tous les moyens de défense s'y trouveront prodigués, et un but constant se trouvera donné aux opérations des généraux. Tout devient simple, facile, déterminé, rien n'est vague quand on établit de longue main et par autorité supérieure le point central d'un pays. On sent combien de sécurité et de simplicité donne l'existence de ce point central et combien de contentement elle met dans l'esprit des individus qui composent l'armée. L'intérêt de sa conservation agit assez sur chacun pour que l'on sente que l'ou est la en l'air : d'un côté, la mer couverte de vaisseaux ennemis : de l'autre. les montagnes de la Bosnie penulées de barbares; d'un troisième côté, les montagnes âpres de la Croatie, presque impraticables dans une retraite, lorsque surtout il faut considérer ce pays comme pays enneuri. Trop d'inquiétude anime l'armée si, dans cette position, elle n'a pas pour tous les événements un plan simple et tracé; ce plan simple et tracé, ce sont les remparts de Zara. Quand, après plusieurs mois de causpagne, on a toujours pour pis aller de s'enfermer dans une ville forte et abondamment approvisionnée, on a, plus que la sûreté de la vie, la sûreté de l'honneur,

Il est facile, pour peu que l'on médite sur ce qui vient d'être dit et que l'on jette un coup d'oril sur la Dalmatie, de voir que Zara doit être la place centrale on de étpôt. Elle doit l'être, cat, l'orsque mes ennenis m'attaqueront en Dalmatie, je serai ami ou ennemi de l'Autriche. Si je suis ami de l'Autriche, la supériorité des eunemis ne sera que de bien courte durée; ja trup de unoyens d'y faire passer des secours. Cette hypothèse est trop favorable, et, dans ce cas, il convient que la place de dépôt soit le plus près possible de l'Isonzo, par où je puis faire passer mes secours : cri la place de la Dalmatie la plus prês de l'Sonzo est Zara.

Si, au contraire, je suis en guerre avec l'Autriche, re qui est l'hypothèse la plus probable, la place de Zara môffre beaucoup d'avantege. Les 10 ou 12,000 hommes que j'ai en Dalmatie se réunissent à Zara et peuveut se combiner avec mon armée de l'honzo, et par là entirent dans le système de la guerre; les Autrichiens ne peuveut pas les négliger; ils seront donc obligés de placer un même nombre d'hommes pour les tenir en échec, et par ce moyen la Dalmatie ne m'alfalbit pas. En occupant par mes armées beaucoup de terrain, je ne dois point pentre de vue de les faire concourir toutes à un plan de campagne général, de réponuer aumon affalbissement, on que le moindre possible, de cette grande extension que les inférêts du commerce et de la politique générale exigent sous d'autres points de vie.

Si les Autrichiens croient utile d'attaquer la Dalmatie, et l'attaquent en effet avec des forces très-supérieures, mon armée assiégée dans Zara est plus près d'être secourue par mon armée d'Italie.

Enfin Zara doti être la place de dépât, parce qu'elle l'est; que c'est le seul point de la Dalmaise qui soit régulièrement le fretement froitiée, on du moins telle est l'idée que j'en ai prise d'après les renseignements et les plans que ni a cavoyés le génie; que je ne ferais point en six aus, ca avec hieu des millions, ce qui déjà existe à Zara; que la province est acroutumée à y voir sa capitale, et qu'il me faudrait de véritables raisons pour y force les habitudes.

Mais s'ensuit-il donc que toutes mes troupes doivent être réunies autour de Zara? Certainement non. Mes troupes doivent occuper les positions que mes généraux jugeront les plus convenables pour un empt destiné à se porter sur tous les points de la frontière. Mais l'emplacement que doivent occuper ces troupes dépend de leur nombre, des circonslances, qui clanagent tous les mois. On ne peut attacher aucune importance à prévoir ce qu'il convient de faire là-desur

Conclusion. — Le quartier général permanent sera à Zara. Tous les diputaux, seront à Zara; con garnier tous les autres points autant qu'il le faudra pour leur défense journalière, mais Zara sera le centre de la défense de la Dalmaite. Cest donc actuellement au génie à me présenter des projets pour rendre Zara digne du rôle qu'elle est appelée à jouer au jour.

On m'a envoyé des plans; mais aucune description du local environnant, et tant que le génie ne donnera pas la description exacte à 1,300 toises autour de la place, je ne comprendrai rien et ne pourrai pas avoir d'idées nettes.

Zara, étant destinée à réunir tout le matériel et le personnel de la division française en Dalmatie, n'aura jamais moins de 3,000 hommes, et peut-être jusqu'à 8,000 hommes de garnison.

On peut prendre beaucoup de maisons nationales puisqu'il y a beaucoup de couvents; et d'ailleurs, quand la garnison est plus forte qu'elle ne devrait être, des baraques et des blindages logent les troupes.

Il parait que Zara a 600 toises depuis l'ouvrage à come jusqu'à la mer, et seulement soo toises de largeur. Une garnison ainsi renfermér ferait une triste défense; elle n'aurait point de sortie, et, après que l'enneil aurait construit quelques redoutes, elle se trouverait Moquée par des forces très-inférieures. Ce n'est point s'étendre trop que de donner 5 à 600 toises de largeur à la place de Zara; l'ennemi se trouverait alors décigné de la ville et du port, s'erait obligé de donner à sa ligne de circonvallation près de 3,000 toises, et serait, sur chaeun de ces points, at-taquable par la gransion tout entière.

La fortification actuelle de Zara doit être considérée comme la forteresse; 1,500 hommes seraient aujourd'hui plus que suffisants pour la défendre pendant bien du temps. Il faut établir des fortifications pour une garaison de 4, 5, 6 et 8,000 hommes, qui puisse avoir tous les avantages, harceler l'ennemi et l'obliger à venir l'assiéger avec des forces doubles.

La manière d'exécuter les nouveaux ouvrages est d'une importance majeure; les sommes qu'on peut avoir à y dépenser sont limitées, ainsi que le temps nécessaire pour les achever. Ces ouvrages doivent être conduits de manière qu'is la fin de chaque année ils obtiennent tous un nouveau degré de force. La Dimatie in est, après tout, qu'un avant-poste. Quelque importance qu'elle ait, de sa conservation ne dépend point la sûreté de l'Empire. On ne peut donc y dépenser que des sommes très-bornées, lorsque l'on vois surtout que sur nos côtes nos établissements maritimes ne sont pas suffisamment garantis, et que sur une partie de nos frontières notre système de fortification est à créer; 3 ou 400,000 francs paraissent donc être le maximum de ce qu'on peut, chaque année, dépenser à Zara. Il faut donc que tous les ouvrages qu'on établira remplissent deux conditions:

r" Condition. — Éloigner l'ennemi du corps de place et lui donner des sorties de tous côtés, de manière que l'ennemi ne puisse pas bloquer aisément la place;

s' Condition. — Que l'ennemi soit obligé de prendre les nouveaux ouvrages avant d'entrer dans la place : or il ne peut y entrer que par l'ouvrage à corne; donc il faut que ces ouvrages contribuent à la défense de l'ouvrage à corne.

C'est donc de ce côté qu'il faut porter tous les ouvrages d'une fortification permanente qui sjouterout à la défense réliel. Des camps retranchés, des ouvrages de campagne qu'on peut tracer et préparer, étendront la défense de Zara bien au delà du port, toutes les fois que la granison sera nombreuse et composée de la rénnion de toute l'armée. Mais, comme l'argent et tous les moyens destinés à la fortification de Zara sont bornés, il est comenable que tous les ouvrages de fortification permanente soient employés à augmenter la résistance du seul côté par lequel on peut entrer dans la place. Alors de nouveaux ouvrages d'une honne fortification, placés de manière à flanquer et protéger le côté de l'ouvrage à corne, exigeront autant de siéges différents. L'ennemi sera obligé de les prendre les uns après les autres. Ainsi se succéderont les mois qui donneront aux secours le temps d'arriver.

Le n'approuve donc point le projet de fortification qu'a tracé le directeur du génie, en qui je reconnais d'ailleurs de l'habileté et la connaissance de son métier. Je n'adopte point les projets proposés, par la seule raison que l'ennemi peut les négliger et s'emparer de la place sans les attaquer. Dès louis la se contribuent pas à la défense directe ils heune exiger une armée assiégeante plus forte et rendre la défense plus meurtrière et plus hrillante, mais ils ne retandent pas réellement la reddition de la place.

L'ouvrage qu'on propose de construire su l'azaret a l'asuntage de défendre l'ouvrage à corne. Mais ce fort est hien faible; situé à 400 toises de la place, il n'en reçoit aucun secours; il n'est pas d'un bon système de mettre ainsi un ouvrage en l'air, à une aussi grande distance des points de protection; il est donc évident qu'il faut le soutenir avec un autre ouvrage placé à la tête de la vullée Vicinoit.

L'ouvrage à corne du projet est l'ouvrage le plus considérable que le directeur propose; il donne des sorties, mais ne contribue en rien à la défense de l'ouvrage à corne de la place. Ne servicit plus préférable de placer ce nouvel ouvrage à corne de manière qu'il est des sancs sur celui de la place, et que l'ennemi sit obligé de s'emparer du nouvel ouvrage avant de cheminer sur la place?

S'il n'y avait point de raison de porter sa défense jusqu'au lazaret, le nouvel ouvrage qu'on aurait construit à la tête de Valle Vicinoni pourrait remplir tous les buts et ne faire cependant qu'un seul fort. On appuierait sa droite par un ouvrage à 200 toises de la place, s'fin que cet ouvrage tirât des feux plus immédiats du fort à la tête des valli et de l'enceinte de la place.

Il aurait encore l'avantage d'appuyer la droite d'un camp retranché qui anrait sa gauche à Valle di Conte. Si la garnison était de plus de 3 ou 4.000 hommes, on pourrait en peu de jours faire des lignes qui deviendraient bientôt asser respectables pour que l'ennemi ne s'amusit point à les attaquer, et fl'um meilleur emploi de ses munitions en mar-chant droit sur la porte qui doit le faire entrer dans la place. Tout ce qu'on pourrait désirer, c'est que ce camp retranché est un réduit en fortification permanente, lant pour ne pas risquer de perdre son mode i jamais le camp était forcé, que pour avoir des sorties directement sur la rive droite du port. Ces réduits sont très-faciles à faire, pusique la riverdict est qu'is co toises de l'enceinte. Mais l'inférêt de ces ouvrages est secondaire. Ils ne peavent être faits que lorsque les autres ouvrages qui remplissent la seconde condition, d'obliger l'ennemi à les attaquer avant de prendre la place, auroit déjà un degré de force convenable; or on sait qu'avec 30,0,000 francs par an on ne pourra atteindre ce but qu'après quelques années.

Ainsi done il faut, s'an projet de fortification permanente pour la tête de Valle Vicinoni, qui flanque l'ouvrage à corne et appuie la droite du camp retranché, et puisse donner refuge à une portion de troupes si jamais ce camp était forcé; s'un tracé de camp retranché; 3' deux ou trois petites lunettes de fortification permaneute sur la rive droite du port, qui servent de réduit ou camp retranché.

Le désire que le premier inspecteur ne fasse un tracé, sur le plan, qui réalise ces idées, indépendanment des détaits de localités qui me sont inconnus, l'explique à un officier du génie intelligent qui se reude sur les lieux et fasse, avec le directeur, le véritable tracé. Cet officier resters quirae à vingt jours à Zara, de manière à voir tot par lui-même à une lieue de distance et dans lous les sens, et à pouvoir répondre à toutes les deunandes qu'on lui fera. Il rapportera avant la fin d'octobre uu plan de la place, des profifs et des sondes tout autour et dans le port, le nivellement du terrain à 1,200 toises, du moins pour les points où cela peut étre nécessaire, une description du local qui fisse connaître le terrain.

Le nouveau tracé me sera soumis pour qu'on puisse y travailler surle-chanp. Comme les fonds sont déjà faits, le directeur peut dès à présent commencer les approvisionnements. Mais il ne fera travailler qu'après avoir reçu les instructions définitives du premier inspecteur. Je présume que l'hiver n'empêchera pas de travailler, et que l'on pourra commencer dès le mois de novembre.

Le désire que vous donniez des instructions conformes à cette dépêche au général Marmont, commandant mon armée en Dalmatie, que vous en donniez également au génie et à l'artillerie et aux vivres, pour que les idées soient fixes et convenues. Quelque chose qui arrive, le général français en Dalmatie a hiem maneuvré, forsque, attaqué par des forces supérieures, il est parreou à réunir tout son personnel et son matériel à Zara, et qu'il y a trouvé des munitions de guerre et de bouche pour y rester un an; car, 6 ou 8,000 hommes de garmison doivent, contre 10 ou 18,000 hommes, dans une si bonne position et avec les fortifications déjà existantes, faire une longue et vigoureuse défense.

Napot éos

Dépôt de la guerre. (Re minute sur Arch. de l'Esse.)

#### 10727.

#### AU GÉNÉRAL DEJBAN.

Saint-Cloud, 3 septembre 1806.

Monsieur Dejean, tout ce que jai dit pour la Dalmatie, il faut le dive pour l'Istrie. L'Istrie est importante sous le point de vue de ses ports, de ses marins et de Venise. Puisque son utilité ne vient que de ses ports, c'est un de ses ports qu'il convient de fortifier. Il y en a trois où peuvent entrer des seaches. Il faut que le génie me fasse des projets pour Pola, qui parait être le meilleur. L'avantage d'avoir un port est immense, puisque, indépendamment de ce que mes escadres pourront y trouver protection, les s, oo o hommes que je suis obligé de laisser en Istrie n'y seront point en l'air, et formeront le garaison naturelle de cette place. Si je n'avais pas ce point de vue, j'édabrias ime place le plus près possible de Trieste, où est actuellement le camp. Mais la considération d'avoir un port qui protége mes seaches doit ici l'emporter.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

un teth Google

#### 10728.

## AU GÉNÉRAL MARMONT.

Saint-Cloud, 3 septembre 1806.

Je vous ai fait donner, par mon ministre de la guerre, des instructions pour la guerre de Dalmatie. Zara doit être considérée comme la place de dépôt. Cette place, bien armée et bien approvisionnée, est susceptible de soutenir un long siège, Les autres places doivent être considérées comme de simples postes. Veillez donc à ce que tous les magasins soient centralisés sur cette place. Les différentes places de la Dalmatie doivent être armées, soit pour défendre un monillage, soit pour résister à des attaques partielles; mais la place de Zara est destinée à être le réduit de toute la Dalmatie. Je ne parle pas de Raguse ni de Cattaro, qui ne peuvent être considérés, quand vous les occuperez, que comme des forteresses à occuper et à défendre. NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10729.

### AU MARÉCHAL BERTHER.

Saint-Cloud, 3 septembre 1806.

Mon Cousin, j'ai vu avec peine ce qui est arrivé au bataillon corse; cela est un peu votre faute, jamais on n'a confié aux Corses la garde de l'artillerie. Il faut des bataillons plus disciplinés et plus froids pour de pareilles missions. J'imagine que l'embaucheur sera traduit devant la commission militaire et fusillé.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

10730.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Gloud, 3 septembre 1806.

Mon Cousin, j'allais vous expédier les ordres pour le retour de l'armée

quand Jai appris que l'empereur de Russie avait refusé de ratifier le traité. Il faut donc attendre quelques jours pour voir ce que cela va deveoir, et le parti auquel je m'arrêterai. En attendant, ne faites rien. Envoyez des émissaires, quelques officiers polonais, sur la frontière de la Russie, pour s'informer de ce qui se passe. Denandre confidentiellement au roi de Bavière de faire ouvrir les lettres à Nuremberg et à Augsbourg, pour savoir ce que dit le commerce des affaires de Russie, el être instruit des mouvements des Russes, si jamais ils en faisaient.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre.

10731. AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 3 septembre 18.6.

Mon Fils, je ni'empresse de vous prévenir que la Bussie nà pas rathif le traité de paix; ainsi nous devons nous considérer comme en guerre ave elle. Écrivez au général Marmont par Venise, par Ancône et par terre, en recommandant bien à vos avisse d'éviter les croisières ennemies. Vous sentez combien il est important que cette nouvelle arrive promptement. L'espère qu'on aura profité du temps pour bien approvisionner Bagues; c'est un point bien important dans les circonstances actuelles, puisque l'on croit que la Bussie va déclarer la guerre à la Porte et marcheur Constantinople. Il faut que le général Marmont laisse à Lauriston trois généraux de brigade et un bon corps de troupes. J'imagine que Lauriston na pas perdu son temps et qu'il est approvisionne de tout.

Il faut travailler jour et nuit aux fortifications de Raguse et à son approvisionnement, ainsi que de Stagno, par où nous pouvons communiquer avec cette place.

Écrivez au général Marmont que nous sommes si loin qu'il est imposible de lui envoye pour chaque évémement des instructious; que le centre de défense de la Dalmatie est Zara, où il doit centraliser tous ses magasins de vivres, de munitions de guerre et d'habillement; de sorte qu'une armée supérieure, n'importe de quel côté elle vint. se portant pour envahir la Dalmatie, si elle parvenait à se rendre maîtresse de la campagne, le général Marmont doit, à tout événement, conserver par-dessus tout Zara, où il doit pouvoir s'enfermer. Des ouvrages de campagne et des retranchements faits autour le défendront dans cette place, jusqu'à ce que je puisse le secourir. Il ne faut pas qu'il dissémine son artillerie à Spalatro et sur les autres points; il ne doit y laisser que le strict nécessaire pour la défense de la côte. Du reste, je suis dans la meilleure union avec l'Autriche, et je ne prévois aucune expédition contre la Dalmatie. C'est seulement une instruction générale que je lui envoie, pour s'en servir dans l'occasion et à tout événement. Avant même d'écrire au général Marmont par terre, écrivez-lui, par mer et par le canal d'Ancône, la nouvelle de la reprise des hostilités avec les Russes; Lemarois la fera passer par toutes les occasions. Comme je désire avoir ici quelqu'un qui connaisse les localités de Raguse, écrivez au général Marmont de me renvoyer M. de Thiard, qui, ayant assisté à tout, connaît la situation des choses. S'il y a moyen d'écrire par le canal de quelque pacha ou autrement à Sebastiani, dites à Marmont de lui faire savoir que le traité avec la Russie est non avenu, et que tout me porte à croire que la Russie veut attaquer la Porte. Tenez cette nouvelle secrète et recommandez le secret à Lauriston, afin que, si l'ennemi ne le savait pas, Marmont et Lauriston le sachent longtemps avant lui; et, maîtres du secret, ils agiront comme ils le jugeront convenable.

NAPOLEON.

Course, par S. A. I. M<sup>ee</sup> is duchesse de Leuchtenberg. (En mante sus Arch. de l'Eng.)

10732.

AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 3 septembre 1806.

Le reçois actuellement la nouvelle que le changement de ministère a changé le système du cabinet, et que le traité conclu le so juillet ave M. d'Oubril n'a point été ratifié. Il est inutile de divulguer cette nouvelle. Gependant prenez vos précautious pour Corfou, afin qu'aucun de vos bâtiments ne 3 y trouve. Il est bien important d'étre promptement maître de toute la Galabre. La asison qui arrive va rendre plus difficile le débarquement sur vos coles, et, en guérissant vos malades, va mettre à votre disposition un plus grand nombre de troupes. Peut-étre, du reste, jugeres-vous convenable de rester quelques jours sans publier cette nouvelle. La seuler naison qu'en a alléguée l'empereur à Saint-Pétersbourg est qu'il ne voulait pas faire la paix sans l'Angleterre.

Les deux derniers bataillons de la Tour d'Auvergne ont déjà dépassé Sarsana et vont vous arriver. S'il y a des bâtiments russes dans ves ports, séquestrez-les. Yous pouvez d'abbord donner des ordres pour qu'ils soient retenus dans les ports, et ne les prendre qu'au dernier moment, afin que les Russes schent le plus tand possible ette nouvelle. Il est possible qu'ils ne le sachent pas de quelques jours, et ce retard est avantageux et surtout important pour mon armée de Dalmatie et de Raguse. Ne divulguez la nouvelle qu'à la dernière extrémité.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 10733. DÉCISION.

Saint-Cloud, 3 septembre 1806.

Le directeur général des postes annonce que le vice-roi d'Italie demande que l'estafette de Paris à Milan ne soit plus dirigée de Turin sur Milan par Alexandrie et Pavie, mais par Verceil. Refusé. Il ne sera point fait de changement, vu que la direction par Alexandrie a l'avantage de nous faire avoir des nouvelles de ce point central, où sont placés l'intendant du trésor et les principales forces militaires au delà des Alpes, et que, par ce point, l'estafette ne se trouve pas dérangée de sa route sur Gênes, sur Rome et sur Naples.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10734.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, & septembre 1806

Monsieur Dejean, je désire que vous me présentiez un projet de décret, avec des états de dépenses à l'appui, afin de donner à l'infanterie de l'armée une formation définitive.

Nous avons aujourd'hui des régiments de trois bataillons et d'autre de quatre bataillons. Nous avons des compagnies de grenndiers, de voltigeurs et de fusiliers qui n'ont point la même organisation. Tout cela est une bizarreire. Je désireruis que l'armée, à dater du 1 " janvier 1 807, cel la formation suivante:

Chaque régiment sera composé de trois bataillons, chaque bataillon de huit conspagies; dont une de grenadiers, une de voltigeurs et six de fusiliers; ce qui ferait vingt-quatre compagnies pour les trois bataillons. De plus, chaque régiment aurait un dépoit de quatre compagnies; ce qui porterait la force de chaque régiment à vingt-huit compagnies. Les compagnies seraient composées d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sospen-lourier, de quatre sergents, de huit caporatur, de deux fauthours, d'un sapeur par compagnie paire, et d'un musicien par compagnie impaire, de sorte qu'il y aurait quatorze d'un musicien par compagnie impaire, de sorte qu'il y aurait quatorze sapeurs et quatorze musiciens par régiment. L'élat-major de chaque compagnie serait de vingt hommes. Ce nombre serait constamment le unême; moss on distinguerait quatre états d'effectit : 1 e pied de paix; 3' le pied de guerre; 4' le grand pied de poix; 3' le pied de guerre; 4' le grand pied de cuerre.

Au pied de paix, les compagnies seraient de 65 soldats et, tout compris, de 85 hommes; ce qui porterait le hataillon de huit compagnies à 680 hommes, sans comprendre l'état-major du hataillon, et le régiment à 2,040 hommes, et avec le dépôt à près de 2,400 hommes.

Au grand pied de paix, les compagnies seraient de 75 soldats, et, tout compris, de 95 hommes, ou 2,660 hommes par régiment. Au pied de guerre, les compagnies seraient de 110 soldats, et, tout compris, de 130 hommes, ou 3,640 hommes par régiment.

Au grand pied de guerre, les compagnies seraient de 120 soldats, et, tout compris, de 140 hommes, ou près de 4,000 hommes par régiment. Toutes les compagnies seraient égales entre elles.

Les dépâts seraint placés dans des villes de l'intérieur, et ne seraient changés que tous les dix ou douze ans. Le dépôt fournirait un capitaine, quatre lieutenants ou sous-lieutenants, cinq sergents et buit ou neuf caporaux pour la conscription. Il y aurait aussi à chaque dépôt dix hommes per compagnic, comme ouvriers. Le quartier-anière et ses hureaux, les maîtres ouvriers seraient tous attachés au dépôt, mais organiés de manière à avoir des seconds aux bataillons de guerre; ainsi le quatier-maître aurait un second qui correspondrait avec lui; le maître ouvrier resterait au dépôt pour diriger les confections, et son second suivrait les bataillons de guerre.

En supposant un régiment sur le pied de paix, on formerait un bataillon d'élite composé des trois compagnies de grenadiers et des trois compagnies de voltigeurs. A ce bataillon d'élite on nommerait sur-lechamp un chef de bataillon par une promotion extraordinaire. Les six compagnies restantes du 1er bataillon formeraient le premier bataillon; les six compagnies du 2º formeraient le second. Ces dix-huit compagnies formant trois bataillons seraient complétées avec des hommes du 3º bataillon et du dépôt à 120 hommes par compagnie, de sorte qu'on aurait sur l'heure un régiment de dix-huit compagnies, formant 2,100 hommes à l'ennemi; et l'on aurait dans l'intérieur les cadres de dix compagnies. six du 3º bataillon et quatre du dépôt, qui attendraient la conscription. Si le régiment se trouvait déjà au grand pied de paix à son entrée en campagne, ce qui, avec un peu de prudence de la part du Gouvernement, devrait toujours être, on agirait de même; on ferait entrer en campagne dix-huit compagnies, chacune de 140 hommes, ce qui ferait 2,500 à 2,600 hommes; et dix compagnies resteraient dans l'intérieur. Au moment, enfin, où les conscrits seraient arrivés et où le régiment aurait recu son complet de guerre, le 3º bataillon rejoindrait les bataillons de guerre; ce qui formerait un effectif de 3,300 à 3,400 hommes. Gette formation rend l'armée plus mobile, propre à entrer plus promptement en campagne, a l'avantage de ne former à la guerre que des hataillons de six compagnies, qui est le maximum de ce qu'ils doivent avoir. Enfin, dans le courant de la première campagne de la guerre, on porters le dépit à six compagnies au lieu de quatre.

Ces bases doivent servir à rédiger le budget de 1807.

La force qu'auront les corps vous est connue, puisque vous avez leur situation au 1" août, et le nombre de conscrits qu'ils doivent recevoir; mais je crois qu'il faudra en ôter 100 hommes par bataillon, soit à cause des conscrits qui ne rejoindront pas exactement, soit à cause des retraites et des réformes qui seront données d'ici au 1" janvier 1807, soit à cause des morts et des malades. Comme il n'y aura plus de régiment à quatre bataillons, vous me présenterez un projet pour répartir les 4" bataillons dans les corps, en ayant soin le plus possible de faire cette répartition sur les lieux, comme de répartir les 4e bataillons qui sont à Naples dans les corps de cette armée, ceux qui sont en Dalmatie dans les corps de l'armée de Dalmatie, etc. afin d'éviter le plus possible les mouvements et les marches. Je n'ai pas des idées bien précises sur la réduction que doit éprouver l'armée pour l'année prochaine; mais il faut partir du principe que je ne puis y dépenser plus de trois cents millions. Si les calculs que vous m'avez remis sont justes, on peut voir quel devrait être notre état actuel de dépenses. Je vous prie de me faire faire cet état et de le rectifier. Les troupes que j'ai sur pied se montent à vingt-six régiments d'infanterie légère, quatre-vingt-six régiments d'infanterie de ligne, indépendamment de trois régiments, les 82°, 66° et 26°, qui sont aux colonies et qui n'ont que leurs dépôts en France, lesquels sont payés, hormis les dépôts, par le ministre de la marine.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En moute sus treb. de l'Emp.)

#### 10735

## AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 5 septembre 1506.

Monsieur Dejean, la conscription marche partout; avant un mois 90,000 hommes arriveront aux dépôts des armées de Naples, de Dalmatie et d'Italie. Ces hommes passeront-ils l'hiver sans draps et sans habits? Je n'entends pas parler que rien arrive en Italie. Pour la facilité de l'administration, j'ai fixé des dépôts. Envoyez-moi toutes les semaines un rapport qui me tranquillise.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (No minute aux treb de l'Emp.)

#### 10736.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 4 septembre 1806.

Mon Cousin, je ne vois pas d'inconvénient à donner un congé de vingt jours au maréchal Nev pour assister aux couches de sa femme. Il laissera ses chevaux, ses hagages et ses aides de camp à son quartier général; le plus ancien général de division de son corps en prendra le commandement.

Vous pouvez donner au maréchal Davout également un congé de vingt jours, aux mêmes conditions et sous les mêmes prétextes, s'il veut en profiter.

Le maréchal Lefebvre prendra le commandement du corps du maréchal Mortier, qui reviendra prendre son service près de moi. Il laissera copendant ses chevaux et ses équipages à Munich on à Augsbourg.

L'armée bavaroise me fournirait-elle 30,000 hommes? Faites-moi connaître son état en détail. Toutes les nouvelles de Russie disent que les Russes veulent attaquer Constantinople, et que cette guerre est trèspopulaire à Saint-Pétersbourg; cela est très-douteux. Faites-moi connaître les nouvelles qui vous arrivent sur cet objet. D'ici à quelques jours je vous

accorderai aussi un congé; je sais que vous avez besoin de revenir à Paris, et je le désire autant que vous.

NAPOLÉON.

Dépit de la guerre. (En monte son Vech. de l'Emp.)

10737.

10/3/.

DÉCISION.

Saint-Cloud, 4 septembre 1806.

Le maréchal Berthier demande la grâce des nommés Schoderer et Mercklay, condamnés à mort par une sentence dont il a suspendu l'exécution. l'ai écrit au maréchal Berthier que je le laisse maître de faire ce qu'il voudra, et je trouve que la grâce qu'il demande est très à propos.

Napoléon.

Dipit de la guerre

10738.

A LA PRINCESSE ÉLISA.

Saint-Gloud, & septembre 1806.

Madame et très-chère Sour, le projet de règlement pour les prisons de la principanté de Laquesq avous m'avez adressé est conforme aux principes d'humanité, de justice et d'économie dont il était susceptible, et je ne peux que l'approuver. Il est convenible cependant de mettre une différence entre les personnes condamnées et celles qui sont senient en jugement. Avant que la loi ait prononcé sur le sort d'an présenu, il ne doit être assipit à d'autres právations que celle de sa libret. Le pense encore que l'on risque beaucoup à écarter des prisons toute force armée. Les complots ne manquent jamais parmi les condamnés dès qu'ils entrevoient la possibilité de s'évader.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. W<sup>arr</sup> la princease Barincelo

#### 10739

## AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 4 september 1806.

Mon Fils, Jai vu, par les états de revue des dépôts de l'armée de Dalmaile que vous m'avez envoyé, qu'ils ont encore beuseup of bommeshabillés en bourgeois. Faites disparaître au plus tôt cette inconvenance, et faites faire aux conscrits des vestes et des culottes, soit sur les fonds du royaume d'Italie, soit sur des fonds extraordinaires. Il vous en manque pour a ou 300 hommes. En général, il serait hon que vous cussies en magasin des vestes et des culottes pour un millier d'hommes, pour pourvoir aux cas extraordinaires. Le ministre de la guerre d'Italie peut faire porter cette dépense, qui est peu de chose, sur son ministère; mais il ne fant pas soufirir qu'aucun soldat reste en habits bourgeois.

En lisant cette revue, qui est très-bien faite, je vois que les majors, les chefs de bataillon, les chefs ouvriers, les cadres des 3e et 4e bataillons de plusieurs régiments de l'armée de Dalmatie ne sont pas eucore arrivés en Italie; s'ils ne le sont pas le 15 septembre, il faudra me présenter un projet de décret pour que les draps soient envoyés à Trévise ou à Vicence dans un des dépôts où doivent se réunir les conscrits, et prendre des mesures pour y envoyer quelques officiers, sous la surveillance immédiate du chef de l'état-major, pour veiller à la confection des habits et à leur distribution aux conscrits qui ne tarderont pas à arriver. Jugez de l'embarras où vous vous trouveriez si vous aviez 20,000 hommes sans moven de les habiller. Mon intention est qu'on ne fasse pas la faute de l'année passée, où l'on a perdu tant d'hommes pour leur avoir fait continuer la route d'Istrie et de Dalmatie, de la Bretagne et du Nord d'où ils venaient. Je veux les retenir l'hiver et l'été aux 3<sup>es</sup> bataillons, jusqu'à ce qu'ils soient à l'école de bataillon, que la maladie du pays soit passée, qu'ils soient soldats, et qu'ils aient oublié les fatigues de la route.

Investissez le général Charpentier des pouvoirs nécessaires pour passer une nouvelle revue au 1" octobre, soit des dépôts de l'armée de Naples,

...

soit de ceux de l'armée de Dalmatie, soit des régiments qui sont dans le Frioul, infanterie et cavalerie, afin de les débarrasser de tout ce qui est inutile au service et d'avoir bien présente la situation des corps.

Je vois, dans la revue des corps du Frioul, que le 35° a 108 hommes en habits hourgeois, et que le 95° en a 19. Comment cela a+-il lien? Quand un coascri arrive au corps, on lui donne une première mise de 4a francs, qui sert à lui faire faire une veste, une culotte, des souliers, etc. Donnez sur-le-champ des ordres sur cet objet. Cette négligence est d'antant moins pardonnable une le 35° a des draus en magasin.

Napoléon.

Comm. par S. A. J. M<sup>-1</sup> in dochesse de Leuchtenberg. (En magte ess tech de l'Essa.)

10740.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, & septembre 1806

Mon Fils, il paraît que la première brigade qui a passé à Ancône a lissér à tom landes; la seconde en lissera atunt. Voil à donc 300 malades. Si on laisse ces 300 malades suive la routine des commissaires des guerres, la moitié périra en route. On les mettra en chemin pour Augles à piene sertis des hópitaux; il y en aura dassessinés, d'autres seront exposés à la faitigue de la route sans être rélablis. Faites établir un hópital de convalescence ou dept à Ancâne, oi lis séjourneront une vingtaine de jours, où ils seront bien babillés et équipés, et d'où on les fera partir par détachements d'une centaine sous la conduite d'un officire, en les annonçant à l'étal-major de l'armés de Angles. Faites sentir à Lemarois l'importance de cette mesure, qui peut épargner la vie à tant de braves gens.

Naporéos

Comm. par S. 4. J. Max la duchesse de Leuchtenberg. (En missie aux treb. de (Yeny.)

#### 19741.

#### AU ROL DE NAPLES.

Sanat-Cloud, 5 septembre 1806.

Jui reçu votre lettre du s6 août. Prener Rederer puisiquil a votre confiance. La demande de M. Collin était ridicule, et quant à celle de l'abbé Louis, s'il avait voultu partir, je ne m'y serais pas opposé. Si vous vouler quelqu'un des douanes, il y a des seconds de M. Collin qu'on pourrait vous envoyer.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 10742.

# AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 5 septembre 1806.

Sa Majesté a renarqué, Monsieur, dans la feuille des petites affiches ci-jointe, la demande que fait un officier supérieur d'artillerie pour assurer, après lui, quelques moyens de subsistance à ses trois enfants et à leur mère.

Sa Majesté désire que vous fassier prendre des informations sur cet ollicier, et que vous voyiez s'il serait possible de lui accorder l'emploi dont il a vraisemblablement un très-grand besoin, puisqu'il se détermine à employer une telle voie pour le solliciter de la pitté publique.

Par ordre de l'Empereur.

Archives de l'Empire

#### 10743.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 5 septembre 1806.

Mon Cousin, les nouvelles circonstances de l'Europe me portent à

penser sérieusement à la situation de mes armées. L'ai déjà levé 50,000 hommes de la conscription de 1806, qui s'opère avec facilité, et ils sont en marche. Mon intention est de faire marcher, sous peu de jours, les 30,000 hommes de la réserve.

Les six régiments du maréchal Bernadotte ont chaeun trois bataillons. Donnez ordre qu'ils renvoient à leurs dépôts les cadres des 3<sup>m</sup> bataillons avec les majors, après avoir complété les deux premiers bataillons à 1 ho hommes par compaguie. L'existence de ces cadres est nécessaire pour recevoir les nouveaux conscrits auc je vais lever.

Donnez le même ordre au maréchal Augereau, mon intention étant que tous les régiments aient au moins un bataillon en France, le 3\* pour ceux qui ont trois bataillons, et le 6\* pour ceux qui en ont quatre.

Veillez, avec toute l'attention dont vous êtes capable, à ce que les cadres des 3° ou 4° bataillons, les majors et les 3° ou 4° chefs de bataillon quittent la Grande Armée pour se rendre dans l'intérieur.

Il fant faire la même opération pour la eavalerie. Faites former tous les régiments de l'armée à trois escadrons, et envoyer aux dépâts les cadres des Ar escadrons, afin que l'on ait le moyen de lever les chevans. L'avais donné l'ordre de faire rester à Strasbourg et à Mayence tout re qui y édait; levez eet ordre, et faites senir aux corps non-seulement le personnel, mais même le matérier.

Causez avec le roi de Bavière, et faites-lui sentir de quelle importance il est qu'il ne soit pas exposé à une agression de la Prusse ou de la Bussie, et que l'armée ne quilte pas l'Allemagne que tout ne soit pactifié. Le pays de Wûrzhurg a été le plus ménagé; il n'y a pas de mal d'y mettre des troupes pour soulager un peu la Bavière. Je vais lever les prohibilions, et faire passer à l'armée tout ce qui est possible et tout ce qui se trouve dans l'intérieur. Donnez ordre au 3 s' régiment d'infantereile division, seulement les deux premiers bataillons; le 3º restern à Wesel. Les 100° et 103° ont, je crois a, 800 hommes à l'armée; il faut gardie les trois bataillons en les organismat à buit compagnies, et ernover les cadres de trois compagnies au dépôt; car 9,800 hommes ne peuvent être formés en deux bataillons.
Faites réliges et apoyees proj l'état de situation générale de la Grande

Faites rédiger et envoyez-moi l'état de situation générale de la Grande Armée.

Napoléon.

Depôt de la guerre.

10744.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 5 septembre +806.

Mon Cousin, envoyez des officiers du génie faire de bonnes reconnaissances, à tout hasard, sur les débouchés des chemins qui conduisent de Bamberg à Berlin. Huit jours après que j'en aurai donné l'ordre, il faut que toutes mes armées, soit celle de Francfort, soit celle de Passau, soit celle de Memingnen, soient réunies à Bamberg et dans la principautif de Baireuth. Envoyez-moi l'itinéraire que chacune suivrait, et la nature des chemins. J'imagine que le maréehal Soult passerait par Strubing, le maréchal Nepar Donauworth et le maréchal Soult passerait par Donauworth et le maréchal Augereau par Würzburg, Je conçois qu'en huit jours tous mes corps d'armée se trouveraient réunis au delà de Kronach. Or, de ce point, frontière de Bamberg, j'estime dit jours de narche vers Berlin.

Dite-moi quelle est la nature du pays de droite et de gauche, celle des chemins et des obstacles que l'ennemi pourrai présenter. Qu'est-ce que la rivière de Saale et celle d'Elster, à Gera? Qu'est-ce que la rivière de la Luppe et celle de Pleisse, vis-à-vis Leipzig? Ensuite qu'est-ce que la Mulde à Dibhen et de là jusqu'à son embouchure dann Elbte, au-di-ssons de Dessau! Enfin qu'est-ce que l'Elbte qu'on passe à Wittenberg? quelle set cette rivière pendant un cours de trente à trente-cinq lieuse en des-cendant depuis les frontières de la Bohème; quels sont les ponts qui la traversent? Comment sont fortifiées les villes de Dresde, Torgau, Magda-my? Vous pouvez d'abord causer sérieusement de lour ces objets avec quelque officier bavarois qui connaise bien le pays. Vous ferez ramaser les meilleures cartes qui pourront se trouver Munich et à Dresde.

Vous enverrez des officiers intelligents à Dresde et à Berlin par des routes différentes; ils iraient demander, de votre part, à MM. Laforest et Durand ce que signifient les monvements et rassemblements de troupes prussiennes; ils diraient que vous paraissez très-inquiet de tous ces mouvements, n'ayant point reçu de Paris d'ordres relatifs, et que vous ignorez les plans qu'on peut avoir. Celui qui irait à Dresde, dans le cas où il n'apprendrait rien, se rendrait à Berlin aussi. Ils s'arrêteraient partout en route pour déjeuner, diner, dormir, ne marcheraient point de nuit et étudieraient bien par ce moyen le local. Donnez-moi aussi des détails sur la Sprée. Je n'ai pas besoin de dire qu'il faut la plus grande prudence pour acquérir ces renseignements, car je n'ai aucun projet sur Berlin; je désire être fourni de ces détails uniquement pour être en mesure. J'imagine qu'entre Bamberg et Berlin il n'y a de forteresse que Magdeburg. le pense aussi qu'on trouvera de quoi vivre dans le pays de Bamberg. Il nie sera facile d'approvisionner Würzburg. Il doit exister de petites forteresses appartenant soit à Würzburg, soit à la Bavière, qu'il serait bon d'occuper d'avance; faites-les-moi connaître.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (En monte ous Arch. de l'Essp.)

## 10745.

## A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 7 septembre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, faites-moi connaître si mon ambassadeur près la cour d'Étrurie est parti. Jai beson d'avoir quelqu'un à Florence; on s'y conduit on ne peut pas plus mal; tous les Primontias mécontents s'y réunissent; le nonce, qui est piémontias, s'y comporte trèsmal. C'est un foyer d'intrigues. Faites remettre une note pour demander que le nonce, qui est mon sujet, soit renvoé de Florence et n'y soit plus employé, que les sasemblées régliques soient dissoutes et les énigrée piémontais contenus. A propos d'émigrés piémontais, faites faire un état de ceux quis et rouvent en Toscane, sur lequel on notera ceux qui entretiennent des correspondances en Piémont et ceux qui y ont des biens. Il est temps enfin de niettre un terme à ces menées.

NAPOLÉON

Archives des affaires étrangères (En minute sen Arch, de l'Esse,)

# t0746. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 7 septembre 1806.

Monsieur Dejean, j'approuve le fort A-B-C-D, situé à Boulogne, en avant des fronts de la tour d'Ordre.

Les deux redoutes dans l'ouvrage 11, sur les hauteurs d'Outreau, me répugnent en fortification permanente. Il faut donner un peu de consistance à cet ouvrage.

Quant à l'idée d'étendre davantage la défense, ce n'est pas du tout mon intention. Les mortiers à la Gomer vont à 1,600 toises, ceux à grande portée à 9.000 toises; si on voulait donc dans tous les pays, et surtout dans un pays coupé, empécher l'ennemi de tracer un ravelin pour y placer dix mortiers à 1,500 toises des établissements, il faudrait fortifier une enceinte de 9,000 toises; mais je sais bien aussi que, lorsque le bombardement a lieu à une distance de plus de 600 toises; il fait du all, mais il ne détruit iren. Dans la position où est la flottille, je n'ai pas seulement à craindre qu'on vieune bombarder, mais encore qu'on vienne brûler à la main et que tous mes magasins soient pris et mes équipages faits prisonniers.

Si je devais tant crinidre les bombes jetées à 1,000 ou 1,500 toises, qui empécherait l'ennemi de construire de lourdes bombardes et de venir les placer à 300 toises du fort en bois? Il se trouverait à moins de 1,500 toises du fond du port, mais il n'y gagnerait ni d'une manière ni de l'autre; ce que l'on ferrit de si loin n'aboutrist à rien; on tuerait des femmes, on ferait crouler quelques maisons ou couler quelques chaloupes canonnières. Si l'ennemi d'auit maître de la campagne et s'amusait missi, il serait bien maladroit, puisqu'avec les moyens qu'il mettrait à

bombarder il s'emparerait des bauteurs et enterait même dans la ville. Que l'enneui ne s'occupe pas de la ligue d'ouvrages en terre, et je suis satisfait. Il est tout simple ensuite qu'en traçant plusieurs ouvrages on occupe des hauteurs sur lesquelles il faut que l'ennemi s'établisse pour arriver à attaquer les retranchements en terre. Au milieu de ces forts, la garnison de Boulogne peut manœuvrer et faire bien du mal à l'ennemi; care, ne dernière anables, Boulogne est un camp retranché.

Quant à l'idée que l'ennemi viendrait se placer à Outreau, ce serait à souhaiter, car le terrain ne permet pas d'y développer plus de 6 ou 8,000 hommes. Si l'ennemi n'avait pas pris les forts, il engagerait un combat sous les feux directs et de flanc de quarante à cinquante pièces de gros canon, dans la position la plus désavantageuse, serait mis en pleine déroute et aurait peine à regagner ses vasseau.

On ne voit point que Boulogne est un camp retranché; il n'est donc plus question de 3,000 hommes qui doivent en contenir 60,000, mais de 20,000 hommes qui doivent se défendre contre 40 à 50,000, inquiétés de tous côtés par les mouvements de l'intérieur, et dès lors nécessairement obligés de ponsser des avant-gardes, afin d'avoir le temps de voir venir l'ennemi et d'assurer leur position sur les derrières. Si donc l'ennemi fait tant que d'entreprendre une opération si importante, il sera mal conseillé s'il ne s'empare pas, après huit jours de canonnade, des ouvrages A. B. ou bien s'il n'emporte pas également les forts des hauteurs d'Ostrehove ou de la tour d'Ordre, dans le cas où il attaquerait de ces côtés. Quelque nombreux que soit l'ennemi, il n'engagera jamais un combat contre une garnison aussi forte, daus des positions qui lui seront désavantageuses. D'ailleurs peut-être peut-il conveuir d'occuper non-seulement les hauteurs du Renard, mais même le mont Lambert; mais l'intérêt de ces positions, qui tendent à éloigner les mouvements de l'ennemi, à maintenir les communications de Boulogne avec l'intérieur, n'est point tel qu'elles doivent passer avant le strict nécessaire. S'il y avait à Boulogne une ligne magistrale quelconque, je n'hésiterais pas à occuper la position C. Mais, sans ligne magistrale, je préfère commencer cette année par faire des ouvrages de fortification permanente pour appuyer la

gauche de ma ligne. Je voudrais que ces ouvrages slanquassent toute la ligne, de manière qu'ils rendissent plus fort l'ouvrage 12 et 13. Ensin il devient important de s'occuper de la position d'Ostrehove.

NAPOLÉGY.

Depôt de la guerre. : En moute sux Arch, de l'Emp. )

## 10747.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Scial-Cloud, 7 septembre 1806.

Monsieur Dejean, les projets du premier inspecteur du génie sur Anvers me paraissent bien entendur; mais, par les mêmes observations que le premier inspecteur fait à la fin de son mémoire, il fault porter une grande économie dans les travaux d'Anvers. Ce n'est pas une place dépôt que je veux y faire. Si l'ennemi vient al Bibin, je dois concenter mes moyens et mes grands obstacles sur Wesel et Maëstricht; si l'ennemi vient par la Ilollande, toutes les places de Hollande nous gardent; si l'ennemi vient par la Hollande, toutes les places de Hollande nous gardent; si l'ennemi vient par la mer, Nieuport, Ostende et l'Essingue sont nos barrières. Mais aussi l'importance que j'attache à Anvers ne vient, à mes yeux, que de son chautier. J'ui rempli mon but lorsque je l'ai véritablement mis à l'abri d'un coup de main.

Pour mettre Anvers à l'abri d'un coup de main, il paraît qu'il faut d'abord nettoyer tous les fossés, et en même temps raccommoder tous les ouvrages en terre qui couvrent l'enceinte de la place. J'imagine que dans ce moment ils doivent être palissadés et fraisés, opération qu'on a du faire au commencement de cette année. Il faut

Je désirerais savoir si, au lieu de dépenser 300,000 francs à revêtir le corps de place depuis la porte de

A reporter 450,000

Report..... 450,000 fraucs.

Malines jusqu'à la citadelle, il ne serait pas préférable, dans le cas où les fossés seraient profonds et qu'on pdi toujours y maintenir de l'eau, de construire la lunelle E, qui ne coûterait pas davantage, mettrait toute cette partie à l'abri d'un coup de main, et servirait même pour un siége.

660.000

La Tête-de-Flandre paraît de première nécessité, ainsi qu'un ouvrage quelconque vis-à-vis les chantiers.

Est-il nécessaire de revêtir ces ouvrages? Cela dépend du plus ou moins de facilité d'inonder toute cette partie. En mettant 300,000 francs pour les ouvrages de la rive gauche, ci.

960,000

qu'il serait nécessaire de dépenser à Anvers.

Ces ouvrages-là faits, on aurait le temps de s'occuper de ceux que proses le premier inspecteur, lunettes et ouvrages à cornes; mais il faut le nécessaire avant le superflu, et même ce miltion doit être dépensé de manière que, dès la fin de cette année, on ait un résultat. Ainsi le cursent des fossés en ser au. Loraguion revêtira le front de Lillo, on aura soin de commencer par les points saillants, dès cette année, s'il est possible. En revêtirsa ainsi les points depuis la potre de Malines jusqu'à la cita-delle, on revêtirs ainsi les points soillants. Cette disposition dateliers donners un résultat avant que toute la somme destinée à ces travaux soit dépensée.

A la Tête-de-Flandre, on commencera également par revêtir les bastions. En me présentant un projet sur Anvers, je désire que vous me fassiez un petit mémoire qui me mette sous les yeux la situation de la place. L'inondation a-t-elle lieu sur la rive guoche? Sans elle, les petits ouvrages projetés sur cette rive ne seraient d'aucune défense. Jusqu'à quel point l'inondation peut-elle protéger les différents fronts de la ville? J'ai dans l'idée que tout le front de Lille est susceptible d'une grande inondation : si cela était, comment serait-il urgent de dépenser 150,000 francs à sa contrescarpe? Si, au contraire; il ne peut pas être inondé, ce front me parait être extrémement faible. Peut-il y avoir de l'eau dans tous les fosée de la place? Les batardeaux et les jeux des œux sont-lis en bon état?

Je désire que vous puissiez me présenter un mémoire avec un projet mercredi prochain. Vous me feriez aussi connaître la situation actuelle du palissadement et de l'armement. On a pris beaucoup de bois à la marine: je suppose qu'on les a emplovés à palissader.

Il est une chose bien importante, c'est que l'artillerie de campagne puisse aller au trot sur le rempart, et, autant que je puis m'en souvenir, il y a quelques empéchements.

Lorsqu'on dit qu'Anvers doit être à l'abri d'un coup de main, cela veut dire qu'il doit l'être avec très-peu de monde. Je veux que 4,000 hommes rendent inutiles les efforts de 50,000 hommes, si l'armée ennemie n'est abondamment approvisionnée et pourvue d'un hon équipage de siége. Or un tel but ne peut se rempfir qu'avec des communications très-faciles.

Le désire que vous fassice faire, par l'artillerie et le génie réunis, un projet pour l'armement de la place d'Avens, et que vous m'en présentier la situation actuelle. Il y a dans la citadelle des magasins à poudre et des souterrains, l'actes moi consaîtire ce qu'ils peuvent contenir de poudre, ce que sont les magasins d'artillerie et les autres établissements militaires. Si la terre n'a pas de maoutention, j'imagine que la noarine en a une. La marine va refever les bâtiments de la citadelle. Si, en temps de guerre, on faisait entrer à Anvers un supplément de garnison, on ne manquerait pas de locaux pour le loger.

L'ennemi ne peut être vraiment attiré sur Anvers qu'à cause des établissements de la marine; dans un cas aussi imprévu, lu marine fournirait plus de la moitié de la garnison et un grand supplément de bois, de fer et d'objets de toute espèce.

Le projet pour la citadelle est trop cher pour être exécuté de suite; je trouve aussi qu'il n'éloigne pas assez l'ennemi des chantiers.

Le long de la rivière, les fortifications ne débordent les chantiers actuels que de aoo toises; du côté de la rive gauche, je suppose que l'inondation et l'ouvrage qu'on y fera éloigneront suffisamment l'ennemi; d'ailleurs, sans supposer l'inondation, le fleuve seul a une largeur de son toises.

L'ennemi ne peut pas approcher des autres côtés à plus de 600 bisses, puisque les fortifications déloratent de plus de hoo toises. Le ovadrais donc qu'un petit ouvrage queleonque donnât le même avantage aux fronts de la citadelle sur le haut Escaut, c'està-dire que, de la porte de fer, obtinissent les chantiers, juaqu'à la butlerie la plus avancée que nous auroins de ce côté, il y eût hoo toises de distance; ce qui fernit que l'ennemi serait aussi éloigné de ce côté que des autres. Je sais bien qu'il ne suffit pas d'éloigner les batteries ennemies de 600 toises; mais toujours vaut-li mieux les voir à cette distance qu'à 200 toises; let ir est infiniment plus incertain; on est plus à l'âbri de tous les moyens de campagne.

Comme la marine désire avoir son arsenal fermé de ce côté, il faudrait faire un projet de mur qui le ferme. Peut-être faudrait-il que cette mu-raille fât enfliée de la demi-lune, afin qu'elle ne génât pas la citadelle et qu'elle ne pât être forcée pendant tout le temps que l'ourrage MN ne serait pas construit.

En supposant un million de dépensé, et les travaux qu'on vient d'indiquer étant terminés, quel est l'emploi à faire du second million? Quel serait l'emploi du troisième million?

NAPOLÉON

Depôt de la guerre.

#### 10748.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 2 septembre 1806.

Mon l'ils, j'approuve beaucoup que vous ayez mis en réquisition deux bataillons de la garde nationale de Mantoue pour garder la place. Cette mesure est bonne dans les circonstances actuelles. Ce sont des gens accoutumés au climat, qui ne tomberont point malades et qui soulageront le soldat: si l'on pouvait avoir des hommes acclimatés à Mantoue parmi les militaires qui ont des pensions de retraite ou de réforme, on en formerait un bataillon dont on serait sûr, parce qu'on serait sûr des chefs, et cela nous épargnerait des troupes. Je n'approuve pas que vous fassiez revenir des officiers et sous-officiers qui sont en France ; pourquoi faire venir des hommes de si loin? Un ordre est bientôt donné; mais on ne pense pas à toutes les peines qu'il en coûte pour l'exécuter. Il vant mieux que vous formiez des 3º bataillons en Italie. Il doit y avoir beaucoup de Vénitiens qui désirent entrer an service. Vous aurez ainsi sept bataillons de réserve, et les dépenses ne seront pas plus fortes, puisque vous n'avez plus à votre solde les Polonais à cheval et à pied. Voici le décret que j'ai pris sur cet objet. Par ce moven, l'armée italienne aura sept régiments à trois bataillons; ce qui fera 21,000 hommes sur le pied de guerre, et 15 on 16,000 honimes sur le pied de paix.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. M<sup>ee</sup> in durbeser de Leuchtenberg (En mitste out Arch. de l'Emp.)

# 10749. AU ROI DE WURTEMBERG.

Saint-Cloud, 8 reptembre 1806.

Monsieur mon Frère, empressé de saisir toutes les occasions qui se présentent de donner à Votre Majesté des témoignages de l'amitié qui m'unit à elle et du vif intérêt que je porte à tous les princes de sa famille, Javais eu le dessein de faire assigner au prince Perdinand, frère de Votre Majesté, l'abbaye de Wiblingen, qu'il aurait possédé à litre d'apanage reversible à la couronne de Wurtemberg. Le voyais dans cet arrangement un moyen d'offiri au prince Perdinand une indemnité complète des pertes qu'il a personnellement éprouvées par la cession du pays de Montbéliard à la France, sans que cette indemnité fût à la charge du royaume de Wurtemberg. Le n'ai point hésité, néanmoins, à sacrifier ce projet au dériq que Votre Majesté a manifiété de réunir immédiatement à ses domaines l'abbaye de Wiblingen; et il ne me reste que le regret de n'avoir pu faire une chose que je savais être agréable au frère de Votre Majest.

Dans l'impossibilité où je me trouve aujourd'hui de rendre au prince Ferdinand les avantages dont il se voit privé, je ne puis mieux finire que de recommander ses intérêts à votre bienveillance. Fai conçu pour lui trop d'estime pour ne pas prendre part à ce qui pourrait lui arriver d'heureux, et j'apprendrais avec une vive satisfaction que Votre Majesté l'étit établi dans une situation digne du rang où sa naissance l'a placé, et qui l'indemnisht des pertes qu'il à faites.

Napoléos.

Comm. par S. M. le roi de Wurtemberg (En minute om Arch. de l'Esse.)

# 10750. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Ssint-Cloud, 8 septembre 1806.

Le chef d'état-major de l'armée de Naples, votre frère, fait beaucoup de sottisse et correspond, sans prendre sordres du roi, qui est le général de l'armée, avec Sidney Smith. Paites-lui sentir combiens el hivre est inconséquent. Il arrive de là qu'il se fait dire des sottises par Sidney Smith, dont vous comaissez le caractère, et qui profite de cela pour envoyer bon nombre de libelles.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 10751.

## AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Saint-Cloud, 8 septembre 1806.

Il serait bien urgent d'activer les constructions de Toulon et d'avoir (Austerfits aunt le mois d'avril. Faites-moi connitre quand le Robustsera mis à l'eau, ainsi que l'Alcide; quand la Calypae sera mise à l'eau à Lorient; quand le Tomant sera mis à l'eau à Rochefort. Il parait que la Paiclape est prête à Bordeaux; faites-la mettre à l'eau sur-le-champ.

NAPOLÉON.

Je vous envoie quelques idées sur la campagne, sur lesquelles je serai bien aise de causer demain avec vous, si vous venez à mon lever.

Archives de l'Empire.

#### 10752.

#### ANNEXE À LA PIÈCE PRÉCÉDENTE

## PLAN DE CAMPAGNE MARITIME POUR CETTE ANNÉE.

Saint-Cloud, 8 septembre 1806.

Les 6 vaisseaux de Rochefort, les 2 vaisseaux et les 2 frégates qui sont à Lorient se rendant à Rochefort, ainsi que les 4 frégates qui sont à Bordeaux et au Passage, nous aurions donc réunis à Rochefort 8 vaisseaux de ligne et 1 s frégates, plus le Caleuta; ce qui pourrait porter 9,000 hommes de débarquement. Cette escadre embarquerait 8 à 9,000 hommes, s'emparerait de la baie de Tous-les-Saints et de la partie du Bréail qui se trouve à portée, renouvellernit là ses vivres et y laisserait une partie de ess frégates.

Les 5 vaisseaux et les frégates qui sont à Cadix partiraient également et se rendraient à la baie de Tous-les-Saints.

•

Mes à vaisseaux de Brest se rendraient également à la baie de Tousles-Saints.

Du moment que ces deux dernières secadres auraient opéré leur jouction avec la première, ce qui la porterait à 17 vaisseaux de ligne, ou si une seulement se réunissait à la première, ce qui la porterait à 1 s ou 13 vaisseaux, elle rentrerait dans la Méditerranée, se présenterait devant Naples, oi elle serait jointe sur-le-champ par les 5 vaisseaux que j'ai à Toulon, et opérerait la descente en Sicile.

On suppose que cette escudre de Rochefort pourrait partir à la fin d'octobre ou au commencement de novembre; elle serait arrivée en jauvier, et de retour en mars ou en avril.

Si l'escadre de Willaumez, avant cette époque, rentrait à Rochefort ou à Lorient, on pourrait alors porter l'escadre de Rochefort à 19 vaisseaux et augmenter d'un ou deux mille hommes l'expédition.

Comme, au mois de mars, tous les mouvements pour la descente na Angleterre seraient faits, et que, deux mois après le départ de l'expédition, on se mettrait en mouvement pour l'expédition de Portugal, qui aurait lieu en avril, l'attention de l'Angleterre serait partagée de tous rôtés, 60,000 Espagnols et Français amerherients ut ribalonne. Les Aufosis apprendraient que 12,000 Français se sont emparés de la baie de Tousles-Saints; ils penseraient qu'on vent s'emparer de Rio-Janeiro et du Brésil, et leur armés s's portreus.

L'armée de Naples, refaite pendant l'hiver, affermie dans le fond de la botte, serait prête pour l'expédition de Sicile.

Ce qu'il y a de certain dans ce projet, c'est la situation politique, mititaire et administrative de la baire de Tous-les-Saints, l'abondance des vivres de toute espèce, la certitude de s'en emparer avec 6,000 hommes, la presque impossibilité d'en être chassé avec 19,000 hommes, la probabilité même de s'emparer de toutes les colonies voisines.

Il serait possible de détacher à certaines latitudes 4 frégates avec 1,000 à 1,300 hommes pour Cayenne, pour, avec les moyens du pays, s'emparer de Para et des colonies de la rivière des Amazones. Dans tous les cas, on concentrerait toutes les forces à la baie de Tous-les-Saints. Il est certain que c'est le point le plus important du Brésil, parce que c'est celui qui est l'échelle naturelle de l'Inde.

NAPOLÉON

Archaves de l'Empire.

#### 10753.

## AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Saint-Cloud, 8 septembre 1806.

Ne perdez pas un moment à expédier un courrier au contre-amira Allemand, pour lui faire connaître qu'il ait se 5 vaisseaux prêts à appareiller. Jérôme m'a dit que l'amiral Willaumez lui a répété plusieurs fois que son dessein était de donner de noit dans le Pertuix. Faites part de ce renseigenent au contre-amiral Allemand, pour que toutes les précautions soient prises pour reconnaître les vaisseaux de Willaumez. Le contre-amiral Allemand est autorisé à appareiller, si jamais l'ennemi disparsissait de manière à faire conjecturer qu'il se met à la poursuite de Willaumez. Le regrette beaucoup que le Hennepses soit dans le port; il serait bien plus à propos de désarmer deux frégates de Bordeaux et d'avoir ce sittème vaisseau en rade jusqu'à la rentrée de Willaumez.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 10754. All PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 8 septembre 1806.

Mon Fils, je vous laisse maître de déterminer, comme vous le jugerez convenable, l'affaire de Romagnoli, Si c'est le siere Pozir qui a arrêté MM, Maret et Semonville, il a commis un crime contre le droit des gens et l'honneur de la nation; si cela est, dis-je, il faut le faire arrêter et l'euroyer à Fenestrelle.

Napoléon,

Comm. par S. A. I. M<sup>ee</sup> is duchesse de Leuchtenberg (En moute von treb. de l'Emp.)

9Š.

# 10755. AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 8 septembre 1806.

Je vois avec une extrème surprise que le chef d'état-major, ou tout autre officier dans l'armée, ose correspondre avec l'ennemi sans votre autorisation. C'est une chose étrange. Le général César Berthier ignore donc le premier devoir de son métier? La réponse de Sidney Smith est impertinente, comme tout ce qui vient de cet officier. Vous anirez d'à unettre huit jours aux arrêts le général Berthier, et, à la première récidive, le destituer. J'écris à son frère pour lui témoigner combien je suis mécontent de sa conduite.

Défendez de parlementer; ce sont des moyens dont nos ennemis se sont tonjours servis contre nous.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

# 10756. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, g septembre 1806

Mon Consia, je remarque sur l'état de situation de la Grande Armér, en date du 1" août (je ni pas ceitul ut 1" septembre), que tous les régiments de cavalerie ont plus de chevaux que d'hommes; cependant il existeeucore leauccup d'hommes aux dépôts colonne des ordres pour qu'on fasserentere aux régiments assez d'hommes, non-seulement pour que tous les chevaux soient employés, mais encore pour qu'il y ait une cinquantaim d'hommes par régiment pour remphacer les premiers blessés ou malades,

Si je faisais la guerre contre la Prasse, un ligne d'opérations serait Strasbourg, Manteim, Mayence et Würzburg où j'ai une place forte; de sorte que mes convois, le quatrième jour de leur départ de Manteim on de Mayence, seraient en săreté à Würzburg, le voudrais, à quatre journées de Würzburg, sur le territoire bavarois, avoir une petite place qui puisse me servir de dépôt. l'ignore quelles forces peuvent avoir les petites places de Kronach, Lichtenfels, Schesslitz.

Forchheim serait dix lieues trop bas; cependant il faudrait s'en servir si l'on ne pouvait s'établir ailleurs.

Faites reconnaître la place de Kænigshofen dans le pays de Würzburg, au delà de Schweinfurt; je crois que Bamberg ne conviendrait pas. Faites reconnaître le Mein depuis Würzburg jusqu'aux frontières du pays de Baireuth, d'où il sort. Faites aussi reconnaître le haut Palatinat jusqu'aux frontières de la Saxe; voyez s'il s'y trouve une place où mes convois puissent se rendre depuis le Rhin, et qui puisse servir de point d'appui à mes opérations. Faites reconnaître la Naab et faites faire un grand croquis de cette rivière; dans un cas de guerre, elle peut devenir très-importante. Je ne crois pas qu'il y ait de places fortes sur cette rivière, mais faites-moi connaître ce qui en est. Dans tous les cas, la place de Forchheim ne doit pas être négligée. Concertez-vous avec le roi de Bavière pour qu'il y mette un commandant avec des munitions de guerre et de bouche. Il sera bien de recommander à chacun la plus grande circonspection, et surtout d'être bien avec les Prussiens et de maintenir avec eux la bonne intelligence; mais il n'y aura pas de mal d'annoucer qu'outre les 50,000 hommes qui viennent d'être levés, je demande encore cent nouveaux mille hommes. Faites observer Gotha, Naumburg et Leipzig comme fortifications, et dites-moi quelles places on pourrait trouver à l'abri d'un coup de main, entre Bamberg et Berlin, et qui pourraient servir de centre aux positions de l'armée. Vous sentez combien il faut d'adresse pour cela. Faites voir aux officiers du génie combien j'attachais d'importance à Braunau, et combien j'en ai attaché à Augsbourg. Ainsi il faut que ces reconnaissances soient faites avec le plus grand soin et confiées à des officiers de mérite.

Napoléon.

Dépêt de la goerre. (Es minute ous Arch, de l'Emp.)

## 10757.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 10 septembre 1806.

Mon Cousin, les mouvements de la Prusse continuent à être fort extraordinaires. Ils veulent recevoir une leçon. Je fais partir demain mes chevaux, et dans peu de jours ma Garde. Ils partent sous le prétexte de la diète de Francfort, Toutefois il faut bien du temps avant que tout cela arrive. Tâchez donc de vous procurer quelques chevaux pour moi; vous ne m'avez pas répondu sur ce que le roi de Bavière pourrait me prêter, si j'en avais besoin. Si les nouvelles continuent à faire croire que la Prusse a perdu la tête, je me rendrai droit à Wūrzburg ou à Bamberg. J'imagine que, dans quatre ou cinq jours, le quartier général, vos chevaux et vos bagages seraient rendus à Bamberg. Faites-moi connaître si je me trompe dans ce calcul. En causant avec le roi de Bavière, dites-lui trèssecrètement que, si je me brouillais avec la Prusse, ce que je ne crois pas, mais que, si jamais elle en fait la folie, il y gagnera Bairenth. J'imagine que Braunau est toujours approvisionné et en état de défense. Pent-être serait-il convenable que la Bavière fit approvisionner le château de Passau, quoique l'Autriche dise, proteste qu'elle veut rester tranquille. M. de Knohelsdorf me fait toutes protestations; mais je n'en vois pas moins continuer les armements de la Prusse, et, en vérité, je ne sais ce qu'ils venlent.

J'ai ordonné au 38' régiment d'infanterie légère, qui est à Boulogue, et an bataillon d'élite qui est à Neufchâtel, de se rendre à Mayence. Il n'y aura donc plus rieu à Neufchâtel. Jai ordonné au roi de Hollande de former un camp de 25,000 hommes à Utreblt. Si les niuvelles que je reçois continuent à têtre les mêmes, je compte faire partir vendreu avant-garde d'un millier de chevaux de ma Garde, et, huit jours après, le reste. Ainsi jaurai 3,000 chevaux, 6,000 hommes d'infanterie d'élite et trente-six pièces de canon.

Je vous ai écrit pour avoir l'œil sur la citadelle de Würzburg et tontes les petites citadelles environnantes. Combien faudrait-il de jours pour que le parc d'artillerie qui est à Augsbourg pût se rendre à Würzhurg? Combien de temps faudrait-il pour envoyer à Strasbourg la plus grande partie des objets d'artillerie qui sont à Augsbourg?

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En maste sus Jech, de l'Esse.)

10758.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 10 septembre 1806.

Mon Cousin, vous trouverez ci-joint un rapport qui m'est remis sur la compagnie Breidt. Je désire connaître en détail tout ce qui se trouve d'équipages de cette compagnie aux différents corps, et à quel service ils sont affectés; quels sont les corps qui ont les caissons et autres objets qu'ils doivent avoir, conformément à mes décrets. Il est très-important que je connaisse en détail la situation de cette partie du service, si les ambulances sont organisées, et la répartition de toutes les brigades de la compagnie Breidt. Je vois sur les états que le sous-inspecteur aux revues Barbier a deux chevaux appartenant à cette compagnie; que le maréchal Davout en a huit; qu'il y en a une grande quantité à Augsbourg. Vous savez que mon intention est qu'aucun général ni officier n'ait de chevaux ni caissons appartenant à cette compagnie. J'ai donné un ordre à ce sujet à Vienne; faites-le exécuter, et que chacun rende ce qu'il a pris. Ces caissons sont destinés au transport du pain. Ce n'est pas trop que cinq cents caissons pour une armée si considérable. Je désire qu'il v en nit à peu près deux attachés à chaque bataillon, c'est-à-dire pour porter deux mille rations ou deux jours de rations complètes, ou même quatre jours de demi-rations dans des moments pressés. J'ai cent vingt bataillous; cela me ferait donc 240 caissons. Un régiment de cavalerie doit être considéré comme un bataillon, puisque les régiments de cavalerie ont tous moins de 500 hommes. J'ai à l'armée moins de cinquante régiments de cavalerie; cela me ferait donc une centaine de caissons pour la cavalerie. Pour l'artillerie, elle a ses moyens et n'a pas besoin de ceux-là. Il me restera

encore environ so caissons dont je pourrai disposer pour l'approxisionnement des magasins centraux. Répondez-moi là-dessus. Paitez-moi connaître comment se fait le service des ambulances; il me semble que les chariots de la compagnie Breitli ne sont pas propres à ce service. Chaque réginent doit avoir son ambulance. Si on laissait faire la exvalerie, et n'en suruit jamais asses; mais la cavalerie n'a pas besoin de ces moyens-lá. Dans la saison on non sommes, nous trouverons partout des fourrages.

Je sous rends responsable si, vingt-quatre heures après la réception de cet ordre, il y a des chevaux ou des caissons attachés à des services particuliers. Beaucoup de régiments peuvent avoir de mauvais chevaux; autorisze-les à acheter en Allemagne les chevaux qu'ils pourront trouver. Chaque régiment, par exemple, pourrait acheter une vingtaine de chevaux. Yous leur ferez donner 10,000 francs à chacun pour cet objet; cela, indépendamment de ce que je his acheter en France par les déplois: mais la France est épuisée de chevaux. J'imagine que chaque régiment de toute arme a au moins so hommes à pied, tant pour servir aux remontes que pour les circonstances qui nécessiterient des achats de chevaux. J'imagine que l'artillerie a des forges de canpagne, est munie de fer, de manière à avoir non-seulement ce qui l'ui est nécessaire pour entrer en canapagne, mais assis à avoir un approvisionement.

Vous m'avez assuré que mon armée est bien approvisionnée en souliers. Il faut désormais que Mayeuce soit considérée comme le grand dépôt de l'armée; cependant il ne fant pas annoncer ce changement. Causez-en avec l'intendant général de l'armée, pour que beaucoup de choses soient plutd tifrigées aux cette ville que sur Augsboury.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. La missir sus tert, de l'Esse

10759.

AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT,

Saint-Cloud, 10 reptembre 1806.

Monsieur Caulaincourt, faites arranger toutes mes luncttes. Faites

partir demain soixante chevaux de mes écuries, parmi lesquels il y en aura huit de ceux que je monte. Vous me remettrez l'état de ceux de mes chevaux que vous voulez faire partir. Je désire que cela se fasse avec tout le mystère possible. Tâchez qu'on croie que c'est pour la chasse de Compiègne. Ce sera toujours, jusqu'à leur passage à Compiègne, deux jours de gagnés. Faites partir aussi mes mulets, et mes cantines munies de tout ce qui est nécessaire, ainsi que mes petits porte-manteaux, dont je me suis servi avec tant d'avantage dans ma dernière campagne. Dans la journée de demain, préparez mes fourgons. Je désire qu'il y en ait un qui porte une tente avec un fit de fer. Si vous n'en avez pas, demandezles à la princesse Caroline, et vous les ferez remplacer sur-le-champ. Je désire que la tente soit solide et que ce ne soit pas une tente d'opéra. Vous ferez joindre quelques forts tapis. Vous ferez partir demain, avec mes chevaux, mon petit cabriolet de guerre. Mes fourgons avec le reste de mes chevaux, et mes bagages de guerre, habillement, armes, etc. ainsi que toute la partie de ma maison que le grand maréchal aura préparée, seront prêts à partir dimanche. Mais il faut que l'avant-garde gagne quatre jours. Elle se rendra d'abord à Mayence, et de là à Francfort, où je dois me rendre pour la diète. Le maréchal Bessières, le grand maréchal du palais, vous, le général Lemarois, un aide de camp, le prince Borghèse, l'adjoint du palais Ségur, feront également partir leurs chevaux. En en parlant à ces différents officiers, vous leur direz qu'ils sont destinés à m'accompagner à la diète de Francfort.

NAPOLÉON.

En vous indiquant le jour de dimanche pour le départ de ma maison, mon intention est que vous teniez tout préparé, et que vous preniez mes ordres samedi au lever.

Comm. par M. Lefebvre, libroire.

. 100

#### 10760

## AU ROI DE HOLLANDE.

Scint-Claud, 10 sentembre 1806.

Vous aurez appris l'armement de la Prusse et la non-ratification de la Russie. Mes négociations avec les Anglais ne sont pas rompues, mais ils ont des prétentions extraordinaires. Ils veulent avoir Surinam, Berbice, et garder toutes vos colonies. Dans cette situation de choses, il est important de vous nettre en mesure.

Mon intention, si la guerre recommence, est de vous donner le commandement depuis Boulogne jusqu'à Wesel et de toute la Hollande, Formez sans délai le camp d'Utrecht sous prétexte d'exercer vos troupes et de les prénarer à la guerre contre l'Angleterre, et envoyez-moi des plans et des mémoires sur vos places du côté de la Prusse. Il faut qu'en quatre jours de temps vous puissiez vous porter avec la plus grande partie de votre armée sur Wesel. Votre armée n'est pas destinée à faire de grandes marches. Wesel approvisionné, et que vous puissiez tirer des vivres de chez vous par vos canaux, je ne pense pas que vous ayez besoin d'une grande quantité de chariots. Si vous pouvez réunir une division de cavalerie hollandaise de 1,500 à 2,000 hommes, deux divisions d'infanterie hollandaise fortes de 6,000 hommes chacune, une division française de 5,000 hommes, en tout un corps de 18,000 hommes avec vingt-cinq pièces de canon attelées et un approvisionnement, cela sera suffisant. Je mettrai sous vos ordres une autre division française de 12,000 hommes; ce qui vous fera un corps de 30,000 hommes pour défendre Wesel, le nord de vos états, et, selon la marche de mes opérations et les événements de la guerre, vous étendre dans le pays de Mûnster et de Wesel. Je n'ai pas besoin de vous dire combien tout ceci doit être tenu secret. En réunissant toutes vos troupes à Utrecht, je suppose que d'Utrecht vous pourrez être en quatre jours sur Wesel; faites-moi connaître là-dessus ce qu'il en est.

Le général Michaud est un fort brave homme, qui pourra très-bien

commander ce corps sous vos ordres. Mais il est inutile d'alarmer le pays. Personne ne connaîtra le but réel du camp d'Utrecht. Je vous le confie à vous, parce que je veux que vous soyez instruit de mes projets et que vous preniez toutes vos précautions pour être à même de remplir le but que je me propose, si les circonstances tournaient à la guerre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 10761. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 10 september 1806.

Monsieur Dejean, les 1" et 2° de chasseurs ont beaucoup d'hommes à leurs dépôts. J'avais donné ordre que des détachements de ces régiments partissent; il parait qu'il y a eu contre-ordre. L'un a son dépôt à Tournay et l'autre à Gand. Donnez ordre que les hommes et les chevaux de ces régiments qui sont disponibles aux dépôts partent sur-le-champ pour la Grande Armée.

Donnez ordre au 20° régiment de chasseurs de se former à trois escadrons de 200 hommes chacun, de laisser le cadre du 4º escadron avec le dépôt, et faites partir les trois escadrons de guerre commandés par le colonel, ou par le major si le colonel est toujours absent, pour se rendre à Francfort, où ils feront partie du corps du maréchal Augereau.

Donnez ordre au général Watier de faire partir tout ce qui est en bon état et disponible des 1er, 3e, 5e, qe et 15e régiments de dragons. Vous mettrez tous ces détachements sous les ordres d'un chef d'escadron, qui les conduira à Mayence, où ils recevront de nouveaux ordres du prince de Neuschâtel pour passer le Rhin et rejoindre leurs corps. Donnez ordre au général Watier de prendre des mesures avec les conseils d'administration de ces régiments, qui sont à Paris, pour acheter 200 nouveaux chevaux par régiment. Vous tenr ferez les fonds nécessaires au fur et à mesure. Il est convenable que ces 1,000 chevaux puissent être disponibles avant la fin d'octobre.

Vous donnerez ordre au 4° régiment de dragons de se former à trois escadrons de 200 hommes chacun et de laisser son 4° escadron et son dépôt avec le major à Moulins; et vous les ferre partir pour Sirasbourg, où ils recovront des ordres du prince de Neufchâttel pour leur destination ultérieure. Vous ordonnerez à ce régiment d'acheter 200 chevaux de plus qu'il 1° a aujorthui pour mouter son 4° escadror son.

Faites-vous mettre sous les yeux les états de situation des dépôts de cavalerie dans la 15 division militaire; faites-en partir tout ce qui est disponible, ainsi que tout ce qui l'est en infanterie dans cette division, en le dirigeant sur Mayence.

Donnez ordre au 14° de ligne de quitter ses travaux à Saint-Quentiu et de se compléter avec son dépôt et son 3° bataillon de manière à avoir 1,150 hommes par bataillon de guerre, et dirigez-les sur Mayence, où ils recevront de nouveaux ordres.

Donnez ordre au 23° de ligne, qui est à Wesel, de tenir prêts ses deux premiers bataillons, renforcés de tout ce que peut avoir de disponible le 3°, pour entrer en campagne ct faire partie de la Grande Armée.

Vous donnerez ordre au 7° de ligne, qui est à Grenoble, de se rendre à Turin, et au 37°, qui est à Turin, de se rendre à Alexandrie.

Vous donnerez l'ordre au 28° d'infanterie légère, qui est au camp de Boulogne, de se rendre à Mayence, où il recevra de nouveaux ordres.

Vous donnerez le même ordre au bataillon d'élite qui est à Neufchâtel.

Chargez le directeur et l'inspecteur d'artillerie de la division où se trouve Wesel de faire ensemble l'inspection de cette place et de la mettre en situation de soutenir un siége.

Faites-moi connaître l'état de mes approvisionnements à Strasbourg, Mayence et dans les autres places sur le Bhin. Tenze la main à ce que l'approvisionnement que M. Vanderberghe doit mettre à Weel soit prèt au plus tard en octobre. Faites-moi counitre s'il y aurait économie à faire verser sur Wesel une partie de l'approvisionnement de biseuit que jai dans les places du nord. Il faut que cette place soit approvisionné pendant deux ou tris mois, mais ce qui me paraît nécessaire d'y mettre, c'est du blé, de la farine, des moyens de les convertir en pain, de l'eaude-vie.

Le commandant du département de la Roër y ferait bien vite, en cas d'événements, verser la viande nécessaire.

Il faut que le génie prenne ses mesures pour qu'il y ait une quantité suffisante de palissades et de blindages.

Il est nécessaire qu'avant le 18 septembre j'aie un rapport qui me fasse connaître si Wesel peut soutenir un siége, sous le point de vue de l'artillerie et du génie.

Napoléon.

Dépêt de la guerre. (En minute ses Arch. de l'Emp.)

10762.

AU PRINCE PRIMAT.

Saint-Gloud, 11 septembre 18o6 1.

Mon Frère, les formes de nos communications en notre qualitá de Protecteur avec les souverains réunis en congrès à Francforta réchte pasencore déterminées, nous avons pensé qu'il n'en était aucune qui fût plus convenable que d'adresser la présente à Votre Altesse Éminentissime. afin qu'elle en fasse part aux deux Colléges. En eflet, quel organe pouvions-nous plus naturellement choisir que celui d'un prince à la sagesse duquel a été confié le soin de préparer le premier statut fondamental?

Nous aurions attendu que ce statut etá téé arrêté par le congrès et nous eût été donné en communication, s'il ne devait pas contenir des dispositions qui nous regardent personnellement. Cela seul a dû nous porter à prendre nous-même l'initiative pour soumettre nos sentiments et nos réflexions à la sagesse des princes confédérés.

Lorsque nous avons accepté le titre de Protecteur de la Confédération du Rhin, nous n'avons eu en vue que d'établir en droit ce qui existait de fait depuis plusieurs siècles. En l'acceptant, nous avons contracté la double obligation de garantir le territoire de la Confédération contre les troupes

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre n'a été expédiée que le sa septembre. (Voir pièce n' 10856.)

étrangères et le territoire de chaque confédéré contre les entreprises des autres. Ces obligations, toutes conservatrices, plaisent à notre cœur; elles sont conformes à ces sentiments de bienveillance et d'amitié dont nous n'avons cessé, dans toutes les circonstances, de donner des preuves aux membres de la Confédération. Mais là se bornent nos devoirs envers elle. Nons n'entendons en rien nous arroger la portion de souveraineté qu'exercait l'empereur d'Allemagne comme suzerain. Le gouvernement des peuples que la Providence nous a confiés occupant tous nos moments, nous ne saurions voir croître nos obligations sans en être alarmé. Comme nous ne voulons pas qu'on puisse nous attribuer le bien que les souverains font dans leurs états, nous ne voulons pas non plus qu'on nous impute les maux que la vicissitude des choses humaines peut y introduire. Les affaires intérieures de chaque état ne nous regardent pas. Les princes de la Confédération du Rhin sont des souverains qui n'ont point de suzerain. Nons les avons reconnus comme tels. Les discussions qu'ils pourraient avoir avec leurs sujets ne peuvent donc être portées à un tribunal étranger. La Diète est le tribunal politique conservateur de la paix entre les différents souverains qui composent la Confédération, Ayant reconnu tous les autres princes qui formaient le Corps germanique comme souverains indépendants, nous ne pouvons reconnaître qui que ce soit comme leur suzerain. Ce ne sont point des rapports de suzeraineté qui nous lient à la Confédération du Rhin, mais des rapports de simple protection. Pluş puissant que les princes confédérés, nous voulons user de la supériorité de notre puissance, non pour restreindre leurs droits de souveraineté, mais pour leur en garantir la plénitude.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangères. (En misute sus Arch de l'Emp.)

> 10763. A L'EMPEREUR D'AUTRICHE.

Saint-Cloud, 18 september 1806.

Sérénissime et très-puissant Prince, Monsieur mon très-cher et très-

amé bon Frère, nous avons reçu la lettre par laquelle Votre Majesté a bien voulu nous faire part de la résolution qu'elle a prise et effectuée d'abdiquer la dignité de chef suprême de l'empire germanique et la couronne impériale d'Allemagne. Cette communication, à laquelle nous avons été sensible, est pour nous un gage précieux des sentiments de Votre Majesté à notre égard, et nous la prions de croire que nous serons constamment empressé d'y répondre par tous les procédés d'une amitié réciproque. Nous pensons avec plaisir que le nouvel ordre de choses établi en Allemagne et les mesures que Votre Majesté a cru devoir prendre relativement à ses états héréditaires allemands, loin de porter atteinte à la bonne harmonie qui existe heureusement entre nous, ne peuvent, en dégageant les rapports futurs de nos deux empires de tout intérêt étranger, que consolider et resserrer chaque jour davantage les liens qui nous unissent. Notre plus grand désir est de n'avoir, à l'avenir, que des relations de bon voisinage et de parfaite amitié à entretenir avec Votre Majesté; et nous ne cessons de former des vœux pour sa prospérité personnelle et pour celle des peuples soumis à son gouvernement.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

10764.

AU ROI DE PRUSSE.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Monsieur mon Frère, j'ai reçu la lettre de Votre Majeisé. Les assirances qu'elle me donne de ses sentiments me sont d'autant plus agréables que tout ce qui se passe depuis quinze jours me donnait lieu d'en douter. Si je suis contraint à prendre les armes pour me défendre, ce sera aver le plus grand regret que je les emploieuri contre les troupes de Votre Majeisé. Je considérerai cette guerre comme une guerre civile, tant les intérêts de nos états sont liés. Je no evaux rien d'élle; je ne lui ai rien demandé. Toutes les fois que les ennemis du continent ont fait courir de faux bruits, je lui ai fait donner les assurances les plus positives de ma constance à persister dans les liens de notre alliance. Cet à élleà voir si elle n'a pas donné trop légèrement confiance au parti qui dans sa Cour a été si prompt et si chaud à seconder les desseins de nos ennemis communs. J'ai une telle opinion de sa justice, que je m'en rapporte à elle pour savoir qui a tort, dans cette circonstance, de la Prusse ou de la France. Tous les renseignements qu'on lui a donnés sont faux. Cela scul, dont elle est à présent convaincue, doit lui prouver que je suis à l'abri de tout reproche. Si Votre Majesté m'eût dit que les troupes que j'ai en Westphalie lui donnaient de l'inquiétude, je les eusse retirées pour lui plaire. Je suis ami ou ennemi franchement, Ceux de ses ministres qui ont traité ses affaires et que j'ai admis à mon audience peuvent le lui témoigner. Je tiens plus que par le cœur à Votre Majesté, je tiens à elle par la raison. Toutefois je viens de faire aussi des dispositions pour me mettre en mesure contre ses troupes, qui menacent d'attaquer mon armée d'Allemagne. Je l'ai fait, parce que j'aurais été coupable envers mon peuple si je ne m'étais pas prémuni contre les préparatifs formidables qu'elle fait; préparatifs qui sont si avancés, que les troupes de sa capitale sont parties, même après la lettre qu'elle m'a écrite. Je dois le dire à Votre Majesté, jamais la guerre ne sera de mon fait, parce que, si cela était, je me considérerais comme criminel : c'est ainsi que j'appelle un souverain qui fait une guerre de fantaisie qui n'est pas justifiée par la politique de ses états. Je reste inébranlable dans mes liens d'alliance avec elle. Que, par sa réponse, elle me fasse connaître qu'elle les repousse, qu'elle ne veut mettre sa confiance que dans la force de ses armes, je serai obligé de recevoir la guerre qu'elle m'aura déclarée; mais je resterai le même, au milieu des combats, après des victoires, si la justice de ma cause ni en fait obtenir. Je demanderai la paix, regardant cette guerre comme une guerre sacrilége, puisqu'elle n'est propre qu'à faire triompher et sourire nos ennemis. Que Votre Majesté me réponde au contraire qu'elle a contremandé ses dispositions, et je contremanderai les miennes de grand cœur; nos ennemis seront déjoués, et, j'ose le dire, ma conduite froide et impassible dans cette circonstance sera pour elle et pour ses ministres une garantie de la confiance qu'elle doit mettre dans mes dispositions, qui ne seront jamais influencées ni par l'intrigue

et les instigations étrangères, ni par la chaleur des sentiments effervescents, mais qui seront uniquement dirigées par la saine politique et l'intérêt de mes peuples.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 10765.

# NOTE POUR UNE DÉPÈCHE A M. LAFOREST.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Monsieur, le nouveau ministre de Prusse a remis à S. M. l'Eduperus ses lettres de créance, et du de Lucchesiu isse lettres de repte. Sa Majesté a eu un long entretien avec ces deux ministres, et elle doit les avoir couvaincus de son désir de vivre en paix avec la Prusse et de l'impossibilité poblique de la guerre, parce que, pour un prince qui met autant de rélexion dans ses opérations, faire la guerre à une puissance à laquelle il n'a rien à demoder, avec laquelle de color au désir de jounes officiers qui voudraient aussi faire la guerre à la Pusse, et aux différents partis qui se forment dans les grandes villes.

L'Empereur ne peut estimer la conduite du cubinet de Berlin; il a cela de commun avec toute l'Europe. Si qu'etquéris même il ne consultait que son œur, il ne serait pas impossible qu'il désirât d'humilier le cabinet de Prusse. Mais la raison d'état fera que l'Empereur sera toujours ami de la Prusse. Sa politique s'étend sur le Midi et non sur le Nord. Il est rificule de peuser que l'Empereur voultit faire la guerre à la Prusse pour que la Basière et li Baireuth, e le duc de Clèves, Manster. La France n'a donc jamais pensé à rien faire qui pût donner de l'inquiétule à la Prusse. Elle lui à donné, au contrire, dans toutes les circonatances, las assurances de sa protection et de l'intérêt qu'elle mettait à rendre plus intimes ses relations avec elle. Cependant la Prusse a coura aux armes assucun prétect; ses mouvements contineuent, el, même aujourdleus où le cabinet croît avouer qu'il a eu tort et qu'il s'était persuadé sans raison que la France en voulait à la Prusse, con continue le même sys-

+2

tême. L'Empereur, voyant ainsi son système de paix dérangé, ses troupes qui commençaient à évacuer l'Allemagne contraintes d'y rester, les armements de la Prusse surfont coincidant avec la non-ratification de la Russie, se trouve dans la nécessité de se préparer à une nouvelle lutte et de lever de nouvelles troupes. Il est vrai que, de différents points de l'intérieur de la France, les troupes sont en marche, et que l'Empereur n'attend plus que votre courrier pour mettre en mouvement la réserve qu'il a à Paris et sa Garde. Nous passerons donc l'hiver en présence. La Prusse s'épuisera pour maintenir sur pied une armée inutile, et le moiudre mouvement que fera la Russie ou une autre puissance, des sinspicions de part et d'antre décident du commencement des hostiliés.

Faites sentir ces raisons à M. de Hangwitz; dites-lui bien que des armements que l'Empereur considérait comme une folie avant le refus de l'empereur de Russie de ratifier le traité deviennent aujourd'hui une offense. Demandez-lui s'il est vrai que la Prusse veuille de gaieté de cœur la guerre, c'est-à-dire sa ruine. Faites sentir à M. de Hangwitz qu'il sera impossible que l'Empereur reconnaisse rien si ce n'est l'intégrité du royanne de Prusse, et la disposition où il est de ne lui rien demander; qu'il sera impossible qu'il adhère à aucun arrangement, à aucune confédération du Nord, tant qu'on aura l'air de la lui dicter par la force; que, tant qu'on restera dans cette situation hostile, on n'obtiendra rien de lui; que si, au contraire, on désarme, si on déclare que les armements ont été l'effet des craintes qu'ont calmées les assurances que j'ai données, si l'on fait parvenir assez promptement ces déclarations pour que les troupes que Sa Maiesté met en marche ne passent pas le Rhin, et surtont Sa Majesté elle-même et le corps de sa Garde, ancun de ces corps ne passera le Rhin; le contre-ordre qui sera donné à tous les monvenients offensifs de la France répondra au désarmement qui sera ordonné par la Prusse, et insensiblement les troupes françaises, comme il était dans l'intention de Sa Majesté, évacueront l'Allemagne; elles seraient déjà bien près du Rhin sans cette nouvelle circonstance. Si on veut la guerre, on pent rester armé; si on vent la paix, on doit désarmer.

Vous ferez ces différentes communications avec prudence, modération

et aggesse, car l'Empereur désire véritablement ne pas tirer un coup de fusil contre la Pruse. Il regardera cet événement comme un malheur, parce qu'il vient troubler des intérèts déjà assez compliqués, qu'il l'empéche d'ésacuer l'Allemagne avec honseur; et il est de fait que l'Empereur attendait son armée à Paris pour le 15 cottés.

Mais autaut vous mettrez de prudence, de honnes manières et de raisonnement pour porfer la Prusse au désarmement, autant vous serez impérieux, esigeant, si les troujes prassiennes entraient en Saxe et la forçaient à armer contre moi. Vous déclarerez à M. de Haugwrit, par avance et en forme de eonversation, que, si ce cas arrivait, vous avez ordre de demander vos passe-ports, et que, dès ce moment, la guerre serait déclarée. Vous en instruires, par un courrier extraordinaire, le maréchal Berthière, afin que les troujes se mettent en règle; et, si effectivement, après vos instances, la Prusse persistait à occuper la Saxe, vous quittériez Berlir.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10766.

# NOTE POUR UNE DÉPÈCHE A M. DURAND.

Saint-Cloud, 12 september 1806

Paire connaître à mon ministre à Dresde l'inconséquence et la folie des armements de la Prusse; que mon intention i est pas de laisser violer le territoire de la Saxe, qu'il doit s'en expliquer dans ce sens avec le cabinet de Dresde; que je ne souffiriai pas que, soit que la Saxe evaille se déclarer indépendante, royaume de Saxe en rémissant à sa couronne les princes de sa Maison, soit qu'elle veuille faire partie de la confédération de Rhin ou de celle du Nord, elle soit influencée d'autence manière; mais ce que je demande, c'est qu'elle ne fasse aucun armement, que les Prussiens a entrent point sur son territoire; car, à la première entrée en Saxe, Me Le Jaforest a ordre de quitter Befin et la guerre est déclarée; que lui-même alors fera comprendre qu'il ne peut regarder ce d'évinement que comme un acte d'inostitié de la Saxe courte la France; evénement que comme un acte d'inostitié de la Saxe courte la France;

que, dans les circonstances présentes, il doit parler avec heaucoup de douceur, tâcher de capitiver la Saxe, et, si on lui demande couseil, dire que la Saxe doit étre indépendante, sous la protection de la France, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, réunir à elle les princes de sa Maison et se déclarer royaume de Saxe; qu'elle aura 3,600,000 habitants, et qu'elle sera aussi considérable que le royaume de Suxée.

Il ne doit rien mettre par écrit, mais parler avec douceur; car, après tout, je n'attache point à es affaires une importance majeure : e qui m'intéresse beaucoup, c'est que la Saxe n'arme pas, que les Prussiens n'entrent pas en Saxe. Le cabinet de Dresde doit dire au calinet prussien que le ministre de l'rance a déclaré que, si la Saxe armait et qu'elle reçût les Prussiens chez elle, l'Empereur le regarderait comme une déclaration de guerre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10767.

NOTE POUR UNE DÉPÈCHE A M. BIGNON.

Saint-Cloud, 10 septembre 1806.

Écrire à mon ministre à Cassel que, si l'Électeur arme, il quitte le pays, vu qu'il doit pas prendre part à la querelle de la Prusse. Si l'on n'arme pas, il ne dira ries; mais, au premier mouvement, il déclarera à M. de Weiss que, si l'Électeur arme, il a ordre de demander ses passeports.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10768. AU MARÉCHAL BESSIÈRES.

Saint-Good, 12 september 1806.

Mon Consin, faites faire la levée de tous les chevaux que ma Garde a chez les paysans; faites compléter les harnais, de manière à atteler 1,200 chevaux. Faites faire des fers, non-seulement pour les besoins actuels de toute la cavalerie, mais encore pour pouvoir en emporter un bon approvisionnement. Faites lever les boulangers et tout le monde nécessaire pour se mettre en route. Mon intention est que la Garde ait au moins 24 caissons, seulement pour les vivres. Si chaque régiment de cavalerie et d'infanterie avait besoin de caissons pour les bagages, faitesmoi connaître le nombre qui serait nécessaire. Donnez ordre à l'officier du génie de se tenir prêt à marcher avec la Garde. Qu'il voie le ministre et le général Marescot pour se procurer 2,000 bons outils, lesquels seront chargés sur 6 gros caissons qui suivront la Garde, Remettez-moi une situation claire qui me fasse connaître ce qui pourrait partir d'ici à quatre ou cinq jours. Ayez soin qu'on retrempe les armes qui en auraient besoin, qu'on arrange les épinglettes, qu'on complète les tire-bourre et les petits bidons, tant pour la cavalerie que pour l'infanterie; enfin qu'on fasse tout ce qui est convenable pour se tenir parfaitement en état. Faitesmoi connaître le nombre d'outils que porte chaque caisson de la Garde, même les ambulances. Ces ambulances me paraissent une fort bonne institution; il faudrait en avoir vingt au lieu de dix. Si la Garde donnait en réserve, il y aurait beaucoup de blessés; si elle ne donnait pas, ces ambulances serviraient à l'armée. L'expérience de la dernière campagne doit vous faire connaître ce qu'il fant de boulangers. La Garde aura 8.000 bouches. Je joindrai probablement à la Garde 8.000 hommes de troupes de la ligne, ce qui fera 16,000. Il faut avoir un nombre double de boulangers. L'ordonnateur pourra avoir quelques fours de campagne, Un bon four peut faire du pain pour 3,000 hommes. Ainsi, avec deux fours, on ferait une ration complète pour la Garde, et une demi-ration pour 16,000 hommes. Il faut vous souvenir que la Garde est obligée de laisser souvent des boulangers en arrière et d'en envoyer en avant,

VAPOLÉON.

Comm. per M. le dec d'Istrie. (En minute ses Arch. & l'Emp.)

#### 10769.

# AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Saint-Cloud, 19 september 1806.

Monsieur le Général Lemarois, J'ai vu avec intérêt la réussite de vos expéditions sur l'île de Tremiti. Je vous en sais bon gré. Vous ferez aussi tout ce que vous pourrez pour envoyer des approvisionnements à Raguse. Voici le moment où les mers vont être très-praticables.

NAPOLÉON.

Comm. par V. le comte Lemano's.

# t0770.

# AU PRINCE EUGÈNE.

Saint Cloud, 12 september 1806.

Mon Fils, je ne reçois pas d'état de situation ni de nouvelles de la Dalmatie. Marmont, il me semble, se tient trop loin; il pourrait se tenir à Zara. Il serait plus à portée de correspondre avec vous et de surveiller la province.

Il pourra être fâcheux pour la ville de Venise que vous la priviez des ornements que lui a donnés le Pape. Ne pourrait-on pas les placer dans la cathédrale?

Napoléon.

Comm. par S. A. L. Mar la duchesse de Lauchtenberg. 1Fn monte tox Arch. & Chap 1

10771

#### AU ROL DE NAPLES.

Saint-Cloud, 12 septembre 1806.

Mon Frère, je vous ai mandé que la Russie n'avait pas ratifié. La Prusse arme d'une manière ridicule; toutefois elle désarmera bientôt, ou elle le payera chèrement. Rien n'est plus indécis que ce cabinet. La cour de Vienne fait de grandes protestations, auxquelles son extrême impuissance me fait croire. Quoi qu'il en soit, je pourrai faire et ferai face à tout. La conscription que je viene de lever est en marche de tous côtés; je vais appeler ma réserve; je suis muni de tout et je ne manque de rien. Guerre ou pais, je ne diminuerai pas votre armée. Je et possible que, dans peu de jonrs, je me mette à la tête de uns Grande Arufee. J'ai là près de 150,000 hommes, et je puis avec cels soumettre Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg. Il yaure dans le nord de l'Italie une année assez formidable. Tenes sercètes toutes ces dispositions, qu'il est inutile de laisser connaître: il est hon qu'on ne les appreme que par la viciou ;

Poussex vivement vos ennemis; chasses-les de la presqu'ile; repreuec clortone, Scilla et Reggio. Les ndojeculions avec l'Angeletre continuent toujours; mais la paix ou la guerre sera décidée dans huit jours. Fox est tout à fait hors des effaires, accablé par la maladie, qui le conduira prabablement au tombseu. Jérôme est débarqué; je l'ai reconnu prince; je lini ai donné le grand cordon de la Légion d'honneur; jai arrêté son mariage avec la princesse Catherine, fille du roi de Wurtemberg. Comme pour lui je serai obligé de provoquer un péloiselte, c'est-à-dire la sauction du peuple sur son droit de succession à la couronne, je désirerais que Lucien ne laissist pas échapure cette occasion.

Nayez sur les affaires politiques aucune inquicitude; marchez comme si cen n'était. Si véritablement je dois encore frapper, mes mesures sont bien prises, et si sûres, que l'Europe n'appurenda mon départ de Paris que par la ruine entière de mes ennemis. Il est bon que vos journaux me peignent occupé à Paris de plaisirs, de chasses, de n'égociations. Si on parle des armements de la Prusse, qu'on laisse entrevoir qu'ils out eu lieu d'accord avec moi; du reste, M. de Humboldt a dû recesoir ses ordres pour se rendre, comme ministre de Prusse, près de vous. Je ne poserai janais les armes que vous n'ayex Naples et la Sicile. Le vous ai recommandé Pescars; qu'il y ait suffisamment de poudre, d'affûts, un commandeur d'armes, un officier du génie, un d'artillerie, un gardemagasia, un commissaire des guerres, une garnison de s'ûs 500 hommes.

de sy renfermer en cas d'événements, en en faisant part au général qui commande à Ancône. Si l'ennemi parvenait à débarquer et à jeter un millier d'hounnes dans cette place, il se mettrait bientôt en état d'y soutenir un siège, et cela aurait beaucoup d'inconvénients.

Au milieu de ces événements, je ne néglige pas la mer; il est tels calculs qui peuvent, d'un mois à l'autre, me rendre maître de la Méditerranée.

NAPOLEON.

Déplt de la guerre

10772.

# A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Geod, 13 septembre 1806.
Mousieur le Prince de Bénévent, apportez-moi demain le projet d'une

Monsieur re l'intec de peneveni, apportez-moi oentain le projet quine circulaire à écrire aux rois de Bavière, de Wurtenberg et aux autres princes confédérés, pour leur apprendre l'état de la question. Vous ferez tout router sur l'indépendance de la Saxe. Je pense que vous devez envoyer chercher le ministre de Saxe pour lui demander s'il n'a rien à vous dire.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères (En resuit son Arch de l'Emp.)

19773

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 13 septembre 1806

Mon Cousin, jai foit donner l'ordre à mon ministre à Berlin d'en partir sur-le-chany si la Prusse envolssisit la Saxe. Au premier bruit qui vous en reviendra, vous porterez votre quartier général, les corps des maréchaux Ney, Augereau, Davout et la division Dupont sur Würzburg, où sers la révinion de l'armée, La Baivier fournira 6,000 hommes pour renforcer le corps du maréchal Bernadotte. Hesse-Darmstadt fournira 6,000 hommes pour renforcer le maréchal Augereau. Vous préviendres sur-le-channy les cours alliées que, la Prusse ayant envahi la Saxe, J'ai

donné ordre à mes ministres de se retirer, ayant garanti l'indépendance de la Saxe. Vous donnerez rendez-vous aux corps de Wurtemberg et de Bade à la hanteur de Nærdlingen sur la route de Würzburg, Vous écrirez à Rapp, à Strasbourg, pour qu'il m'en prévienne par le télégraphe. et une heure après je pars pour Würzburg. Vous vous arrangerez de manière à ce que je trouve de vos nouvelles à Mayence. Cependant toutes les lettres de la Prusse sont amicales, et je ne crois pas qu'elle envahisse la Saxe. Toutefois ma résolution bien déterminée est de ne pas plus laisser envahir la Saxe que je n'ai laissé envahir la Bavière. Vous ne manquerez pas de prévenir le grand-duc de Berg pour qu'il ait à se rendre de sa personne à Würzburg, en prévenant le commandant de Wesel de faire avertir le roi de Hollande, et pour qu'on approvisionne Wesel et qu'on tienne cette place en état. Dans le ces où M. Laforest quitterait Berlin, la Bavière aurait soin de faire armer et approvisionner les châteaux de Kusstein et de Passau, et de réunir ses troupes, hormis une division de 6,000 hommes, en avant de Munich, de manière à pouvoir se porter au secours du maréchal Soult, mais sans trop alarmer l'Autriche, qui persiste à vouloir rester neutre si la querelle s'engage. Il n'y a pas d'inconvénient que vous préveniez les généraux qui commandent les corps des maréchaux Ney et Davout de se tenir prêts à partir d'un moment à l'autre. Vous ferez partir également toute la cavalerie sans exception; il ne restera, du côté de l'Inn, que le corps du maréchal Soult et 20,000 Bavarois. Les corps wurtembergeois et badois seront du côté de Nærdlingen. Tout le reste de mon armée se réunirait entre Würzburg et Bamberg. Le même jour où vous apprendrez que M. Laforest a quitté Berlin, le maréchal Bernadotte entrera dans Baircuth.

Quand je dis l'envahissement de la Saxe, je n'entends pas l'occupation de quelques cantons, mais l'occupation de la province; vous le saurez d'ailleurs par le départ de Laforest et de Durand.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En monte sus Arch. de l'Emp.)

#### 10776.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Scint-Gloud, 13 septembre 1806.

Mon Goussin, lorsque je vous ai ordonné de faire éloigner mes troupede Narenberg, les circonstances étainet différentes. Aujourd'hui, entraire, il me semble qu'il faut réunir beaucoup de troupes autour de cette ville qui, étant riche, est dans le cas d'en supporter les frais. Jaqu'à ce que le bon sens soit revenu à la Prasse et qu'elle ait désarné, il est bon qu'on y soit en force. Il serait même possible que je donnasse bientél fordre au maréchal Ney de se rapprochet de Würzburg.

Napoléon.

Doplé de la guerre.

#### 10775.

# All PRINCE ROYAL DE BAVIÈRE.

Saint-Cloud, 13 septembre 1805.

J'ai reçu votre lettre de Genève. J'ai appria avec plaisir votre bonne santé. J'espère ne pas tarder à apprendre que vous avez passé les Alpse et que vous avez trouvé la princesse Auguste hien portante. Elle sera heureuse de vous voir, et je me fais su rvai plaisir de ce bonheur, dont elle a besoin dans l'état de mabdie attaché à as situation. J'aurnis éprouvé du regret de votre départ, si je n'espérais que vous séjournerez encore ci quelque temps, et que j'aura le plaisir de vous vier à votre retour. Dans quelque circonstance que vous vous trouviez, comptez toujours sur ma parfaite amité et sur mon dévir de vous être agréshle.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

# 10776.

#### AU ROI DE NAPLES

Saint-Cloud, 13 septembre 1806

Tout annonce que M. Fox est mort. Lord Yarmouth a 6té reçu en triomphe à Londres parce que l'on savait qu'il était du parti de la paix. La matadie de M. Fox a consterné la nation. Ces événements ont un peu chranté les ministres, et l'espoir de la paix n'est pas perdu. Le ministre naglais qui est cie est malade à ne voir personne; il n'a pu, par conséquent, avoir de conférence depuis son dernier courrier. La Prusse me fait mille protestations, mais je n'en preads pas moins mes précautions. Sous peu de jours elle aura désarmé, ou elle sera écrasée. L'Autriche proteste de ses intentions pacifiques. La Russie ne sait ce qu'elle veut. Son éloi-cement la rend impuissante. Voilé en deux mois la situation des offaires.

Mon idde est qu'avant deux jours la paix du continent sera plus consolidée que jamais. Quant aux affaires d'Angleterre, je ne puis rien conjecturer. Ce n'est point par la politique que les affaires se décident chez eux, mais par des imbroglios d'intérêt d'intérieur. Cependant les dernières nouvelles portent que M. Fox est à l'agonie et qu'il n'est pas encore mort, mais ses amis le pleurent comme tel.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10777.

# AU GÉNÉRAL LACUÉE.

Saint-Cloud, 13 septembre 1806.

Je vous envoie un projet de décret pour la formation d'un régiment de fusiliers de la Garde. Il est impossible d'avoir des vélites suffissment, et cela me coûte trop cher. Formez le tableau des masses de manière que ce régiment ne coûte pas plus que ceux de la ligne, à l'exception des officiers et sous-officiers, qui seront truités comme ceux de ma Garde. Je n'exclus pas cependant quelque amélioration pour les soldats, parce qu'il

fant qu'ils soient mieux tenus et un peu plus à leur aise que les soldats de la ligne. Mettez dans une colonne séparée ce que ce régiment me coûterait en le traitant comme un régiment de ligne, et dans une autre colonne ce que vous pensez qu'il faille lui accorder de plus.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

#### 10778.

### AU MARÉCHAL BESSIÈRES.

Saint-Cloud, 13 septembre 1806.

Mon Cousin, jai l'intention de former six bataillons de dragons à pied, checu de six compagnies, chaque régiment de dragons fournissant deux compagnies de 100 hommes chacune. Il faudrait pour l'état-major de corpit trois majoris chacun commanderait deux hatallons. I'un sera fournis par les grenadiers vélites, et un autre par les chasseurs vélites; ils seront attachés, l'un aux grenadiers sous les ordres du général Halin, l'autre aux chasseurs sous les ordres du général Soulès. Un autre major serait fourni par la ligne. Il faudrait voir si des corps de la ligne on ne pourrait pas tiers aix chefs de bataillou, six adjudants-najors, doure adjudants sous-officiers, intelligents et sachant bien leurs manœuvres. Par ce moyen, ce corps tiendrait par la tête à la Garde.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc d'Istrie.

# 10779.

#### A. M. FOLCHÉ.

Saint-Cloud, 16 septembre 1806.

Il y a une société de Dames de l'institution chrétienne à Poitiers, sous l'influence de prêtres connus sous le nom de Pères de la foi. Le mémoire ci-joint <sup>1</sup> vous fera connaître en détail ce dont il s'agit, l'aites faire une

<sup>·</sup> Envoyé par l'archevêque de Tours.

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - 1806.

334

enquête sur les faits, et vous m'en rendrez compte. Tout cela me paraît de l'intrigue jésuitique.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

10780.

A M. DE BARRAL, ARCHEVÉQUE DE TOURS.

. . . . .

Saint-Cleud, 16 septembre 1806.

l'ai reçu votre lettre, j'ai fait usage des renseignements que vous m'avez donnés; j'agrée le zèle qui vous anime.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

1078t. A M. FOUCHÉ.

Saint-Cloud, 16 septembre 1506.

Je vous envoie copie des ordres que je donne au ministre de la guerre pour la formation d'un petit camp volant dans la 13° division militaire. C'est à vous à correspondre sur-le-champ avec le général Boyer, à lui envoyer tous les renseignements dont il aura besoin, et mème quelques hommes connaisant bien le paye et qui puissent le guider dans ses re-cherches. Indépendamment des 6,000 francs que le ministre de la guerre lufe rap payer pour dépenses vitaordianiers, vous lui enverres 6,000 francs pour dépenses secrètes, car c'est surfout par l'espionnage qu'on peut arriver à un heureux résultat. Cet à vous à diriger cette petite guerre; c'est à vous à indiquer non-seutement les localités à faire fouiller, mais encore les chemins à occuper. Écrivez au général Boyer ces indications, et suivex vous-même tous ses mouvements sur une grande carde de Cassini, en en raisonnant avec les hommes qui connaissent bien le pays et qui ont fait la guerre avec les chonnas.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 10782.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 16 septembre 1806.

Monsieur Dejean, mon intention est de former un petit camp volant

dans la 13° division militaire. Ce camp volant se réunira à Pontivy. Il sera composé de trois compagnies de grenadiers et de trois com-

Il sera composé de trois compagnies de grenadiers et de trois compagnies de volliqueurs du 86 régiment, complédes à 80 hommes; de trois compagnies de grenadiers et de trois compagnies de voltigeurs du 47 : de trois compagnies de grenadiers et de trois compagnies de voltigeurs du 70 ; ce qui fera près de 1,500 hommes.

Chacun de ces régiments fournira un chef de bataillon pour commander ses six compagnies.

Le général de brigade Boyer commandera tout le camp volant. Les vivres de campagne seront fournis à ces troupes.

Le premier inspecteur de la gendarmeir nommeta trois chefs d'escadron de la gendarmeire ayant une connaissance parfoite des départiments du Morbihan et des Côtes-du-Yord. Il y joindra le nombre de brigades nécessaire, à pied et à cheval, prises parmi celles qui font partie de la 4 'l féjon, de manière à souir des gendarmes partout.

Vous ferez remeltre 6,000 francs au général Boyer pour dépenses extruordinaires. Vous lui rembourserez tous les mois ses dépenses, à mesure qu'il vous en rendra compte. Les dépenses sercétes lui seront alonnées sur sa simple déclaration. Pour tout brigand arrêté par les colonnes mobiles, allant en Angleterre ou en revenant, pour tout rebelle conne va avoir fait la guerre dans la Vendée sans avoir été annisité, il sera accordé une gratification à la colonne qui l'aura arrêté. Les ciaq hommesqui ont enlevé l'évêque de Vannes et les deux qui ont été si impromesqui et les des les colonnes qui et l'autre de l'évêque de Vannes et les deux qui ont été si impromequi les arrêteront auront 1,000 écus de gratification pour chacun de cesbrigands.

Vous ordonnerez au général Boyer de correspondre avec les préfets

des départements où il se trouvera, et directement avec le ministre de la police.

Mon intention est qu'il y ait toujours au moins 800 hommes de ces forces en mouvement par pelotons; qu'ils cernent les forêts de Grandchamp et les repaires où les chouans avaient l'habitude de se retirer; qu'ils ne marchent jamais en grande troupe, puisqu'ils n'ont pas à craindre une grande résistance; mais qu'il y ait constamment en mouvement vingt-sept patrouilles, neuf sous les ordres de chaque chef d'escadron, chacune composée d'une trentaine d'hommes et de 5 ou 6 gendarmes à pied et à cheval, Lorsque le général Boyer croira avoir de bons renseignements, il pourra lui-même marcher avec les vingt-sept patrouilles qui, secondées par la gendarmerie locale, peuvent embrasser un grand espace de terrain. Il arrêtera tous les gens suspects, donnera des passe-ports et fera toutes les recherches qui pourront le conduire à des découvertes. C'est surtout par l'espionnage qu'il pourra parvenir à d'heureux résultats. Les brigands dont il est fait mention ci-dessus, aussitôt après leur arrestation, seront traduits devant une commission militaire que le général Boyer sera autorisé à nommer, et exécutés sur-le-champ. Vous serez connaître à ce général que j'attends de son zèle et de son activité non-seulement la prise de ces sept brigands, mais encore celle d'un grand nombre d'autres qui infestent ces départements. Il entretiendra une discipline sévère parmi ses troupes, et pourvoira, par les fonds qui lui seront remis, à ce que les soldats ne manquent de rien. Ils jouiront des vivres de campagne et auront le vin. Le général Boyer doit s'entendre avec les curés, les maires, les sous-préfets, et paraître à la fois sur les points les plus éloignés. Il fera un rapport journalier au ministre de la police. Il fera connaître les forêts qu'il a fouillées et la distribution et le nombre de ses patrouilles. En formant les patrouilles à un nombre aussi considérable que celui de trente ou trente-six, c'est afin qu'elles puissent se subdiviser en quatre ou cinq parties. Si les officiers de gendarmerie sont habiles, si l'on s'étudie à faire ces battues sans causer le moindre dommage aux habitants et aux propriétés, si l'on y met autant d'activité que de prudence, on aura les plus heureux résultats de ces

petits mouvements. Du reste mon intention est qu'il ne soit fait dans les journaux aucune mention de ces dispositions.

NAPOLÉON.

Déplé de la guerre. (En minute per Arris de l'Erre 1

10783

### A M. DE TALLEYBAND.

Saint-Cloud, 15 scatember 1866.

Monsieur le Prince de Bénévent, je désire que vous écrivies à mon ministre à l'Iorence pour qu'il fasse les réclamations les plus fortes contre une réunion de fanatiques qui, sous le préfeste de la religion, veulent troubler l'Italie. Ces individus, dont voici la note, se réunissent en un ribunal d'inquistion. Il est indispensable qu'un let tribunal soit détruit, et que la police du pays surveille ces individus, qui seront responsables du moindre événement. Ordonnes-lui de denander l'expuision du monce du Pape, qui est piémontais et ne cesse de se unal comporter.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En minute out Arch. de l'Emp. )

10784.

# TRAVAIL SUR LA RÉPARTITION DES VÉTÉRANS.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

Le décret du 4 germinal au viu, relatif aux vétérans nationaux, n'a pas été exécuté; mon intention est d'arriver insensiblement à son exécution. En conséquence, vous ordonnerez les dispositions suivantes :

Chaque bataillon de vétérans nationaux sera formé à trois compagnies, re qui formera neuf compagnies pour chacune des demi-brigades.

Ces neuf compagnies seront réunies en une même administration de bataillon. Ainsi, au lieu qu'il y ait dix demi-brigades de vétérans, il n'y aura plus que dix bataillons de neuf compagnies chacun: ce qui fera quatre-vingt-dix compagnies.

Ce travail se fera de la manière suivante :

# PREMIÈRE DENI-BRIGADE.

Les deux compagnies qui sont à Orléans se rendront à Versailles. Le gouverneur de Paris passera la revue des 1" et s' bataillons de la 1" demibrigade, les réduira chacun à trois compagnies, en donnant la retraite aux officiers et sous-officiers les plus hors d'état de servir.

La mênic opération sera faite pour le 3' hataillon, qui est à Nautes, par le général de division Travot. Ces trois compagnies continueront à rester dans le château de Nantes.

Le gouverneur de Paris choisira dans les trois hataillons de la t\*demibrigade le meilleur chef de bataillon et les meilleurs officiers pour former ['état-major. Chaque capitaine s'adressera au chef de bataillon pour les offiaires administratives.

#### DEL'XIÈME DEMI-BRIGADE.

Le général commandant la 6' division militaire fera, pour le s' bataillon de la a' denii-brigade, la même opération qui a été faite pour les bataillons de la s''; après quoi les trois compagnies de ce bataillon se mettront en marche pour se rendre, deux dans la citadelle d'Alexandrie et une à Gax).

Le général Menou fera la même opération pour le 2° bataillon; les trois compagnies seront placées, deux à Turin et une à Fenestrelle.

Le général commandant la 8° division militaire fera la même opération pour le 3° bataillon, et ses six compagnies, réduites à trois, se rendront, l'une à Savone, pour y tenir garuison; la seconde à la Lanterne de Gêues, et la troisième à l'Éperon.

Par ce moyen, il y anna au delà des Alpes un bataillon entier, dont le chef de bataillon et l'administration seront à Alexandrie.

#### TROISIENE DEVI-BRIGADE

Le général commandant la 12<sup>st</sup> division militaire fera la même opération pour le 1<sup>st</sup> bataillon de la 3<sup>st</sup> demi-brigade. Ses trois compagnies seront placées, une à l'île de Ré, une à l'île d'Aix et une à l'île d'Oleron.

---

Le général commandant la 13° division militaire fera la même opération au 3° bataillon. Ses trois compagnies seront placées, une à Saint-Malo, une à Saint-Brieuc et une à Lorient.

Le général commandant la 19º division militaire fera la même opération pour le 3º bataillon. Une des trois compagnies sera placée aux Saldes, la seconde à Napoléon et la troisième à Nantes. Le chef de hataillon et l'administration resteront à Nantes.

#### QUATBIÈME DEMI-BRIGADE.

La 4\* demi-brigade, qui est à Paris, sera convertie en un bataillou de neuf compagnies de la même manière.

### CINQUIÈME DEMI-BRIGADE.

Le général commandant la 7° division militaire réduira le 1° bataillon de la 5° demi-brigade à trois compagnies, lesquelles se dirigeront sur Plaisance.

Il réduira également le 3° bataillon à trois compagnies, qu'il enverra à Plaisance.

Le général commandant la 8° division militaire fera la même opération pour le 9° bataillon et dirigera également les trois compagnies de ce bataillon sur Plaisance.

Le chef de bataillon demeurera à l'arme.

Arrivées à Plaisance, les neuf compagnies seront ainsi réparties: une à Bardi, une à la citalelle de Plaisance, une à la poudrière de Parme, une à la Spezzia, une à Sarzana, une à Chiavari; trois compagnies resterant à Parme pour le service de l'administration.

Il y anra ainsi deux bataillous au delà des Alpes, le 2º et le 5°.

# SINIÈME DEMI-BRIGADE.

La 6' demi-brigade sera réduite par les gráréraux des divisions où elle se trouve, chaque batáillon à frois compagnies. I ne sera placée à Giset et Charlemont, une à Montmédy et Bouillon, une à Sedan, une à Auvers, une à Maëstricht, une à Venloo, une à Juliers et deux à Wesel. Le chef de hataillon restra à Venloo.

#### SEPTIÈME DEMI-BRIGADE

La 7' demi-brigade subira la même réduction, qui sera faite par les généraux des divisions où elle se trouve. Une compagnie sera placée à Perpignan, une à Mont-Louis et Bellegarde, une à Bayonne, une à Blaye, une à Agde, une à Cette, une à Saint-lean-Pied-de-Port, et deux sur les points les plus importants de cetle frontière des Pyrénées, depuis l'embouchure de la Gronne jusqu'à l'embouchure du Rhône.

#### HLITIÈNE DEMI-BRIGADE.

La 8º demi-brigade subira la même réduction. Une compagnie se tiendra à Lille, une à Cambrai, une à Condé, une à Saint-Omer, une au Havre, une à Diepe, une à Cherbourg, une à Granville et une au Mont-Saint-Michel.

#### VELVIEWE DEMI-BRIGADE

La même opération sera faite pour la 9° demi-brigade. Il sera placé une compagnie à Thionville, une à Longwy, une à Luxembourg, une à Sarrelouis et Bitche, une à Metz, une à Verdun, et trois sur les points les plus importants.

#### DIXIÉME DEMI-BRIGADE.

La 10° demi-brigade, qui est à l'aris, sera réduite de la même manière.

La compagnie ligurienne, qui est à Entrevaux et Colmars, se portera à Briancon.

Les vétérans piémontais, qui sont à Turin et à Fenestrelle, formeront deux compagnies.

#### NOTE POUR LA RÉPARTITION DES VÉTÉRANS.

En lemps de paix, j'ai des troupes dans les places fortes; en temps de guerre. j'y ai des dépôts et des gardes nationales. Mon but est de mettre les vétérans dans les pays où je ne puis me servir des gardes nationales. Àinsi il faudrait un bataillon de neuf compagnies à Alexandrie, un autre bataillon de neuf compagnies dans a citadelle de trân, lequel fournirait denx compagnies à Penestrelle et une compagnie à Gavi; ce qui ne ferait plus que six compagnies, suffisantes pour la garde de la citadelle de Turin et de l'arsenal.

Un bataillon de neuf compagnies serait nécessaire à Gènes. Il fournirait une compagnie à Savone, une au golfe de la Spezzia, une à Sarzana, une à Chiavari. Il ne resterait plus que cinq compagnies pour Gènes.

Un hataillon de neuf compagnies, à Paruie, fournirait une compagnie au château de Plaisance, une à Bardi et une à la poudrière; six compagnies restensient à Parune. En cas d'écémement, les compagnies de Bardi, de la poudrière et du château de Plaisance en formeraient la garnison, ou même elles pourraient se replier sur Alexandrie.

Un bataillon à Nice, dont une compagnie à Scarena; une au fort Montalban, une à Vintimille, une à Monaco, une à Antibes, une aux illes Sainte-Marguerite, et trois compagnies à Nice, qui pourraient fournir un détachement à Colmars et à Entrevaux.

Un bataillon dans les îles où il n'y a pas de gardes nationales : deux compagnies aux îles d'Hyères, une au fort Lamalgue, une à Briançon, une aux châteaux d'If et de Ratonean, deux à Toulon, etc.

Un bataillon à Mayence, dont une compagnie à Wesel, etc.

Un bataillon à Wesel, réparti entre Wesel, Maëstricht, Juliers, Venloo, Ostende et Auvers,

Un bataillon aux îles de Ré, d'Aix, d'Oleron, d'Yeu, à Blave, Bayonne, etc.

Un bataillou pour Nantes et la partie de la Bretagne jusqu'à Brest.

Un bataillon depuis Brest jusqu'à Cherbourg.

Il paraitrait qu'il n'y en a pas besoin dans tontes les places des Ardennes, du Nord, de l'Alsace, de la Sarre, parce qu'il y aura des dépôts; et, en temps de guerre, une garde nationale que l'on solde est bientôt formée.

NAPOLÉON,

Archives de l'Empire.

# 10785.

# DÉCISION.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

Le général Marescot fait un rapport sur l'éast de défense de Wesel. Avec des blimdages et quelques réparations, cette place, approvisionnée d'ailleurs de munitions de guerre et de bouche, est en étal de soutenir un sièce.

Il résulte de ce rapport que l'on a besoin de blindages. Il fant savoir ce qu'il y a, ce qui est nécessaire et ce qui manque. C'est avec des bois qu'on défend les places et qu'on remédie aux inconvénients. La Prusse devait en avoir beaucoup à Wesel. La Lippe en charrie beauconp, et on pourrait en tirer de la Hollande, Si, à trois lieues de Wesel, sur les deux rives, on pouvait trouver des bois qu'on enfermerait dans la place, cela seul me suffirail. On pourrait, d'ailleurs, faire passer des places du haut Rhin quelque chose qui pourrait manquer. Enfin, donnez des ordres pour que le génie fasse ce qui est nécessaire, et s'arrange comme si la place devait soutenir un siége à la fin d'octobre.

NAPOLÉON.

D-pêt de la guerre

### 10786.

# AU MARÉCHAL BERTHER.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 9 septembre. Je vous ai écrit

avan hie en détail que M. de Laforest desuit quitter Berlin a la Saxe était envahie par la Prusse. et que, dans ce cas, il avait ordre de vons eu mistraire. Du moment que M. de Laforest aura evacué Berlin, vous surez soin de mettre en marche les corps des marchaux Ney, Davout et Augereaus sur liamberg: 4,000 hommes de troupes de Hesse-Darmusdus marchail Hernarde de House, et 6,000 Bavarois le corps du marchail Hernarde se reduirent en avant de Munich, hormis ce qui est nécessaire pour garder le fort de Kufstein et les débouchés du Tyrol. Les Wurtembergeois et les Badois se réuniront près de Navellingen. Les quatre divisions de dragons et les divisions de grosse cavalerie se mettront en marche sur Bamberg et Wurzburg-Faites-moi connuitre, par le retour du courrier, quand tout cela pourra être rendu aux lieux désignés; mais ne faites aucun mouvement que Laforest n'ait quitté Berlin.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre, (En moste ess Arch, de (Emp.)

### 10787.

# AU MARÉCHAL BERTIUER

ni-t loud, 15 september 1806.

Mon Cousia, Jai reçu vos lettres du 10 septembre. Je désir que vous menvoirez, en détail, l'état des houmes qui partiront de chaque corps pour composer les 3<sup>th</sup> bataillons et les 4<sup>th</sup> escadrons. Il ne vous échapera pas que plusieurs régiments de cavalerie et d'infanterie avaient déjà à leurs déjos beaucoup de nonde. Jimagine qu'on aura compris tout ce qui y evistait en officiers et sous-officiers, c'est-à-dire, en parlant dune autre manière, que chaque régiment d'infanterie et de avalerie aura conservé les officiers et sous-officiers des deux premiers hataillons et des trois escadrons. S'il en était autrement, et qu'on en eût envoyé davantage, il flaudrait les faire revenir. Je le répête, il doit y avoir à l'armée, le colone (le major doit être en France), le major si e colonel et absent, les deux ches d'escadron de exvalerie, le suis conptaines,

en un mot tous les officiers et sous-officiers qui composent les six compaguies ou les trois escadrons; de même pour l'infanterie.

J'ai la l'état de situation de l'armée bavaroise. Paites former un division de fo, co Bavarois, qui pourrait se réunir à flapostatel pour être prête à se rauger sous les ordres du marcéal Bernadotte. Il parnitrait que quatre régiments de ligne, deux batalilons d'infanterie légère et canon, feraient une bonne division de fo, coo bommes. Que le roi en réunises une pareille à Munich pour pouvoir l'ervoyre partout où les circonstaness l'exigeront; et que le reste soit placé pour garder les débouchés du Trot et former les garantions de Kulstein et de Passau.

Fai donné un grand mouvement à la cavalerie. On achète des chevaux de tous côtés, et les dépôts, qui ont été vidés dernièrement, se remplissent de nouveau. Ce matin sont partis 1,000 chevaux de ma Garde.

Toutes les fois que vous m'ensverez l'état de situation de la Grande Armée, ajoutez, celui de l'armée havaroise, de deux divisions qui se réunissent aux environs d'Ingolstadt et à Munich, avec le détail des troupes portées dans le Tyrol. Faites-y mettre les noms des généraux et des colonels. Il fust que je me familiaries avec la connaissance de cette armée. Si, dans la dernière campagne, jen avais hien connu la force. l'affaire d'Iglau ne serait pas arriche.

Voici comme je désirerais que les divisions bavaroises sussent formées :

Division faisant partie du corps du maréchal Bernadotte :

| a bataillons | ďi | nfai | nte | rie | 1 | ėί | gèr | e  |   |    |  |  |      |  | 1,000 |
|--------------|----|------|-----|-----|---|----|-----|----|---|----|--|--|------|--|-------|
| 3 régiments  | de | ca   | fal | eri | e | à  | cl  | ıe | a | ١. |  |  |      |  | 1,900 |
| Artillerie   |    |      |     |     |   |    | ٠.  |    |   |    |  |  |      |  | 500   |
| A peu près.  |    |      |     |     |   |    |     |    |   |    |  |  | <br> |  | 7,000 |

Division destinée à être placée entre l'Isar et l'Inn :

5 régiments d'infanterie de ligne, que je suppose, présents sons les

| armes, à                         | 6,000 hommes |
|----------------------------------|--------------|
| 2 bataillons d'infanterie légère | 1,000        |
| 3 régiments de cavalerie         | 1,200        |

Cette division pourrait être augmentée de toutes les recrues et des moyens de la Bavière.

Troupes placées dans le Tyrol:

Un régiment de ligne; deux bataillons d'infanterie légère de 1,200 hommes.

A Passau, un régiment d'infanterie de ligne, etc.

Ce qui ferait une vingtaine de mille hommes, et à l'effectif avec les dépôts, environ 25,000 hommes.

S'il y en avait davantage, ce serait un bien. Je désire avoir un état en règle de la situation de ces divisions.

Napoléon.

Vous avez donné bien tard l'ordre au 21° léger de partir; connue j'en avais également donné l'ordre au ministre Dejean, j'espère qu'il l'aura fait partir de bonne heure.

Bepit de la guerre. (En moute ses tirk, de l'Essa ;

# 10788.

#### AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 11 septembre, par laquelle vous mononcez que le général Duhesme vous mande que les Anglais ont débarqué à Fondi. Je vois avec peine la précipitation de toutes vo dispositions. Ne vous mêtez point, je vous prie, des duchés de Parme et de

Plaisance, Quant à l'idée que vous avez eue des 8,000 Espagnols, ie ne sais où vous avez pu la prendre. Tout cela annonce une tête un peu jeune. Il faut plus de calme dans les délibérations. Ce débarquement ne peut être qu'une excursion de brigands, et, quel qu'il puisse être, vous n'y pouvez rien. Il faut hien des jours avant que la brigade du général Laplanche-Mortière soit arrivée à Terracine. Il n'y a pas grand inconvénient qu'on l'ait fait passer à Rome; mais j'aurais autant aimé qu'elle restât à Ancône pour servir de réserve, ou à Pescara pour se réunir à d'autres forces. Lors du débarquement des Russes et des Anglais à Naples, vous sites également des mouvements précipités. Il faut plus de calme et de sangfroid. Vous avez fait une disposition imprudente en faisant évacuer entièrement Ancône et n'appuyant pas la brigade Laplanche-Mortière sur l'antre, qui, réunies, forment un corps de réserve de 4 à 5,000 hommes, et qui, séparées, ne sont rien. Que voulez-vous que fassent 12 ou 1,500 hommes, si les Anglais ont débarqué en grande force? S'ils ne sont pas en grande force, comment ne pas penser que le roi de Naples les aurait jetés dans la mer? Ce n'est pas que je sois très-fâché des mesures que vous avez prises, mais je le suis de ne pas y voir de combinaison et de sang-froid. Si les Anglais avaient débarqué avec : 5,000 hommes à Gaête, et que le roi de Naples ne pût pas les culbuter dans la mer, il est évident que vous affaiblissez inutilement un point comme Ancône ou Pescara. Quant aux renseignements du général Dubesme, ils sont pitoyables : d'abord parce que Gaête, qu'il dit n'avoir que pour deux jours de vivres, est approvisionnée pour deux mois; et, quand même il n'y aurait pas d'approvisionnements, le commandant en trouve chez le bourgeois, et que d'ailleurs il n'y a que deux jours de marche de Naples. Par mes états de situation, il v a 2.000 hommes à Gaéte. Tout cela veut dire que les brigands ont intercepté la route, et qu'ils suivent les signaux de quelques bâtiments anglais qui ont voulu les compromettre et les laisser là. Qu'avezvous à faire dans cette situation? Rien, rester tranquille et attendre des nouvelles plus claires.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Mac la duchesse de Leuchtenberg (En mouste sux Arch. de l'Emp.)

.

#### 10789.

# AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

Mon Fils, la Prusse continue d'armer; j'espère qu'elle désarmera bien vite on qu'elle s'en repentira bientôt. Je suis bien avec l'Autriche, qui me proteste de son désir de maintenir la bonne harmonie. Dans cette situation des choses, il faut que Palmanova soit bien approvisionnée, qu'il n'y ait en Istrie que ce que l'ennemi ne pourra prendre, et que ce que je puis évacuer promptement sur Palmanova. Si Osoppo est en état d'être approvisionné, prenez des mesures pour qu'il le soit. Cependant ne faites aucun mouvement. Ces dispositions sont de simples précautions, et rien n'est plus pacifique que le langage de la conr d'Autriche. Donnez l'ordre aux trois régiments de cuirassiers qui se tronvent en Italie de se tenir prêts à partir; chacun de ces régiments formera trois escadrons forts de 160 hommes chacun, et laissera le 4º escadron au dépôt en Italie, Vons donnerez l'ordre que chacun ait sa forge de campagne, et des fers pour faire une route de trente jours, mon intention étant, si les affaires se brouillent, de les faire venir en Allemagne par Inspruck. Faites-moi connaître si, en cas d'événement, on pourrait défendre Venise dans l'état où elle est, en y jetant les dépôts des armées de Naples, de Dalmatie, d'Istrie et du Frioul, et s'il y aurait assez d'approvisionnements de bonche. le vous le répète, je n'ai rien à craindre de l'Antriche. Ce sont des précautions qui ne seront sans donte pas nécessaires; mais il fant tont prévoir.

Napoleon.

Former, per S. A. L. W. In duchesse de Leurhtenberg (En moute en Arch de Climp.)

# 10790. AU PRINCE EUGÉNE.

Saint-Good, 15 september 1806.

Mon Fils, vons ne m'instruisez pas de l'assassinat du courrier et de la

prise de l'estafette de Naples entre Modène et Reggio. Il y a la cependant une grande quantité de cavalerie qui pourrait faire des patrouilles. Il est bien important que la gendarmerie du pays se mette en mouvement. se fasse seconder par la cavalerie, et parvienne à arrêter les assassins et à a savoir d'où li viennent.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. M\*\* la ducheuse de Leuchtenberg. (En nieute aux Arch. de l'Emp.)

10791.

# AU ROI DE NAPLES.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

Le reçois votre lettre du 5 septembre. Le ne vois point d'inconvenient aux armoiries que vous voules prednet. Il paraît qu'il y a une insurrection du côté de Terracine, qui a intercepté les communications, favorisée sans doute par l'aspect de quelques lattiments anglais. J'imagine que voun'aves pas tardé à y mettre ordre. Sur le premier avis, le vice-roi a fait parfir trois bataillons d'Ancône pour renforer le général Dubesune. Comme is sont tirés des dépôts de votre armée, donnes ordre qu'ils continuent leur route sur Naples, et qu'ils ne restent pas à Gività-Vecchia ni aux marsis Poulins.

Napotéos.

Archives de l'Empire

10792.

### AU BOI DE HOLLANDE.

Sumt-Cloud, 15 septembre 1806.

Le reçois votre lettre du 7. Le ne puis que vous rétiférer ce que je vous ai déjà dit : ce neix pas le monent de créer un Ordre, et le temps de vous faire couronner u'est pas arrivé. Ce n'est pas au milieu des troubles de l'époque actuelle qu'il faut songer à cela. Le prince Murat, qui rier vent faire qu'à sa tête, ne fait que des bétiese; vous êtes à portée d'en juger. Je vous ai écrit, il y a peu de jours, pour le camp d'Utrecht. Si le 65° est à Nimègue, il est bien; il faudra bientôt qu'il aille à Wesel. Je suis dans un moment de crise avec la Prusse; mais mes moyens sont prêts. Réunissez les troupes qui sont sur vos côtes à Utrecht et du côté de Nimègue, pour pouvoir les porter rapidement sur Wesel. Je vous ai fait connaître qu'en quatre jours vous pouvez vous porter sur Wesel. Cependant l'imagine que cette crise sera bientôt passée, et que la Prusse désarmera et ne voudra pas se faire écraser. Le succès est certain, et je réunirais à vos états l'Ost-Frise et le port d'Emden. La Prusse pacifiée, soit par des explications, soit par des victoires, il faudra penser à l'expédition de Surinam. Vos calculs sont faux. Un vaisseau hollandais ne porte que 450 hommes et une frégate que 140. Il vous faut 6 vaisseaux de guerre. Les transports ne marcheraient point et embarrasseraient votre expédition; il ne vous en faut tout au plus que 2 des anciens bâtiments du commerce des Indes. Consultez votre ministre de la marine et l'antiral Dewinter. Il faut réunir 5 ou 6 vaisseaux de ligne, 3 ou 4 frégates et 2 ou 3 transports, y embarquer à peu près 3,000 hommes et vous emparer de cette colonie, ce qui est très-important, parce que les Anglais ne veulent pas la rendre.

J'approuve votre idée d'empêcher toute communication de la Hollande avec l'Angleterre. J'approuve aussi que vous ne communiquiez vos journaux anglais à qui que ce soit et que vous me les envoyiez.

Ne point instituer d'Ortre et retarder voire couronnement ne constitue point un régime provisoire. Il est tout simple que vous annoncies que votre couronnement à aura lieu que dans un an et à une époque agréable aux Hollandais. Je nai été couronné que six ou sept mois après mon avéc mement à la couronne; il y a des princes qui ont été six ans saus l'être; le roi de Bavière ne l'est pas encore. Croyex-en mon expérience et mou tact des affaires ; qui va lentement va bien; qui se presse fait des sotties. En fait de gouvernement, le principe est de ne jamais revenir. Dans un an la paix aura lieu, ou des victoires auront agrandi vos états, et votre couronnement sera brillant.

Je vous ai demandé un mémoire sur vos places du côté de la Prusse.

Approvisionnez-les, mais sans faire de grandes dépenses; vous n'avez pas grand'chose à craindre de ces gens-là.

Hilter-vous de mobiliser vos troupes; réunisses les forces que vous avec disponibles, afia de leur en imponer et de garder vos frontières, pendant qu'avec mon armée d'Allemagne je me jetterai au milieu de la Prusse et marcherai droit à Berlin. Tenez tout cela secret. Corresponder fréqueument avec moi pour me faire connaître en détail tout e que vous ferez, afia que je connaisse vos ressources en infanterie, cavalerie, etc. et la situation de vos frontières du côld du Nord.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

# 10793. AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Cloud, 15 septembre 1806.

J'ai reçu vos lettres du 12. Je vois avec plaisir que votre camp se forme. Envoyes-mên l'état de situation en règle, en faisant mettre sur colonne les présents sous les armes, et sur une autre colonne les malades et absents. Comptet vous-même les présents sous les armes, afin d'être sûr de votre calcul. La lutte, si elle a lieu, ne sera pas longue et sera décidée hien plus vite que la première.

Le général d'artillerie Deône est à l'armée de Naples et a passé au service du Roi, qui l'emploie. Le général Broussier est passé dans le Frioul,
où il commande une division de l'armée de Dalmatie. Mais vous devez
être traquille. Votre premier aide de camp est un bon officier, le général Michaul aussi. Caulainosurt, Broc, sont de bons colonels. Vous avez
su bien choisir votre monde. Le général Drouas, que vous avez en Hollande, est un bomme d'honneur; montrez-lui un peu de confiance et vous
on tirerez parti.

Faites-moi connaître combien vous payerez vos chevaux d'artillerie, et s'ils sont bons. Faites-moi connaître si vous avez autour de vous des officiers du génie qui aient été en Hanovre et qui connaissent parfaitement

l'Ems et tous les pays jusqu'au Weser. D'ailleurs tout ceci n'est encore que préparatifs, et je suis plus prêt et plus en mesure que mes ennemis.

que preparaus, et je sus puis pret et plus en mesure que mes ennems.

Faites passer la revue de vos régiments de cavalerie et faites-les compléter en chevaux.

Je suis fort content de Jérôme. Il désirerait bien aussi pouvoir faire une campagne sur terre.

Napoléox.

Archives de l'Empare.

10794.

DÉCISION.

Saint-Cloud, 15 september 1806.

Le ministre de l'administration de la guerre présente un rapport concernant le nombre des chevaux à affecter aux régiments de carabiniers et de cuirassiers, et demande si l'ou doit procéder à la formation du 5° escadron.

Je pense que le décret est bon, mais qu'il serait difficile de leur accorder cette année 780 chevaux. parce one I'on n'aurait pas assez d'hommes habites pour les monter, ni assez de harnachement. Un fonds pour 700 chevaux sera done suffisant; sauf à faire, en janvier ou en février, les fonds pour les 80 autres. Je fais la même observation pour les dépôts. Les régiments étant près d'avoir 7 à 800 chevaux, les dépôts deviennent moins nécessaires. Cependant je crois que le ministre doit organiser l'escadron du dépôt pour le 1" octobre, et, si la guerre avait lien, en porter le nombre à 780 chevaux pour la grosse cavalerie. On sait très-bien que cela ne fournira pas plus de 700 chevaux devant l'ennemi : car, quoi qu'on fasse, il y a toujours bien 60 à 80 chevaux

de la dernière remonte qui n'ont pas quatre ans. L'on ne saurait trop recommander de prendre des chevaux de cinq ans. Je ne vois point de difficultés d'expédier l'organisation, qui est bonne.

VAPOLÉON.

Dépit de la gurero

10795.

A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 16 september 1806.

Monsieur Champagny, je vous renvoie vos lettres. Vous écrirez à M. Nardon qu'il se mêle de ce qui le regarde; qu'il a eu tort d'écrire au vice-roi pour lui offrir de disposer de mes troupes; que le maniement des troupes ne le regarde nullement; qu'il a eu plus grand tort d'écrire aux différents colonels, et que tout ce qu'il a fait là montre peu de tête. Voilà bien du tapage pour un courrier qui aurait été arrêté entre Reggio et Modène! Il ent été beaucoup plus simple d'en prévenir le vice-roi et de l'engager à ordonner des mesures pour la sûreté du passage de l'estafette. Quant au courrier arrêté à Rome, le fait est faux. Faites bien connaître à M. Nardon qu'il ne doit se mêler d'ancune manière du mouvement des troupes, surtout pour des choses étrangères à sa préfecture. Cette légèreté excessive et cette jeunesse de tête de ce préfet me fait sentir la nécessité d'envoyer quelqu'un de grave pour commander à Parme. Faites venir le sénateur Pérignon, et faites-lui connaître que je le nomme gouverneur général des états de Parme et de Plaisance, comme l'était le général Junot. Vous me présenterez le décret de sa nomination et ses instructions. Il anra 100,000 francs de traitement et 95,000 francs pour ses frais d'établissement. Vous mettrez dans ses instructions que le préfet aura ses fonctions administratives, mais que toute initiative de gouvernement appartiendra an gouverneur général; que le préfet travaillera avec lui, et qu'il correspondra aussi avec vous. Vous recommanderez au gouverneur général de ne rien déranger aux finances, qui suivent la marche générale de l'état.

NAPOLÉON.

Comm. par MM. de Champagny.

10796.

# A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 16 september 1806.

Musieur le Prince de Bénévent, écrivez donc à M. Alquier que le moindre vévément no le fasse schanger et alemre de cette manière; qu'il y a assez de troupes à Naples pour y être à l'abri de toute crointe; que, dans les aflaires les mieux conduites, on ne peut prévoir quelque insurrection et des mouvements partiels.

Je trouve dans la dépéche de M. de Stadion, du 7 septembre. une grande preuve de mauvaise foi. Comment ignorait-il que le courrier russe allait à Cattaro porter la nouvelle de la guerre et de la non-ratification de la Russie, ce qui. certainement. n'est pas la même chose que la remise des boucles de Cattaro?

NAPOLÉON.

Archives des affaires etrangères (Es moute ous Arch. de l'Emp.)

10797.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 16 september 1806.

Mon Cousin, je viens de voir le maréchal Davout, qui m'a fait connaitre le bon état dans lequel se trouve son corps d'armée. Je vous si, je crois, déjà denundé des renseignemeuts pour connaître si tous les corps avaient leurs ambulances. Je désire avoir un prompt rapport sur cet objet. Chaque régiment doit avoir son ambulance, chaque division doit avoir la sienne, et chaque corps d'armée doit en avoir une. Chaque division de corps d'armée doit avoir 4 ou 500 outils de pionniers, outre 1,500 pour chaque corps d'armée. Ne perdez pas un moment pour organiser cette partie si importante. Sans outils, il est impossible de se retrancher ni de faire aucun ouvrage, ce qui peut avoir des conséquences bien funcstes et bien terribles. L'imagine que vous avez un officier général commandant le génie; ne fût-ce qu'un colonel, il est indispensable qu'il y ait un officier qui commande et qui corresponde avec les autres officiers du génie. Un troisième objet qui mérite votre attention, ce sont les bidous et les marmites; ordonnez aux corps d'acheter le nombre qui leur est nécessaire.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute seu Arch. de l'Emp.)

# 10798.

# AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Saint-Cloud, 16 septembre 1806.

Faites-moi connaître si vous avez donné des ordres pour que tous les équipages de Rochefot soient désorganiés. Sa ní y prendre les meilleurs hommes pour les fa frégates que commande le capitaine Soleil. Désorganies e une escadre de 5 vaisseaux pour armer quelques frégates et une folie à laquelle je ne puis pas croire. Il me semble que j'ai entendu dire aux marins qui on désorganisait la marine en faisant changer perpétullement les équipages. Mon intention est donc qu'il n'y ait pas un homme, des 5 vaisseaux de ligne qui sont à Rochefort, qui s'embarque sur les frégates, et que les changrements ne se fasseaux qu'entre les frégates.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 10799.

# AU PRINCE EUGÈNE.

Seint-Cloud, 16 septembre 1806.

Mon Fils, j'ai reçu votre lettre du 9 septembre. Je ne me mêle point du mariage du prince de Bavière et pas davantage de selui de sa sœur. Il a paru que sa famille désirait le marier en Espagne; je ne vois pas

,

d'inconvénient à cela. La mélancolie de la princesse tient à son état actuel; son père qu'elle va voir la remettra de bonne humeur.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Mar la duchesse de Leuchtenberg.

10800

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 17 septembre 1806.

Monsieur Dejeau, si la Prusse nous déclarait la guerre, Mayence paraîtrait devoir être le pivôt des mouvements contre cette puissance. Par le Mein on doit arriver à Warburg en peu de jours. Le désire que le munitionnaire puisse se procurer, dans le plus court délai, 15,000 quintaux de farine, afin que, si on en avait besoin, on pût les faire transporter rapidement sur Würburg.

Cependant il faut que cela ne me codite rien, c'est-à-dire que les 5,000 quintus de farine servent à l'approvisionement ordinaire. Cette quantité est, je crois, nécessaire pour nourrir i 50,000 hommes pendant dix jours. Le munitionnaire ne doit pas être en peine de se les procurer. Si l'armée rentre, une grande partie rentrera par Mayence, et cet approvisionnement lui servira. Si, au contraire, l'armée guerroie, et qu'on en sit besoin, on le fersit venir à Wortburg, et on bui payerait. Présentet-moi un rapport sur la manière la plus avantageuse de parvenir à ce hut.

Napoléon.

Déplé de la guerre. (Re minute ses Arch. de l'Essp.)

> 10801. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 17 septembre 1806.

Monsieur Dejean, 3,600 quintaux métriques de blé ne sont pas suffisants pour Wesel; faites-en réunir le double, c'est-à-dire 7,200. Par ce moyen, la moitié de cet approvisionnement restera toujours en cas de siége, et l'autre moitié pourra servir pour le passage et pour tout ce qui précéderait un siége. Le munitionanire doit fournir à cet approvisionnement de manière à ce qu'il n'es colde rien, car il y aura toujours beaucoup de troupes à Wesel et aux envirous. Veillez à ce qu'il y ait à Maëstricht, Juliers et Venloo, une quantité d'approvisionnements capable de faire un fonds suffisant pour en nourrir la garrison pendant quel que temps. Ordonnex au munitionnaire d'envoyer à Wesel du riz, des légumes en quantité correspondante aux autres approvisionnements, ainsi que de l'eau-de-vie.

Faites filer sur Wesel les 102,000 rations de biscuit qui sont à Wissembourg et Haguenau, pour y servir également de fonds d'approvisionnement.

Assurez-vous s'il y a à Wesel des moulins, et si l'on ne peut pas les empécher de moudre; et, dans le cas où les moulins ne seraient pas indépendants de l'ennemi, ordonnez qu'on ait toujours une grande quantité de farine en magasin.

Napoléon.

Dépit de la guerre. (En maste ses Arch, de l'Essa, )

10802.

AU GÉNÉRAL RAPP,

Saint-Cloud, 17 septembre 1806.

Je reçois l'état de situation des 4,000 hommes qui peuvent partir. Jai aecordé des fonds à tous les régiments de cavalerie pour les remontes. Veillez à ce qu'ils passent des marchés pour acheter les chevaux. Je n'ai point, dans les situations que vous m'avez envoyées, celles des compaguies de grenadiers des 3° ct 4° bataillons. Envoyez-moi cette situation, que je désire avoir.

Quelle serait, par exemple, la force d'un bataillon de six compagnies qui serait formé des compagnies des 3°, 4°, 18°, 5°, 48° régiments de ligne, qui sont à leurs 3° bataillons, et d'un autre bataillon qui serait formé avec les compagnies de carabiniers des 7°, 10°, 16° et 24° légers,

.

qui se trouvent à leurs 3<sup>es</sup> bataillons au dépôt? Faites-moi connaître aussi la situation des voltigeurs,

Napoléox

Si Javais besoin de réorganiser les gardes nationales que Kellerman vait organisées à Strasbourg, seraient-elles de home volonté? Auraientelles leurs habits? Combien étaient-elles? Si les circonstances le voulaient, seraient-elles dans le cas de tenir garnison à Strasbourg, ou même à Mayence? Vous sentez que ceci est pour rous seui; que c'est voire opinion que je vous demande. Vous ne devez même pas laisser pénétrer que je vous si finit ces questions.

Archives de l'Empire.

# 10803.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 17 septembre 1806.

Mon Cousin, je vous envoie l'expédition d'un décret que j'ai pris pour la remonte de la cavalerie. Comme tous les régiments ont reçu ao, oo o francs à Strasbourg pour leur fourrage, à leur rentrée en France, vous leur ordonnerez de prendre 10,000 frances sur ce fonds pour acheter des cleavat, et ils les remplacemot à la masse de fourrage, lorsque l'ordonnance du ministre Dejean sera arrivée, et que ces 10,000 frances leur seront payés. J'ai pris un décret qui met un million à votre disposition. L'ordre rên arrivéra que dans quelques jours au payeur de la part du ministre du trésor public; mais cela ne vous empéchera pas de le voir, et de disposer des sommes nécessaires pour tous les services urgents et presants. Que chaque corps compléte son ambulance, et se procure ses marmites et sei hidons. Vous garderez sur ce million ce qui vous sera nécessaire pour vos dépenses serrèles.

Prenez des niesures pour bien connaître les nons des régiments qui composent les camps de Magdeburg, de Hameln et de Breslau, et tous les mouvements des Prussiens. Je pense qu'il serait nécessaire de faire faire du biscuit à Bamberg et à Würzburg. Cependant je voudrais que cela se fit sans éclat, pour ne post trop démasquer ce que j'ai le projet de faire, si jamais l'ennemi me pousse à bout.

l'imagine que la place de Braunau est en bon état. J'imagine aussi que les régiments de cavalerie ont leurs forges de campagne et leurs fers, et que tous les corps ont leurs capotes. Vous pouvez disposer, sur le milion, des sommes nécessaires pour faire confectionner des capotes, sauf à se mettre en règle auprès du ministre Dejean, qui retiendra cet argent sur les masses d'àballèment.

Employez, si cela est nécessaire, 250,000 francs pour les vivres, et réunissez beaucoup de farines du côté de Bamberg et de Würzburg.

Vous pouvez vous concerter avec M. de Montgelas sur la manière de faire ces achats et de les faire filer sur les différents points le plus secrètement possible. Mais il faut que tout cela y soit rendu très-promptenient.

Donnez ordre au payeur général et au parc, qui se trouvent à Augsbourg, de se tenir prêts à marcher au premier ordre.

Aye un commandant du génie qui ait des correspondances avec les commandants du génie des diffécteus corps d'arrec, Que ce soit un officier général ou un colonel, peu importe. Qu'il ait autour de lui de jeunes officiers du génie dont on puisse se servir pour des missions. Que chaque corps d'armés als la quantité d'outils que j'ai prescrite.

Mayence va devenir le point d'appui de tous les mouvements de l'armée.

Faites-moi connaître combien il faudrait de jours à des bateaux pour remonter de Mayence à Würzburg.

Prévenez bien les officiers du génie que mon intention est, dans la prochaine campagne, de remuer beaucoup de terre; qu'il faut donc qu'ils aient beaucoup d'outils.

NAPOLEON.

Dépit de la guerre. (En minute sus Arek, de l'Emp.)

#### 10804

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 17 september 1806.

Mon Cousin, je remarque, sur l'état de situation général de la Grande Armée, que vous n'avez que cinq aides de camp; je crois qu'il serait nécessaire que vous y joignissiez trois lieutenants, jeunes gens actifs et qu'on pourrait faire courir pour porter des ordres. Je remarque que vous n'avez que cinq capitaines adjoints à l'état-major : il vous en faudrait le triple. Je remarque aussi que le général Andréossy n'a qu'un seul aide de camp : il faut qu'il en ait deux autres. Il me semble qu'il y a peu d'officiers du génie à l'état-major : il en faudrait le double de ce que j'y vois, surtout beaucoup de lieutenants et de sous-lieutenants. Je vois que le corps du prince de Ponte-Corvo n'n point d'adjudants généraux; que le chef d'étatmajor n'a qu'un seul aide de camp : il faut qu'il prenne les trois qu'il doit avoir. Le général de division Rivaud n'a qu'un aide de camp; le général Maison, un; le général Werlé, un; le général Van-Marisy, un; le général Nansouty, un; les généraux Lahoussaye et Saint-Germain, un; le général Sahuc, un : cela n'est pas suffisant. Au corps du maréchal Davout, le général Daultanne n'a qu'un aide de camp; le général de division Morand n'en a que deux : il lui en manque un; le général Brouard n'en a qu'un; le général Kister n'en a point; le général de brigade Dufour n'en a qu'un; le général Merle, un; le général Saint-Hilaire, deux; les généraux Ferey et Raimond-Viviés, chacun un; les généraux Ledru et Dufour n'ont pas le nombre suffisant; le général Milhaud n'en a qu'un; le général Latour-Maubourg, un; le général de division Beaumont, un; le général Lasalle, un; le général de division Dupont, un; le général Conroux, un; le général de division Beker n'a que deux aides de camp; le général Maillard n'eu a pas. Je remarque que la division Gazan n'a qu'un adjoint ; il lui en faut deux. Donnez ordre à tous ces généraux de compléter le nombre d'aides de camp qu'ils doivent avoir selon l'ordonnance, et de ne prendre aucun officier faisant partie de la Grande Armée, mais de les prendre parmi les adjoints des divisions de l'intérieur ou parmi les officiers de cavalerie et d'infanterie des dépôts qui sont en France.

Le général de brigade Legendre pourrait être envoyé à la division Dupont; vous lui donnerez l'ordre d'attendre, pour rejoindre cette division, le premier moment où les deux divisions seront à proximité.

Naporéos

Dépêt de la guerre. (En maute sus Arch. de l'Emp.)

### 10805.

### AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 17 september 1806.

Mon Fils, vous m'avez fait connaître que vous placeriez la division de chasseurs de réserve de l'armée de Naples en deçà du Pô; cependant elle reste toujours à la même place, ce qui doit rendre les fourrages trèschers. La 1" division de la réserve de l'armée de Naples, que commande le général Ponchin, est placée dans les quatre villes de Rimini, Cesena, Faenza et Forli. Il y a deux régiments à Rimini, deux à Cesena, deux à Forli et un à Faenza; aujourd'hui que chacun de ces régiments n'est que de 200 hommes, cela n'a pas d'inconvénient; mais, lorsqu'ils vont recevoir chacun 7 à 800 conscrits, deux régiments seront trop dans une ville. Je désire que vous me fassiez un rapport là-dessus. La 2º division que commande le général Valori est tout entière à Bologne; ces régiments, qui ne forment aujourd'hui que 1,600 hommes, y sont bien; mais, lorsqu'ils formeront une force de 7,000 hommes, tout cela ne pourrait pas rester à Bologne, Il est convenable de les diviser dès aujourd'hui. On peut facilement en laisser trois à Bologne, il fant placer le reste ailleurs. Faitesmoi également un projet sur le placement de cette division.

NAPOLEON.

Course, par S. A. I. Mar la duchesse de Leuchtenberg. (En minute sut Arch. de l'Enq.)

#### 10806.

### AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 17 reptembre 1866.

Mon Fils, j'imagine que flaguse est approvisionnée; voilà l'hiver; les movens dy faire passer des approvisionnements deviendront encore plus faciles; il faut y en envoyer une quantité suffisante. Recommendez à l'ordonnateur de porter le plus grand soin dans l'administration, car je vois qu'on a enové là beaucoup de blé d'Ancône et de Venise, et je ne vois pas les magnasins s'augmenter considérablement.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. J. M<sup>n</sup>. In duchesse de Leuchtenberg (En mouve son Arch. de l'Emp.)

## 10807. AU ROL DE NAPLES.

Saint-Cloud, 17 septembre 1806.

Je viens de recevoir la nouvelle que M. Fox est mort. Dans les circonstances actuelles, c'est un homme qui meurt regretté des deux nations.

Le commandant de Terracine paraît être un polisson. Il a répando par tonte l'Italie qu'îl n'y avait que deux jours de vives à Gate; il a fait l'important et jeté l'alarme à Rome et aux environs. Tancez-le de ma part. Je ne sais ce que c'est que ce colonel : il s'appelle Lécuyer. Yous ne feries pas mal de vous édirire de pareilles gens. Comme s'il se pouvait qu'il n'y ett à Gaéte que deux jours de vivres, et qu'on n'en pût trouver, ne fâte-ce que chez je hourgeois!

l'apprends de Pescara que le corps du général Tisson y a laissé beaucoup de malades, et que le général Dombrowski en laisse dans un dénament let, quità n'ont pas seulement de paillasses. Envoyez-y donc un commissaire des guerres et mettez Dombrowski à Naples avec les Polonais. Cest un homme incapable de commander une province. Un major ou un colonel français y vaudrait ineux. L'idée que des malades sont ainsi

abandonnés et manquent de tout est terrible. Il est peut-être à regretter que ces corps vous soient arrivés sitôt. Un mois plus tard, tous vous seraient arrivés en bonne santé. Il faudrait à Pescara un hôpital et un approvisionnement.

Napoléon

Archives de l'Empire.

#### 10808.

### AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Saint-Cloud, 18 september 1806.

Je désapprouve entièrement ce que vous avez ordonné pour l'escadre du contre-amiral Allemand. Je reconnais bien là l'esprit de la marine, de toujours crier sur les abus et de les renouveler toujours. Donnez ordre que tout soit rétabli sur cette escadre comme cela était. Les changements ne doivent rouler que sur les frégates. Je désire bien que vous ne changiez rien aux équipages des vaisseaux. J'avoue que je ne comprends rien à ce mouvement : désorganiser une escadre formée depuis trois ans pour un avantage presque nul, je ne puis le comprendre. D'après cette manière de faire, je ne trouve pas étonnant qu'on ne veuille pas de bataillons marins organisés. Quant à la question d'avoir un assez grand nombre de marins pour ne pas être obligé de changer les équipages, c'est une chimère. Dans aucun pays du monde on n'a eu des marins proportionnés aux besoins.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 10809. AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 18 reptember 1806.

Mon Fils, la Prusse continue toujours ses armements, et il ne serait pas impossible qu'il y eût, dans le courant d'octobre, une rupture entre les deux puissances, Jusqu'ici il n'y a rien de décidé. Toutefois les préparatifs se sont de part et d'autre avec assez d'activité. L'Autriche proteste

de sa neutralité, et il est à croire, vu la situation actuelle de sea affaires intérieures, qu'elle attendra, si elle se décide, l'issue des événements. Quoiqu'il sera temps alors de vous donner des instructions, J'ai cru que je dexisi d'avance vous instruire du rôle que vous auries à jouer, afin que vous vous vu prépariez.

Vous commanderex en chef mon armée d'Italie, qui ne sera qu'une armée d'observation, vu que je suis bien avec l'Autriche; mini il n'en faudra pas moins exercer une grande surveillance et user d'une grande prudence. Vous aurez sons vos ordres le corps du Frioul composé de 15,00 no hommes d'infanterie avant trente pièces de canon attelées. A cet effet, le général Seras, avec le 13" régiment de ligne, se portera dans le Frioul, quand il en sera temps, de manière qu'il ne veste en Istre aucme de mes tompes, si ce uite un gouverneur pour y commander, le bataillon d'Istric et une compagnie d'artillerie italienne. Pour faire onvenentai insensiblement, mon intention est que vous donniet d'abord au général Seras l'ordre de se rendre à sa division dans le Frioul, en laissant un général de brigade pour commander à sa place et emmenant avec lai un batilion du 13".

Les hôpitaux d'Istrie seront tout doncement et sans secousse évacués sur l'Italie. On laissera deux pièces de campagne de 4 avec le hatalilo du 13 qui restrae an Istrie, et le reste de l'artillèrie de campagne renterea à la division Seras. Les fusils, les magasins, tout doit être évacué insensiblement sur Palumanova; sons ne devez laiser en Istrie que l'artillerie de cètes, trois compagnies d'artillerie pour défendre les côtes et servir les batteries, nais aucus magasin de fusils. Huit jours après que le presure batalilo u'3 et le général Seras seront arrivés dans le Friout, vous y ferez venir le reste du 13°, et vous se laisserez en Istrie qu'une compagnie de ce répienent. Aissi fou s'accontiument in urien voir dans l'Istrie. Mais, si le départ des troupes fait troy d'effet, vous pourrez y envoyer un nutre bataillon et le retirer ensuite. Cela auru l'anuage de jeter dans l'incertitude sur mes projets, et mes peuples d'Istrie ne se croiront point abandonnés. Toute l'artillerie inutile à la défense de Palmanova et d'Osoppo doit être évacurée sur l'ente, et il ne doit rien y

avoir entre l'I-onzo et l'Adige, qui puisse gêner les mouvements de l'armée et tomber au pouvoir de l'ennemi, si jamais, dans quelques mois. l'ennemi pénétrait dans ce pays. Tous les magasins nécessaires à la défense de Palmanova doivent être renfermés dans cette place.

l'ai appris avec surprise que le million de rations de biscuit que j'y avais fait envoyer a été placé dans les villages voisius; cela n'a pas de seus. Il v a des églises, des maisons nationales; il faut en loger les habitants ailleurs, et disposer ces maisons pour y placer les magasins. Tout doit être organisé insensiblement et sans éclat pour la défense de cette place. Les officiers d'artillerie et du génie, le commandant de la place, les adjudants de place, un colonel commandant en second, doivent être à leur poste. La garnison serait composée de 500 canonniers, moitié Français, moitié Italiens, et de 1,500 hommes des 3º bataillons du corps du Frioul, que vous organiseriez lorsqu'il en serait temps. Les huit dépôts de l'armée de Dalmatie, ceux de l'armée du Frioul, ceux de l'armée de Naples, re qui fait vingt-huit dépôts, auront avant la fin d'octobre plus de 16,000 hommes présents sons les armes, puisque près de 20,000 hommes vont s'y rendre. Le cas arrivant, après avoir renforcé les bataillons de guerre à leur complet, le fonds de ces dépôts formerait les garnisous de Palmanova, de Venise, d'Osoppo, de Mantoue, de Peschiera, Legnago, Mais ces dispositions sont des dispositions de guerre, à faire au moment d'une déclaration de guerre, et lorsque vous arriveriez à être vraiment menacé d'une invasion. Ainsi vons sentez l'importance de porter une surveillance scrupuleuse à l'organisation des dépôts, au remplacement des officiers réformés ou en retraite, à la nomination des sergents et caporaux, à l'habillement et à l'armement des conscrits, et au renvoi de tous les hommes écloppés et hors d'état de servir.

La défense de Venise pourrait être confiée au général Miollis, qui, s'y enfermant avec tous les moyens de la marine et avec 6 or 7,000 hommes des différents dépôts, pourrait faire une longue et brillante défense, jusqu'à ce que la suite des opérations générales parvint à le dégager.

La place de Mantoue, dans laquelle vous mettriez également 6 ou 7,000 hommes des dépôts, serait promptement approvisionnée. Tout sotre corps du Friout deviendrait ainsi disponible. Le 106°, le 3' d'infantrei légère et sept régiments que j'ai en Piémont, vous forment trois nouvelles divisions qui portersient votre corps d'armée à 36,000 hommes d'infanterie, ce qui, avec la cavalerie (épère, les cuirassiers et les dépôts de cavalerie de Jarmée de Aples, vous formerait une rade de près de 6 0,000 hommes, force imposante qui, vu les opérations ultérieures de l'Allemague, contiendrait l'ennemi. En tout cas, vous pourier maneuver entre Venie, Palmanova, Osopo, Mantoue, Legnago, Peschiera, sans être ohligé de vous afiablir pour munir ces places, les ayant armées et approvisionnées d'avance. Si les événements politiques decenaient très-sérieux, il est probable que vous vous trouverier rallié par l'armée de Vaples, ce qui vous ferait un renfort de 60,000 hommes. Dans la assion of nous entrons, tous les malades vont guérir.

Il est convenable que vous me fassiez connaître l'opinion du général Wiollis sur la possibilité de défendre Venise; celle du général Chasseloup, ainsi que celle de votre aide de camp Sorbier, pour, avec le moins de travaux possible, mettre cette place en état de défense; car mon intention n'est pas que vous travailliez sérieusement à ces fortifications avant que la tournure que vont prendre les affaires soit plus prononcée. Si l'opinion de ces différents officiers est que 6 ou 7,000 hommes penvent se défendre longtemps à Venise, vous y ferez passer sans éclat les approvisionnements de bouche convenables et les vivres, surtout en blé et en farine. Je n'ai point donné l'ordre qu'on désarmât aucune de mes places; ainsi je les suppose toutes armées, même Venise. Il est essentiel cependant que vous vous concertiez avec le général Sorbier pour que toute l'artillerie qui est inutile à leur défense se rende à Pavie et repasse l'Adda. Il ne faut rien laisser, même à Vérone, qu'un parc de campagne qui servirait pour toute votre armée. Ainsi vous ne laisseriez rien à l'ennemi, si les circonstances vous obligeaient à vons retirer en deçà du Mincio ou de l'Adda.

Quant à la Dalmatie, dans une pareille occurrence, le général Marmont devrait laisser une garnison suffisante à Raguse, car je ne suppose point qu'il ait pu s'emparer de Gattaro. Il concentrerait tout son monde du côté de Zara pour pouvoir inquêter les frontières de la Groatie, les attaquer même, pousser des partis, et obliger l'ennemni à se tenir en force vis-à-vis de lui. Les approvisionnements qu'il aurait soin de réunir en grande quantité à Zara, les munitions de toute espèce qu'il y concentrait et les forces qu'il aurait, pourraient le mettre dans le cas de prendre l'offensive ou d'aider à votre défensive sur l'Isonzo, et obliger l'ennemi à avoir l'à un corps d'observation. Au pis aller, Zara le mettrait à même de s'y défendre des mois entiers, et d'attendre la solution générale des affaires.

Jaurai le soin et le temps de vous écrire, s'il y avait quelque chose décidé. Coutletis, j'ai voult vous donner cette instruction générale, qui vous servira de règle. Dès aujourd'hui vous pouver, sans scandale et sans bruit, vous occuper de l'approvisionnement de vos places, de teur armement et de l'ensemble de la défense du paya au delà de l'Adda. Il faut prendre sur les finances du royaume d'Italie tout ce qui ne pourra pas être pris sur le fonds messuel, et, sous différents prétextes, vous assurer du fonds des approvisionnements; l'accessoire sera bientôt com-tété.

Indépendamment du livret que vous me remetter de l'état de situation de l'armée, je désire que vous me n'emettier un uatre qui me fasse counsitre le nombre de pièces des places, les priuripaux objets d'approvisionnement de bouche qui se trouvent dans chacune d'elles, aniss que les noms des généraux commandants de place, des adjudants de place, des officiers du génie et d'artillerie préposés à la défense desdites place, des Officiers du génie et d'artillerie préposés à la défense desdites places, des Officiers du génie et d'artillerie préposés à la défense desdites places, des Officiers du génie et d'artillerie préposés à la défense desdites places, des Officiers du génie et d'artillerie préposés à la défense desdites places, des l'artilleries des différents ouvrages et leur situation.

Il ne faut point, dans ce moment, changer de dispositions avec l'Autriche, la provoquer d'aucune manière ni lui douner aucune alarme. Cette instruction est lout hypothétique et fondée sur des suppositions dévénements qui n'auront peut-être pas lieu. Il faut donc laisser ignorer à tout le monde que vous l'ayer reque, même aux agents-que vous ferez concourir à vos dispositions, mais preudre vos unesures insensiblement et pen à pen, de manière que Palmanova et Osoppo soient en état de défense, approvisionnés et prêts à sontenir un siége à la fin d'octobre, et les autres places un mois plus tard. Que votre ordonnateur corresponde continuellement avec les chefs des différents services, et que vos aides de camp travaillent sans relâche à leurs inspections, mais sans que sous fassiez connaître le but où vous voitez arriver: car les opérations une fois commencées, si cela devait étre, il fant que rien ne s'évacue, que rien ne donne l'alarme, et que chaque chose se trouve dans l'éta; oil elle devar être.

Quant au général Marmont, il faut lui écrire simplement que, vu la guerre avec la Russie, s'il n'a pas pu s'emparer de Cattaro, il ne sera plus temps de le faire, puisque l'ennemi s'y sera renforcé et approvisionné; que des armements considérables se font en Prusse, et qu'il ne serait pas impossible que la guerre avec cette puissance vint à éclater; que l'Autriche proteste de sa nentralité et de sa ferme résolution de n'être pour rien dans ces armements; que cependant, vu son éloignement, il doit se comporter selon les circonstances; que son point d'appui doit être Zara, et qu'il doit agir pour sa défensive d'une manière isolée, et, réunissant toutes ses troupes sur la frontière d'Antriche, la menacer constamment et l'obliger à tenir un corps d'armée devant lui; qu'en cas qu'il fût attaqué par des forces supérieures, Zara doit être sou réduit; que ses movens militaires de guerre et de bouche doivent être concentrés dans cette place; qu'il doit y faire un camp retranché de ses troupes de manière à attendre daus cette position le résultat des opérations générales; et, s'il arrivait que l'Autriche ne divisat point ses forces, il doit la menacer du côté de la Croatie, de manière à opérer une puissante diversion. Il est nécessaire que vous lui envoyiez un chiffre très-difficile ù trouver, qui lui servirait à correspondre avec Lauriston, qui commanderait à Raguse avec une garnison suffisante. Au moven de ce chiffre, vous communiqueriez avec Lauriston par mer et par terre. Vons sentez toute l'importance d'avoir un bon chiffre que vous pourrez confier à Méjau; il fant même essaver de vous en servir pendant la paix pour voir si vous vous entendez bien. Si la guerre venait à avoir lien, il sera convenable

que le général Marmont organise des postes de correspondance, qui viendraient à Venise, de là à Rimini et dans la Romagne, porter des nouvelles et en recevoir, surfaut si Ancione était bloquée, le général Vignolle pourrait envoyer en temps de guerre des états de situation en chiffres, ce qui n'aurait auena inconvénient, et me ferait bien connaître la situation des affaires. Écrivez au général Marmont que tout ceci est une instruction générale pour lui seul, dont il ne se servirait que dans le cas bien éventuel d'une guerre avec l'Autriche. Les affaires se méditent de longmain, et, pour arriver à des succès, il faut penser plusieurs mois à ce qui pent arriver.

Lisez tous les jours cette instruction, et rendez-vous compte le soir de ce que vous aurez fait pour l'exécuter, mais sans bruit, sans effervescence de tête, et sans porter l'alarme nulle part.

Napoléon.

Gonza. par S. A. I. M<sup>are</sup> la dochesse de Leuchtroberg. (En misste sez ârek, de l'Emp.)

## 10810.

# At ROLDE VAPLES.

Saint-Cloud, 18 septembre 1806.

J'ai pris un décret qui a décidé le nombre d'hommes que j'accordais es régiments français pour votre Garde. Le rine accorderai pas davanlage. Ne formet pas une Garde trop nombreuse. Il est politique de ne 
pas donner de jaloussie à la Garde impériale. G'est en voyant de loin qui on 
mendéte aux inconvénients, et céul-à un jour pourrait en être un trèsgrand. Trois mille hommest 'Ma Garde n'a pas davantage. Je suis obligé d'envoyer des officiers pour remplacer ceux que vons avez pris, et cela 
me fait un acroissement de dépense considérable. Mes quinne gendarunes 
d'élite ne sout pas bien traités à Naples; faites-les venir à Milan. Cela 
et très-important parce qu'ils écrivent à leurs camarades, et moi-ne'me 
je suis porté à être blessé qu'on reconnaisse ainsi une preuve d'estime 
que j'ai donnée en envoyant à Naples des hommes de ma Garde. Ils avaient 
na service; ceux qui le leur ent dé-é, qui les ont mis à pied, ont un fait.

Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent aux convenances et à moi. On a eu tort de vouloir leur faire quitter ma Garde sans m'en prévenir. Je ne puis savoir que mauvais gré aux officiers qui ont quitté leurs corps sans ma permission. Les généraux m'ont écrit et se sont mis en règle avant; les colonels et les capitaines devaient en faire autant. Ce sont là des choses très-importantes, parce qu'après être passés ainsi à votre service ils ponrraient s'accoutumer à passer à un autre; au lieu que, lorsqu'il a rempli toutes les formes, un honnête homme s'estime en règle. Quand vous recevrez cette lettre vous ne serez pas loin d'octobre, qui est la saison où les malades guériront. Je pense qu'il est prudent de ne

pas laisser de malades en Calabre et de les évacuer sur Capoue,

L'horizon est un peu troublé en Europe. Il serait possible que j'en vinsse bientôt aux mains avec le roi de Prusse. Je vous ai déjà écrit làdessus. Occupez la Calabre, Scilla et Reggio sans bruit, et retirez-en tons vos malades; de sorte que, si les circonstances le voulaient impérieusement, toutes vos tronpes se concentreraient sans embarras devant Naples, sans que vous fussiez retardé par rien. Cette disposition, vous seul la devez connaître; elle doit s'exécuter comme une chose naturelle, et, dans le fait, elle est conforme aux principes de la guerre et aux sages dispositions militaires. Le fond de la botte prête le flanc; si les Anglais armaient considérablement, il serait bon que vos malades se trouvassent à l'abri dans une ville comme Naples ou Capone; c'est dans mon opinion à Capoue que vous devez mettre tous vos malades. Vous n'avez pas actuellement d'antres mesures à prendre. D'abord il est possible que, sous huit ou dix jours, tout s'arrange, ou que, si l'on ne s'arrange pas, les Prussiens soient tellement battus aux premières affaires que tout soit fini en peu de jours. Toutefois exécutez à la lettre tout ce que je vous dis. Si Capoue est jugée en état de soutenir un siége, vous pouvez la faire armer, puisqu'elle contiendra vos hôpitaux et qu'il serait impossible de les laisser exposés au pillage et à un coup de main. Vous pouvez commencer à y faire transporter l'artillerie, comme point central de vos moyens. Je vous le répète, si cette lettre est lue par d'autres que par vous, vous gâtez vos affaires. J'ai l'habitude de penser trois ou quatre mois d'avance à ce que je dois faire, et je calcule sur le pire. Vous gâtez donc vos affaires en laissant pénétrer ce que je vous écris.

NAPOLÉON

Archives de l'Empire.

#### 10811.

#### AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 18 septembre 1806, 11 beures du seir.

Monsieur Dejean, le 1" régiment des grenadiers de ma Garde, composé de deux bataillons formant un total de 1,000 hommes, partira demain, à dix heures du matin, et îra coucher à Claye. Il en partira le 20, à la pointe du jour, pour se rendre à Meaux.

Le 2° régiment de grenadiers partira de Paris le 20, à six heures du matin, et ira coucher à Meaux.

Les chasseurs de ma Garde, composés de quatre bataillons formant

A Dammartin et à Meaux, il y aura 100 charrettes attelées chacune de quatre colliers, capables de porter 10 hommes, qui seront prêtes sur la place de Meaux, le 30 à ûx heures du matin, pour porter le même jour à la Ferté les 1,000 hommes du 1" régiment des grenadiers de ma fiarde.

Le même jour il y aura à Dammartin 100 voitures organisées de la même manière, qui seront prêtes à huit heures du matin, pour transporter le 1º régiment des chasseurs de ma Garde à Viller-Cotterts. Il y aura deux routes, celle des grenadiers par Metz, et celle des chasseurs par Luxembourg. Sur la première, il yaura quatorze relais de Meaux à Worns, et sur la seconde, treire de Pammartin à Bingen.

Les tableaux ci-joints vous feront connaître l'organisation des relais et leur emplacement.

A défaut d'une voiture à quatre colliers, il y aura deux voitures à deux colliers.

Vous ferez partir, avant deux heures du matin, deux commissaires des guerres pour s'entendre avec le sous-préfet de Meaux, pour que les relais

...

de Dammartin et de Meaux soient prêts le 20, et que celui de la Fertésous-Jonarre soit prêt pour le lendemain 21, à six heures du matin.

Du moment que le sous-préfet aura fait toutes ees dispositions, l'un des commissaires des guerres se rendra auprès du sous-préfet de Soissons pour faire organiser les relais de Villers-Cotterets et de Soissons.

L'autre se rendra auprès du sous-préfet d'Épernay pour faire organiser les relais de Paroy, d'Épernay, de Châlous et de Sainte-Menehould.

Le premier se rendra ensuite auprès du préfet de l'Aisne pour faire former les relais de Laon, Neufchâtel et Rethel, De là, il se rendra à la sous-préfecture de Rethel pour faire préparer eeux de Rethel et de Vouziers, et ainsi de suite.

Comme le tomps est très-court pour les premiers relais, jai donné l'Ordre au unarchéals Bessières d'écrire au sous-préfet de Meaux par un officier d'état-major, qui arrivera avant quatre heures du matin, de mauière que, lorsque les commissaires des guerres arriveront, le sous-préfet aura déjà pris ses dispositions.

Chaque cheval sera payé à raison de 5 francs par jour. Les propriétaires des chevaux pourvoiront eux-mêmes aux fourrages.

Vous préviendrez chaque sous-préfet que les voitures doivent être payées par le major commandant chaque régiment, au moment de l'arrivée des voitures et sur la quittance du préposé que le sous-préfet aura commis pour commander le relais; de sorte que chaque sous-préfet vous euverra incontient le reçu du payement.

Mon iuteution est qu'on réunisse à Worms assez de bâtiments pour transporter les grenadiers à Mayence, par ean, au moment de leur arrivée.

Vous autoriserez les commissaires des guerres à prendre les mêmes mesures pour Bingen, suivant les renseignements qu'ils recueilleront sur les lieux.

Ces mouvements doivent être combinés de manière que tous les régiments de grenadiers et de chasseurs à pied de ma Garde soient arrivés à Mayence le 28 au plus tard.

Apoléox.

Dépôt de la guerre (En minute sux Arch. de l'Emp.)

#### 10812.

## A M. MOLLIEN.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Monsieur Mollien, je vous envoie des pièces relatives à l'emprunt que désire faire le roi de Naples, qui paraît en avoir besoin. Je vous ai déjà fait connaître dans quelle vue cet emprunt devait être fait. C'est un objet qui mérite d'être médité.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>ere</sup> le comtesse Mollien (En minute eux Arch. de l'Emp.)

## 10813. A. M. MOLLIEN.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Monsieur Mollien, je vois dans l'étal des recettes du payeur de l'armée d'Italie que le verement du receveur des contributions, re qui probablement veut dire la recette, de Venise, est porté pour une somme peu considérable pour plusieurs mois, puisqu'elle n'est portée que pour 17 à 1,800,000 finance par mois; c'éta bien peu. Quant aux dépenses, jet youv une dépense accidentelle et imprévue de 1,800,000 france et une gratification extraordinaire de 300,000 france; cela mérite quelque explication le trouve aussi que les dépenses ne sont pas bien classées, puisqu'il y un article Subsistances militaires — Services réunis de 3,440,000 france; nous ne connaissons pas cette manière de compter daus notre budget. Cette somme doit être répartie sur la boulangerie, la viande, etc. Dans le fait, la boulangerie, la viande, etc. Dans le fait, la boulangerie, la viande, etc. Dans commes qu'in es sont pas asser fortes.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>ms</sup> in comicser Mollien. (En micete ses Arch. de l'Emp.)

## 10814. A M. TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, on a volé un ourrier, venant de Naples, entre Modène et Reggio. C'est le résultat d'une intrigue anglaise à la lété de laquelle se trouvent un nommé Castodi et plusieurs prêtres retirés en Toseane. Écrivez d'une manière pressante et ferme pour qu'on chasse ce nommé Castodi, et pour qu'on dissipe ce rassemblement d'intrigants qui s'est formé dans ce pays.

NAPOLÉON.

Arrhives des affaires étrangères. (En muses ses Arch de l'Emp.)

#### 10815.

#### AL ROLDE HOLLANDE

Sant-Cloud, 19 septembre 1806.

Les circonstances deviennent tous les jours plus urgentes. Ma Carde est partie en poste et fait en six jours la route de Paris à Mayence. Le camp de Meudon part de la même manière. Mon intention est qui au reçu de la présente lettre vous fassies partir les 65° et 7 s' pour Wesel, de manière qu'ils syoient arrivés le "or cothere; que vous dirigies également la moitié de vos troupes sur la même direction avec toutes les divisions d'artillérie, au fur et à mesure que vous pourrez les faire partir, et que vous composies vos divisions ést pièces.

Avant le 1" octobre je serai à Mayence; il est nécessaire que vous vous trousie de votre personne, du 1" au a octobre, à Wesel, ayant les deux régiments ci-dessus formant près de 5,000 hommes, toute votre cavalerie et la moitié de vos troupes avec vingt ou trente pièces d'artillerie: ce qui vous formers un corps de 1 à 12,000 hommes. Vous les cantonneres aux environs de Wesel. Vous recevrez, au reste, un ordre ultérieur sur les diversions que vous devec opérer. Vous tiendrez l'autre division de vos troupes entre Utrecht et Wesel, de manière à pouvoir l'appeler près de vous, ou servir d'avant-garde, ou marcher du côté de la mer, si les circonstances l'exigeaient.

Comme mon intention n'est pas d'attaquer de votre côté, je désire que vous entriez en campagne le premier pour menacer l'ennemi; les remparts de Wesel et le Rhin, à tout événement, vous serviront de refuge.

Vous recevrez de nouvelles instructions plus tard.

Envoyez-moi l'état de la formation de vos divisions et de votre camp. Si vous avez du biscuit en Hollande, faites-en filer quelques centaines de milliers de rations sur Wesel, qui a besoin d'approvisionnement.

Quoique vous ne soyez pas bien organisé, marchez toujours sur Wesel, où vous tiendrez la défensive avant de prendre réellement l'offensive. Vous avez plus d'un mois pendant lequel vous pouvez faire tous vos préparatife.

Mais il n'en est pas moins très-important que vous soyez rendu dans les premiers jours d'octobre à Wesel.

Faites marcher toute votre cavalerie, afin de couvrir le duché de Berg et les terres de la Confédération de ce côté.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10816.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Mon Cousiu, ĵai dicté ce matin pendant deux henres à Clarke, pour ordonner tous les mouvements de l'armée; mais il paraît que ce ne sera que vers minuit qu'il aura mis son travail au net. Comme, parmi le grand nombre d'instructions que je lui si dictées, celle relative à la place de Braunau et à la défense de l'Inn se trouve copiée, je ne veux pas perdre un moment pour vous l'envoyer. Je n'ai pas besoin de vous dire que le mystère et le sercet doivent présider à ces opéraisons. Le roi de Bavière sera ainsi garanti par un corps de ses troupes et mes positions sur l'Inn. D'ailleurs, l'Autriche ne bougera point, da moins jusqu'à ce qu'elle voie

quelle sera l'issue des événements. Je désire que vous u'instruisiez de rien Andréossy, mais qu'il reste encore à Vienne et qu'il continue à correspondre avec vous, pour bien nous faire connaître la situation des affaires.

J'ai envoyé directement l'ordre au corps du maréchal Ney de se réunir à Ulm, ainsi qu'à la cavalerie de la division de dragons du général Beker.

Fai fait donner l'ordre au maréchail Davout de réunir tout son corps à Œttingen. Ces mouvements sont les plus pressés. Vous devez donner ordre au parc qui est à Augabourg et au grand quartier général de se tenir prêts à partir. Donnez le même ordre à tous les corps du maréchail Soult. Tout part d'ici en grande diligence et par des moyens extraordinaires.

Le roi de Hollande commande l'armée du Nord. Il n'y a pas d'inconvinient à faire mettre dans les journaux d'Allemagne qu'à peine formé le camp d'Utrecht a été levé; que les 16,000 hommes de troupes hollandaises de ce camp, renforcées de 15,000 hommes de troupes auvillaires françaises et de 30,000 hommes qui s' predent des épôts de l'intérieur, doivent former l'armée du Nord, commandée par le roi de Hollande, et qui sera forte de 80,000 hommes (par le roi de Hollande, et qui sera forte de 80,000 hommes)

NAPOLÉON.

Dans douze heures au plus tard vous recevrez tous les ordres de mouvement.

Dépêt de la guerre. (En missie rez ârch. de l'Emp.)

10817

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

NOTE SUR LA DÉFENSE DE L'INN ET L'OCCUPATION DE BRAUNAU.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Le maréchal Soult laisseru le 3° régiment de ligne tout entier dans Braunau, sous les ordres du général de division Merle. L'adjudant commandant Lomet, un colonel du génie et six officiers du génie d'un rang inférieur, un colonel d'artillerie, quatre compagnies d'artillerie française, une escouade d'ouvriers, une compagnie de sapeurs, quatre ou cinq officiers d'artillerie en résidence, et deux commissaires des guerres, y seront également laissés, ainsi qu'un régiment de cavalerie.

La citadelle de Passau sera armée et approvisionnée; elle sera gardée par un bataillon bayarois.

La forteresse de Kufstein sera armée et approvisionnée; elle sera également occupée par un bataillon bavarois.

Le corps de l'armée bavaroise, fort d'environ 15,000 honmes, tien-dra position enter l'Inn et l'Isar. Il aura des avant-postes retranchés dans le château de Burghausen. Il entretiendra des patronilles le long de la frontière bavaroise, de telle sorte qu'on puisse empécher la garaison de Braunau d'être insultée par la simple fantaisié des généraux autrichiens.

Le maréchal Soult se rendra personnellement à Braunau, ainsi que des officiers générus du génie et de l'artillerie, et un commissirique se guerres désigné par l'intendant général de l'armée, afin de constater l'état des munitions d'artillerie et les approvisionnements de bouche de toute espèce qui se trouvent dans la place de Braunau; on y enverra tout ce qui pourrait manquer, et les ordres les plus exprès seront donnés pour que la consommation journalière de la garnison de Braunau soit fournie par Munich, afin de réserver les magasins de la place pour le moment du blocus, s'il devait avoir lieu. Le service de la place de Braunau devat être établi de manière qu'il se fasse rigourusement.

Un bataillon bavarois, destiné à s'enfermer dans cette place avec la parsinos française, sera campé sur la gauche de l'inn et à la tête du pont de Braunau, du côté de la Bavière. On y construira une tête de pont ou une forte redoute, tracée de manière à être protégée par le feu de la place, et qu'on conserverait aussi longtemps que possible, même en cas que la place fût cernée et que l'ennemi fût sur la rive gauche de l'inn.

Le maréchal Soult conviendra d'un chiffre avec le général Merle, et ce chiffre sera envoyé au major général de la Grande Armée.

Il doit y avoir dans Braunau des vivres pour huit mois.

Le général Merle choisira pour commander en second un général de brigade ayant sa confiance, et qui serait utile en cas d'événements

| rigade ayant sa confiance, et qui serait utile en cas a ev | enemen | us.   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| On voit que le général Merle aura sous ses ordres :        |        |       |
| 3° régiment de ligne                                       | 3,000  | homme |
| Artillerie                                                 | 400    |       |
| Sapeurs                                                    | 100    |       |
| Bataillon bavarois, qui doit camper à la tête du           |        |       |
| ont                                                        | 800    |       |
| Artillerie bavaroise, formant une compagnie                | 100    |       |
|                                                            |        |       |

4,400

Avec une si helle garnison de 4,000 à 4,500 hommes et au delà, ayant des vivres pour buit mois, et abondamment pourvue d'artillerie, n'ayant, parmi les officiers du génie, que des sujets choisis et conuns pour avoir envie de se distinguer, ayant surtout deux ou trois mois devant soi, pendant lesquels on peut s'occuper de tout ce qui peut étre avantageux à la place, on peut y faire la plus brillante résistance, et. dans aucun cas, on ne doit se rendre sans avoir sontenu plusieurs assauls au corps de la place.

On fera venir sans retard beaucoup de bois du Tyrol; avec du bois, des outils et des bras, on ferait une place la où il n'en existerait aucune.

A Braunau, on a l'avantage de l'eau, et on peut établir des ouvrages avancés et des lignes de contre-attaque de manière à prolonger la défense de la place assez pour être secouru.

Du reste, rien ne porte à penser que l'Autriche ait des vues hostiles, et on doit agir en conséquence.

Personne ne doit passer en ville, pas même les voyageurs. Le gouverneur ne doit jamais s'éloigner de la place de plus de la portée du canon; il ne doit jamais diner hors de la ville; et, lorsqu'il en sort, le commandant en second doit se trouver sur les remparts.

La solde de la garnison de Braunau devra être assurée pour trois mois, et l'argent nécessaire pour cet objet devra être déposé chez le payeur. Quant aux travaux que le soldat exécutera, ils ne seront pas salariés et ne peuvent l'être : c'est déshonorer le soldat, qui doit faire un travail de cette nature uniquement par honneur.

On maintiendra la meilleure harmonie avec les Bavarois.

On plantera des poteaux à portée du canon de la place, portant pour inscription: Territoire de Braunau. Aucun corps armé étranger ne doit y entrer.

Le gouverneur communiquern avec prudence avec mon ministre à Vienne et aura soin qu'en cas que ses lettres soient interceptées elles ne puissent rien compromettre. Il enverra chaque jour un rapport de tout ce qui parviendra à sa connaissance à Munich et au major général de l'aranée.

On lui recommandera surtout, ainsi qu'à tout officier de la garnison, de ne tenir aucun propos, devant vivre avec les Autrichiens dans la meilleure intelligence, quoique sur ses gardes.

Napoléon.

Dipôt de la guerre. a mante sux Acch, de l'Emp.)

10818.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

l'ai donné directement les ordres au roi de Hollande pour qu'il se trouve le 2 octobre avec son corps d'armée à Wesel.

Le maréchal Augereau se réunira à Francfort le 2 octobre, ayant des postes de cavalerie et une petite avant-garde à Giessen. Le maréchal Lefebvre se réunira à Kænigshofen le 3 octobre. Ce mou-

vement s'exécutera plus tôt si l'ennemi était en force à Halle.

Le maréchal Davout sera réuni à Bamberg, avec tout son corps d'armée, au plus tard le 3 octobre.

Le maréchal Soult sera réuni à Amberg (hormis le 3° de ligne, qui reste à Braunau) el sera prêt à partir le 4 octobre, avec tout son corps. Le prince de Ponte-Corvo sera réuni à Bamberg le 2 octobre. Il y sera réuni avant cette époque, si les dispositious des Prussieus paraissent être de faire des movements hostite.

34

Le maréchal Ney sera réuni à Anspach le a octobre. Les six divisions de cavalerie de la réserve se mettront en mouvement et seront arrivées en position le long du Mein, depuis Kronach jusqu'à Wurzburg. Le 3 octobre, la grosse cavalerie sera du côté de Würzburg.

Le 2 octobre, on prendra possession du château de Würzburg, qu'on armera et approvisionnera. On prendra possession de Kœnigshofen et du château de Kronach, et on les mettra en état de défense.

Le parc général se rendra à Würzburg, le petit quartier général à Bamberg, les gros bagages à Würzburg; tout cela en position le 3 octobre.

Tous les commandants d'armes de la Souabe et de la Bavière seront rappelés, excepté celui d'Augsbourg et d'Ingolstadt, et dirigés sur la nonvelle ligne d'opérations jusqu'à Würzburg et Bamberg.

Le général qui commande en Souabe commandera à Francfort; un autre commandera tout le pays de Würzburg.

La gendarmerie des divers corps d'armée sera affaiblie, afin d'établir, à une journée en arrière de chaque grande route qu'on prendra, un détachement commandé par un officier supérieur, pour arrêter les trainards et maraudeurs et empêcher le désordre.

On mettra à l'ordre que les généraux aient les aides de camp et les officiers d'état-major, saus en prendre dans la Grande Armée, excepté aux dépôts.

Le major général expédiera tous les ordres sans délai et m'envera l'ittiéraire de la route de chaque colonne. Chaque corps d'armée, en arrivant au rassemblement, aura quatre jours de pain. Il faudra ordonner qu'on y prépare du pain pour dix jours, afin qu'il y en ait toujours pour quatre jours au moment où l'on voudrait partir pour entrer en campagne.

Les troupes de Bado se réuniront à Mergentheim; les troupes de Wurtemberg à Ellwangen. Les troupes de Bavière prendront la position qui a été indiquée dans le temps, entre l'Isar et l'Ina, e occuperont les forteresses de Passau et de Kufstein. Une division de 6,000 hommes sera sous les ordres du prince de Ponte-Corvo et devra être rendue, préte à partir avec le corps d'armée, le cotolore, Les troupes de Darnstaldt, au nombre de 7,000 hommes, se réuniront sous les ordres du maréchal Augereau.

Namoréos

Dépôt de la guerre. (En muste sus Arel. de l'Enq.)

#### 10819.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, ag septembre 1806.

Mon Cousin, donnez ordre au maréchal Augereau et à tous mes généraux de s'opposer ouvertement à la levée d'aucuns chevaux pour la Prusse, et, au contraire, d'en augmenter leurs équipages le plus possible.

Je reçois vos lettres du 15; je viens de mettre un million à votre disposition; payes avec cela les dépenses les plus pressantes. Faites bien la distinction des dépenses du ministère de M. Dejean d'avec celles de votrministère; faites-les classer par chapitres du budget; vous ferez ordonnancer par l'ordonnateur ce qui est du ressort du ministère de l'adminitration de la guerre, et vous ordonnancera comme ministère de la guerrecelles qui regardent votre ministère.

Les marmites et les bidons seront trop longs à venir; faites-en acheter chez les habitants, en payant; recommandez qu'on ne fasse pas de vilenie, et faites-les payer sur vos fonds.

Ma Garde est toute partie; tout sera rendu le 30 à Mayence. Mes chevaux y seront, je pense, pour ce jour. Cependant il n'en est pas moins nécessaire que je trouve à Bamberg quelques chevaux, si les miens tardaient de quelques jours à arriver.

Faites voir, je vous prie, ce qui se passe à Halle; on m'assure qu'il y a déjà là des rassemblements de troupes prussiennes.

J'ai ordonné qu'on réunit à Mayence une grande quantité de bidons: mais, encore une fois, cela n'arrivera pas.

Faites distribuer les a,5 oo capotes aux corps qui en ont le plus besoin. Faites partir les souliers pour Würzburg. Quant aux capotes, écrivez aux colonels d'en faire faire en France; à dater du 1" octobre, les masses

. .

d'habillement sont tellement augmentées qu'ils peuvent très-bien les faire faire.

Écrivez au payeur de l'armée, qui doit être à Strasbourg, de se rendre à Mayence, où il est nécessaire qu'il soit arrivé le 29 septembre.

NAPOLÉON.

Dipôt de la guerre. (En mante aux Arch. de l'Emp.)

### 10820.

## AU GÉNÉRAL DUTAILLIS.

Saint-Cloud, 19 september 1806.

Monsieur le Commandant par intérina de notre 6° corps de la Grande Armée en l'Absence du maréchal d'empire Ney, au reçu de la présente, vous voudrez bien faire toutes les dispositions nécessaires pour réunir notredit 6° corps d'armée à Ulm, où il est indispensabile qu'il soit rendu, au plus tard, le 28 septembre, prêt à marcher, avec quatre jours de vivres, et prêt à recevoir les ordres de notre major général, étant nécessaire que notredit 6° corps de la Grande Armée soit rendu, dès le 20 ul 63 octobre, sur la ligne d'opérations. Vous voudrez bien également faire connaître au corps du général Beker qu'il doit suivre le même mouvement.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 10821. AU MARÉCHAL BESSIÉRES.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Mon Cousin, donner fordre à votre chef d'état-major de partir le 33 pour se rendre à Mayence en toute diligence, afin de tout préparer pour l'organisation de la Garde au fur et à mesure de son arrivée. Il est nécessaire de faire partir les boulangers et tons les autres ouvriers de la Garde par les voitures établies pour les transports de la Garde, afin qu'ils arrivent aussi promptement qu'elle. Donnez également ordre aux commissaire ordonnateur, chirurgions et employés de la Garde d'être tous rendus la 5 aceptembre à Mayence. Yous-indree, vos aides de camp et le reste de votre état-major, partirez le 24, afin d'arriver le 28 à Mayence, pour accélérer l'organisation des corps de ma Garde et préparer tout e qui est nécessaire pour votre édyol. Vous ferez partir le reste de la Garde à cheval de toute arme le 21, de manière que, le 21 au soir, il ne reste puis à Paris personne à partir.

| Voici les corps qui doivent composer ma Garde :                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Deux régiments de chasseurs à cheval                                    |  |
| Deux régiuents de grenadiers à cheval 1,200                             |  |
| Un régiment de gendarmerie d'élite 400                                  |  |
| L'escadron de mameluks                                                  |  |
| Deux régiments de chasseurs à pied                                      |  |
| Deux régiments de grenadiers à pied 9,000                               |  |
| Quatre divisions d'artillerie de vingt-quatre pièces                    |  |
| de canon; un parc composé de douze pièces de canon,                     |  |
| plus 1,000 hommes d'artillerie 1,000                                    |  |
| Quatre bataillons de dragons à pied, chaque batail-                     |  |
| lon composé de quatre compagnies                                        |  |
| Quatre bataillons de grenadiers et de voltigeurs,                       |  |
| composés des 3° et 4° bataillons, formés dans les 5°,                   |  |
| 25° et 26° divisions militaires                                         |  |
| Ce qui fait plus de 12,000 hommes, infanterie, cavalerie et artillerie. |  |
| Comme ces bataillons auront besoin de chefs de bataillon, de canitaines |  |

Ce qui fait plus de 12,000 hommes, infanterie, cavalerie et artillerie. Comme ces bataillons auront besoin de chefs de bataillon, de capitaines et à dipidants-majors, ne laissez aux bataillons des vélites qu'un chef de bataillon et faites partir l'autre avec les quatre moilleurs capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, lesquels seront rendus à Mayence avant le 30 septembre et seront employés aux différents bataillons.

Napoleon

Comm. par M. le duc d'Istrie. (En mieute sus Arch. de l'Emp.)

#### 10822.

## AU PRINCE JOACHIM.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

J'ai recu votre lettre. Je ne sais pas quelle est la force de votre régiment; ainsi je ne puis rien vous prescrire sur ce corps.

Le roi de Hollande commandera mon armée du Nord, qui sera de 80,000 hommes; son quartier général sera à Wesel. Votre duché sera sous ses ordres militaires. Si votre régiment est en état de faire quelque chose, il prendra ses ordres et fera partie de son armée. Laissez cependant un commandant militaire dans votre duché et un ministre à Wesel, pour s'entendre avec le roi de Hollande et lui procurer tout ce qui sera nécessaire. Le roi sera chargé de couvrir et garantir vos états.

Dirigez vos bagages et vos chevaux sur Francfort, et cela le plus promptement possible. Il me suffit qu'ils y arrivent le 29 septembre, et, si ce temps est plus que suffisant, vous pourrez leur faire faire une marche sur la rive gauche du Rhin pour masquer votre mouvement. Restez encore quelques jours dans votre pays à Dusseldorf, et aidez en ce que vous pourrez à l'approvisionnement de Wesel.

Envoyez la situation de votre régiment au roi de Hollande, et activez sa formation le plus possible. Faites reconnaître les cantonnements des Prussiens et les noms des régiments qui occupent les camps de Hameln et environs, ainsi que la force des compagnies et des bataillons.

Tenez toutes ces dispositions secrètes, et ne dites rien.

NAPOLEGA.

Archives de l'Empire.

## 10823. AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806.

Monsieur Dejean, vous donnerez l'ordre aux maréchaux Davout et

Ney, qui se trouvent à Paris, d'être rendus à leurs corps d'armée pour le 28 septembre.

Vous donncrez l'ordre au régiment italien qui est au Havre de se rendre à Paris sans faire de séjour.

Vous donnerez l'ordre au régiment d'Isembourg, qui est à Montpellier, de se rendre à Toulon sans séjour.

Vous donneres ordre au 16° de ligne, qui est à Toulon, de placer son 3° bataillon et dépôt au fort Lanaligue, et de complèter ses deux premiers bataillons au grand complet de guerre, s'il est possible, avec ce qui est disponible du 3° bataillon, et des rendre à Gênes.

Vous donnerer l'ordre au 3° bataillon du régiment de la Tour d'Auvergne, qui est à Sarana, de se rendre à Gênes, oil i tiendra garaisa. Vous donnerez ordre au 67°, qui est à Gênes, de former ses deux premiers bataillons au grand pied de guerre et de laisser son 3° bataillon à Gênes, où il occupera les deux postes importants de la Lanterne et du fort de l'Éperon. Ses deux premiers bataillons se dirigeront sur Mexandrie.

Vous donnerez l'ordre au bataillon du 3 s' régiment d'infanterie légère. qui est à Grenoble, de se rendre à Toulon.

Vous recommanderea au général commandant la 8' division militaire de confier la garde du fort Lamalgue, comme le poste le plus important, au 3' bataillon du 16' régiment de ligne, qui va être renforcé par prède 1,000 consertis; de sa servir, du reste, du régiment d'Isembuurg pour la garde de la ville, de l'arsend, des iles d'Ilyères et de toute la côte et du 3a' d'infanterie légère, qui est composé de Génois et d'Italieus, pour occuper des postes importants, indépendants de l'inilluence et de la garde du régiment d'Isembuurg, qui est tout composé d'Allemand.

Pressez l'organisation des régiments suisses, dont j'ai déjà nonmé quelques officiers d'état-major, et celle du bataillon valaisan, qui doit servir à la garnison et à la police de Gênes.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. En missis sur Arch. de l'Emp.

## 10824. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 10 septembre 1806

Monsieur Dejean, envoyez l'ordre au général de division Dupont de partir sans délai avec tous ses régiments, infanterie, cavalerie et artillerie, et de se rendre à Mayence, d'où il partira le 28 pour se rendre à Würzburg. En passant à Mayence, il complétera ses cartouches, son armement et ses objets d'artiflerie. Il est nécessaire qu'il arrive à Würzburg le 2 octobre.

NAPOLÉON.

Par le même courrier qui portera au général Dupont l'ordre de partir, vous enverrez aux généraux commandant les 25° et 26° divisions militaires l'ordre de compléter sur le pied de guerre les compagnies de grenadiers et de voltigeurs des 3º et 4º bataillons qui sont dans leurs divisions, appartenant aux corps de la Grande Armée, et de les diriger sur Mayence en les adressant au général Dorsenne, qui les organisera en bataillons de six compagnies. Il est indispensable que ces compagnies soient arrivées à Mayence pour le 3o septembre.

Depôt de la guerre. (En migrate and Arch. do l'Emp.)

## 10825. AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 19 septembre 1806 Monsieur Dejean, donnez ordre au gouverneur de Paris de former le

at régiment d'infanterie légère à deux bataillons bien complets de 1,000 hommes chacun, si cela est possible; de faire la même chose pour les 4" et sat régiments d'infanterie tégère, et de faire partir ces bataillons : ceux du 2º léger le 21, par la route de Meaux; ceux du 12º léger par la route de Dammartin; et ceux du 4°, un bataillon par la route de Meaux, et un bataillon par la route de Dammartin.

Les deux bataillons du 6° partiront le 20. Faites partir ces tronpes par les relais établis pour le transport de ma Garde. Envoyez l'ordre aux détachements du camp de Boulogne et au 28° d'infanterie légère, ainsi qu'à son bataillon d'élite, de ne point faire de séjours et de mærher droit sur Mayence, pour y arriver le plus têt possible. Si le bataillon d'élite du 28° d'infanterie légère est à portée du Rhin, il serait convenable de le faire embarquer; de cette manière il arriverait sans se fatquer et trèspromptement à Mayence.

Vous donnerez ordre au sénateur maréchal Kellermann de partir dans la journée de denain, pour se rendre à Mayence et y prendre le commandement du corps de réserve, composé des troupes qui se trouvent dans les 5° et 36° divisions militaires.

Il commandera les gardes nationales de ces deux divisions militaires, et il réunira à Strasbourg et à Mayence les grenadiers et chasseurs des gardes nationales qu'il avait levées dans ces divisions pendant la dernière campagne.

NAPOLÉON.

Bépêt de la guerre. (En secute sus Arch. de l'Emp.)

10826.

DÉCISION.

Saint-Cloud, 19 reptember 1806.

Le ministre directour de l'administration de le gouvre demande à l'Engierrur d'appropriet propriet les colombé des régiments qui roite point emplé les reconstantes de la Granda de l'an ux ou celle de la Granda de l'années de la Granda de l'années de l'années

autres conditions exigées.

Archives de l'Empire.

que six ans de service, mais remplissant les

35

### 10827.

#### AU MARECHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, no september 1806, 6 houres du metre.

Mon Cousin, je vous envoie le mouvement de l'armée. C'est aujourd'ui le 20 septembre, six heures du matin. J'espère que vous recevrez ma lettre dans la journée du 24, et qu'avant le 3 ou le 4 octobre toutes mes intentions seront exécutées. Je compte être à Mayence le 30 septembre et probablement le 2 ou le 3 à Würzburg. Là je déciderai mes opérations utilérairers.

Il faut que le général Sougis prenne des mesures pour que la division du général Dupas, qui se réunit à Mayence, ai din pièces d'artillerie, nais sans faire faire de pas rétrograde à l'artillerie de l'armée. Cette division est composée des x<sup>\*</sup>, 1 x<sup>\*</sup> et 28° d'infanterie légère et du 14° de ligne; je compte y joindre deux autres régiments. Ce sera là le corpa d'abservation de la France et le corps d'appui de l'armée du roi de Hollande.

Il est convenable qu'aussitét que vous aurez ordonné tous les mouements vous vous reudiez à Würzburg. Vous y verrez la situation de cette place, et vous prendrez ronnaissance de la nature de Kemins à Bauberg, à Dusseldorf, et jusqu'à Magdeburg et Berlin, et quelle est la ligne où se terminest les montagnes. Vous surez soin de bien traiter le grand-duc de Würzburg. Vous marquerez là votre quartier général, sans dire que j'arrive, mais ea prenant ce qu'il y a de plus beau, sans cependant le gêner ui l'exposer à aucune dépense.

Vous examinerez la situation du château, quelle garnison on doit y mettre, et les positions à occuper. De là vous viendrez à Mayence, à moins cependant d'accidents extraordinaires et imprévus, auquel cas vous sentez bien que je ne resterai pas à dormir à Mayence.

NAPOLEON.

Dépôt de la gavere. (Ya ministraux Arch. de l'Emp.)

#### 10828.

#### AU MARÉCHAL BESSIÈRES.

Seint-Cloud, so september 1806, 7 beures du matin.

Mon Consin, faites partir par les relais, comme l'infanterie de ma Garde, un équipage de matelots de ma Garde, composé de 100 hommes, pour se rendre à Mayence.

NAPOLÉON.

Comm. par M." la duckesse d'Istric. (Ka usuate sus Arch de l'Emp.)

# At MARÉCHAL BESSIÈRES,

Saint-Eloui, so septembre 1806.

Mon Gousin, je vois qu'il n'est pas nécessaire que ma Garde passeù Worms pour se rendre à Mayence, et que, de Kaiserslautern et de Dirkheim, elle peut y aller directement en passant par Alzey. En faisant usage de cette observation vous épargaerez à ma Garde an moins une journée de marche.

10829.

NAPOLÉON.

Consus, par M<sup>me</sup> la dochess · d'Istrie. (En minute sen Arch, de l'Essa, )

#### 18838

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, so replembre 1806.

Monsieur Dejean, les places de Wesel et Mayence doivent être mises dans le meilleur état de défense. Les dermiers préparatifs doivent être faits. S'îl y a quelques manoeuvres d'eau à rélablir pour remplir d'eau les fossés de Wesel, il faut le faire. S'î l'inondation n'est pas tendue à Mayence, il faut la tendre. Si les ouvrages de l'autre côté du Rhin ne sont pas armés, il faut le faire. S'îl n'existait pas quelques baraques pour

servir de corps de garde dans les ouvrages des îles, îl faut en construire. Si les ouvrages en terre qui défendent l'innodation ne sont pas établis, fraisés et palisandés, îl faut les construire et les palisanders. Si or qui défend l'embouchure du Mein n'est pas encore rétabli, îl faut le construire, le palisander et faire les travaux provisionnels et pressés sans discontiurer les travaux permanents à Cassel.

Il faut qu'il y ait au moise quatre officiers du génie de tont grade à Mayence et six à Wesel. Il faut cuvoer une compagnie de mineurs à Mayence, une autre à Wesel, et qu'on organise tout ce qui est nécessuire pour la défense sonterraine du fort Meusnier et des forts extérients, tant à Mayence qu'à Wesel; d'ailleurs ces mineurs pourront servir de chefs d'ateliers ava ingénieurs.

Il faut qu'il y ait à Wesel quatre compagnies d'artillerie, uu coloné, un chef de lataillon commandant en second, deux capitaines en résidence, ontre les officiers des quatre compagnies. Il faut qu'il y ait à Mayence au moins quatre compagnies d'artillerie. Quand je dis qu'il faut quatre compagnies d'artillerie à Wesel et quatre à Mayence, j'enteuds que ces compagnies aient lous leurs officiers, sous-officiers, 80 canoniers présents, et forment au moins 60 nommes.

Il fant aussi nue escouade d'ouvriers dans chacune de ces deux places, pour réparer lous les affûts et donner à l'artillerie l'altitude convenable. S'il manque des objets d'artillerie, soit à Wesel, soit à Mayence, et des approvisionnements, il fant les y faire passer.

Mon intention est que les officiers du génie et d'artiflerie qui seront placés à Wesel et Mayence y soient par mon ordre et que personne ne puisse les dier de ces deux places pendant toute la campagne. Il faut me présenter, pour charune de ces places, un colonel et un chef de bataillo de chaque arme, qui seront chargés de défendre Wesel et Mayence, pour ce qui concerne leur arme, et seront pourvus d'une commission ad hor. Vous sentecqu'il faut des officiers distingués, qui aient l'amour de la gloire et les connaissances nécessaires pour me a i importante besogne.

Au premier événement, le premier inspecteur aura soin de jeter le nombre nécessaire d'officiers dans ces deux places. Je suppose qu'il faudrait vingt officiers pour Mayence et douze pour Wesel. On ne les enverrait qu'au dernier moment. Muis ce qui importe, c'est que les deux directeurs et les deux chefs de bataillon de chaque place soient noumés par commission, y restent et n'en puissent sortir, même malades, par congé, parce qu'il n'y a que moi seul qui aie le droit de donner un conné.

Mon intention est que le premier inspecteur du génie se rende à Mayence, où il établira son quartier général. Là il pourra diriger tous les ouvrages de Mayence, Wesel, Juliers, Venloo, Amers et des places de la frontière opposée à la Prusse. Il preserira tous les ouvrages ordonés par les projets, arrêtera et ordonnera de son deel les travaus pressédérivant des eirconstances. Il aura soin, si une place menaçuit d'être investie, d'y jeter le nombre nécessaire d'officiers du génie, d'approvisionnements et de tout ce qui a rapport à son arre.

Les principaux objets des approvisionnements de siége, saoir : les farines, le bois pour les fours, l'ean-de-vie, le riz ou les légumes, doivent être fournis par les munitionnaires, qui doivent réunir dans l'une et l'autre place la quantité de farines nécessaire pour nourrir 10,000 hommes pendant six nois. Il faut surfout que vous leur donniez l'ordre d'avoir la quautité de bois propre à convertir les farines en pais.

Ces vivres seront retirés de là, soit par des envois en Allemagne et pour nourrir la Grande Armée, soit pour des siéges, soit, au retuur, en consommations journalières de l'armée. Il me semble que vous n'avez pas d'indemnité à donner sur cela.

Fuites-moi un rapport sur cet objet; mais ne perdez pas une heure pour uvoir la quantité nécessaire de légumes, bois et subsistances, approvisionnée dans ces deux places.

Fuites aussi fabriquer 400,000 rations de biscuit à Mayence.

Ainsi donc, sans attendre le rapport que vous me ferez sur la question d'argent, ne perdez pas une heure pour faire approvisionner ces places des objets ci-dessus désignés.

Narolina.

Dépèt de la guerre. (En moute sex tert, de l'Emp.)

## 10831. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, no september 1806

Monsieur Dejeau, Boulogne iloit être mis en état de défense. Il est probable que depuis la paix on aura négligé les ouvrages de campagne; il est nécessaire que vous donniez l'ordre de les mettre dans le meilleur

A Anvers, la Téte-de-Plandre et les redoutes de la rive gauche sloivent étre relevées et armées de manière que non-seulement la citadelle, mais que toute la ville se trouve à l'abri d'un coup de main. Il n'y a pas assez d'artillerie; j'ai donné ordre au ministre de la marine d'avoir à Anvers ent cinquante pièces de gros calibre sur affots narins. Comme il y aura beaucoup de pièces de 36, on eu construira plusieurs batteries sur le bord de la rivière pour la défense de ce côté. Le front de Lillo mérite aussi une attention particulière.

Donnez l'ordre su directeur du grûse et au commandant de la o't division militaire de sy transporter et de faire mettre tout cela eu bon état. Il y a au moins 2,000 houmes de la marine, dont 1,800 consectis, qui font tri-hien l'exercice de l'infanterie, et dont on me donne une honne opinion. Il y a deux bataillans de drýsit de deux régiments de ligne, qui serout bientôt portés à 3,000 hommes. Il est nécessaire que le général commandant d'armes soit à son poste, qu'il y ait au moins deux compaguies d'artillerie de terre pour l'armement et la mauseuvre de l'artillerie de la place. La marine servira les batteries de pièces de 36, qui seront placés le long de la rivière et l'artillerie montes sur des affits marins.

Il faut mettre en état la place de Blaye. On me dit qu'il y a des brèchiu, me cette place est dans un état pitopable. Ordone au directeur de commencer les travaux jusqu'à la concurrence de 20,000 france. Sur le rapport qui vous sera envoyé vous verrez ce qu'il sera convenable de litére.

Je pense que le fort Penthièvre, de la presqu'île de Quiberon, est en

bon état; fixez l'attention du général commandant la division sur ce point.

Napoléon.

Saint-Cloud, so septembre 1805.

Dipôt de la guerre. (En mente ses Arch. de l'Emp.)

### t0832.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Monsieur Dejean, voici la forme que je désirerais qu'eût le livret qu'on me remet tous les six mois, au 1" février et au 1" août, sur la situation du génie et de l'artillerie au 1" janvier et au 1" juillet.

FRONTIÈRE DU NORD.

Autant de pages que de places fortes classées par directions d'artillerie.

Telle place a tant de bastions.

La citadelle (si elle en a une) a tant de bastious.

Ses besoins pour réparations sont de tant.

Sa garnison est fixée à tant d'hommes.

Son approvisionnement de bouche est fixé à tant.

Le nombre des casernes pour l'infanterie est de tant.

Le nombre des casernes pour la cavalerie est de tant. Quelques observations sur ce qui est en bon ou en mauvais état.

Palissades existantes, tant.

Palissades nécessaires, tant.

Outils, sacs à terre, bronettes existantes, tant.

Outils nécessaires, tant.

A côté. Artillerie réglée par le décret ou ordre de tel jour :

Pièces existantes, tant.

Manque, tant.

Avec des observations qui me fassent connaître ce qu'il y a d'artillerie en bon ou en mauvais état.

Équipages de campagne en dépôt dans la place appartenant à l'équipage du Nord, tant.

On suivrait ainsi pour les affûts et approvisionnements de toute espèce, en distinguant ce qui appartient à la place de ce qui n'y est qu'en dépôt,

On comprendrait dans l'état toutes les places de la Hollande qui défendent la frontière, en distinguant la frontière de Hollande.

De même pour la frontière d'Italie, en faisant la même distiuction.

Ce seul livret contiendrait les éléments de tous les calculs et une connaissance parfaite de tont le matériel d'artillerie.

Il faudra placer à la fin une récapitulation qui fasse connaître : La quantité d'outils et autres objets appartenant au génie, existant en France;

La quantité de fusils et d'armes d'infanterie de tout calibre, pondres, pièces de tontes espèces, fer coulé, etc.

Avec une différence de tout ce résultat à l'état du semestre précédent.

Napoléon.

Depôt de la guerre. (En moute sus Arch. de l'Emp.)

## 10833 AU GÉNÉRAL DEJEAN.

# Saint-Cloud, 20 september 1806.

Monsieur Dejean, j'ai lu avec attention le travail du 30 juillet sur

l'artillerie de l'armée d'Italie. Je désirerais que sur ces états on ne portât que pour mémoire ce qui est à Naples, soit en pièces, soit en caissons. Il est probable qu'ils ne reviendront qu'en mauvais état ou qu'ils seront laissés pour le bien du pays. Il faut donc les comprendre dans un état à part et indépendant de celui de l'artillerie de l'Italie septentrionale. L'état de l'artillerie en Italie est très-satisfaisant. Par vos tableaux nous aurions 251 pièces de campagne dans l'Italie française, sur lesquelles il ne faut guère compter 30 de montagne; ce qui les réduit à 220, distribuées dans les citadelles de Turin, de Plaisance, dans Alexandrie et Gênes. Nous aurions en Italie (royaume) 1 07 pièces dont 32 de 3, qu'il ne faut pas compter, 35 dans le royaume de Naples, qu'il ne faut pas compter pour l'Italie, et 3 en Dalmatie, qu'il ne faut non plus compter que pour mémoire. Il ue resterait donc plus en Italie que 37 pièces. En canons étrangers, nous en aurions 18 dans l'Italie française, sans compter les pièces de 3, et 60 dans le royaume d'Italie, également sans compter les pièces de 3. En obusiers, nous en aurions 117 dans l'Italie française, et a5 dans le royaume d'Italie, moins 7 qui sont dans le royaume de Naples, ce qui ferait 18. En tout 431 bouches à feu de campagne dans l'Italie française, dont qu'à Turin ou dans la citadelle : rien ue presse de les déranger; 172 à Alexandrie : elles y sont très-bien; 10 à Fenestrelle. 79 à Gênes : elles y sont fort bien ; et 71 à Plaisance : elles y sont fort mal. Il ne faut garder que ce qui est nécessaire pour l'armement de la citadelle, et évacuer tout le reste sur l'arsenal d'Alexandrie. Dans le royaume d'Italie nous aurions 291 bouches à feu de campagne, dont 80 au parc de Vérone: cela est beaucoup trop; 22 au parc du 2º corps d'armée: elles y sont bien; 12 en Istrie; cela est beaucoup trop; 11 en Dalmatie, sont bien; 55 dans le royanme de Naples, pour mémoire; 63 à Venise et 48 à Palmanova : c'est trop. Il est important que vous me présentiez un projet de décret pour faire évacuer toute l'artillerie de campagne du royaume d'Italie, et ce qui est à Plaisance, sur Alexandrie, Gênes et Fenestrelle, hormis le parc que j'ai demaudé, que je suppose attelé, et ce qui est nécessaire à l'armement de Palmanova, d'Osoppo, de Venise, de Mantoue, de Legnago et de Peschiera. Je n'ai désiré avoir dans le royaume d'Italie que les trois parcs de Palmanova, de Vérone et de Pavie, montant à 83 pièces; mais je désire que ce soit indépendantment de ce qui peut se trouver dans le royaume de Naples.

L'artillerie qui n'est pas nécessaire dans le rovaume d'Italie doit être évacuée sur l'Italie française. Par ce moyen, on n'espose à l'avant-garde que l'artillerie absolument nécessaire, et le reste est en sûreté dans les dépôts de l'Italie française, qui, placés sur les derrières, peuvent être plus facilement secourus et avec plus de losir. Peu d'objets sont plus importants et méritent plus de face l'attention des officiers d'artillerie.

Quant aux affûts, il me semble que nous en manquons, ainsi que de caissons. Car, indépendamment des 142 pièces que j'ai demandées, il n'y a pas d'inconvénient à avoir à Gênes, Grenoble et Alexandrie une certaine quantité de pièces, d'affâts et de caissons, qui peuvent servir à riparre les pertes de quelque batuille. Quant à l'artilleire de siége, je n'ai que le tableun '7, qui n'est point suffisant. Je remarque seulement qu'il faudrait, pour défendre Peschiera, 90 bouches à feu, dont 10 de s'a et 10 de 18. Cette place est de peu de résistance; au lieu de 5,00 bounes, il n'en faudrait pas 1,200, et les 10 pièces de gros calibre qui y sont pourraient figurer au siège de Mantoue. Le ne voudrais pas de grosses pièces à la citadelle de Vérone par la même raison. Ferrare est démolie; Brescia ne mérite pas qu'on s'en occupe. Orzinovi non plus. Le fort l'chain est démo

Je désire un tableau qui me fasse counaître la quantité de pièces de siége qui appartieuneut à la France, celles qui appartiennent au royaume d'Italie; l'approvisionnement que j'ai ordonné, ce qui existe et ce qui manque. En me représentant ce travail sur l'artillerie de siège du royaume d'Italie, présentez-m'en un pareil sur l'artillerie de campagne, atin que, par un décret général, je puisse ordonner pour les deux parties des dépenses uniformes et fondamentales, et prescrire des constructions dans les arsenaux de Pavie et de Turin, pour mettre sur le meilleur pied l'artillerie de nos places. Mais dans ce moment-ci ce travail est pressé; je désire l'avoir avant la fin d'octobre. Ordonnez au général Sorbier d'évacuer de Palmanova toute l'artillerie qui est inutile à l'armement de cette place. De Palmanova le transport n'est point difficile, en se servant de la mer jusqu'à Venise, et de là on peut arriver facilement par le Pô à Alexandrie, qui doit être le grand dépôt de toute l'Italie, parce que l'on a le temps de l'approvisionner et de le mettre à l'abri de tout revers. Quant à l'artillerie du royaume de Naples, c'est encore un chaos, et il faut attendre que l'ordre soit rétabli dans cette administration pour asseoir ses idées.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 10834

#### AL GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, so september 1806.

Monsieur Dejean, le général de brigade Andréossy est trop âgé pour commander le génie à l'armée; j'ai donné ordre qu'il se rendit à Paris. Je n'ai pas assez d'officiers du génie à l'armée; j'en ai besoin de vingt autres. Donnez l'ordre aux officiers dont l'état est ci-joint de se rendre en poste à Mayence avant le 1" octobre. Dounez l'ordre au général Chasseloup de se rendre en poste, en traversant le Tyrol, à Augsbourg, où il est nécessaire qu'il soit arrivé avant le 1er octobre; mon intention est de lui confier le commandement du génie de l'armée. Le général Marescot me paraît trop nécessaire en France par le genre de guerre que je vais faire; il n'est point impossible que l'ennemi puisse faire une pointe sur nos frontières; il faut donc qu'il soit à portée pour qu'il puisse y pourvoir. Vous chargerez des travaux d'Alexandrie le colonel Liédot, qui, s'il était nécessaire, commanderait le génie de la place d'Alexandrie. Donnez l'ordre au général Chambarlhiac, qui est à Naples, de se rendre en poste avec toute diligence à Augsbourg en traversant le Tyrol. Donnez l'ordre à la 3° compagnie du 4° bataillon de sapeurs, qui est à Belle-lle en mer, à la 5°, qui est aux îles Saint-Marcouf, et à la qe, qui est à Ostende, de se rendre à Mayence pour rejoindre la Grande Armée. Donnez l'ordre au 5° bataillon de sapeurs de se rendre à la Grande Armée. Le génie de l'armée d'Italie sera commandé par le général Lery.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre.

#### 10835.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, so septembre 1806.

Monsieur Dejean, vous trouverez ci-joint un décret pour la formation

d'une légion polonaise. Vans ferez appeler le général Zajonchek, pour qu'il vous propose des officiers polonais pour former le adre du s'bataillon. Mos inletaion est que les deux tiers au mois des officiers soient polonais; l'autre tiers sera pris parmi les officiers qui n'ont pas servi dans nos rangs, mais qui veulent servir et verser leur sang pour la patrice.

Vous donnerez pour instruction au chef de la légion de pourvoir à son habillement, et d'envoyer des officiers aux avant-postes de l'armée francaise pour recueillir les déserteurs prussiens et les organiser. Quand le radre du 1" hataillon sera rempli, on formera le second.

Je désire que le général Zajonchek ue prenne point les officiers polonais qui servent dans l'armée et qui y sont utiles, mais qu'il les prenne dans l'intérieur, où il y en a beaucoup de réformés.

NAPOLEON.

Deplé de la guerre. (En minute sur Arch. de l'Emp.)

10836.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, so septembre 1806

Monsieur Dejean, j'ai pris dans le temps, à Braunau, un décret pour appeler les officiers réformés et en former un escadron pour servir à la correspondance de l'armée; j'exiçenis spécialement qu'ils sussent parler allemand. Remetter-moi ce décret sons les yeux, et faites unic consaître eq uie na empeleré l'exécution. Le unarécha Kellermann avait été chargé de le former. Il me secuble qu'il m'a dit que l'expérience avait prouvé que cette organisation devait être faite différentment; demandes-lui des renseignements li-dessus, des results de services de la contra del contra de la contra

NAPOLEON.

Depôt de la guerre. (En missie est Arch. de l'Emp.)

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, so septembre 1806.

Mon Cousin, je vois sur l'état de situation qu'il y a à Ulm un officier du génie, qu'il y en a trois à Augsbourg, deux à Braunau, un à Passau. J'ai ordonné qu'il y eût quatre officiers du génie à Braunau; on peut en laisser un à Augsbourg; il n'en faut point à Passau ni à Ulm,

La division du général Malher, dans le corps du marcéchal Ney, n'a point d'officier du géné: faite-en nommer un. Les sapeurs sont à Augsbourg, Kehl, Ulm: il ne faut pis qu'il en reste aucun dans ces endroits, hormis la 7' compagnie, qui restera à Braunau. Envoyer l'ordre à la 1" compagnie du s' bataillon de sapeurs, qui est à Palmanova, de venir rejoindre par le Tryol son bataillon; elle se dirigera sur Ulm, où elle receirs de nouveau ordres.

Aucun général de brigade du corps du génie ne commandera son arma dans un corps à farmée. Ils seront lous attachés à l'état-major général. Donnez l'ordre aux généraux de brigade Kirgener et Cazal de se rendre au quaetier général. Le général Andréossy est trop âgé; donnez-lui Cordre de se rendre à Paris, où il prendra les ordres du ministre Dejean. Le général de brigade Kirgener commandera provisoirement en chef le génie de l'armée. Le général Cazal remplira les fonctions de directeur du parc. Je donne ordre d'envoyer encore vingt officiers du génie, qui seront à la suite de l'état-major général. Vous voyez que déjà Jen ai besoin de cinq pour Wartburg et les deux autres postes.

Je donne l'ordre que le général Chasseloup se rende en poste à Augsbourg, pour commander le génie à la Grande Armée, et que le général Chambarlhiac se rende à Augsbourg.

Je donne ordre que les 3°, 5° et 7° compagnies de sapeurs se rendent à Mayence pour rejoindre la Grande Armée. Je donne aussi l'ordre que le 5° bataillon de sapeurs se rende à la Grande Armée. Il est nécessaire qu'il y ait un petit pare du génie, composé de trois ou quatre mille ou-

tils, d'une compagnie de mineurs, des ouvriers du génie, d'une dizaine d'officiers du génie, d'un millier de sapeurs, et d'une compagnie de pontonniers avec quedques voitures et les moyens de passer une rivière. Ge corps, ainsi couposé, sera commandé par le général Cazal, directeur du pare, aurs son commissier des guerres, et recevra un orde monvement particulier. Il pourra être susceptible d'être divisé en deux corps lorsque les mouvements seront douteux, mon intention étant de le tenir toujours à portée des litex où je puis en avoir besoin. Je pense que, conformément à l'ordonnance, tous les sapeurs, pontonniers et ouvriers sont armés de fusils.

Avons-nous nn équipage de pont? le nen vois pas sur l'état de situation: il serait absurde que le général Songis eût laissé une si grande armée sans moyens de passer une rivière. Dans lous les cas, je suis dans la croyance que l'équipage de pont sera avant le 4 octobre à Augsbourg. S'il est à Strasbourg, comment, sans équipage de pont, passerai-je IFIIhe?

Le corps du maréchal Bernadolte a la 8º compagnie d'ouvriers et me econade d'une autre compagnie : cela est trop, Le corps du maréchal Davout n'a point de pontonniers et n'a que dix-huit ouvriers. Le corps du maréchal Soult n'a que vingt-quatre ouvriers et point de pontoniers. Il n'y a pos, en général, assez d'ouvriers vece les corps d'armée. Il faudrait au moins trente-six ouvriers par chaque corps. Il n'y a de pontonniers qu'au corps du maréchal Bernadolte, et, par l'état de situation, il paraît que tous les pontonniers sont à Augsbourg et à Ulm. Il est nécessaire que vous en envoyiez une compagnie au maréchal Davout, une au maréchal Soult, une au maréchal Augreeu, une au maréchal Lefebre, une à la réserve de cavalerie, une à la Garde; une autre restera au parc.

Dans la f.\* division de dragons, commandée par le général Sahuguet, le général Laplanche commande deux régiments; il manque deux généraux de brigade, car les six régiments sont présents. Il manque un général de brigade à la cavalerie légère du maréchal Davout. Il manque deux généraux de brigade à la division du général Besuomot. Il manque

un général de brigade au général Nansouty. Il manque un général de cavalerie légère au maréchal Augereau. Il me faut donc un général de brigade de cuirassiers, quatre généraux de brigade de dragons, deux généraux de cavalerie légère pour les maréchaux Davout et Augereau. J'ai ici Durosnel et Defrance; je donne ordre que les généraux Margaron et Saint-Sulpice rejoignent leurs brigades, et que le général Grouchs se rende à sa division. Il y aura à la réserve de cavalerie, sons les ordres du prince Murat, deux brigades de hussards et de chasseurs. Une sera commandée par le général Lasalle, et l'autre par le général Milhaud. Celle du général Lasalle sera composée des 5° et 7° de hussards; celle du général Milhaud, des 11° et 13° de chasseurs. Par ce moyen, le 1" corps d'armée, les 3°, 4°, 5° et 6° corps n'auront chacun que trois régiments de cavalerie légère, et le 7° n'en aura que deux. Les régiments de ces brigades de cavalerie légère pourront être changés quand ils seront fatigués. Il faut effacer le général de brigade Dumoulin de dessus les états de situation de la Grande Armée. Il y a un général de trop dans la division Suchet; il faut rappeler le général Rey à l'état-major général. Le général Dupont a un général de division de trop; il lui manque un général de brigade. Je donne l'ordre que tous les adjudants commandants et tous les adjoints à l'état-major qui sont dans l'intérieur se rendent à la Grande Armée.

J'envoie le général Defrance à la division Nansouty, pour commander les carabiniers, et le général Durosnel au corps du maréchal Augereau. Dounez l'ordre qu'on réunisse les deux brigades de cavalerie légère : celle de hussards à Kronach et celle de chasseurs à Lichteofels.

Naporéox

Dépti de la guerre. (En monte sus Arch, de l'Emp.)

10838.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Sunt-Cloud, so september 18-6.

Mon Cousin, les places de Kænigshofen, de Kronach et de Würzburg

pouvant devenir les points d'appui de la Grande Armée, il sera nécessaire qu'il y soit nommé de bons commandants et qu'on y dirige des compaies d'artillere et des officers du génie. On douner à fofficier du génie commandant dans chaeune de ces places une somme de 30,000 france pour commencer les travaux. Il y aura dans chaque place un commissaire des guerres, et on donnera à chaeun d'eux 30,000 frantes pour en commencer les approxisionnements, auxquels on ne touchers pas pour les consommations journalières, à moits que la place ne fût cernée.

On prendra, le a octobre, possession des trois places que j'ai indiquées circus; on les metra en état éfère à l'abri d'un coup de main. Le 3 ou le 4 octobre au plus tard, on devra placer en batterie dans ces trois places de l'artillerie qu'on y enverra de Forcthieim, de Würzburg et d'Augshourg. On y disposera sur-le-champ tous les magosins nécessaires et le local convenable pour les hôpitaux de l'armée, et généralement tout ce qui est nécessaire dans les places qui servent de points d'appui aux armées.

Si la petite place de Kænigstein, sur la route de Limburg à Francfort, appartient à un prince de la Confédération du Bhin, on Toccupera le + octobre et on la mettre en état de défense. Il est nécessaire que le roi de Bavière donne des ordres pour armer et approxisionner Forchheim; qu'il y place un bon commandant, de bons officiers d'artillerie, et que cette place soit misse à l'abrit du coup de main.

NAPOLÉON.

Bipôt de la gaurre. (La mastr sus Arch. de l'Emp.)

## 10839.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, so september 1806.

Mon Cousin, mon intention est que les hussards et les chasseurs suivent le règlement, et qu'à leur entrée en campagne loutes leurs aigles soient envoyées au quartier général. Mon intention est que les régiments de dragons n'aient qu'une aigle par régiment; les deux autres iront au dépôt. Les cuirassiers et les carabiniers auront leurs trois aigles; la cavalerie légère n'aura point d'aigles. Faites exécuter sur-le-champ ces mesures; yous en sentez l'importance.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (En minute sux Jech, de l'Emp.)

# 10840. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, no septembre 1806.

Mon Cousin, je ne sais si je vous ai écrit de faire venir à Mayence l'adjudant commandant Jomini, qui est à Memmingen, employé au 6° corps d'armée. Si je ne l'ai pas fait, donnez-lni l'ordre de se rendre au quartier général, où mon intention est qu'il soit employé.

NAPOLÉON.

Dipôt de la guerre.

#### 10841.

#### AU MARÉCHAL BRUNE.

Saint-Cloud, an acptembre 1806.

Mon Cousin, la Prusse a jeté le masque et a couru aux armes. Differents détachements de votre corps d'armée on tue ordre de partir pour se rendre en toute ditigence sur le Rhin. Le roi de Hollande est à la tête d'une réserve de 30,000 hommes français et hollandais, pour défendre la Hollande et le Nord. Ses principles forces sont appuyées à West. Correspondez avec lui, afin que, si vous en avies hesoin, il accourt à grands pas à votre secures. Le général Rampon se rend à Saint-Omer pour requérir les gardes nationales des départements du Nord et en former un corps de 6,000 hommes, quis ev durins à Saint-Omer, Ce corps sers partagé en deux brigades de 3,000 hommes chaeune, que commandereul les généraux Girard, dit Vieux, et Moreau. Le général Rampon rassenibera, au premier événement, 2,000 hommes du corps de réserve et autant de gendarmerie à cheval, ce qui fersit un corps assez considérable, pour vous aider.

2111.

Faites travailler aux fortifications de campagne. Exercez vos matelots à la cible. Sept mille conscrits sont dirigés sur les corps qui sont sous vos ordres. Je me repose sur vous, tant pour défendre ma flottille de Boulogne que pour garantir Calais, Dunkerque, Ostende et les points de votre commandement depuis la Somme jusqu'à l'Escaut. Je connais votre zele et vos talents; je me repose sur l'un et sur les autres. Faitesnioi connaître la situation de vos lignes; faites réparer ce qui est en mauvais état. Ne souffrez aucune communication des côtes d'Angleterre avec votre ville. Peut-être est-il convenable de faire passer les courriers du plénipotentiaire auglais de nuit et avec mystère, et de montrer sur ses pas beaucoup de troupes; c'est une charlatanerie à laquelle nous ne sommes pas accoutumés, mais dont il peut être utile de faire usage, afin qu'il porte l'opinion qu'une grande quantité de troupes se réunit à Boulogne. Perfectionnez l'organisation de vos bataillons de marine. Il y aura toujours à Paris un corps de 5 à 6,000 hommes qui, en quatre ou cinq jours, au moyen des relais extraordinaires, pourra se porter sur vous. Je fais marcher, par ce moyen, ma Garde et le camp de Meudon en huit jours sur Mayence. Redoublez de surveillance et d'activité.

NAPOLÉON.

Gardez tout ceci pour vous et en grand secret, et ne dites rien qui puisse faire juger la guerre comme certaine.

Archives de l'Esseire.

#### 10842.

# AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Saint-Cloud, so septembre 1806.

Monsieur le Général Lemarois, je donne ordre au général Laplanche-Mortière de se rendre à Anoise pour prendre votre comusundement. Du moment qu'il sers arrivé, et si même il y avait à Anoise un officier aspérieur de distinction auquel vous paissiez confier votre commandement, vous vous rendrez en poste par le Tyyo à Ülm, et de là vous viendrez me joindre où sera mon quartier général. Vons vous arrêterez à Vérone assez de temps pour prendre connaissance de ce qui se passe en Frionl, à Venise et dans le rovaume d'Italie.

NAPOLÉON.

(Comm. par M. le comte Lemarois (En munite oux Arch. de l'Emp.)

10843.

# AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Gloud, no septembre 1806.

Mon Fils, le général Duhesme a tort de rester à Rome; son poste est

Mon l'ils, le general Duhesme a lort de rester a Rome; son poste est à Gività-Vecchia. Donnez-lni l'ordre d'y rester. Ne lui laissez pas ignorer d'ailleurs qu'il me revient contre lui des plaintes pour des affaires d'argent.

Comme roi d'Italie, jai un chargé d'affaires à l'Iorence; correspondez avec lui, et ordonnez-lui de faire à la Reine des représentations fortes sur ce qui se passe. Vous-même vous pourriez avoir une correspondance avec la Reine sur cet objet. Par ce moyen, vous parviendrez à faire en Tocsane ce que vous voudrez.

Cepeudani, s'il y avait moyen de faire arrêter ce coquin, et de le faire mettre à Fenestrelle, ce serait une bonne chose.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. L. M<sup>no</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En missie sus Arch. de l'Emp.)

10844.

AU ROI DE NAPLES.

Seint-Cloud, no septembre 1806

Les armements se poursuivent de part et d'autre avec activité. Donner outre au général du génic Chambarthiac de se rendre en post è d'lim. en Bavière, où il recevra de nouveaux ordres. Le général de brigade Montbrun vous est inutile et peut-être nuissible, et il me sera très-né-cessaire pour la guerre légère. Donnez-lui également l'ordre de « rendreà la Grande Armée. Remoyez le général Laplanche-Mortière à Anciène pour y commander; jai besain de rappeler Lemansis près de moi. Metter la plus grande célérité dans ces mouvements. Voilà le mois d'octobre, les maladies vont finir. Les Anglais, ballottés par les tempétes, pe pour-ront plus suivre le même plan d'opérations. D'ailleurs, à force d'opérations inutiles, its finiront par se dégoûter. Lises et relises la dernière lettre que je vous à écrite, et exécute-en les disopositions insensiblement, mais constamment. Du moment que le bruit des armements sera pavenu à Naples, dites qu'on s'arrangera, et, à la nouvelle des premières hostiliés, dites qu'on agri de concert avec l'Angleterre pour obliger la Prusse à rendre le Hanovre. Cela paraîtra vraisemblable, lord Lauder-dale étant toigours à Paris.

Si vous n'avez pas besoin du général Espagne, renvoyez-le à Milan, où il fera partie de l'armée d'Italie. Si le général Dombrowski ne vous est pas utile non plus, envoyez-le à Paris, d'où je le ferai partir pour l'Alleniagne. Ce général polonais pourrait ne pas m'être inutile.

Nayez aucune inquiriunle. Vons u'apprendrez mon arrivée à l'arunée et le commencement des hostilités que par nos succès. La conscription marche à force; 20,000 hommes passent les Alpes pour rejoindre vos dépôts; 40,000 hommes remplissent mes cadres. Je vais appeler la ré-serve. Les gardes nationales sont partont sur piète.

NAPOLEON

Archites de l'Empire.

10845

AU ROLDE HOLLANDE.

Saint-Cland, so reptember 1806.

le reçois votre lettre du 17 septembre. Un courrier parti hier vous porte l'ordre de réunir à Wesel le 65° et le 79°, toute votre cavalerie, la moitié de votre infanteire hollandaise et quinze pièces attelées. Il est nécessaire que vous fassicz mettre dans vos gazettes qu'un nombre considérable de troupes arrive de tous les points de la France, qu'il y aura à Wesel 80,000 hommes commandés par le roi de Hollande. Le désire que ces troupes soient en marche dans les premiers jours d'octobre, parce que c'est une contre-attaque que vous ferez pour attirer l'attention de l'ennemi pendant que je manœuvre pour le tourner. Toules vos troupes doivent se porter sur le territoire de la Coufédération et se répandre jusqu'à ses limites sans les dépasser ni commettre aucun acte d'hostilité. Ce n'est pas le temps des jérémiades, c'est de l'énergie qu'il faut moutrer. J'ai déjà beaucoup soulagé vos finances. Renforcez vos cadres; forniez des gardes nationales, donnez une direction à vos journaux. Je ne ferai jamais qu'une paix honorable, ou j'écraserai tous mes ennemis, Si vous ne pouvez pas être de votre personne à Wesel le 1er octobre, il faut que le général Michaud s'y trouve et prenne le titre de commandant de votre avant-garde. Formez les deux premiers bataillons des régiments français à 1,150 hommes, et placez les 3º bataillons dans des places fixes où se rendront les conscrits pour être habillés; il en arrivera plus de 600 à chaque régiment avant un mois. Ne craignez rien pour l'île de Walcheren; les Anglais ne prendraient pas si facilement l'lessingue; d'ailleurs le général qui y commande couperait les digues, et ils seraient noyés. Indépendamment du camp de Boulogne, je réunis à Saint-Omer une division de 6,000 hommes de gardes nationales, commandés par le général Rampon. Je serai le 30 septembre à Mayence. Tout ceci n'est que pour vous; tout doit être secret et mystère. Comme l'Impératrice compte, pendant que je serai en Allemague, porter sa cour à Mayence, la reine de Hollande pourra s'y rendre, si cela lui convient. Si vous ne pouvez pas être à Wesel le 1" octobre, il est nécessaire que vous y soyez rendu le 6. Comme j'imagine que vous pouvez avoir besoin de quelques généraux, si vous le désirez, je vous enverrai le général de division Lagrange. Je pense que toute l'artillerie des places de Berg-op-Zoom, Breda et des places qui garantissent mes frontières du Nord, est prête, et qu'en quinze jours vous pourriez en ordonner l'armement. Le résultat de tout ceci accroîtra vos états et sera une paix solide; je dis solide, parce que mes ennemis seront abattus et dans l'impuissance de remuer de dix ans.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# DÉCISION.

Saint-Cloud, so arotember 1806.

Vilcot, ancien militaire, âgé de cent deux ans, ът recommande à la bienveillance de l'Empereur. Il me sera présenté dimanche. Il aura 9,400 francs pour indemnité de voyage, et une pension annuelle de 600 francs.

Napoléox.

Archoves de l'Empire.

# 10847. ORDRE POUR LES GÉNÉRAUX DUROC ET CAULAINCOURT.

Saint-Cloud, 91 septembre 1806.

Mon intention est d'être le 99 à Mayence; je partirai donc mercredi on jendi, à si hemres du matin. Le veux passer par Metx, où je m'arriterai autant de temps que je pourrai, de manière à arriver le 99, avant niidi, à Mayence. Je us veux cependant pas rester plus de luiti on dix heures à Metx. On écrira à Metx pour que le général qui y commande, ou tout autre, ou le dépôt de cavalerie, me procurent 7 ou 8 chevaux et une voiture pour visiter lous les établissements.

l'aurai dans ma voiture l'Impératrice; le prince Jérônie ira dans une des voitures qui m'accompagnent.

Je ne veux pas avoir plus de quatre voitures avec moi, sauf à en envoyer devant ou en faire marcher derrière les autres.

L'Impératrice n'emmènera que M. Turenne. MM. d'Harville et Ordener l'accompagneront; M. Béniusat se rendra devant à Mayence.

Le grand maréchal du palais pourra marcher en avant, de manière à se trouver à Mayence un jour avant moi.

MM. Canlaincourt, Mortier et Savary marcheront avec moi.

Les deux écuyers généraux, qui ont leurs chevaux, pourront se rendre directement à Mayence. Il est inutile que je traîne à ma suite des fourgons de cartes et de bagages. Comme il y a deux routes, ils peuvent partir par l'autre route ou aller devant, pour arriver la veille à Mayence.

Le maréchal Bessières et tous les officiers de la Garde doiveut être partis en avant; le maréchal Bessières et le grand écuver s'entendront ensemble pour qu'ils n'encombrent point les routes.

M. Maret partira vingt-quatre heures après moi et se rendra en droite ligne à Mayence.

M. le général Clarke se rendra directement à Mayence, où il devra être arrivé le 28 au soir.

NAPOLÉON.

Course, par M. Lefeber-, libraire. (En minete sex tech de l'Essa, )

16848.

#### NOTE POUR M. DENON.

Saint-Cloud, 51 septembre 1806.

Demander à M. Denon s'il est vrai qu'on ait retardé hier l'entrée du Muséum, et qu'on ait ainsi fait attendre le public. On ne peut rien faire qui soit plus contraire à mon intention.

ALPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10849.

#### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 21 septembre 1806.

Monsieur Champagny, on m'assure que les Mallais qui sont en Core sont dans la plus grande misère. Je désire que vous m'apportiez mercredi un rapport qui me fasse connaître ce que je leur avais accordé, et pourquoi ils ne sont pas payés. Je désirerais que vous m'apportassiez également mercredi une note qui me fit connaître ce qu'il faudrait faire pour concurager la culture du coton en Corse, où l'on dit qu'il vient très-bien. Ce serait un moyen de donner du travail à ces Maltais, qui ont l'usage de ces cultures.

Napoléox

Comm. par MW. de Champugny (En nomer sex tech. de l'Enn.)

#### 10850.

AU ROL DE BAVIÈRE.

Saint-Cloud, 21 septembre 1806.

Monsieur mon Frère, il y a plus d'un mois que la Prusse arme, et il est connu de tout le monde qu'elle arme contre la France et la Confédération du Rhin. Nous cherchons ses motifs sans pouvoir les pénétrer, Les lettres que Sa Majesté Prussienne nous écrit sont amicales. Son ministre des affaires étrangères a notifié à notre envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire qu'elle reconnaissait la Confédération du Rhin et qu'elle n'avait rien à objecter contre les arrangements faits dans le midi de l'Allemagne. Les armements de la Prusse sont-ils le résultat d'une coalition avec la Russie, ou seulement des intrigues des différents partis qui existent à Berlin et de l'irréflexion du cabinet? Ont-ils pour objet de forcer la Hesse, la Saxe et les villes hanséatiques à contracter des liens que ces deux dernières puissances paraissent ne pas vouloir former? La Prusse vondrait-elle nous obliger nous-même à nous départir de la déclaration que nous avons faite que les villes hanséatiques ne pourront entrer dans aucune confédération particulière, déclaration fondée sur l'intérêt du commerce de la France et du midi de l'Allemagne, et sur ce que l'Angleterre nous a fait connaître que tout changement dans la situation présente des villes hanséatiques serait un obstacle de plus à la paix générale? Nous avons aussi déclaré que les princes de l'empire germanique qui n'étaient point compris dans la Confédération du Rhin devaient être maîtres de ne consulter que leurs intérêts et leurs convenances; qu'ils devaient se considérer comme parfaitement libres; que nous ne ferious rien pour qu'ils entrassent dans la Confédération du Rhin, mais que nous ne souffririons point que qui que ce fût les forcât de faire ce qui serait

contraire à leur volonté, à leur politique, aux intérêts de leurs pemples. Cette déclaration si juste aurait-elle blessé le cabinet de Berlin, et voudrait-il nous obliger à la rétracter? Entre tous ces motifs, quel peut être le véritable? Nous ue saurions le deviner, et l'avenir seul pourra révéler le secret d'une conduite aussi étrange qu'elle était inattendue. Nous avons été un mois sans y faire attention. Notre impassibilité n'a fait qu'enhardir tous les brouillons qui veulent précipiter la cour de Berlin dans la lutte la plus inconsidérée, Toutefois les armements de la Prusse ont amené le cas prévu par l'un des articles du traité du 19 juillet, et nous croyons nécessaire que tous les souverains qui composent la Confédération du Rhin arment pour défendre ses intérêts, pour garantir son territoire et en maintenir l'inviolabilité. Au lieu de 200,000 hommes que la France est obligée de fournir, elle en fournira 300,000, et nous venons d'ordonner que les troupes nécessaires pour compléter ce nombre soient transportées en poste sur le bas Rhin. Les troupes de Votre Majesté étant toujours restées sur le pied de guerre, nous invitons Votre Majesté à ordonner qu'elles soient mises saus délai en état de marcher avec tous leurs équipages de campagne, et de concourir à la défense de la cause commune, dont le succès, nous osons le croire, répondra à sa justice, si toutefois. contre nos désirs et même contre nos espérances, la Prusse nous met dans la nécessité de repousser la force par la force !.

NAPOLÉON.

Massirer du 27 septembre 1806.

10851.

#### AU ROI DE WIRTEMBERG.

Saint-Cloud, 21 september 1806.

Monsieur mon Frère, M. de Vintzingerode retournant près de Votre Majesté après avoir séjourné plusieurs mois près de moi, je ne veux pas laisser échapper cette occasion de lui renouveler l'assurance de tous mes

<sup>1</sup> Des lettres analogues furent adressées au Bade et de Hesse-Durmstadt, au prince Primat et au roi de Wurtenberg, aux grands-dues de Berg, de Collége des princes de la Confédération du Rhin.

II.

38

sentiments. La lettre que je lui ai écrite hier l'aura mise au fait de la politique du moment. En vérité, je n'y comprends rien; si vous y entendex un peu mieux que moi, je verrai avec plaisir ce que vous en pensez. Toutefois jimagine que nous sommes très-près du dénoûment. Je serai Contenta de voir une occasion où vos troupes puissent mériter, comme elles l'ont fait dans tant de circonstances, de nouveaux titres à la gloire. Je ne veux point lerminer ma lettre sans me réjouir avec Votre Majesté des nouveaux lieus qui vont nous unit. Dans peu de jours je vais lui envoyer faire la demande de la princesse Catherine. Je crains que les noces ne soient un peu dérangles. Nimporte, d'autres moments viendront oi nous referons mieux ce que l'on fait en bottes. Ne serait-il pas convenable à la grandeur et à la nouvelle position de votre Maison que des parents aussi proches que des fils et des frères ne prissent aucun service étranger? Je parle pour l'avenir; car, pour le présent, je n'y atlache pas d'autre importance.

Napoleos.

Comm. par S. M. le roi de Wurtemberg. (En misser aus Arch. de l'Emp.)

# 10852.

Saint-Cloud, as septembre 1806.

M. le général Clarke verra le due d'Aremberg avant la nuit. Il lui fera connaître qu'il serait nécessaire qu'il formât dans ses élats une compaguie de chasseurs d'une centaine fhommes montés sur de petits fevau, qui pourraient le suivre à l'armée et y rendre des services. Ce serait un moyen qu'il y fât utilement. Cela entrerait dans le contingent qu'il doit fourair comme prince de la Confédération.

M. Clarke verra le prince de Hohenzollern pour le même objet. Il faudrait que ces compaguies sussent levées très-promptement pour qu'elles pussent servir.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### AU MARÉCHAL AUGEREAU.

Saint-Cloud, #1 septembre 1806.

Mon Cousin, vous m'enverrez un état militaire de Hesse-Cassel, avec le nom et la force des régiments, ainsi que leur composition; vous y joindrez leurs cantonnements et leurs positions actuelles.

Vous m'enverrez un mémoire qui déterminera quelle serait la meilleure manière d'attaquer Hesse-Cassel, quelle résistance il pourrait opposer à l'armée qui l'attaquerait, quels obstacles on rencontrerait, et quel nombre de troupes l'Électeur possède.

NAPOLÉON.

Comm. por Mar la comteror de Sainte-Aldegonde. (En monte sus Arch, de l'Emp.)

#### 10854.

#### AU GÉNÉRAL BERTRAND.

Seint-Cloud, as reptembre 1806.

Monsieur le Général Bertrand, vous parfirez dans la journée de demais, vous irez à Worms, vous passerez là le Bhin. Vous vous assurerez que toutes les mesures sont prises pour le passage de ma Garde à Mayence. Vous irez à Gassel, et vous vous assurerez qu'on travaillé à mettre cette place en étal, et que tous les orderes sont arrivés pour l'approvisionner.

Vous irre, avec les précautions convenables, voir la forteresse de Hanna, Peut-to-vée emparer par un coup de main on non 15 cela est prudent, vous irez voir la forteresse de Marburg. Vous continuerez votrroute sur Cassel (Hesse). Vous serez censé avoir des lettres pour mon chargé d'affaires; vous aurex hien soin de vous seutrer avant qu'il y est.

Il y a plusieurs petites places autour de Francfort; vous vous en informerez. Vous ne voyagerez point de nuit de Francfort à Cassel, et vous tiendrez note de tout ce qui peut m'intéresser.

De Cassel vous prendrez la route qui mêne droit sur Cologne, toujours de jour. Yous observerez le système des localités du pays entre Wesel, Mayence, Cassel et Cologne. Combien y a-t-il de routes et de grandes communications? Yous prendrez là aussi des renseignements sur les chemins de Cassel à Gotha, de Cassel à Gottingen, de Cassel à Paderborn. Un ést-ce que c'est que la place de Cassel? Est-elle armée et de résitance? Jetez un coup d'eril sur les troupes de l'Étecteur, sur leur résitation actuelle, sur son artillerie, ses nulices, ses places fortes. De Cologne vous viendres me réjoindre à Mayence; vous paserez sur la rive de vous viendres me réjoindre à Mayence; vous paserez sur la rive et vous jetterez un coup d'eril sur la nature du pays de Dusseldorf, de Wesel et de Cassel. Le 2 y septembre je serai à Mayence, oi jai besoin que vous sun erapportiez votre reconnaissance. Vous recueillerez à Cassel des renseignements de toute espèce sur tout le système du pays. Yous sentez combien il est important que vous vous le metitée bien dans la tête, non-seulement pour le début de la campagne, mais encore pour les suites.

Napoleov.

Comm. par M. le colonel Henry Bertrand (En ovente are bech. de l'Emp.)

t 0855.

#### Al MARÉCHAL AUGEREAU,

Seint-Cloud, 21 septembre 1806.

Non Cousin, vous enverrez un officier du génie intelligent, sous prétexte de porter des lettres à M. Bignon, à Hesse-Cassel, mais dans le fait pour observer tout ce qu'il sera possible. Il ira de Francfort à Hesse-Cassel et retournera de Hesse-Cassel druit sur Coblentz. Il ira à petities journées, dégienner, dinera, conderne en route. Il observera tout avec prudence : la nature des chemins, les montagnes, les rivières, la population des villes, villages, les distances; il fera un rapport sur les places fortes que possède l'Electeur, telles que Hanau, Marburg, Giessen et autres postes fortifiés; il donnera des croquis de tout ce qu'il aura observé de remarquable.

NAPOLEON.

Conun, per M\*\* la comtense de Sainte-Ahlegoude. (No minute sur Arch. de l'Emp.)

#### A M. DE TALLEYBAND.

Saint-Cloud, 75 septembre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous emoie une lettre qui est un trait de lumière; jai eu conséquence jugé convenable d'adresser la lettre ci-jointe à un prince Primat. Mon intention est de la faire paraître dans le Manièure. Vous l'apporterez ce soir à ma signature, et vous fieudrez des courriers tout prêts pour l'expédier à schedifichung, en prinat le prince Primat de ne la laisser connaître que le 1" octobre, mais de la communiquer confidentiellement à la Save, à la Hesse, à la Bavière, à Wurtemberg et à Bade.

Il est convenable que vous envojex chercher aujourd'hui le ministre de Cassel. Vous lui parlerez avec beaucoup de douceur sur les armements actuels et sur le parti définitf que son souverain veut prendre. Il est convenable que vous lui disiest quelque chose du traité signé à Berlin, en hu marquant votre étonnement de cque Effecteur puisse sinsi renoncer à toute souveraineté. Vous engagerez M. de Malsburg à expédier un courrier à Cassel pour qu'on cesse les armements et qu'on déclare ce que l'on veut.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangères (En monte ses tests de l'Essa, )

# t 0857.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Saint-Cland, 22 september 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, il est uécessaire que M. de Hohenzollern forme une compagnie de 1/20 dragons à cheval, tous Allemands Comme tous les efforts qu'il fera ne sont pas d'accord avec ses moyens,

<sup>&#</sup>x27; Pièce n° 10762.

vous lui direz qu'en secret je lui donnerai le subside nécessaire. Vous lui ferez connaître que mon motif est de fournir à la Maison de Hohenzollern les movens de se montrer dans cette circonstance.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangères. (En missete sux Arch. de l'Emp.)

10858

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, as septembre 1806.

Monsieur Dejean, j'ai pris, il y a peu de jours, un décret pour former une première légion du Nord à Juliers. Le maréchal Berthier me mande que la quantité de déserteurs est si considérable, que l'on peut espérer d'en former plusieurs. J'ai donc résolu d'en organiser une autre à Naremberg, et d'en donner le commandement au colonel Henry. Reisdonc, avant mercredi, un travail pour la nomination des officiers du «" bataillon, et concertez-vous avec les généraux Zajonchek et Henry, pour ces nominations.

Lorsque les 1<sup>em</sup> bataillons seront formés, on organisera les 2<sup>em</sup>. Mon intention est que chaque légion soit composée de quatre bataillons. Il y aura un adjudant commandant chargé de la correspondance avec les deux colonels.

Les colonels pourront faire des proclamations pour provoquer à la désertion, saus jamais prononcer le nom de Pologue. On promettra aux soldats d'être employés sur lo continent, des avantages, d'être traités comme les soldats frauçais, et aux sous-officiers de conserver leur grade, si du reste lis on les qualités névéssaires.

NAPOLEON.

Depôt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, sa septembre 1806.

Monsieur Dejean, je viens d'être instruit que Wesel était approvisioned d'une grande quantité de farine que les Prussieurs y out laisée, et jeuil y en a quatre maganias pleins. Faites vérifier cela, afin quon ne vous le porte point comme ayant été acheté. Faites-moi connaître ce qu'il y a, et si cela fera une ressource pour les approvisionnements de siége. Penses sérieusement aux approvisionnements de siége. Penses sérieusement aux approvisionnements de siége. Penses de la comment pen de marque par bes besoin pour les siége, mais certainement Jen aurai besoin pour les faire venir à Würzburg, et nourrir l'armée par le Meira.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (Es mioute oux Arch. de l'Emp.)

# 10860. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Seint-Cloud, 22 septembre 1806.

Monsieur Dejean, donnez des ordres pour qu'au 1" octobre un pont de bateaux soit jeté sur le Rhin, à Wesel. Ledit pont exister jusqu'à nouvel ordre. Je désire que l'emplacement en soit vis-à-vis l'île de Biderich, et que le génie, qui doit faire les ouvrages permanents, donne à cet ouvrage la force d'une bonne tête de pont.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (En misure aus Arch. de l'Éma.)

#### 10861.

#### AU GÉNÉRAL LACUÉE.

Scint-Cloud, 22 septembre 1806

Je vais appeler une réserve. Il faut que le décret soit prêt. Voici comment je veux la distribuer : 200 hommes, à raison de deux hommes d'élite par département, pour les régiments de carabiniers.

600 hommes, à raison de six hommes d'élite par département, pour les douze régiments de cuirassiers.

600 hommes d'élite pour les huit régiments d'artillerie à pied. 2,000 hommes d'élite pour les quatre régiments d'artillerie de la marine.

3,400 hommes d'élite.

Il restera 6,000 hommes quie je veux distribuer de la manière suisante : 6,000 hommes entre les quatorez 3º et 4º bataillons qui sont au
camp de Boulegne, et depuis la Somme jusqu'à l'Escout, y compris Anvers; 2,000 entre les quatre régiments qui sont en Bretagne; 2,000
entre les quatre régiments qui sont à l'Ile d'Olevon et dans la 1º d'division militaire; 4,000 entre les six régiments qui sont à Paris, et 12,400
entre les quarante régiments appartenant à la Grande Armée qui sont
sur le Rhin. En faisant la répartition de ces hommes, vous consullerez
le besoin de chaque corps. Vous considéreze moins la situation griérale
des régiments que celle de leurs "5 hataillons et ce qu'ils reçoivent de la
conscription de 18,66. Ce sont de nouvelles réserves que je forme. Peu
importe la quantité d'hommes qu'ils nise equi m'importe, c'est que j'aio à
Boulogne, en Bretagne et à ma réserve sur le Rhin un grand nombre
d'hommes.

Vous aurez soin qu'aucun corps ne reçoire au delà de 1,000 hommes, outre ce qu'il recerta de la réserve et ce qu'il a eu de la conscription de 1806. Nous n'appellerez dans les corps qui sont en Bretagnea aucun Piémontais ni aucun conserti des div-luit départements consus sous la démonitation de départements de l'Ouest. Nous ne mettrez dans les régiments qui sont à Paris aucun homme des dix-huit départements de l'Ouest. Vous mettrez dans les 3° et 1 11° des Piémontais. Du reste, vous destinerez le plus possible aux batallions de drôpt les conscrits voisins des lieux où se trouvent aujourd'hui les dépôts qui ne doivent point changer. Il est cependant convenable de donner aux régiments la réserve de la conscription des départements qui les recrutent.

Napoléos.

Archives de l'Empire.

10862.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, as septembre 1806.

Mon Cousin, voici mon itinéraire: je partirai de Saint-Cloud jeudi 5 du mois. Je serai le 37 à Mett, où je resterai sept à huit heures. Je serai, le 36 au soir ou le 39 au matin, à Mayence. J'attendrai de vos nouvelles le 30 et le 1". Réglez-vous là-dessus pour la marche de vos courriers.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En missir ses Arch. de l'Emp.)

10863.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, as septembre 1806

Mon Gousin, voici la route pour l'armée: Mayence, Francfort; de là par la rive gauche du Mein, qu'on passera à Aschaffenburg. Würzburg et Bumberg. Placez là des commandants d'armes, et tracea-y des
étapes. Faites reconnaître la route de Mayence. Darmstadit et Aschaffenburg. La route de l'armée pour communique avec Ulm, Augsboufentles hôpitaux qui sont de ce côté, sera de Bamberg à Nuremberg. Anspach, Ellwangen et Ulm. Il est nécessaire que la sussi il y ait des étapes
tracées. Mon intention est que tous les malades sortant des hôpitaux établis en Bavière, en Souabe et sur la rive droite du Danube, se réunisent à Ulm, où, après un repos, on en formera des détachements de
no hommes pour rejoindre l'armée à Bamberg. Il est une autre route à
roconnaître, de Varburg à Boutery, Neckarde le Manheim. Cette route

3-

a deux avantages : d'abord plus courte pour ce que j'ai du côté de Strusbourg, et je la crois meilleure; ensuite il peut y avoir tel événement où la compunication de Francfort serait inquiétée par des partisans.

Je désire que vous envoyiez un ingénieur géographe reconnaître et faire des croquis en détail de ces trois routes : 1° de Mayence, Francfort, Aschaffenburg et Würzburg; 3° de Mayence, Darmstadt et Aschaffenburg; 3° de Manbeim, Neckarelz et Würzburg.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En renute ses Arch. & l'Emp.)

10864.

AU ROI DE HOLLANDE.

Saint-Goad, as arytembre 1806.

Mon Frère, je donne ordre au ministre Dejean de diriger sur Wesel les généraux de brigade Laroche, Ruby et Grandjean. Mon intention est

que vous organisiez une avant-garde de la manière suivante : Commandants : avant-garde, le général Michaud; artillerie, le général Drouas; génie, un de vos officiers.

Chef d'étal-major : le chef d'escadron Ferrière, à moins que le général Michaud n'aime mieux prendre un des généraux de brigade que je vous envoie.

1" brigade: un des généraux de brigade que je vous envoie; le 65' régiment, 2,000 hommes; llollandais, 2,000 hommes; huit pièces d'artillerie attelées, servies par l'artillerie hollandaise.

2° brigade : un des généraux de brigade français; le 73° régiment, 2,000 hommes; Hollandais, 2,000 hommes; buit pièces d'artillerie attelées, servies par l'artillerie bollandaise.

Vous pouvez joindre à chaque brigade un général de brigade bollaudais et un adjudant commandant bollandais.

Ces 8,000 bommes seront renforcés du bataillon de 1,000 hommes du duc de Clèves. Ils se réuniront sans délai à Wesel et se concentreront dans une position militaire, à une ou deux lieues en avant de Wesel. Vous joindrez aussi à cette avant-garde 1,000 hommes de cavalerie bolIndaise, ce qui fera un total de g à 10,000 hommes. Vous réunirez le rested de vos troupes hollandaises, que j'estime être de 8 à g.000 hommes, au camp d'Urecht, sous les ordres du général Dumonceau. Il sera partagé en deux hrigades; il pourra ou se réunir à vous, ou se porter sur les hords de la mer, suivant le sdifférentes circonstances.

Cette avant-garde est destinée à couvrir mes frontières du Rhin et ne s'en écartera que pour inquiéter l'ennemi; mais elle manœuvrera de manière à n'être jamais coupée du Rhin.

Votre commandement s'étendra de la Moselle à Coblentz jusqu'à la mer.

Après les quinze premiers jours d'opération, du moment que la guerre aura pris une couleur, il sera possible que je fasse rentre re corps pour protéger mes frontières de France. Il serait possible aussi que je le fisse pousser jusqu'à Muster et Cassel, selon les événements. Je vous donnerai une instruction plus détaillée lorsque les hostilités commenceront.

Faits que je trouve à Mayence un de vos sides de camp qui inapporté felat de situation de votre corps d'armée. Donnes de l'argent pour monter votre cavalerie. Vous deves avoir au moins 3,000 hommes de cavalerie. Le 8° corps de la Grande Armée sera aussi à Mayence et manœuvrera de manière à n'être jamais coupt de Rhin.

Je laisse à Paris de quoi former un corps de réserve de 8,000 hommes, et j'ai à Boulogne 10 ou 16,000 hommes dans le camp. Le général Rampon, avec 6,000 hommes de gardes nationales, est à Saint-Omer.

Le vous donne l'autorisation nécessaire pour pouvoir, selon les circonstances, défendre les parties attaquées de la France. Il n'y a point de nécessité que vous vous rendiez le s, le 3, le Δ à Wesel, si les affaires de votre royaume vous retiennent en Hollande; il suffit que votre avantgrarde y soit; mais il sera convenable que vous y soyez le 8.

Donnez ordre au général Michaud de correspondre avec le maréchal Kellermann, avec le commandant ilu 8° corps et avec la Grande Armée, autant que cela sera nécessaire.

Napoléon

Dépôt de la guerre. (En minute un Arch. de l'Emp.)

.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saial-Cloud, as septembre 1806.

Monsieur Dejean, présentez-moi demain soir un état en trente colonnes, chaque colonne indiquant le lieu où se trouveront les troupes en marche depuis le 35 septembre jusqu'au 35 octobre, en y comprenant les détachements que j'ai fait partir et même ceux de ma Garde. J'ai besoin de cet état demain mardi.

NAPOLÉON

Béplt de la guerre.

#### t0866.

## AF GÉNÉRAL DEJEAN.

Seint-Cloud, as reptrailer 1806.

Monsieur Dejean, voici un rapport sur la compagnie Breidt. J'ai pris dernièrement un décret pour que s'ào caissons soient attelés et prêts le plus tôt possible à Strasbourg, où ils doivent recevoir un ordre de mouvement. Mon intention n'est pas que ces caissons aillent en Allemagne ansa fêtre équipés, mais que les hommes et chevaux soient pris à Sampigny, Bruxelles et Paris, et que de ces trois points ils soient dirigés sur Mavence, où ils attendront des ordres.

Écrives à l'intendant général que, s'il y a 300 chevaux haut-le-pied, il les fasse atteler à des voitures que l'artillerie d'Augsbourg pourrait prêter. Le préférerais les voitures qu'on appelle prolonges. On pourrait acheter des charrettes du pays; on attellerait les 300 chevaux à 70 de ces charrettes, or qui pourras servir à loute espéce de transports.

Quant aux marmites et bidons qui sont à Strasbourg, envoyez les quatre cinquièmes du tout à Mayence, d'où on les distribuera. Faites connaître au marcétail Berthier qu'il faut que les corps achétent les marmites chez les paysans, en payant, car ces marmites n'arriveront jamais à temps.

Ecrivez à tous les majors des dépôts de faire confectionner des capotes

pour leurs corps; les masses sout tellement fortes qu'elles pourront fournir à cette dépense. Sur les capotes qui sont à Augsbourg, faites-en donner 1,800 au 21° léger.

Faites-moi connaître le numéro qu'auront les 250 caissons de nouvelle levée, et le temps où les brigades pourront être rendues à Mayence.

Écrivez à tous les dépôts de faire confectionner autant de paires de souliers qu'ils ont d'hommes à la Grande Armée.

Ce qui mérite le plus ma sollicitude, ce sont les outils du génie. Faites-en diriger de tous les points sur Mayence; il est impossible qui on n'en ait pas recueilli une trentaine de mille à la Grande Armée. Que sont devenus ceux qu'on y a envoyés et que j'ai payés sur le budget de cette année? I e connais un endroit dans un arrondissement de corps d'armée où il y en a 5,000. Le génie ne croit pas en avoir; le génie ne sait ce qu'il a; cette partie, jusqu'à cette heure, a été bien mal organisée à la Grande Armée.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En monte sus Arch, de l'Emp.)

#### 10867.

A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 13 septembre 1806.

Il existe à la Bibliothèque beaucoup de pierres précieuses brutes. Il faut les distribuer aux bons graveurs de Paris pour graver divers portraits. Cela encouragera l'industrie et donnera du travail aux artistes.

Prendre des mesures pour établir à Bordeaux et à Rouen des ateliers de travail pendant la morte saison.

Donner l'ordre au directeur général de l'octroi de la navigation du Rhin d'organiser les bureaux d'Emmerich. Clèves et Dusseldorf.

Napoleon.

Comm. par MW. de Champagny. (En missir um Arch. de TEmp.)

# A M. FOLCHÉ.

Saint-Gloud, a3 september 1806.

Vous ferez arrêter l'individu qui a signé ce mémoire.\textit Mon intention est que la calomnie dont il s'est rendu coupable envers ma Garde soit punie. Vous le ferez expliquer sur ce qu'il dit avoir donné à la gendarmerie d'élite, Il n'y a pas dans ma Garde d'homme assez vil pour recevir ces honteuses rétributions de la part d'un fournisseur. Cette connivence même de sa part serait criminelle, puisqu'il serait d'accord pour faire une friponnerie. Donnes ordre qu'on arrête la publication de ces pamphiles, car il ne doit pas être soullert qu'un misérable puisse calounier ainsi de braves gens. S'il avait des droits, que ne s'adressuit-il au ministre?

VAPOLEON

trelius de l'Empire.

#### 10869.

#### AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 23 septembre 1806.

Monsieur Dejean, vous devez vons adresser, pour les différentes dispositions relatives à mon armée de Nuples, au roi de Naples lui-même. Vons vous êtes adressé au maréchal Masséna, ce qui a été d'un mauvais effet. Cest le roi de Naples qui commande mon armée; c'est à lui que vous devez vous adresser.

NAPOLEON.

Depht de la guerre.

Pamphlet d'un nommé Lassale contre la gendarmerie d'élite et le général Savurs.

#### All GRAND-DUC DE BERG.

Saint-Cloud, u3 septembre 1806.

Vous trouverez ci-joint l'itinéraire d'une route qu'on me dit exister de Worms à Würzburg; envoyez un officier la reconnaître. Il m'importe beaucoup d'avoir des renseignements sur cette route, qui peut m'être utile dans bien des circonstances.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10871

#### ORGANISATION DE L'ARMÉE D'ITALIE.

Saint-Good, 23 september 1806.

Général en chef, le vice-roi;

Chef d'état-major général, le général Charpentier; commandant en chef l'artillerie, le général Sorbier; commandant en chef le génie, le général Lerv; ordonnateur en chef, le sieur Jouhert.

L'armée d'Italie sera composée de cinq divisions actives.

Les deux premières divisions, commandées par les généraux Seras et libroussier, seront composées de deux bataillons du 13° régiment d'infanterie de ligne, de trois bataillons du 35° de ligne, de deux bataillons du 36° de ligne, de trois bataillons du 9° de ligne, de trois bataillons du 8° de ligne.

Ces corps devront être complétés avec tout ce qui est disponible des 3° et 4° bataillons, et former, avant la fin d'octobre, 14,000 hommes d'infanterie présents sous les armes.

Le général de division Lacoste commandera la cavalerie légère, composée du 8° régiment de chasseurs et du 6° de hussards, formant 1.200 hommes.

L'artillerie et tous les autres objets continuerout à rester sur le même pied où ils sont à présent. Ce corps, qui continuera à porter le nom de 2° corps de la Grande Armée, donnera ainsi une force de plus de 16,000 hommes.

Pour l'administration et le commandement, ce corps doit faire en tout partie de l'armée d'Italie et sera sous les ordres du vice-roi.

La 3° division sera composée du 3° régiment d'infanterie légère, du 106° régiment de ligne et du 37° régiment de ligne.

A cet effet, le 37°, qui est à Turin, au lieu de se rendre à Alexandrie, se rendra à Plaisance, afin de se trouver plus près d'autant.

La 4° division sera composée du 2° régiment d'infanterie de ligne, du 56° de ligne et du 93° de ligne.

La 5° division sera composée du 16° régiment de ligne, du 67° de ligne et du 9° de ligne.

Il est nécessaire que les généraux de division et de brigade qui doivent commander ces divisions le sachent, et qu'il y en ait un pour cet objet à Parme et un à Alexandrie.

Le 1 12° régiment de ligne, en cas d'événement, recevra l'ordre de se rendre à Alexandrie, et il formerait la réserve du Piémont.

Les cinq régiments de chasseurs qui sont en Italie formeraient deux divisions de cavalerie légère sous les ordres des généraux Bessières et Scalfort.

La grosse cavalerie formerait une division sous les ordres du général Pully.

Il est nécessaire de préparer à Vérone, pour le personnel et le matériel, des attelages suffissants pour povoir attler quarante pièces de canon qui, avec les vingt-quatre qui le corps du Prioni, formeront soinante-quatre pièces d'artillerie attelées, suffisantes pour toute l'Italie. Il n'y a besoin que d'un simple approvisionnement, puisqu'on n'est destiné à se lattre qu'autore de Venies, Palmanova, Osoppo.

Venise sera armée et mise dans le meilleur état de définne. Le général Miollis y commandera. Le commandant du génie y enverra quatre officiers du génie, qui ne sortivant pas de la place. Le commandant de l'artilleire y enverra deux officiers d'artilleire, dont un général et un colonel, qui y seront également consignés. L'ordonnateur y enverra un

commissaire des guerres. Enfin toutes les mesures seront prises pour que cette place soit dans le meilleur état de défeuse et susceptible de faire la plus longue résistance. La garnison de Venise sera formée par le-3" bataillons du corps d'armée de Dalmatie; ce qui, avant la fin d'octobre, formera un corps de plus de 6,000 hommes.

Les garnisons d'Osoppo, de Porto-Legnago et de Peschiera, seront formées par les 3<sup>es</sup> bataillons du corps du Frioul, qui, avant la fin d'octobre, feront une force de plus de 3,000 hommes.

La garnison de Mantoue sera formée par les 3º et 4º bataillons et dépôts des quatorze régiments de l'armée de Naples, hormis deux bataillons, qui se rendront à Ancône avant la fin d'octobre; cela formera plus de 0,000 hommes.

Le vice-roi, avec une armée de plus de âo,oco hommes, n'apri selon les circonstances, pour garder l'Italie, en attendant qu'il soit joint par toute l'armée de Naples, qui, en casé dune guerre prononcé avec l'Auriche, évacerait le royaume de Naples; et estle guerre ne peut commencer que trois mois après qu'elle serait déclarée, vu l'état de désordre oi se trouve cettle puissance.

Pendant ce mouvement, le général Marmont, à la tête de l'armée de Dalmatie, se réunirait à Zara, hormis a,500 hommes de garnison qu'il laisserait à Raguse. Réunie ainsi à Zara au nombre de 20,000 hommes, l'armée du général Marmont menacerait la Croatie pour faire diversion. Si l'ennemi la négligeait, elle le prendrait par ess derrières; s'il était supérieur, elle établirait sa défensive autour de Zara.

Mais, ne voulant point provoquer l'Autriche, il ne faut point l'elfraver; il faut donc que tout reste dans la situation actuelle. Mon intention est que les 27 et 18° divisions militaires ne passent sous les ordres du vice-roi qu'autant que la guerre avec l'Autriche viendrait décidément à terte déclarée; et c'est alors seulement que fienteds que tous les corps qui sont à Génes, à Parme et dans les 27° et 28° divisions militaires, et le 115°, qui est à Grenoble, se rendent à la destination ci-dessus désignée. Alors seulement les 3°, 4° et 5° divisions se formezient à Vérone, et

As a second seco

alors seulement les réserves des 3° hataillons prendraient leur garnison dans toutes les places fortes.

D'ici à ce temps, on devra se contenter do préparer les attelages et le matériel de l'artillère, approvisionner tout doucement et sans bruit les places, surtout de gros objets, les armer, donner aux travaux des fortifications la direction convenable pour qu'elles puissent servir de suite, se mainteuir dans la meilleure harmonie avec les Autrichiens, et ne leur donner aucune espéce d'inquiétude.

Cette formation ne doit exister que dans la pensée. Les généraux doivent être répartis dans le royaume d'Italie, commandant différents arrondissements, et dans les 27° et 28° divisions militaires, etc.

l'ai'omis de parler de la garnison d'Alexandrie, qui serait composée du 113º régiment et des 3º et 4º bataillons des corps qui sont dans les trois dernières divisions, hormis du 67º, qui est resté à Gènes, et du 16º, qui est à Toulon. Ce serait loujours un corps de 4 à 5.000 hommes.

Ce qui m'importe aujourd'hai, c'est d'évacuer ce qui est inutile entre l'souro et l'Adda, de tout renfermer dans les places fortes, de manière qu'à une agression momentande de l'ennemi il ne trouve rien à prendre: Ini liasser de l'artillerie, ce serait lui donner des armes contre noplaces.

Cette instruction ne doit être connue que du ministre Dejean, copiée par son secrétaire de confiance tenvoyée au vice-roi, pour qu'il donne toutes les instructions de détait à l'ordonnateur et au général d'artillerie; mais encore tout cela sans donner d'alarme ni en France, ni en Italie, ni en Autriche; aucun corps ne doit bouger que dans le cas où les Autrichiens feraient de grands préparails, ou nous déclarersient la guerre. Jai pense que cette instruction était utile, tent pour servir de guide au ministre Dejean dans les opérations qu'il aura à faire que pour suon ministre de la guerre en Italie et pour le vice-roi,

Les approvisionnements des places, hormis de celles d'Alexandrie, de Plaisance et de la citadelle de Turin, scront faits aux frais du royaume d'Italie. Je dois avoir encore des approvisionnements assez considérables en Italie, et le ministre Dejean serait toujours à temps de donner des ordres pour l'approvisionnement de ces places, parce qu'elles ne sont pas en première ligne.

Autant il est bon d'avoir cette instruction générale sous les yeux, afin de savoir ma pensée et de travailler insensiblement et constamment à s'organiser, autant il serait funeste qu'elle fût divulguée. La connaissance même de moyens si prompts et si considérables en Italie ne pourrait qu'être alarmante pour les Autrichiens.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. M<sup>m</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

#### 10872.

# AU CARDINAL MAURY,

Saint-Cloud, 93 september 1806.

Mon Cousin, j'agrée vos sentiments. Je vous vois avec plaisir dans un poste qui vous rapproche de moi, et je verrai avec plaisir les circonstances qui me mettront à même d'employer vos talents pour le bien de la relizion, du trône et de la natrie.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10873.

#### NOTE POUR M. DARU.

Saint Cloud, 93 septembre 1806.

Jaulorise M. Daru à s'entendre avec le ministre des finances et M. Efrenger pour vendre à la princesse de Guastalla pour trois millions de biens nationaux, que possède la caisse d'amortissement, au prix que les a achetés la caisse d'amortissement. Je voudrais que ce fussent des biens en France, de beaux biens, d'une administration facile, afin que la princesse pút les conserver.

ll y avait dans le département du Mont-Tonnerre l'ancienne principauté de Nassau. Si elle n'est pas vendue, ce pourrait être un heau fonds;

.

et, si on pouvait trouver plus près de Paris quelque helle maison, on pournit l'accompaguer d'une helle forêt. Comme ce ne serait pas altérable, on aurait toujours droit dessus. Il y a beaucoup de hiens sous le séquestre, et qui dans le fait doivent être déclarés nationaux. Il faudrait aussi me faire connaître s'il ne serait pas plus avantageux d'acheter le hien de Luridio, à raison de trois pour cent de moins. On fera connaître comhien il a coûté à la caisse d'anuorissement.

Mon but est de procurer à la caisse la vente de ses biens et de faire faire à la princesse des achats avantageux.

NAPOLÉON.

Archives des finances

### 10874.

### ORDRE DE SERVICE PENDANT L'ABSENCE DE L'EMPEREUR

Saint-Cloud, 94 septembre 1806.

Tous les ministres correspondront avec nous pour les affaires de leur département.

Néanmoins ils se rassembleront, le mercredi de chaque semaine, dans la salle des séances du Conseil d'état, et sons la présidence de l'archichancelier. Ils y porteront les objets de détail et du contentieux de leur administration, lesquels lui seront remis pour nous être transmis dans la forme ordinaire.

Nous entendons en général que toutes les affaires qui, dans l'ordre ordinaire du gouvernement et de l'administration, ont hesoin de notre signature, continuent à nous être présentées à cet effet.

Toules les fois qu'un ministre jugera nécessaire une conférence avec d'autres ministres pour traiter une affaire de son département, il en fera la demande à l'archichancelier, qui convoquera à cet effet les ministres dont le concours sera nécessaire.

S'il survient des événements extraordinaires de police, sur lesquels nous ne puissions pas statuer à temps à raison de notre éloignement, et qui exigent le concours de différents ministres, l'archichancelier, auquel se réuniront les grands dignitaires qui se trouveront à Paris, couvoquera les ministres dont la présence sera nécessaire. Si fexécution des messures que l'archichancelier aura approuvées excède les bornes de l'autorité ministérielle, et qu'il ne soit pas possible d'attendre notre décision, il sera tenu de cette conférence un procès-verbal d'ressé par les ministre du département que l'aflaire concerne et signé par l'archichacelier. En conséquence dudit procès-verbal, ledit ministre se trouvera autorisé à exécuter les dispositions telles que les aura prescrites l'archichancelier, après avoir entendu l'opinion des ministres.

Dans tous les cas d'événements militaires extraordinaires, l'archichaucelier, auquel se réunirout les grands dignitaires qui se trouveront à Paris, sur la demande du ministre faisant les fonctions de ministre de la guerre, convoquera les ministres dont le concours sera jugé nécessaire, et il sera procédé ultérieurement comme il est dit ci-dessus.

Les ministres nous écriront tout aussi souvent qu'ils auront à nous entretenir des affaires de leur département. Toutes les lettres nous seront adressées directement.

NAPOLÉON.

Comm. par MM. de Champagny. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

10875.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, at september 1806.

Monsieur Champagop, je désire que vous écriviez une lettre circulaire aux préfets; vous leur ferez connaîtreque, le roi de Prusse ayant fait des armements considérables, J ii jugé couvenable de me rendre à mon armée pour voir si définitivement la Prusse veut la guerre ou la paix; que ces circonstances sont pour eux un nouveau moif de hâter la marche de la conscription, et que vous vous en rapportez à leur zèbe et à leur fidélité pour mon service.

NAPOLÉON.

Comm. par MM. de Champagny. (En minute ous Arch. de l'Emp.)

#### 10876.

#### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Lloud, 24 septembre 1806.

Monsieur Champagor, vous trouverex ci-joint un projet de circulairque vous pouvez arranger comme vous voudrex, vous la communiquerex au ministre Dejean, pour qu'il l'envoie au maréchal Kellermann. Je ne sais ce que cela produira. Vous sentez que je ná jass besoin de troupes, mais je désire rouveir la carrière è exen qui, élogiqué de leur patrie par les circonstances de la révolution, veulent rentrer dans cette carrière naturelle à tout l'Ernapias. Si vous adoptez ces messures, il sera nécessaire que vous écriviez sur-le-champ aux préfets de Paris et des départements environants.

Napor for

Comme. per MM. de Chempagny. (En resotrous Arch. de l'Emp.)

10877.

PROJET DE CIRCULAIRE

Saint-Cloud, of septembre 1806.

Lors de la dernière campagne, il y a un an, un grand nombre de citoyens se présentèrent et s'équipèrent à leurs frais pour former des gardes d'honneur pour suivre Sa Majesté à la guerre; mais les mouvements furent si rapides, que la Grande Armée termina la guerre par le truité de Presbourg avant que cette jeunesse edit pu donner des preuves de son dévouement et de son courage.

Le nà jass plutôt appris que la Garde impériale était partie, ainsi que les bagges de Sa Majesté, que, sans vouloir approfondir la question si la guerre aura lieu ou non, j'ài demandé à Sa Majesté un moyen prompt pour utiliser les jeunes gens qui sont animés de l'amour de la gloire, et leur procurer une occasion de se distinguer. Tout homme ágé de plus de dix-huit ans et de moins de quarante, ayant asset de fortune pour s'équiper, se procurer un cheval et faire la route à ses frais, se rendra à Mayence, où il s'adressera au maréchal Kellermann. Il sera admis à faire partie du corps de gendarmes d'ordonnance de l'Empreur.

Le maréchal Kellermann est investi des pouvoirs nécessaires pour les organiser en compagnies de 80 hommes, nommer les officiers parmi ceux qui auraient servi et réuniraient les qualités nécessaires.

L'uniforme sera le surfout de chasseur, tout vert, sans passe-poil ni couleur, gilet écarlate tressé en argent, pantalon à la hongroise aussi tressé; shako et boutons ronds et blance; le sabre de chasseur; le che-val, pour la taille et son équipement, sera comme celui des chasseurs à cheval. On fournira, des magasins de Mayence, des carabines et des pistolets, du moment de l'incorporation dans les compagnies.

Mais ayant remarqué que, parmi les propositions qui m'étaient faites, un grand nombre de citoyens détraient faire une campagne à pied, Sa Majesté a bien voulu adhérer à la demande que je lui en ai faite, et autoriser ces jeunes gens à faire partie d'un corps d'ordonnance à pied que le maréchal Kellermann est également chargé d'organiser à Mayence. Ces individus devront s'équiper et faire la route à leurs frais. Il leur sera donné un armement du moment de l'incorporation dans es compagnies. L'unisforme sera vert comme celui de la cavaleire, avec un chapeau et des gœtres. Le gilet et le pantalon seront aussi comme ceux de la cavaleire.

Les armées de Sa Majesté sont si nombreuses, qu'elle n'a adhéré à toutes mes demandes que sur mon instance, et pour ouvrir une carrière à un grand nombre de personnes accoutumées déjà au métier des armes. Mon intention est cependant que vous gardiez cette lettre secrète. Vous étes autorisé à faire dans ce sens une proclamation aux sous-préfest et aux maires. Tous ceux qui auront les qualités ci-dessus pourront se faire inscrire, et vous leur donnerez une lettre pour les adresser au maréchal Kellermann.

Ceux qui entreront dans la cavalerie devront être assurés, par eux-

mêmes ou par leurs parents, d'une pension au moins de 600 francs par an.

Vous aurez soin en même temps de m'envoyer le nom de ceux désignés.

Gours. par MN. de Champagny. (En muste sus Arch. de l'Emp.)

#### 10878.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Gloud, 25 september 1806.

Monsieur Dejoran, comme il est à craindre que le maréchat Kellermann ne rassemble 20 ou 30,000 hommes dans les 5° et 96° divisions militaires, ce qui mettrait en combustion les départements de ces divisions, faites-lui bieu connaître que mon intention est qu'il lève seulement un corps de chasseurs de 2,000 hommes dans la 5° division, et un dans la 96° division, de la même force. Païtes-lui comprendre que dans aucun cas, même le plus urgent, il ne pourra solder que 6,000 hommes; mais que, dans ce moment-ci, 6,000 suffisent. Il vaut mieux qu'ils soient en petit mombre, mais choisis, et que cela ne gêne point les départements.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (La mieute sus toch de l'Emp.)

#### 10879

## AL GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, \$5 septembre 1806.

Monsieur Dejean, laissez exécuter les ordres du prince de Neufchâtel, hormis pour les 1", 3", 5", 9", 1 o" et 1 o" régiments de dragons, qui sont à Paris. Ces six régiments n'enveront chacun qu'un détachement de 30 hommes à pied, le reste étant nécessaire pour servir les chevaux et fornuer la réserre de l'intérieur. Je vous engage à vous occuper beaucoup de cette réserve. Je laisse l'empire dégarni de troupes. Je laisse les esca-

drons des sept régiments de dragons, qui forment plus de 2,400 hommes, et qui, s'ils sont montés une fois, seront une ressource réelle pour comprimer tous les mouvements et aider à la défense des côtes.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En triaste sus Arch. de l'Emp

## 10880. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

## Saint-Cloud, at seatembre 1806.

Il y a une estafette qui part tous les jours de Milan. Je désire que vous correspondiez journellement avec le vice-roi et avec le roi de Naples, pour leur donner en gros des nouvelles certaines de ce qui se passe.

Vous remettrez quelquefois sous les yeux du vice-roi mon instruction générale l'. Vous lui recommanderre de tenir approxisionnées les places de Palmanova, Osoppo et Vicence; que, tout doucement et sans donner l'alarme, il suive l'approxisionnéement de Mantoue. Legnage et Peschien; que, surtout, on déblaye tout le pays entre l'Isomo et l'Adda de toute l'artillerie inutile. Voici la saison of l'air de Mantoue n'est plus dangereux. Il est donc convenable qu'on jette dans Mantoue tout ce qui embarrasserait à Vérone, hormis ce qui est mobile. Suivez avec l'ordonnateur l'organisation des brigades de voltures pour les transports militaires; mais tout cela sans rien brusquer, et qui insensiblement tout se répare et se prépare. Jai recommandé au roi de Naples d'évacuer ses malades sur Naples et surtous sur Capoue.

Dans les lettres que vous m'écrirez tous les jours, ne manquez pas de m'instruire de l'exécution de vos ordres, tant pour l'artillerie que pour les dissérents services.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

Voir pièce n° 10871

ritt

### 10881.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, a\ september 1806.

Mon Cousin, je vous envoie la copie des ordres du mouvement de Farmée, que je vous ai adressée le 20 du courant au matin, et que je suis fâché de ne pas vous avoir envoyée doure heures après le départ de mon courrier du 30 septembre, parce qu'il aurait pu être intercepté. Cependant je ni pas lieu de le craindre. Vous aurait pu cevir, le 3 à midi, mon premier courrier du 30. Quand la préseute vous parviendra, et sans doute le 35, des ordres auront été donnés au maréchal Soult, qui sera parti dès le 36; et, comme il lui faut trois ou quatre jours de marche pour se rendre à Amberg, il pourrait y être le 30, quoiqui îl fordre de ni yêtre que le 3. Vous recevres le présent courrier le 37, afin que vous arcéléries le mouvement du maréchal Soult. Il importe qu'il arrive vite à Amberg, puisque l'ennemi est à l'Iof, extravagance dont je ne le croyais pas capable, pensant qu'il resterait sur la défensive le long de l'Elbe. Si, au lieu d'arriver le 3 à Amberg, le maréchal Soult peut y arriver le 1° vo écobre, codonnes-lui y' être e poin-là.

Le corps du maréchal Davout se sera sans doute réuni le 25, lorsqu'il a reçu vo ordres, à CEttingen. Le suppose qu'ît ne bui fant que deux ou trois jours pour cela. Cependant je ne lui ai donné l'ordre d'y être que le 3 octobre. S'il peut y être le 1" ou le 2, il n'y a point d'incunvinient. Il détachers as cavaleries sur Kronach, prendra possession de cette place et s'occupera sur-le-champ de la mettre en bon état. J'imagine que le maréchal Ney partira d'Ulm le 26 septembre; je ne pense pas qu'il puisse être à Ansyach avant le 3 ou le 3 à Kemigsholeu; s'il en peut prendre possession le 1" octobre, ce sera hien fait. Il commande définitivement le 5" corps de la Grande Armée. L'ancien chef de l'état-sinjor, qui était à ce corps lorsque le maréchal botter le commandait, continuer à y être emploré en cette quellité. Le général Ménard

u'est pas assez militaire pour ce poste important. Toutes mes divisions de cavalerie de réserve doivent être rendnes à leur destination le 3. Si ce mouvement peut être exécuté dès le 3, je n'y vois pas d'inconvénient. Je donne ordre au duc de Clèves d'être à Bamberg le 1" nectobre. Le vous prie d'ordonner à tous les officiers de son étal-major d'y drive rendus ce jour-là, et aux généraux commandant les divisions de cavalerie dy enveyer leurs états de situation et d'y prendre use ordres, les est le 28 à Mayence; c'est vous dire que je puis être le 1" octobre à l'avant-garde, si les circonstances l'evigent. Le but de la présente est de vous faire connaître que je désire que vous sceléferie tes mouvements que j'ai ordonnés, sans fatiguer les troupes et sans donner trop d'inquiétude aux Prussiens.

NAPOLÉON.

Dipôt de la guerre. (Se miestrous Arch. de l'Essa.)

#### 10882.

## AU GRAND-DUC DE BERG.

Saint-Cloud, 25 septembre 18-6.

Mon Frère, Jui envoyé Fordre à toutes les divisions de cavalerie d'active leur marche, et si, au liue d'être rendues sur leur position de Kronach à Würzburg le 3 octobre, elles s'y trouvent dès le 1" ou le 2 sans trop se fatiguer, je le verrai avec plaisir. Il est nécessaire que le général de division Belliard et votre étal-ampior se trouvent à Bamberg le 1" octobre au soir, ou le 2 à midi au plus tard. Envoyez vos chevaux en grande marche à Bamberg, Voss m'attendrez à Mayence pour en partir un heure après mon arrivée, afin que vous soyez à Bamberg le 1" octobre à midi.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### t 6883.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Stint-Cloud, 25 september 1806.

Monsieur Dejean, faites revenir les cinq officiers polonais qui sont employés à l'armée d'Italie pour leur donner des grades dans la légion du Nord.

NAPOLEON.

Depôt de la guerre. (En monte set Arch. de l'Emp.)

#### 10884.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Mayence, all septembre allo6.

Mon Gousia, je reçois vos lettres du să. Je suis arrivé aujourflui au antin à Mayence. Toute ma Gande à pied est arrivée, parcie qu'elle est venue en poste; mais ma Garde à cheval et mon artillerie u'arriveront que dans cinq ou six jours. Il est donc convemble que vons donnies ordre au gridraf Songis d'avoir dous pièces de canon de la réserve du parc prêtes à Würzburg, pour les fournir provisoirement à ma Garde à pied à son passage. Faites réunir le plus de farine possible à Würzburg et à Bamberg.

Napoléon.

Déplé de la guerre. (En sonate pos Arch. de l'Emp.)

# 10885.

#### .

Mayence, 28 septembre 1806.

Monsieur mon Frère, je suis arrivé à Mayence. Toute mon armée doit on ce moment être en mouvement. Le dernier contrier de mon "ministre de Berlin m'ayant croisé, je ne sais pas positivement le dernier état de la question. Je prie Votre Majesté de m'écrire ce qu'elle en sait. Je désire qu'elle me fasse connaître quelle sera la composition de ses troupes, qu' les commandera quand elles seront rendues au point de réunion, et comment elle veut que je les emploie.

Napoléon.

Comm. par S. M. le roi de Wurtemberg.

t0886.

## AL PRINCE HÉRÉDITAIRE DE BADE.

Mayence, a8 septembre 1806.

Le Grand-Duc doil avoir reçu la réquisition pour son contingent. l'aitesmoi connaître si vous êtes dans l'intention de le commander, faites-moi connaître aussi quelle est sa force, et quand il sera rendu au point de réunion. Pressez autant qu'il vous sera possible vos mouvements. Je désirerais que vous me fissieze passer des renseignements sur le chemin de Manheim par Neckerlez et Warrburg.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 10887.

#### AU DUC DE NASSAU-WEILBURG.

Mayence, 28 septembre 1806.

Je prie Votre Altesse de me faire connaître la force des hommes qu'elle pourra foirnir, le jour où ils pourront être rendus devant Mayence, et l'officier qui les commandera.

NAPOLÉON.

trchives de l'Empire.

10888.

#### A M. CAMBACÉRÉS.

Mayence, sy septembre 1806.

Mon Cousin, le colonel Arrighi peut fournir à toutes les gardes du palais puisqu'il a les dragons. Mais il faudrait diminuer cette garde; en général, il faut accoutumer Paris à ne plus voir tant de sentinelles. C'est le seul moyen d'ôter les 6,000 hommes que j'y ai laissés et de pouvoir les envoyer aux frontières, si les circonstances l'exigent.

NAPOLÉON.

Cosess. por V. le duc de Cambacérès. (En mossie sus Arris, de l'Emp.)

## 10889.

A M. FOLCHÉ.

Mayence, 19 september 1No6.

J'ai reçu votre lettre du 37 septembre. Le vous recommande d'apporter votre attention sur la conscription. J'ai appel fi n'serve. Il est assez important qu'elle parte. Toutes mes troupes sont en mouvement. Nous sonumes ici en mesure. Ma Garde, qui n'est partie de Paris que le 32, a dans ce moment déjà passé l'enacfort. Les fatigues et les périts ne sont rien pour moi. Je regretterais la perte de mes soldats, si l'injustice de la guerre que je suis obligir de soutein ne finisai treolmer tous less maux que l'humanité va encore éprouver sur les rois faibles qui se laissent conduire par l'aut de brouillons vende.

NAPOLÉON.

Il est assez couvenable que M. Bourrienne prévienne le roi de Hollande et vous de ce qui peut se passer en Hanovre.

Archees de l'Empire.

#### 10890

#### AL GÉNÉRAL DEJEAN.

Mayence, 19 septembre 1806.

Monsieur Dejean, chaque corps a 100 ou 200 hommes estropiés sortis des hópitaus de la Grande Armée depuis la deraire inspection. Jai pris nu décret pour qu'au 1" octobre les généraux Schauenburg et Muller passeut partout des rerues. Sil y a à inspecter d'autres points que ceux d'unt its sont chargés, je vous sulorise à nommer des inspecteurs of her. Indépendamment de l'encombrement qu'éprouvent les corps, il résulte de l'état des choses deux autres grands inconvénients : d'abord cohommes, en grand nombre, qui méritent des récompenses, se trouvent mal aux dépôts, et sont impatients de retourner chez eux ou d'aller à l'Hôtel; ensuite il y a parmi eux beaucoup d'officiers et de sergents : il comptent dans les corps et ne sont pas remplacés. Il y a tel 3' bateillo à Mayence qui a 19 officiers étant tous dans le cas de la retraite et des récompenses, de sorte qu'avec beaucoup d'officiers sur le tableau, ces corps ne on ont presque pas de disponibles.

L'ai commis le général Macon pour faire, dans la journée de demain. l'inspection des sept régiments qui sont à Mayence. Du moment où les états vous seront parvenus, expédiez tout, et regardez ma signature comme chose de forme; je signerai ensuite ce que vous aurez fait.

Quant aux emplois qui scront vacants en conséquence de ces inspections, envoyet sur-le-champ dans les corps, pour les remplir, hon nombre de jeunes gens de l'école de Fontainebleau et de l'école polytechnique. Ils y font merveille. Il faut convenir que nos officiers sont épuisés, et que sans eux uodre armée en maquerait. Demander-en une cinquains, laite à Lacuée, et une nouvelle centaine à Fontainebleau, indépendamment à Lacuée, et une nouvelle centaine à Fontainebleau, indépendamment de ouru que jain nommés dernièrement, et dirige-en trois sur c'harun des dépôts de l'armée. Vous m'enverrez ensuite des décrets à signer. Mais, encore une fois, ne considéret en ceti ma signature que comme nus choce de forme. Tenes la main à ce que lous les jeunes gens de Fontainebleau, que j'ai noumnés avant mon départ, rejoignent sans délai. Érrivez à et et flet au commandant de l'école et au gouverneur de Paris.

La plupart des 3" bataillons sont des cadavres qui ne peuvent être ranimés que par cette jeunesse; cependant ils ont de bons majors et de bons chefs de bataillon. Je vous autorise à prendre aussi à Saint-Cyr deux jeunes gens âgés de dix-sept ans, par régiment, comme caporauxfourriers; ils auront la première place qui viendra à vaquer dans le bataillon.

Il faut à Mayence un colonel d'artillerie. Le chef de bataillon qui s'y trouve est un bon officier; mais il n'a pas la tête assez vaste pour une si grande besogne. Envoyez-y donc un colonel qui y demeure et qui puisse diriger l'immense matériel de cette place. Il serait même convenable d'y avoir un général d'artillerie.

Le général d'Hautpoul et le général Grouchy ne sont pas encore arrivés. J'ai désigné aussi un grand nombre d'adjudants commandants et d'adjoints pour se rendre à l'armée.

Le vous recommande les régiments suisses. Je vous autorise à nommer se officiere du "batillo de chaque régiment, l'aite les fonds pour le recrutement, et qu'enfin ces régiments prennent couleur. M. Maillarlos est adjudant commandant; il a de la benne volonté, de l'usage et la triture de ce qui regarde les Suisses. Travailles avec lui, et prenez les mesures nécessaires pour que, dans deux mois, jaie un régiment à Jille. à Rennes et à Avignon, pour servir selon les circonstances. Le petit bataillon valaisan, que j'ai fait réunir à Gênes, m'est aussi fort important pour garder cette ville. Level se obstacles, nommer les officiers rest faites en sorte que, dans deux mois, ces 4 ou 500 hommes puissent servir à Génes.

Un régiment italien doit être arrivé à Paris et un autre à Orléans; faites-les partir tous deux pour Mayence.

La légion du Nord que commande Zajonchek est placée trop au nord du câté de Juliers; je préfère qu'elle soit à Landau. Je vous autorise à nommer les officiers. Mais il n'y a pas un moment à perdre, les déserleurs commencent à arriver, et ils se perdent parce qu'on ne sait où les diriger.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre. (En munte sux tech. de l'Emp.)

10891.

AU GÉNÉRAL LACUÉE.

Mayence, ag septembre 1806.

l'ai envoyé hier un décret au ministre pour la réserve. J'en ai excepté dans l'ouest douze départements et non dix-buit. Si même on jugeait que c'est troy de douze, on pourmit encore restreindre l'exception. Cependant il est prudent de ne pas appeler les quatre départements de la Bretague, la Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. Le reste, je crois, peut marcher. Mettez la plus grande rapidité dans l'envoi de cette réserve. Elle est nécessaire pour les corps de cette frontière auxquels jui envoyé peu de uonde sur l'appel de 1806, parce que ces corps étaient au-dessus du pied de paix. Aujourd'hui ils attendent des conscrits avec impatience.

Les 3º bataillons sont pleins d'officiere qui ont droit à leur retraite et qui par leurs infirmités ne peuvent plus servir. Il faut rajeunir le corps des officiers. Tai écrit à M. Dejean de faire partir une centaine d'élèves de l'école de Pontaineblean. Si l'école polytechnique peut en fournir une soivantaine, qu'on les faise partir sur-lechamp. Appliques-rous à forme les jeunes gens de votre école aux manouvres. Que chacun puisse être instructeur à son arrivée au régiunent; cela est très-important. Il n'y a plus d'officiers, et sans cette école et celle de Pontainebleau je ne sais ce que deviendrait notre armée. Des payans sans éducation ne peuvent foormir des officiers qu'après huit ou dix san s'écypérience.

Le génie et l'artillerie ne peuvent absorber tous vos jeunes gens; donnez un peu à l'école polytechnique cette direction sur l'infanterie.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

Brits.

#### 10892

#### AU GRAND-DUC DE WÜRZBURG.

Mayenre, 29 septembre 1806.

le m'empresse de faire à Votre Altesse la communication que j'ai faite à tous les membres de la Confédération et que je n'ai dû lu li faire qu'aujourd'hui, parce que je n'apprends qu'en ce moment la signature du traité qui vient d'être conclu entre son ministre et mon ministre des relations extérieures. Sous peu de jours j'aurai le plaisir de voir Votre Altesse à Wardurg. Il est malheureux pour moi que ce soit (buojours dans des circonstances de tumulte et de guerre que Juie l'avantage de La voir. Jai du moins la consolation, cette fois, de voir nos campa réunis Elle peut rester assurée que, dans toutes les vicissitudes qui peuvent avoir lieu, je serai foldée aux engagements que Jai contractés avec elle. Tespiere que Votre Altesse ne doute pas de l'estime particulière que je lui ai vouée depuis longtemps, et du plaisir que Jéprouverai dans toutes les circonstances à lui être agréable.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10893.

## AU MARÉCHAL BERTUIER.

Mayenre, og arptembre skon

Von Cousin, écrivez au maréchal Bernadotte qu'il se mette en marche pour Kronach, et qu'il fasse occuper les débouchés des montagnes de Save, en se tenant sur la froulière, et en prenant cependant une bonne pusition qui protége le passage en Save; qu'il fasse reconnaitre les chemins de Lipizig et de Dresde. Le suppose que l'on arme et approxisionne Kronach et Kenigshofen. Le maréchal Lefebvre fera reconnaître les débouchés des montagnes pour descendre en Save, et les chemins d'Érint et de Leipzig, Qu'il fasse ocupre une bonne position à son avant-garde, et qu'il fasse armer et approvisionner Kœnigshofen. Qu'il envoie aussi des espions et des reconnaissances pour connaître les rapports des voyageurs du cété de Pulle.

Du reste, la guerre a est pas déclarée. On doit se tenir sur le qui vive, et faire parvenir tous les jours des rapports. On ne doit point fuitguer inutilement la cavalerie. Toute la cavalerie légère du maréchal Bernadotte sera placée eu avant de Kronach; celle du maréchal Lefebvre en avant de Kœuigshofen. Le maréchal Bernadotte portera son quartier général entre Lichtenfels et Kronach. La cavalerie légère du maréchal Soult prendra position sur les confins du pays de Baireuth, vis-à-vis Kreussen; il placera une avant-garde qui occupe une bonne position. De Kenigshofen à Brückenau, il doit y avoir une route qui passe par Neu-

stadt. Il est nécessaire que le maréchal Lefebyre fasse éclairer cette route, en supposaut qu'il y ait des Prussiens à Fulde, pour que, dans sa position de Kenigsbofen, il puisse tomber sur l'ennemi, s'il cherchait, de Fulde, à se porter sur Wörzburg.

Il faut que le maréchal Bernadotte fasse en secret ses reconnaissances et ses dispositions, pour qu'il puisse, de Krouach, intercepter la route d'Erfurt à Hof.

Donnez ordre au maréchal Ney de réunir tout son corps à Nuremberg.

Napotéox.

La guerre n'est pas déclarée; le langage doit être tout pacifique; on ne doit commettre aucune hostilité.

Depôt de la guerre. (En missir sus Arch. de l'Emp.)

10894.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Navence, sq septembre 18ofi.

Mon Cousin, mon intention a été de réunir le 1" corps de la Grande Armée à Nurenberg, Cependant Jai vérifiés sur uses ninutes, et il est vrai que je vous ai éerit : à Bamberg. En conséquence donnes ordre au corps du maréchal Ney de presser sa marche pour être réuni le 3 octobre à Nurenberg, au lieu d'Anspach. Donnes ordre à toutes les divisions de cavalerie, qui sont restées en arrière, de continuer leur marche pour prendre leurs positions depuis Warthurg issurà Lichtenfels.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En moste sex Arch de l'Emp.)

10895.

AU GRAND-DUC DE BERG.

Nayence, sy septembre 1806, to brures de motin.

Vous vous rendrez à Würzburg. Vous écrirez sur-le-champ au maré-

. .

chal Lefebvre à Kœnigshofen, an maréchal Davout à Bamberg, et au prince de Ponte-Corvo, qui doit être à Kronach. Vous ferez marcher les divisions de la cavalerie de la réserve, de manière qu'elles se portent le plus possible entre Schweinfurt et Kronach. Vous aurez soin qu'on occupe la citadelle de Würzburg, et qu'elle soit armée et approvisionnée de manière à être à l'abri d'un coup de main. Vous enverrez des espions sur Fulde. Vous me ferez connaître la situation des divisions de cavalerie et le besoin qu'elles ont d'hommes à pied, afin que ce qui vous est inutile soit retenu à Mayence. Vous placerez des postes de cavalerie au delà de Karlstadt, à l'extrémité du territoire de Fulde, pour bien connaître les mouvements de l'ennemi. Vous me communiquerez les renseignements que vous pourrez vous procurer sur les déhouchés des chemins de Kænigshofen sur Erfurt, et de Kronach sur Leipzig. Vous serez filer la plus grande partie de vos bagages sur Bamberg, en gardant cependant à Würzburg ce qui peut vous être nécessaire. J'ai ordonné au maréchal Lefebyre de prendre une bonne position à Kænigshofen, et d'éclairer la route de Fulde, afin de tomber sur l'ennemi, s'il se rapprochait trop de Würzburg.

La guerre n'est pas déclarée. Il ne faut donc pas dépasser les confias ul pays de Warburg et de la Bacire. Mais on pourrait passer même quelques points, si cela était nécessaire pour occuper une honne position qui favorisit les débouchés sur la Saxe. Envoyez des officiers de génie sur Kornigabofen et sur Fulde, afia de bien connaître les routes; ils rédigeront des mémoires sur les positions militaires qu'elles présentent.

NAPOLÉON.

Vons aurez la plus grande honnéteté pour le grand-duc de Würzburg. Vons lui direz que le traité qui le place dans la Confédération a été signé à Paris. Pour être plus libre de vos mouvements, vons n'irez pas loger au château; vous logerez hors la ville.

Vous m'enverrez deux courriers par jour.

Archives de l'Empire.

#### t0896.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Mayence, 29 septembre 1806, 3 heures et demir de l'après-midi.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 26 à onze heures du soir.

Le grand-duc de Berg est parti pour Würzburg, où il sera rendu cette

Je vous ai écrit ce matin une lettre dont je vous envoie la copie, au cas que le premier courrier ne vous ait pas reacontré. Vous verrez que mon intention est que le corps du maréchal Lefebvre preme une bonne position en avant de Kœnighofen, le corps du maréchal Bernadotte, du côté de Krousch, et le corps du maréchal Bernadotte, du paya de Baireuth; que le corps du maréchal Ney se reade à Nurenberg, et que toutes les d'ivisions de cavalerie, auquelles le grand-duc de Berg enverra d'ailleurs des ordres directement, se mettent en marche pour prendre leurs positions de Schweinfurt à Bamberg.

pour prendre teurs positions de Schweimart à baimberg.

Puisque les Bavarois ne se soucient pas de faire partie du corps du
maréchal Bernadolle, je les tiendrai sous mes ordres directs.

Donnez ordre au corps du général Wrede de partir d'Eichstædt, et de se rendre le plus tôt possible à Nuremberg. Je suppose que ce corps du général Wrede est indépendant des garnisons de Forchheim, etc.

La division Dupont sera à Würzburg dans la journée du 1" octobre; elle a couché hier à Francfort.

Ma Garde à pied sera le 2 octobre à Würzburg; elle est partie ce matin de Mayence.

J'ai fait partir un détachement de 800 hommes appartenant au corps du maréchal Davout, qui marche avec ma Garde, sous les ordres de l'adjudant commandant Levasseur. De Würzburg, ce détachement continuera sa route sur Bamberg, et le maréchal Davout l'incorporera dans son corps.

l'ai fait partir de Mayence, ce matin, 2,000 quintaux de farine qui arriveront le 2 octobre à Würzburg. l'ai fait partir six pièces courtes de 94 avec armement de 500 boulets par pièce, et six pièces autrichiennes de 19, pour l'armement de la citadelle de Würzburg. Ces bouches à feu ne seront arrivées que le disième jour, c'est-3-dire le 9 octobre. Que le général Songis envoie un officier d'artillerie du côté d'Aschaffenburg pour accélérer la marche de ces canons, si cela est possible.

J'ai fait partir de Spire 1,500 quintaux de farine également pour Würzburg. J'ai pris différentes mesures pour approvisionner Mayence et Wesel, non pas d'une manière aussi gigantesque que le veut l'intendant général, mais suffisamment pour parer aux événements.

Il y aura, dans quelques jours, à Mayence, de la farine, du riz, de l'eau-de-vie, à la disposition de l'armée.

La cavalerie, les gros bagages, l'artillerie de ma Garde passent le Rhin à Manheim, et continuent sur Würzburg. Je désire que vous organisiez cette route de Manheim, que je désire être la route de l'armée pour tout ce qui vient de Strasbourg et pour les objets les plus importants. Il faut donc à Manheim un commandant qui corresponde avec vous

On me remet à l'instant votre lettre de Würzburg, du 28.

Le désire que le maréchal Lefebrre soit le 9 à Kænigshofen, puisqu'il peut y être. J'approuve beuecoup la mesure que vous averprise de faire veuir à Warzburg de l'artilletie bavaroise d'Ingolstatit; je vois qu'elle y sera le 9 ou le 3 octobre. Le vois avec peine que le corps du maréchal Ney soit eisores si en arrière.

NAPOLEON.

Ce qui est bien important, c'est qu'il y ait sur-le-champ un commandant, des officiers d'artillerie et deux compagnies d'artillerie à Würzburg, et que des vivres soient promptement jetés dans cette citadelle.

Dépôt de la guerre. (En manute suz Arch. de l'Emp.)

#### 10897.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER,

Mayence, ng septembre 1806, 10 brans do soir.

Non Cousin, il fut nommer un général pour commander à Wirzburg. Il faut voir l'Electeur pour lui faire comprende la nécessité de requérir une grande quantité de blé et de farine pour approvisionner abondamment Würzburg, et suffire non-seulement aus service des troupes, mais encere au service de l'approvisionnement de la citadelle. J'écris au prince Primat pour qu'il envoie une certaine quantité de farine à Würzburg.

Vous ne me parlez pas des mouvements ni de l'arrivée du parc. Le principal est d'avoir des moyens de vivre à Würzburg; on réglera ensuite les comptes.

J'imagine que vous avez des espions à Fulde. Si vous pouvez vous porter rapidement à Kænigshofen, pour voir la position défensive du maréchal Lefebyre, et les rapports de cette place, pour tomber sur l'ennemi, dans le cas où celui-ci se porterait de Fulde sur Würzburg, faites-le. Je désire hien connaître les rapports de Kænigshofen avec Cobourg et Kronach, et de Kronach avec Hof. Envoyez des officiers du génie, qui nonseulement reconnaîtront les débouchés de Kænigshofen sur la graude route qui conduit sur Halle, de Bamberg sur Cobourg et de Kronach sur Saalburg et Schleiz, et qui conduit à Leipzig, mais encore les rapports de Kænigshofen avec Cohourg et Kronach. Si, après avoir placé le maréchal Lefebyre en avant de Kænigshofen, il ne me convenait pas de le faire déboucher sur Hildburghausen pour ne point le commettre avec l'ennemi, et que je voulusse le faire venir sur Cobourg, en dérobant une marche à l'ennemi, sans dépasser les limites de la Saxe et la petite chaîne de montagnes que je suppose être entre la Saxe et Würzburg, quel chemin devrait prendre pour cela le corps du maréchal Lefebyre? Combien aurait-il à rétrograder? Car il serait possible que, ne voulant point engaer une affaire avec l'ennemi, qui se serait avancé jusqu'à Hildburghausen,

je le fisse appujer sur mon centre à Cobourg, et que, non centre réun; je le fisse replier sur Kronach. Il est done nécessaire que je sache quel chemin le maréchal Lefebrre doit suivre pour se rendre à Cobourg, en deçà de la ligne de mes postes, et de Cobourg à Kronach également en deçà de la ligne de mes postes. Envoye cu officier d'état-major au maréchal Soult, qui viendra vous rejoindre du moment que ce maréchal sers en position. C'est par là que je veux commencer, si toutefois je suis obligé daire la guerre. Le peuse qu'il est insutile que vous veniez à Mayence. Restez à Warzhurg. J'attends moi-méme pour vous rejoindre que je sache quelle est la dernière réponse du roi de Prusse; il m'a envoyé un chambellan, que je n'ai pas encore reçu; on l'a vu sur la route de Metz. Faites étudier tout le local, soit comme débouché, soit comme mouve-ment paralléle, depuis l'of jusqu'à Kon-jighofen.

NAPOLÉON.

Béplit de la guerre. (En minute sus fath, de l'Emp.)

#### 10898.

#### AU ROI DE HOLLANDE.

Mayence, 29 septembre 1806, 10 heures dit soir.

le ne reçois qu'en ce moment votre lettre du 24 septembre, où je vois que vous serez le 1" octobre à Wesel.

Voici d'abord l'état de la question : la guerre n'est pas déclarée avec la Prusse; cependant tout porte à penser qu'elle le sera sous peu de jours.

Envoyes-moi l'état de situation exact de votre corps d'armée, et fuites le cantonner autour de la ville. Envoyex votre cavalieri légère sur les frontières observer l'ennemi, sans se commettre. Réunissez à vos troupes le bataillon du duc de Clèves. Faites jeter un pont à Wesel; veillez à ce qu'on arme et approvisionne la place. Faites beaucoup de bruit de votre corps d'armée. Faites mettre dans les journaux de Hollande que de nouvelles drisions arrivent de l'ennec, et vont vous joindre. Répander la croyance que votre armée sera de 80,000 hommes. Envoyer des espions du côté de Manter. Selon mes renesigencuents, les Prussiens ne doiven du côté de Manter. Selon mes renesigencuents, les Prussiens ne doiven pas avoir plus de cinq hataillous; mais il ne faut pas vous commettre. Je vous ferai connaître mon plan de campagne, mais pour vous seul, par un officier que je vous expédierai demain. Il est bien important que vous ayez un pont sur Wesel, pour que vous puissiez border le filhin, je parvenais à jeter un gros corps d'ennemis sur le filhin. Il y a des pactetes à Dusseldorf; faites-y mettre la nouvelle de votre arrivée, et faites que les habitants croient que vous avez beaucoup de monde et que vous en attendez beaucoup d'autre.

Expédies un courrier à M. Bignon, mon ministre à Cassel, avec une lettre telle quélle puisse être lue, puisqu'elle puet être interceptée. De-mondes-lui dans quelles dispositions est l'électeur de Hesse-Cassel, s'il est ami ou ennemi, et les renseignements que sa position bui permet de vous donner. Vous lui direre que vous réunisses 80,000 hommes sur le bas Rhin, mais que cela ne doit donner aucune inquiétude à l'Électeur, s'il ne se déclare pos contre la France.

l'ai adressé hier un courrier au général Loison, à Wesel, ignorant si vous vous trouviez dans le pays.

Toute mon armée est en mouvement. Je ue sais pas si votre courrier me retrouvera à Mayence; mais il y preudra les ordres du maréchal Kellermann, pour se diriger sur le point où je dois être. Il est convenable que vous envoyiez près de moi un officier intelligent que je puisse vous renover avec mes instructions.

l'approuve fort votre idée de faire venir des chaloupes canonnières à Wesel. Envoyez-m'en deux, si vous pouvez, à Mayence; mais il faudrait qu'elles fussent légères. Correspondez avec le maréchal Kellermann, qui vous instruira de tout.

Le prince Murat m'a dit qu'il avait donné le commandement de son duché au général Damas, que vous avez connu en Égypte. Il enverra des espions et correspondra avec vous.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

63

#### 10899

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Mayrace, 29 septembre 1806.

Monsieur Dejean, le roi de Hollande me mande l'envoi de 300,000 rations de biscuit à Wesel, Je n'ai trouvé presque rien à Mayence; le munitionnaire n'avait que 2,000 quintaux de fanne en magasin, que Jai fait partir sur-le-champ pour Warrburg. Les mesures pour approvisionne Mayence par réquisition ne sont pas eucore prises. Le commissaire ordonnaleur n'a pas même connaissance du décret. Il est bien nécessaire pourtant que Jaie dans cette place les approvisionnements que j'ai demandés.

Il n'est encore arrivé de Strusbourg à Mayence ni bidons, ni marmites, ni souliers. Il paraît que ce dépôt n'en a pas encore reçu l'ordre.

Les régiments de cavalerie n'out pas encore reçu l'avis des fonds que je leur ai accordés pour acheter des chevaux. Cela devient très-important; mettez plus de mouvement dans toutes ces opérations. Exigez que les corps passent des marchés. Autorises les bussards et les classeurs à acheter des cleavaux au-dessous de quatre pieds trois pouces. Autorisez aussi la grosse cavalerie et les dragons à en acheter au-dessous de la taille prescrite; il y a de ces sortes de chevaux partout en France. et il vant mieux acheter des paysans des chevaux de six ans que faire des remontes de trois ou quatre ans qui ne serviront pas avant deux années.

Napoléon.

Displit de la guerre, (Es minute sus treb. de l'Emp.)

#### 16900

#### AU MARÉCHAL SOULT.

Nayence, 29 septembre 1806

Mon Cousin, j'espère que votre corps d'armée sera arrivé le 3 octobre à Amberg. Je vais partir demain pour porter mon quartier général à Warburg, La guerre n'est pas encore déclarée; mais elle tient à un filbien faible. Vos propos doivent donc continure à être pacifignes, Cependant vous vous préparerez à exécuter le plan suivant. Mon intention serait que vous puissiez arriver le 5ă Baireuth avec lout votre corps réuni, ayant quatre jours de pain, et en maneuvre de guerre; et que le 7 vous puissiez arriver à Hof, et en déloger l'ennemi. Mais, comme je serais à Bauberg, sur le compte que vous m'auriez rendu de la journée du 5, vous recevriez des ordres plus précis pour le 6 et le 7. Les rapports que vous un'enveriez sur la situation de senemais à Hof me sersient nécessaires.

Ceci n'est point un ordre d'exécution, mais une instruction pour vous préparer, en attendant unes ordres pour entrer dans le pays de Baireuth. Vous vous porteries sur l'extrème frontière entre le pays de Bamberg et celui de Baireuth. Par ce plan vous seriez le premier destiné à entre dans le pays ennemi. Yous et votre corps d'armé devez voir l'estime que je vous porte. Le vois avec plaisir arriver le moment où je vais vous revoir. Envoyez-moi, par l'officier d'ordonannez que je vous expédie, un état exact de votre situation, corps par corps, ainsi que l'état du matériel de votre artillera.

Prener pour principe, dans toutes vos formations en hatille, soit que vous vous placiez sur deux ou trois lignes, qu'une même division fasse la droite des deux ou trois lignes, une autre division le centre des deux ou trois lignes, une autre division la gauche des deux ou trois lignes. Yous avez vu à Austerlitz Tavantage de cette formation, parce qu'un général de division est au centre de sa division.

En vous envoyant forder d'entrer dans le pays de Baireuth, je vous ferai connaître comment vous devez traiter ce pays. Le 3 octobre, le maréchal Ney sera avec son corps d'armée à Nuremberg; le maréchal Davout, à Bamberg; le maréchal dangereau, à Worzburg; loute la réserve de la cavaleric entre Kronach et le Mein. J'ai pensé qu'il était nécessaire que je vous donnasse cette idée de la position générale de l'armée. Du moment que vous serve à Baireuth, votre ligne d'opération doit être sur Nuremberg; c'est sur cetle place que vous devez opérer vous donts de l'armée.

évacuations. Vous pourriez diriger les prisonniers que vous feriez sur Forchheim.

Napoléon.

Diplit de la guerre. (En monte en Arch de l'Enq.)

10901.

AU GÉNÉRAL BAPP.

Mayence, 29 septembre 1806, 10 heures du seir.

Il est nécessaire que vous soyez à Warzburg le 2 octobre; rendee-rous-y directement. Les deux bataillons de dragons sont arrivés. Du dernier état que vous m'avez envoyé il résulte que l'infanterie de ligne peut faire partir 1,548 hommes; l'infanterie légère, 634; la cavalerie et les dragons, 195 hommes à cheval; et les chasseurs et hussards, 66. Le vous prie de me faire connaître si lous ces détachements sont paris. Comme Mayence est un détour, dirigez-les directement sur Warzburg; mais faite-les marcher en règle sous les ordres d'un adjoint à l'état-major, et envoyez-moi leur ordre de marche, afin que je sache le jour où ils arriveront.

J'ai nommé le général Bisson pour prendre le commandement de la 5° division; mais, comme il peut tarder à arriver, laissez la division au général de brigade le plus habile; écrivez en même temps au général Bisson, à Besançon, qu'il est urgent qu'il soit à Strasbourg; que vous vous rendez à l'armée, et qu'il n'y a pas d'homme capable de diriger cela. En vous rendant à Wûrzburg, vous passerez à Carlsruhe, où vous verrez le grand-duc. Vous verrez surtont le prince héréditaire, pour savoir s'il commande son corps, quelle sera sa force, et quel jour il sera réuni. Vous verrez aussi la princesse. Je désire que vous alliez vous-même jusqu'à Manheim, et que vous suiviez de là la route de Würzburg, pour connaître si tout est prêt pour ma Garde à cheval et pour l'artillerie, qui doivent y passer. Je vous ai autorisé à prendre des aides de camp, l'imagine que vous en avez un; dirigez-le sur Angsbourg, pour prendre la nota de tout ce qui en est parti et de la situation des Français qui y restent. Il prendra les mêmes notes à Ulm, et il se rendra avec ces deux mémoires à Würzhurg, Comment le paveur n'est-il pas encore ici? S'il n'en a pas reçu l'ordre, donnes-le-lui et qu'il parte sans déai. J'imagine que vous recevres ce courrier le 3 o su matin. Réexpédies-le sur-le-champ avec vos réponses à ces questions. N'oublier pas de m'envoyer aussi par lui la situation de l'artilletrie du général Oudinot, matériel, personnel, attelages, que vous avez dirigée sur Mayence.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10902.

#### AU MARÉCHAL AUGEREAU.

Marence, sq septembre 1806, minust,

Mon Cousin, je vous prie de me faire connaître ce qui serait arrivé à voire connaîssance du côté de Pulde et de Cassel. Comme il serait à roisible que vous receviez l'ordre de vous rendre à Warzhurg, il serait nécessire que vous vous procuriez des vivres pour quatre jours, et de vous préparer à replier vos postes, de manière à arriver à Würzburg le 3 octobre. Je vous enverrai des ordres demain 3 o avant minuit. Ne démasquez point votre mouvement, de manière que l'on ne puisse supraquelle route vous devez prendre. Je suppose que le 20° de chasseurs a joint votre copra d'armée.

NAPOLEON

Comes, par Man la coustesse de Suinte-Aldogende.

(En minute sus Arch. de l'Emp.)

10903.

## AU GÉNÉRAL MERLE,

GOUVERNEER DE BRAUNAU.

Mayroce, sg septembre 1806, minuit.

Monsieur le Général Merle, je vous expédie un courrier pour vous faire connaître que je suis arrivé Murrhung et que l'armée y est réunie. Les hostilités ne sont pas commencées avec l'armée prussienne; mais ce qui m'importe, c'est d'avoir la situation de votre place et de ce qui syspasse. J'espère qu'il n'y aura pas lieu que vous me donniez des preuvsde votre courage, vu ma position avec l'empire d'Autriche; mais enfin, si le cas arrivait, je compte sur vous, votre talent et la bravoure des troupes que vous commandez. Il n'y aura point d'inconvésient à ce que, sans vous mettre en avant, vous laissiez courir le bruit que tout est arrangé avec la Prusse.

Napoléon.

Archives de l'Empire

## 10904. A. M. OTTO.

Manence, 29 septembre 1806, misspit

l'expédie un courrier à Braunau pour avoir des nouvelles du général Merle et de la situation des affaires de ce cité. Je lui donne l'ordre de retourner par Munich, et je désire que vous me fassier passer fout ce qui viendrait à votre connaissance. Mon quartier général sera demain à Varzung, et probablement le 5 octobre à Bamberg, Denandez au général Deroy l'emplacement, au 3 octobre, de chaeun de sex régiments, et leur situation. Je désirents qu'il me les envoyât sur-le-champ à Würzburg, afin que la communication soit fréquente. Si le courrier avait besoin d'une instruction particulière pour se rendre à Braunau, vous la lui donneriez.

Écrivez par uu courrier au vice-roi d'Italie pour lui donner des nouvelles sur re qui se passe. Dissipez les fans thruits, si communs à la guerre. Écrivez au vice-oi qu'il fisses pases par estafette des nouvelles à Aaples. Toutes les fois qu'il courrait des nouvelles désastreuses on que vous apprendriez des événements importants, n'épargnez pas d'euvoyer des courriers à Milau, en en chargeant des hommes secrets qui ne sachent faire autre chose que de remettre une tettre. Il est convenable que vous fassiez courir le bruit du côté de Braunan que tout est arrangé aver la Prusse, sans vous mettre trop en avant. Je n'écris point au roi de Bavière, parce que vous pouvez l'entrelenir de tout ce que je peux lui écrire.

Archives de l'Esopire.

NAPOLÉON.

#### 10905.

#### AL GÉNÉRAL BAPP.

Mayence, ag september 1806, minust.

Le reçois votre lettre du 28 septembre aujourd'hui à minnit. Le vous ai expédie un courrier il y a six heurs, et je vous en expédie un nouveau pour vous faire connaître que mon intention est que les quatre bataillons que vous avez organisés débarquent à Manheim et se dirigent en toute difigence sur Warrburg. Les trois bataillons sont-ils composés de grenadiers et de voltigeurs, ou de simples compagnies l'aites-le-moi connaître, ofin que je sades ce que je pourrai en faire.

Dirigez le hataillon du 28' léger sur Mayence, ce bataillon devant rejoindre son régiment devant cette place.

Les pontons sont inutiles à Mayence, envoyez-les sur Bamberg.

N'exécutez point l'ordre du ministre qui ordonne d'envoyer des homanes à pied des régiments de cavalerie des dépôts aux escadrons de guerre: toutefois faites-moi connaître ce qu'a demandé le ministre, et la situation de ce que vous avez déjà envoyé de ces hommes à pied, ainsi que ce qui reste à ces dépôts.

Les 95 bateaux sont bien importants; mettez-y toute votre atteution; faites-les escorter par un bon détachement commandé par un officier supérieur; donnez-lui, s'il le faut, de l'argent pour lever tous les obstacles qui se présenteront en route, et qu'il soit rendu à Bamberg le 5 octobre.

Ayez bien soin d'envoyer à l'armée et de diriger sur Würzburg tout ce que vous pourrez tirer des dépôts, en laissant aux 3<sup>es</sup> bataillons les officiers et sous-officiers nécessaires pour recevoir les conscrits qui vont y arriver de toutes parts.

Visitez également les bataillons du train; ordonnez-leur d'acheter des chevaux de trait; il en manque à l'armée; mettez en marche tout ce que vous pourrez de ces bataillons pour Würzburg, où je vous ai déjà fait connaître que vous deviez être rendu pour le 3 octobre au plus tard.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10906. ORDRE.

Masence, 30 september 1806.

M. de Tournon partira à une heure du matin avec une lettre pour le prince Primat et le maréchal Augereau. Il rapportera leur réponse. Il aura soin de compler, en allant et venant, les voitures chargées de vivres qu'il rencontrerait, et le nombre de saes.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empses

# 10907. Al' PRINCE PRIMAT.

Mayence, 30 september 1806.

Mon Frère, j'ai reçu votre lettre. Les mouvements des Prussiens m'obligent à accélère les miens. Lus grande quantifé de troupes arrivant à chaque instant à Würzburg, je désirerais qu'il vous fût possible d'y envoyer 20,000 quintaux de blé ou de farine. Le pris en serait promptement payé au taux du pays. La céléride nécessaire pour faire arriver ces farines à Wirzburg me fait seule prendre le parti d'en écrire à Votre Altesse. Je prié de charger un de ses ministres de faire arriver le plus tôt possible cet approvisionnement dans cette place. Je la prie en des propriet de la prie de charge. Je l'acceptant de la conflortier que je lui expédie, les nouvelles qu'elle pourrait avoir de Casel, Fulde et pays environnants. Je ne puis vous donner aucune nouvelle des négociations avec la Prusse. Il parait qu'il y a un courrier prussien qui s'est croisé avec moi en route. Toutefois je vous pier d'être sans inquiétule, de ne jamais douter de ma constant et ferme volonté de protéger la Confidération, et surrout de vous être agrébale.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

#### 10908.

### A M. DE MONTESOUIOU.

Mayrore, 3o september 1806, a beures du matin.

M. de Montesquiou pariira à deux heures du matin pour porter la lettre ci-jointe u maréchal Souli à Amberg, Il me rapportera la situation de ses troupes, une idée générale des chemins, et viendra me retrouver le plus tôt possible au quartier général. Si le maréchal Soult n'était pas encore arrivé à Amberg, il irra à sa rencontre. Il aura soin de bieu faire connaître le jour où toutes les troupes du général y seront renduex. Le letter qu'il porte est de la plas grande conséquence. Il la détruirnit plutôt que de la laisser prendre. A tout événement, il est bon qu'il la potte d'une manière cachér.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10909.

## Al MARÉCHAL BERTHIER.

Mayence, 3a september 1806, 3 beures du matin.

Mon Cousin, en pensant à la manière de pourvoir mon armée de munitions, j'ai senti la nécessité d'avoir deux points forts où je puisse établir mes dépôts : Würzburg et Forchheim.

Le vous ai déjà donné des ordres pour Würzhurg, et je nái pas à y ajouter. Faites choisir des emplacements pour les magasins et pour les forges. Quant à Porchheim, nommen-y un commandant; ordonnez que la place soit armée et approvisionnée: envoyer reconnaître son étal actuel; faite-y désigner des locaux pour des magasins de cartouches d'infanterie et de cartouches à canon, pour des magasins de bois de rechange, et qu'on y établisse sans délai, niair qu'i Würzhurg, un peita ra-neal. En prescrivant des dispositions si importantes pour l'artillerie, vous sentes le hesoin de les appliquer à l'état-major et à l'administration. Tous les prisonniers que l'on fera seront dirigés sur Forchésim on Würzburg.

.

selon les circonstances. Forchbeim sera probablement le point souvent

Faites établir à Forchheim un hôpital de 500 malades et des magasins de vivres. Faites transporter à Forchheim les 35,000 rations de hiscuit qui sont à Passau. Faites-y construire des fours, pour qu'il y ait une manutention, et faites-y réunir 15,000 quintaux de farine, de sorte qu'à tout événement unes corps pourraient se plier sur Forchheim on Wirthure, et trouver la des cardonches, des vivres et un roint d'annoi.

Ges deux points sont également à l'abri d'un coup de unain; ce sont deux places asses fortes. Il y a des Bavarois à Forthèmiu; on peul y envoyer une compagnie d'artillerie. J'imagine qu'il y en a deux compagnies à Würzburg, qui travaillent à armer la place. Faites donc passer des ordres à l'intendant général pour que tout soit ainsi dirigé. Je ne dans point Bamberg, parce que c'est un lieu ouvert, et qu'il est important que mes dépôts soient dans une petite place.

Vous avez assez d'expérience de la guerre et de ma manière de diriger les opérations pour sentir l'importance des places de Forchheim et de Würzburg. Ajontez que Forchheim a le double avantage de me servir contre la Bohême, et qu'il pent y avoir telle opération où, refusant unitérement ma gauche, je sois privé pour longtemps du point d'appui de Würzburg. Ainsi donc faites construire dix fours à Würzburg et dix fours à Forchheim, et qu'on ne perde pas de temps à approvisionner ces places en faires, en eau-de-vie et au-voine.

Beaucoup de commandants vous deviennent inutiles dans la Bavière; nommez-en à ces places. Tracez une route pour l'artillerie d'Augsbourg à Forchheim, et d'Augsbourg à Würzburg.

Forchbeim va être dans cette nouvelle campagne ce qu'a été Brannau l'année passée.

NAPOLÉON.

Bepit de la guerre. (En missie sus Arch. de l'Emp.)

#### 10910.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER,

Mayence, 3o sestember 1806, 3 hours et demie du matro.

Mon Cousin, je n'ai reçu qu'aujourd'hui à minuit votre lettre du 25. Le général Songis a tort de s'excuser; un parc d'artillerie sans pouts est une chose trop absurde. Si ceux de Vienne ne valaient rien, il fallait en avoir de plus légers, ce que j'approuve fort. J'ai ordonné au général Rapp de diriger les vingt-einq pontons de Strasbourg sur Bamberg; ils v seront rendus le 5 octobre, je l'espère. J'ai donné des ordres pour les bataillons du train qui sont en France et en Italie; je vous en envoie copie. J'ai donné de l'argent pour les remonter; je vous en envoie la note. L'idée du général Songis d'acheter 1,000 chevaux n'en est pas moins excellente. Donnez ordre, par un courrier extraordinaire, au directeur du parc, d'en acheter 2.000, s'il en trouve de bons. On ne saurait avoir trop de chevaux d'artillerie, et certainement j'ai aujourd'hui des charretiers à la Grande Armée pour servir 20,000 chevaux. Mais il est temps enfin de prendre un parti réel sur le parc. Je ne veux point non plus avoir 11 ou 1,200 voitures à ma suite. Dites à Songis que c'est autant de pris par l'ennensi. Je ne veux pas plus de 400 voitures. Mais je n'entends pas que la moitié soit des caissons d'outils ou des effets d'artillerie des compagnies, etc. l'entends que ce soient des cartouches d'infanterie, des cartouches de canon, pour réparer des pertes, et avoir vingt ou trente pièces de canon de plus en batterie le jour d'une bataille. Sur ces 400 voitures, je n'en veux pas plus de 30 qui contieunent des objets de recbange du parc; le reste doit être cartouches et munitions. Telle est ma volonté. Alors ce parc me sera de quelque utilité, ne me gênera jamais, et, s'il retarde un peu mes opérations, ce sera un retard raisonnable et selon la nature des choses. Écrivez donc au général Songis que, si j'avais 30,000 chevaux, je ne voudrais pas dans l'organisation de mon armée plus de 400 voitures à mon parc.

Ainsi donc, que le général Songis fasse l'état des voitures et les dirige

...

sur Bamberg si elles sont encore à Angsbourg, ou à Würzburg si elles sont sur la route; qu'il y ait au pare des munitions, des canons, des canonniers et une compagnie ou deux d'ouvriers, le conducteur général du parc et tout le personnel de l'artillèrie qui n'est attaché à aucun corps d'armée. Ce parc me sera d'une immense utilité. Un atteier de réparation sera établi dans la citadelle de Würzburg, et un dans la citadelle de Forchheim. Un magasin de cartouches à canon et de carbuches d'infanteire sera formé à Würzburg, et un attre à Forchheim.

Les moyens du pays seront suffisants pour approvisionner rapidement ces deux dépòse. On peut nûme laiser à Aughonig des muintiens et des approvisionnements. A mesure que j'irai en avant, je choisirai un point ceutral fortifié, et j'ordonnerai qu'on y fasse, avec les moyens du pays, des magasins; mais cela n'a rien de commun avec le pare mobile.

Ainsi done mon pare doit vire partage en quatre: Ano voitures suivront l'armée avec une compagnie d'ouvriers, tous mes pontonniers et tout le personnel de l'artillerie; un gros atelier de réparation sera formé dans la citadelle de Wurzhurg et à Forchheim; des ouvriers, des forges y seront envoyés; des magasins de cartouches, de rechanges et déside de toute espèce y seront réunis; nais de manière cependant qu'il reste à Augsbourg au moins le tiers de ce que j'u ai, de sorte que, soit que je me reploie sur Augsbourg, soit que je me reploie sur Forchheim; que que je manneuvre sur Würzburg, je trouve dans ces places de quoi réapprovisionner mes caissons et réparer mon artillerie. Le parc réduit ainsi au simple nécessiré suivra l'armée.

Le général Songis me rendra compte tous les jours de ce qui s'y trouve, de ce qu'il fait, et je donnerai des ordres pour son réapprovisionnement et pour la formation de nouveaux dépôts. C'est ainsi qu'il est possible de faire la guerre; tout autre moyen est absurde.

Résund. Indépendament des ordres que vous transmettres surchamp au général Songis, transmettes-lui l'ordre d'acheter 2,000 chevaux. J'ai des charretiers à l'armée pour servir plus que ce nombre; mais ils ne doivent pas être employés comme domestiques, ils ne doivent pas têtre attachés aux caisons des officiers, des généraux. Je serai incocrable là-dessus, et je ne souffrirai pas que personne se serve des chevaux ni des caissons d'artillerie.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En mouste sus Arch. de l'Emp.)

10911.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Mayence, 3a septembre 1806.

Mon Cousin, je ne vois pas d'inconvénient que l'on occupe Neustadt. Ce qui m'avait fait porter une avant-garde à Kœnigshofen, c'est que je pensais qu'il existait sur le territoire du pays, en avant de Kœnigshofen. appartenant à la Bavière, une bonne position qui rendait maître des débouchés sur Meiningen et Hildburghausen. Mon intention n'étant pas de déboucher par Meiningen et Gotha, mais de faire ployer ma gauche sur Cobourg, il faut que les deux divisions du maréchal Lefehvre occupent une position en arrière de Neustadt, et qu'il fasse reconnaître une route telle qu'il puisse se porter, par une marche de flanc, qui sera dérobée à l'ennemi, sur le chemin de Würzburg à Cobourg, sans passer par Bamberg, pour ne pas faire confusion avec les autres corps d'armée. Il faut aussi qu'il y ait des détachements de cavalerie sur les hauteurs, entre Meiningen et Neustadt, jusqu'aux limites du territoire bavarois, afin d'empêcher, quand le moment sera arrivé, toute communication, et de pouvoir masquer le mouvement à l'ennemi, mon intention étant d'arriver à Saalfeld avant que l'ennemi s'y trouve en très-grande force. Envoyez donc un officier du génie reconnaître la frontière bavaroise jusqu'à Heldburg et même jusqu'au pendant des eaux qui est, je crois, au delà de Cobourg. Envoyez-en un autre reconnaître le pendant des eaux entre Meiningen et Melrichstadt, en avant de Neustadt. Que le maréchal Lefebvre réunisse son corps d'armée. Je n'aime point voir la division du général Gazan éparpillée dans les montagnes; c'est là l'affaire de quelques piquets ou, an plus, de quelques détachements; que sa division et son artillerie se réunissent en arrière de Neustadt; qu'il envoie des reconnaissances et des piquets de cavalerie sur la hauteur, comme je l'ai dit ci-dessus. J'attends ces deux reconnaissances, qui sont très-importantes.

Si vous avez nuéme des outils à Würzburg, je ne serais pas éloigné d'avoir l'air de faire travailler à des redoutes sur les hauteurs, entre Meinigne ne Neusdati, sur la hauteur du pendant des eaux et sur la limite du territoire wurtembergeois, également sur le pendant des eaux entre Kronach et Lobenstein. Toutefois il est nécessaire que le maréchal Bernadotte ait, sur cette hauteur, une avant-garde d'infanterie; il suffit qu'elle y soit placée le 4. Je suis fâché de n'avoir pas une reconnaissance de Kronach; je préférerais de beaucoup cette place, si elle est aussi lonne que Kenighelotie; fidites-la arrect et approvisionner sans délai.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. En moute ou Arch de l'Emp.)

ments et la nature des choses.

## 10912, AU ROI DE WURTEMBERG.

Mayener, 3a september 1806

Monsieur mon Frère, je reçois la lettre de Votre Majesté du 27, qu'un de ses officiers m'a apportée. Comme je peuse qu'un courrier arrivers plus vite, je lui expédie ma réponse directement. Je serai fort aise de voir Votre Majesté. Voici mon itinéraire ; je serai le » octobre à Warz-burg et le à la Bamberg. J'aurai grand plaisir à naboncher dans les circonstances actuelles une beure avec elle. J'aurais été fort aise de pouvoir latteudre à Mayence, je n'étais le plus seclave de tous les houmes, obligé d'obér à un maître qu'un à a point de cœur : le calcul des événe-

Je désirerais beaucoup que ses troupes pussent être rendues, du 10 12, du côté de Worzburg ou de Bamberg. Si elle a à la main un millier d'homnes d'infanterie et quelques escadrons, elle peut les euvoyer à Würzburg, où je les placerai en garuison jusqu'à ce que le corps puisse se réunir.

Si Votre Majesté se résout à faire une course aussi longue, nous pour-

rons convenir des arrangements relatifs au mariage que nous avons arrêté. Il me semble qu'il suffit que le cérémonial ait été réglé comme il doi se faire. Il faudra ensuite agir selon les circonstances, Quant à moi, Votre Majesté voit bien que je suis l'homme du monde qui, dans ce moment, peut faire le moins de calcult. Ce n'est pas que la guerre soil encore déclarée; je ne sache pas que M. Laforest ait encore quitté Berlin; son ma annorée un officier prussien, porteur d'une lettre du roi de Prussi mais voilà trois jours qu'on m'en a parfé, et je ne le vois point venir. Le grand-duce de Wurburg a salhérs' à la Condéfération.

.

NAPOLÉON.

Consu. par S. M. le roi de Wurtemberg (Ka minute anz treb. de l'Essp.)

#### 10913.

#### AU ROL DE WURTENBERG.

Mayener, 3o septembre 1806.

Mousieur mon Frère, je vous envoie un portrait qui, selon l'étiquette qui à été réglée, doit être renis par non ministre le jour de l'audience que Votre Majesté lui accordera. J'ai pensé qu'elle serait bien aise de connaître un nouveau membre de sa famille qui désire bien faire sa connaissance et lui plaire. Il sera douc convenable que ce portrais soit rendu à mon ministre, pour qu'il puisse le remettre officiellement lorsqu'il sera présenté à la princesse.

NAPOLÉON.

Comm. par S. W. le roi de Wurtemberg. (En minste ess lech, de (Esse.)

#### 10914.

#### AU GRAND-DUC HÉRÉDITAIRE DE BADE.

Mayence, 30 september 1806.

Mon Fils, je reçois votre lettre du a7. l'approuve le désir que vous avez de faire la guerre. Je vous verrai avec plaisir près de moi. Vous pouvez vous rendre à Bamberg pour le 4 ou le 5 d'octobre et y envoyer vos chevaux. Si vous pouvez diriger sur-le-champ sur cette place votrrégiment avec quelques escadrons de cavalerie et quelques pièces dartillerie, cela sera convenalde. Le laisserai, du reste, l'infanterie dans quelques places du côté de Bamberg, jusqu'à ce que tout votre corps puisse se réunir. J'imagine que pour fous ces arrangements vous avez l'agrément du grand-duc. Pressez autant qu'i vous sera possible le départ devotre corps de troupes. Les princes de la Confédération se mettent en mouvement. Le prince Primat fournit seul 2,000 homnies. Il est donc bon de n'être pas trope ne relard.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10915.

## NOTE SUR LA DÉFENSE GÉNÉRALE DE L'EMPIRE, POUR L'ABCHICHANCELIER CAMBACÉRÉS.

Mayence, 3o september 1806.

Le roi de Hollande est à Wesel; il a l'ordre de défendre depuis la Moselle jusqu'à la mer. Le maréchal Kellermann commande la réserve et les gardes nationales depuis la Moselle jusqu'à la Suisse.

Il y aura pour garnison à Mayence des dépôts qui auront bientôt une grande quantité de conscrits. Il y a quarante 3° bataillons ou dépôts le long du Rhin, lesquels reçoivent, soit par la conscription de 1806, soit par l'appel de la réserve, 30,000 conscrits.

Il y à Paris deux régiments de ligne entiers, lesquels formeront en octobre, avec les troupes de Paris, un effectif de 8,000 hommes présents sous les armes. Il y a, soit à Paris, soit à Motlins, soit à Amiens, huit à "escadrous de dragons, qui, avant le mois de novembre, auront 5,000 chevaux.

Les sttaques du côté du Rhin ne peuvent être dangereuses pour l'intérieur. D'ailleurs, le roi de Hollande et le maréchal Kellermann sont munis d'instructious convenables, et de plus, étant aussi assuré que je le suis du midi de l'Allemagne, et me trouvant e ituation d'être le premier swrit de tout, je pourrai toujours envover à temps les ordres convenables. L'ennemi peut débarquer en Hanovre. Le roi de Hollande se trouve à portée de faire face à tout si cet événement a lieu, et tous les corps qui se trouvent le long du Rhin appuieraient le mouvement du roi de Hollande.

L'ennemi peut débarquer à Boulogne; mais il y trouvera 15,000 hommes retranchés et qui sont, tant marins que fantassins, destinés à défendre ce poste important.

Le général Rampon réunit 6,000 gardes nationales à Saint-Omer, Dès l'instant do no saurait que les Anglais auraient réssis à opérer par force un débarquement, ce qu'ils ne peuvent faire qu'avec 30,000 hommes, on ferait partir promptement le maréchal Moncey, pour qu'il puisse réunir en loute hâte lout ce qu'il pourrait de gendarmerie de ces contrées, à Saint-Omer, et l'on dirigerait en poste sur la Somme les 8,000 hommes qui sont à Paris. Il flaudrait que les Anglais fussent bien audacieux pour tenter cette entreprise, et le roi de Hollande en peu de jours se précipiterait sur eux.

Les Anglais peuvent débarquer à Cherbourg. Le général commandant la 4' division militaire a, dans cette partie, le 5' régiment d'infinatorie légère. Ce régimentsuffirait pour garnir les forts de Cherbourg. Les préfets mettraient en mouvement les gardes nationales, pendant que le marécial Moncey seruit envoyé pour rassembler sur un point toute la gendarmerie des départements voisins. D'une autre part, le général commandant à Rennes la 3' division militaire ferait marcher le camp volant de Pontiv, et réunirait une grande partie des troupes qui sont dans sa division. Les 8,000 hommes qui sont à Paris se dirigernient en poste vers Cherbourg. Ainsi l'ennemi ne réussirait pas à s'emparer des forts. S'il brâlail, à ville et une frégate qui s'y trouve sur chantier, son entreprise n'en aurait pas moins été sans but, et dès lons insensée.

L'ennemi pourrait attuquer Brest. Le général commandant la 13 d'aiv. son militier » je tleterait avec les garnisons de cette division; tous les canonniers gardes-côtes, ceux des régiments de la marine, se ploieraient dans la ville, où il se trouve plus de 10,000 marins et une grande quautié d'ouviers qu'on armerait, et l'ennemi ne retirerait que de la boate

2111.

d'une, telle tentative. Il faut un siége en règle pour prendre Brest. Les troupes de Paris auraient le temps de se rendre en poste à Rennes. Le 31' régiment, qui est à Nantes, et ce que j'ai de troupes à Bordeaux se porteraient vers Brest. Une telle entreprise doit donc paraître extravarente.

Dans la saison actuelle, l'ennemi ne peut rien tenter contre Bordeaux ni contre Belle-lle.

Au surplus, le remède à tout, c'est le prompt rassemblement de la gendarmerie, les compagnies de réserve départementales, la formation des gardes nationales, et l'envoi soudain du corps central qui est à Paris.

Une entreprise contre Toulon de la part des ennemis seruit également foile. Indépendamment du régiment de la marine, des canonniers gardescoites, des ouvriers, des marins, de la gendarmeire, des douanes, il y a le régiment d'Isembourg, fort de 3,000 hommes, et un bataillon du 33" régiment d'infinefrei légière; cut cela dans Toulon mettrait cette place à l'abri de toute entreprise. Il faudrait 40,000 hommes aux ennemis pour l'attaquer, et il n'est pas probable qu'ils les y voulussent emplover avec aussi peu de chance de réussir.

Ce qu'il y a de plus probable, c'est que l'ennemi débarquera en Hanorre. La saison n'est pas favorable pour un débarquement en Hol-lande, ni pour débarquer à Boulogne, et cette place est à l'abri de tout événement funeste, tant parce qu'elle est fortifiée qu'à cause du corps nombreux qui a défend. A mon aix, cependant, le bout se que l'ennemi peut entreprendre, c'est ce qu'il y a le plus à craindre, car il ne faut qu'un succès d'un moment pour que l'ennemi détruise la flottille et le port, et puisse ensuite se retirer sensité se retirer sensité se retirer sont et par le plus de craindre, car il ne faut qu'un succès d'un moment pour que l'ennemi détruise la flottille et le port, et puisse ensuite se retirer sensité se retirer le plus de l'entre de l'active d'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active d'active de l'active d'active d'active de l'active d'active d'act

port, et puisse ensuite se retirer.

On doit croire que, dans la saison où nous entrons, l'ennemi n'essayera rien de sérieux, parce qu'il n'aurait plus la probabilité de pouvoir se rembarquer.

M. l'archichancelier Cambacérès doit écrire tous les jours au roi de Hollande, quelquefois au maréchal Brune.

l'imagine que le ministre de la marine a toujours assez de vivres

à Toulon, à Brest et à Cherbourg, pour que ces places ne puissent craindre d'en manquer en peu de temps, en cas d'événements.

Si l'ennemi débarque soit à Boulogne, soit sur tout autre point important de la France, on devra exécuter ce qui est prescrit dans la présente antruction, et M. l'archichaucelier Cambacrérs en préviendrait sur-lechamp le roi de Hollande, sfin que, laissant au général Michaud le commandement des troupes qui lui obéssent en ce moment, il se rendit en poste vers le lieu du débarquement pour s'opposer aux progrès de meennemis.

Napoléon.

Consen, par M. le duc de Cambacérès. (Es minute ens Arch. de l'Essp.)

t09t6.

AU GÉNÉRAL JUNOT.

Mayence, 3o september 1806.

Monsieur le Général Junot, les 15° et 58° régiments d'infanterie légère doivent être entièrement réunis à Paris. Mon intention est qu'ils fassent peu de service, et que ce peu de service soit fait par régiment et par semaine c'est-à-dire que pendant huit jours un régiment n'en fasse pas du tout. Vous ferez tirer à la cible les sous-officiers et les soldats. Vous porterez une grande attention à l'instruction des conscrits et à la bonne organisation de ces deux corps, afin qu'au moindre événement je puisse les avoir disponibles. Ils vont recevoir des conscrits; l'espère que ces deux régiments seront 6,000 hommes à eux deux; les colonels et officiers sont bons; ce doit faire, d'ici à un mois, deux trèsbeaux corps. Soignez aussi la garde de Paris, car je pense envoyer ces régiments à Boulogne, à Cherbourg, en Bretagne; et, si l'armée de Hollande, qui est à Wesel, avait besoin d'être renforcée, mon intention est que ces deux régiments, le 15° et le 58°, partent en poste pour les points menacés. Ce serait un renfort de 8,000 hommes qui ne serait pas indifférent. Il est même possible qu'il y ait des événements qui me mettent dans le cas de vous faire marcher avec ces troupes. Vous voyez qu'il est important d'y donner tous vos soins.

Vos dépôts de dragons auront bientôt 2,000 bommes. Ly comprends celui du ½", qui est à Moulins, et celui du 10°, qui est à Amiens. Dans le cas où es troupes seraient obligées de marcher, on rassemblerait des gendarmes qui feraient le service à Paris. D'ailleurs les 3° bataillons que vouz avez vont bientôt avoir assez de conscrits pour suffire à la police de Paris. Portez un grand soin à tous ess dépôts.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10917.

## INSTRUCTION POUR LE MARÉCHAL KELLERMANN, COMMANDANT L'ARMÉE DE RÉSERVE SUR LE REIN, À MAYENCE.

Mayence, 3u september 1806.

Il faut que M. le maréchal Kellermann ait 4 à 6,000 gardes nationales soldées à Mayence. Il en cantonnera 12 à 1,500 à Cassel, avec une compagnie entière d'artillerie, un officier supérieur pour y commander, un adjoint à l'état-major, un officier du génie et un officier d'artillerie. Tous ces militaires auront l'ordre le plus positif de ne point découcher et de ne point sortir de Cassel. Il faudra exercer ces gardes nationales à la manœuvre du canon, afin qu'elles puissent aider l'artillerie. On placera 100 hommes à l'île de Saint-Pierre, 50 hommes dans le réduit qui défend l'inondation, une compagnie dans chaque fort détaché, et ils pourront être relevés toutes les semaines, ou même plus souvent si cela est nécessaire. La garnison de Cassel fournira 200 hommes aux redoutes de l'embouchure du Mein; ils seront relevés comme les précédents. Un officier commandera dans l'île de Saint-Pierre et un autre à l'embouchure du Mein. On ne devra pas considérer les troupes qui sont à Mayence comme devant y rester, et la défense de cette place est spécialement affectée aux gardes nationales et à quatre compagnies d'artillerie, et, en cas d'événements, aux six bataillons de réserve, qui, au moyen des conscrits qu'ils vont recevoir, auront un effectif de 3 à 4,000 hommes.

Le 8° corps de la Grande Armée, composé des divisions Dupas et Lagrange, sera réuni à Mayence dans la première quinzaine d'octobre, et destiné à prendre position à Francfort. Il agira suivant des circonstances étrangères à ce qui concerne la garnison de Mayence.

Le maréchal Kellermann correspondra avec le roi de Hollande, qui est à Wesel. Il doit ne laisser passer le pont de Mayence à aucun soldat isolé qui voudrait joindre la Grande Armée; mais il fera réunir tous les soldats voyageant seuls, soit qu'ils sortent des hôpitaux, soit qu'ils aient quelque autre raison valable pour voyager ainsi, et, lorsqu'ils seront au nombre de 100, il les fera partir sous la conduite d'un ou de plusieurs officiers, et aura soin, en les dirigeant sur l'armée, qu'ils soient munis du nécessaire. La route de l'armée continuera à être de Mayence à Würzburg; mais il se pourrait qu'on ordonnât que qui que ce soit ne passât davantage sur le pont de Mayence, et que la route de l'armée fût de Manheim à Würzburg. Il est donc convenable d'avoir vis-à-vis de Manheim un adjoint qui recevra des ordres du maréchal Kellermann et l'instruira de tout ce qui viendra à sa connaissance. Il sera utile que cet adjoint ait avec lui une compagnie de gardes nationales; et une brigade de gendarmerie pourra aussi lui être nécessaire, afin de l'aider à réprimer toute espèce de désordre et pour lui prêter main-forte, etc.

Il y sura en outre, à Manheim même, un commandant d'armes dépendant de la Grande Armée et qui correspondra avec le major général. Il faut que le maréchal Kellermann active, autant que faire se pourra. l'habillement et surtout l'instruction des conscrits; et, lorsqu'ils seroni à l'école de pelotion, on les fera tirer à la cible; en temps de guerre, c'est ce qu'il y a de plus pressé. Il faut s'attacher avec un soin très screpuleux à leur hien apprendre à nettoyer leurs fusils et à bien placer les pierres de leurs fusils.

Quant à ce qui concerne la cavalerie, l'ordre est donné pour qu'on n'achète pas de chevaux au-dessous de l'âge de cinq ans. Je préfère des chevaux de 4 pieds 3 pouces, ayant cinq ou six ou sept ans, et il y a en France un grand nombre de chevaux de cette espèce.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En missur ses Arch. de l'Emp.)

#### 10918.

## AU MARÉCHAL KELLERMANN.

Mayeore, 3o septembre 1806.

Mon Cousin, les chasseurs et les grenadiers des gardes nationales detinés à la garde de la place de Mayence seront habillés sur leur solde et comme ils l'entendront. Mon intention est que le trésor ni la ville ne fassent aucuns frais pour cet objet. Les gardes nationales ne sont pas des troupes de ligne; il y en a beaucoup qui sont déjà habillées, et la rigidité de l'uniforme n'est pas ici de saison.

NAPOLÉON.

Comm, par M. le duc de Valmy. (En missate uss Arch, de l'Emp.)

10919.

## NOTE POUR M. DE TURENNE.

Mayence, 3o septembre 1806.

M. de Turenne partira dans la journée pour porter une lettre au roi de Hollande; il suivra la rive gauche du Bhin. Cette dépèche est de la plus grande importance. Il la lui remettra en main propre et rapportera sa réponse. Quand il aura remis sa lettre, il passers à Dusseldoff; il verm fofficier qui yommande pour le grand-duce de Berg, pour savoir s'il a des renseignements à donner. Quand il saura ce qui s'y fait et ce qui s'y dit, il reviendra à Mayence pour savoir quelle est la route qu'il doit prendre pour repiondre le qu'artier général.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

10920.

#### AU ROI DE HOLLANDE.

Mayeoca, 30 september 1806.

Je vous expédie M. de Turenne, qui est officier d'ordonnance près de ma personne; il vous remettra en main propre la présente, qui a pour objet de vous faire connaître le plan d'opérations que je me propose de suivre. Il est probable que les hostilités commenceront le 6 du mois d'octobre.

#### PREMIÈRE NOTE

Mon intention est de concentrer toutes mes forces sur l'extrémité de ma droite, en laissant tout l'espace entre le Rhin et Bamberg entièrement dégarni, de manière à avoir près de 200,000 hommes réunis sur un même champ de bataille. Si l'ennemi pousse des partis entre Mayence et Bamberg, je m'en inquiéterai peu, parce que ma ligne de communication sera établie sur Forchheim, qui est une petite place forte, et de là sur Würzburg. Il deviendra donc nécessaire que vous fassiez passer les courriers les plus importants que vous aurez à m'expédier par Manheim, et de là ils prendront langue à Forchheim, et m'arriveront de la manière la plus sûre. La nature des événements qui peuvent avoir lieu est incalculable, parce que l'ennemi, qui me suppose la gauche au Rhin et la droite en Bohême, et qui croit ma ligne d'opération parallèle à mon front de bataille, peut avoir un grand intérêt à déborder ma gauche, et. qu'en ce cas je puis le jeter sur le Rhin. Occupez-vous de mettre Wesel dans le meilleur état possible, afin que vous puissiez, si les circonstances le demandent, faire repasser toute votre armée sur le pont de Wesel et longer le Rhin, afin de contenir les partis, et qu'ils ne puissent aller au delà de cette barrière. Le 10 ou le 12 octobre il y aura à Mayence le 8° corps de la Grande Armée, fort de 18 à 20,000 bommes. Son instruction sera de ne pas se laisser couper du Rhin, de faire des incursions jusqu'à la bauteur de Francfort; mais, en cas de nécessité, de se retirer derrière le Rhin et d'appuyer sa gauche à vos troupes.

#### DEUXIÈME NOTE.

Les observations de ma première note, qui est ci-dessus, sont toutes de prévoyance. Mes premières marches menacent le cœur de la monarchie prussienne, et le déploiement de mes forces sera si imposant et si rapide. qu'il est probable que toute l'armée prussienne de Westphalie se ploiera

sur Magdeburg, et que tout se mettra en marche à graudes journées pour défendre la capitale. C'est alors, mais alors seulement, qu'il faudra lancer une avant-garde pour prendre possession du comté de la Marck, de Mûnster, d'Osnabrûck et de l'Ost-Frise, au moven de colonnes mobiles qui se ploieraient au besoin sur un point central. Il en résulterait que l'ennemi ne tirerait ni recrues ni ressources du pays, et que vous pourriez en tirer, au contraire, quelques avantages. Vous devez sentir que la masse de vos forces ne doit point s'éloigner de Wesel, afin que de là vous puissiez défendre votre royaume et les côtes de Boulogne, si les circonstances l'exigeaient. Pour la première époque de la guerre, vous n'ètes qu'un corps d'observation, c'est-à-dire que, tant que l'ennemi n'a pas été jeté au delà de l'Elbe, je ne compte sur votre corps que comme sur un moyen de diversion et pour amuser l'ennemi jusqu'au 19 octobre, qui est l'époque où mes opérations seront démasquées; et aussi pour qu'un corps ennemi, qui se trouverait coupé et qui ne verrait d'autre ressource que de se jeter en Hollande ou en France, n'y pût pénétrer; ou enfin pour qu'en cas d'un événement majeur et funeste, tel que pourrait l'être une grande bataille perdue, vous puissiez, pendant que j'opérerais ma retraite sur le Danube, défendre Wesel et Mayence avec votre armée et le 8° corps de la Grande Armée, qui ne s'éloignera jamais de Mayence, et empêcher en même temps l'ennemi de passer le Rhin et de piller mes états.

#### TROISIÈME NOTE

Il est nécessaire que vous correspondiez fréquenuent avec le maréchal Brune ainsi qu'avec l'Eracle, pour pouvoir être sur les côtes, si les Anglais y débarquent, ce que je ne crois guêre probable. Il est plus veniemblable qu'ils tentecont de débarquer en Hanove, et qu'en se réunissant aux Suédois ils y auraient bientôt 55,000 hommes. N'ayant plus de craintes alors pour la Bretagne, pour Cherhourg, ni pour Boulogne, j'ordonneris au corps de 8,000 hommes que j'ai à Paris de venir en poste vous renforcer, ce qui serait une affaire de dix jours. Débarrassé vous prenfre de toute suppréhension, vous pourriez vous faire renforcer par les troupes du camp de Zést, et, en oss de nécessité absolue, la totalité on partie du 8° corps d'armée quitterait Mayence pour se rendre, à marches forcées, par la route du Rhin, auprès de vous. Ces moyens réunis vous donneraient une quarantaine de mille bommes, qui occuperaient assez les Sudéois et les Anglais pour que mon armée n'in fût point attaquée. En tout ceci, je vais aussi loin que la prévoyance humaine le puisse permettre. D'ailleurs, malgré l'éloignement où nous pourrions nous trouver l'un de l'autre, assuré comme je le suis du midi de l'Allemagne, je pourrai toujours vous envoyer, en peu de jours, des instructions soalogues aux circonstances.

#### QUATRIÈME NOTE.

Une fois le premier acte de la guerre fini, il sera possible que je vous charge de conquérir Cassel, d'en chasser l'Électeur et de désarmer ses troupes. Le 8º corps de la Grande Armée, une portion de la vôtre, et peut-être même un détachement de mon armée, auquel je donnerais cette destination, vous mettraient à même d'effectuer cette opération. L'Électeur veut être neutre; mais cette neutralité ne me trompe pas, quoiqu'elle me convienne. Vons devez l'entretenir dans les sentiments qu'il manifeste à ce sujet, sans compromettre cependant votre caractère. Des paroles d'estime pour sa personne dites à propos, la manifestation fréquente de l'intention où vous êtes de vous conformer aux ordres que vous avez de bien vivre avec lui, de bons procédés de tout geure, le maintiendront encore quelque temps dans cette neutralité à laquelle il a recours. Quant à moi, jaime fort à voir à mon ennemi 10 à 12,000 hommes de moins sur un champ de bataille où ils pourraient être. Mais, je le répète, le premier résultat d'une grande victoire doit être de balayer de mes derrières cet ennemi secret et dangereux. Je ne vous dis ceci qu'afin que vous étudiiez le pays, et vous voyez le cas que je fais de vous par la confiance que je vous montre.

A tout événement, la garnison de Wesel doit être composée du 22° de ligne que j'y ai laissé, des quatre compagnies d'artillerie qui y sont, du bataillon du grand-duc de Berg, et, s'il est nécessaire, d'un millier

...

d'hommes à retirer des dépûts de la 96° division militaire, en organisant i 50 hommes par dépôt et en ayant bien division militaire, en organisant i 50 hommes que deux officiers, deux sergents et quatre caporaux par dépôt; afin que, si la place devait être prise, je n'enses pas à regretter grand nombre d'officiers et surtout le déficit que cela produirait dans mes corps à cause de la non-formation des conscrits. Je bisse le général Marescot premier inspecteur de l'arme du génie en deçà du Rbin, avec l'ortre d'être soit à Mayence, soit à West, à Venloo, à Anvers, à Juliers et à Maëstricht, pour fortifier ces différents points et prendre les mesures provisoires que les circonstances commanderont. Vous le verrez sous peu à Wesel.

Il me serait impossible de vous donner des instructions plus détaillées. Ayez de vos officiers d'état-major au quartier général du maréchal Brune à Boulogne, et qu'il s'en trouve au vôtre de l'état-major du maréchal Brune. Tenez-vous au courant de toutes les nouvelles que le maréchal Kellermann pourra rassembler à Mayence. Écrivez fréquemment à M. l'archichancelier Cambacérès et au ministre Dejean, afin d'en recevoir des nouvelles. Écrivez même quelquefois pour le même objet au général Junot, qui commande mes troupes à Paris. N'exposez jamais votre corps d'armée et ne basardez point votre personne, puisque vous n'avez qu'un corps d'observation. Le moindre échec que vous éprouveriez me donnerait de l'inquiétude; mes mesures en pourraient être déconcertées. et cet événement mettrait sans direction tout le nord de mon empire. Quels que soient, an contraire, les événements qui m'arriveront, si je vous sais derrière le Rhin, j'agirai plus librement; et même, s'il m'arrivait quelque grand malheur, je battrais mes ennemis quand il ne me resterait que 50,000 hommes, parce que, libre de manœuvrer, indépendant de toute ligne d'opération et tranquille sur les points les plus importants de mes états, j'aurais toujours des ressources et des moyens.

Il est possible que les événements actuels ne soient que le commencement d'une grande coalition contre nous et dont les circonstances feront éclore tout l'ensemble; c'est pourquoi il est bon que vous songiez à augmenter votre artillerie. Les troupes ne manqueront pas; elles vous viendront de tous côtés; mais elles n'amèneront pas avec elles les attelages qu'elles auront besoin d'avoir. Vous avez aujourd'hui trente pièces d'artillerie attelées : c'est plus qu'il ne vous en faut à la rigueur, mais ce n'est pas assez en cas d'événements. Attechez-vous à vous procurer insensiblement des attelages en bon orfre, de telle sorte que vous puissiblement des attelages en bon orfre, de telle sorte que vous puissible en réunir soivante vers le mois de novembre. Comma il nous faut un chiffre, je charge le général Clarke, secrétaire de mon cabinet, de vous en envoyer un. Mais ne chiffrez que cequi est importate.

Naportox

Archives de l'Empere.

10921.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Mayence, 3o septembre 1806, minuit.

Mon Cousia, j'approuve la nomination du général que vous avez nommé pour commander Würzburg, Je n'ai point la reconnaissance de Kronnch. Cette position, avec celles de Würzburg et de Fordhbeim, assurerait bien mes derrières. Kronach fortifié serait l'appui de mon avant-garde; et, ma droite appuyée à Forchbeim, ma gauche à Würzburg, je serais environné de places fortes. Faites donc armer ces trios places.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute sex Arch. de l'Emp.)

> 10922. AU GÉNÉBAL MARESCOT.

> > Mayrace, 3o septembre 1806.

spine, so reprisable 1000.

Monsieur le Général Marescot, j'approuve beaucoup votre projet relatif aux caissons. Présentes-moi, ce soir même, un projet de décret au moyen duquel les caissons que vous proposes seront altachés aux bataillons de sapeurs, et qui réglera le mode de leur achat, de leur entretien, etc. Il est temps de prendre un parti relativement à ces caissons, dont le service est indispensable. Il faut que le génie ait avec lui lout ce dont il à besoin. Il sera bon de mettre dans les caissons ce qui convient relativement aux outils de mineurs. On me dit qu'il est parti de Strashourg pour Würnburg beaucoup d'outils. Si cell est vrai, il suffire peut-tré d'erroyer à Würnburg environ 15,000 outils qu'on pourre charger sur douse à qu'inne prolonges d'artillerie qu'on attellera avec des chevaux de réquisition, et ces prolonges seront alors attechées, pendant cette campagne, au seroit du cerps du génie. Ainsi les déplacements et les versements d'outils d'une place sur l'autre ne deviendront plus funestes au service. On auura où chaque chose aura été placée; et, sans un ordre bien établi pour tous ces objets de détail, tout se perdrait, les dépenses de l'état seraient énormes, et je fluirias cependant par ne rien avoir.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10923.

Mayence, 1" octobre 1806, a heures du matin.

Mon Cousin, le maréchal Lefelvre choisira une bonne position en sant de Schweinfurt, telle que do, coo hommes puisent s'y battre. Le préfère qu'îl reste près de Schweinfurt à aller à Neustadt. Il tiendra un avant-poste sur les collines, en avant de Neustadt et de Kenigsbofen. La division du genéral Dupont doit être à Wirzburg; un Garde doit y arriver denain. Le maréchal Augereau y sera le 4; je hi en donnerai Tordre. Le maréchal Davaut restrea aux eavirons de Bamberg; le maréchal Bernadotte aux environs de Lichtenfels, ayant des avant-postes en avant de Kronach et au déboutét de Colourg.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Würzburg, Kronach et Forchbeim seront armés et approvisionnés: hópital, dépôts, parc, tout sera renfermé dans ces trois places. Les petits dépôts de la cavalerie seront réunis à Forchbeim. On doit calculer que l'ennemi viendra à Würzburg. Je dennande à la Hesse 600 bommes, qui seront le 6 octobre à Würzburg, pour y fenin gravision. Tous les convalescents de l'armée, à raison de douze ou quinze par régiment, seront placés, ceux des corps des maréchaux Augereau, Lefebrre et Davout à Würzburg, ceux du corps du maréchal Bernaudtot à Kronach, ceux des

corps des maréchaux Ney et Soult à Forchheim. Tous les prisonniers et les malades seront évacués sur Forchheim et Würzburg.

Que le général Songis soit le 3 octobre à Würzhurg.

Envoyez un courrier pour savoir où est le maréchal Ney et où il sera le 3 octobre. Que les Bavarois s'avancent d'Eichstædt sur Nuremberg et Forebbeim.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En missis sus Arch. de l'Emp.)

10924.

# AU MARÉCHAL AUGEREAU.

Mayence, 1" octobre 1806.

Mon Cousin, vous partirez avec votre corps d'armée, celui de Hesse-Demratadit et ce que vous pourrez réunir des trouges de Vassau du prince Primat, de manière à être arrivé le à au soir à Wârzhurg. Vous ferez distribuer pour quatre jours de vivres et vous vous ferez suivre par des vivres pour quatre autres jours, parce qu'il y a beaucoup de monde à Wârzhurg. Si les troupes de Hesse-Darmstadit et du prince Primat ont encore besoin de quelques jours, elles pourront n'arriver que le 8 au soir à Wârzhurg, hormis 6 ou 800 hommes de Hesse-Darmstadt, qui doivent tenir garnison à Wârzhurg et y être arrivés, au plus tard, le 5 ou le 6 à midt.

Napoléon.

Comm. par Mar la comtesse de Sainte-Aldegoode

## 10925.

## AU MARÉCHAL MORTIER.

Mayence, 1" octobre 1806.

Mon Cousin, je vous si nommé au commandement du 8° corps de la Grande Armée. Vous correspondere chaque jour avec le major général, et vous lui enverres en même temps l'état journalier de votre situation. Vous aurez toujours près de lui des officiers d'état-major, qui pourrout vous porter ses ordres. Le 8° corps de la Grande Armée doit être composé de deux divisions, commandées l'une par le général Dupas et l'autre par le général Lagrange. Six généraux de brigade et deux adjudants commandants ont eu l'ordre de se rendre à Mayence. Les régiments composant le 8° corps d'armée sont le 2°, le 4° et le 12° d'infanterie légère. Le se et le 4e arriveront à Worms le 8 et le 9 octobre. Prenez les mesures nécessaires pour qu'ils y trouvent des bateaux qui les transportent à Mayence. Le 12° régiment arrivera le 8 octobre par la route de Bingen. Les deux régiments italiens sont partis depuis deux jours, l'un de Paris et l'autre d'Orléaus, pour se rendre à Mayence. Vous devez avoir dix-huit pièces d'artillerie, une compagnie de sapeurs, avec l'étatmajor nécessaire pour l'une et l'autre de ces armes. Le 26° régiment de chasseurs et le 4° régiment de dragons ferout partie de votre corps d'armée. J'ai aussi donné l'ordre au 58° régiment d'infanterie de ligne d'être rendu à Mayence avant le 20 octobre. Aussitôt que vous aurez plus de 5,000 hommes et neuf pièces de canon attelées, vous pourrez vous porter à Francfort. Vous tronverez ci-joint une instruction qui vous servira de guide en cas d'événement. Vous devez avoir vingt-quatre caissons des transports militaires. Il faut que vous avez toujours huit jours de biscuit en réserve à Mayence, et que vous puissiez les porter à votre suite avec 2,000 outils de pionniers.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Teérise. (Ke mente seu tech de l'Emp.)

10926.

## INSTRUCTIONS POUR LE MARÉCHAL MORTIER.

Mayence, 1" october 1806.

Von Cousin, le 4 ou le 5 octobre, vous enverrex des officiers au prince de Nassua, an prince Primat et au grand-duc de Hesse-Darmstadt, afin qu'ils sachent que vous commandez un corps de 85,000 hommes, dont la têle arrive à Nayence, et qui est spécialement chargé de protégre leurs états et le territoire de la Confédération du Rhin. Vous ferez tout préparer à Francfort pour le placement de ce nombre de troupes. D'ici au 10 octobre, vous recevrex des ordres particuliers. Cependant je juge au 10 octobre, vous recevrex des ordres particuliers. Cependant je juge

convenable de vous donner, dès aujourd'hui et précautionnellement, un ordre général qui vous servira de guide. Aussitôt qu'une des divisions du 8° corps d'armée aura plus de 5,000 hommes, elle pourra occuper Francfort, et vous pourrez même y porter votre quartier général, en prenant hien soin toutefois de ne pas vous compromettre, ni de vous laisser couper d'avec Mayence; et même, à cet effet, dès que vous aurez réuni toutes les troupes qui doivent former votre corps d'armée, vous en placerez en échelons depuis Francfort jusqu'à Mayence. Vous surveillerez attentivement tous les mouvements de l'électeur de Hesse-Cassel, Votre position lui donnera assez d'ombrage pour qu'il ne dégarnisse pas ses états, et pour qu'il soit forcé à rester neutre. Vous maintiendrez libre, autant qu'il pourra dépendre de vous et sans vous compromettre, la route de Mayence à Würzburg, et vous prendrez des mesures certaines pour recevoir chaque jour des nouvelles du commandant de la citadelle de Würzburg. Si jamais il arrivait qu'il fût cerné par des forces supérieures, vous en devrez être prévenu par un signal dont vous conviendrez préalablement avec ce commandant. Vous n'iriez à son secours qu'autant que les forces qui le cerneraient seraient très-inférieures à celles que vous pourriez leur opposer, et il faudrait toujours que le tiers de vos forces se rapprochât de Mayence, pour que cette place ne coure jamais aucun danger. Si, par suite d'une bataille perdue par la France, l'ennemi se portait sur Mayence et sur Cologne, vous correspondriez avec le roi de Hollande, qui est à Wesel, sur tout ce qu'il faudrait entreprendre pour s'opposer aux progrès de l'ennemi. Vous repasserez le Rhin, si ses forces sont trop considérables, et vous appuierez votre droite à Mayence, en bordant le Rhin et en liant votre ganche avec la droite du roi de Hollande, en vous entendant avec Sa Majesté pour cet objet.

Dans des circonstances aussi improbables qu'imprévues, c'est de ces circonstances mêmes que vous prendrez conseil; et, s'il arrivait que Mayence dût craindre d'être cernée, vous vous y renferineriez avec votre corps d'armée.

NAPOLÉON.

Coman, par M. le doc de Trévise. (En missis ses Arch de l'Emp.)

#### 10927.

## AU MARÉCHAL AUGEREAU.

Mayence, 1" octobre 1806, 1 hours après modi.

Mon Cousia, je pars ce soir à neuf heures pour Würdung. Je ne passeria point à Franciot. Le màrreterai deux ou trois heures à Aschaffenburg, demain vers six ou sept heures du matin. Il est très-important que vous soyez arrivé le 4 à Würzburg avec tout votre corps d'armée: ceci est une maneuvre de guerre. Vous ne devez laisser ni dépôts in hôpitaux à Francfort; tout ce qui n'est point destiné à vous suivre doit revenir à Mayence. Vous baisserez un commandant d'armes à Francfort pour correspondre avec le maréchal Kellermann. Demain, le 14 régiment de ligne couchera à Francfort; après-demain, un autre régiment. Ces troupes fileront toutes sur Warzburg. Vous pourres faire connaître dans la conversation au Prince et aux principaux de Francfort qu'une armée se réunit à Mayence, et qu'il est possible qu'elle pousse des avant-gardes jusqu'à Francfort. Comme dans mon projet général je refuse ma gauche, il se pourrait que les communications de l'armée prissent pendant la campage différentes directions.

Ne laissez rien à Francfort.

VAPOLEON.

Comm. par Mar la comtesse de Sainte-Aldegende. (En suspre ses Arch de l'Emp.)

10928.

Mayeney, 1" october 1806.

Mon Frère, si le prince de Cassel est sincère, et qu'il veuille rester vaiment neutre, je n'ai pas l'intention de l'en empécher. Je prie Votre Altesse de lui envoyer un courrier qui lui en donne l'assurance; mais il fant qu'il soit vraiment neutre. Ancun de mes détachements ne passera sur son territoire, et je serait fort sias d'épargare les maux de la guerre à ce pauvre pays, puisque le malheur de l'Europe veut que je n'aie pas été le maître de faire jouir du même bienfait tous les autres peuples. Je n'ai, dans le fait, aucun sujet de me plaindre de Cassel. Je ne l'attaquerai jamais de mon plein gré.

J'espère voir Votre Altesse demain à Aschaffenburg, où je passerai à

NAPOLÉON.

Archives de l'Empure.

## 10929.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Mayence, 1" ortsbre 1806, a heure-après moli.

Mon Gousin, je patrirai ce soir à neut heures. Je serai à Aschaffendurg demain main vers six ou sept heures, et probablement avant six heures du soir à Würzburg. J'ai nommé le maréchal Mortier commandant le 8° corps d'armée, qui sera composé de ser. J'é et 1 s' régiments d'inaterie [épère, du 58' de ligne, des deux régiments italiens, du 5' de dragons et du s'6' de chasseurs, de dix-huit pièces d'artillerie attelées et de vingt-quatre caissons.

J'ai fait partir le 14' de ligne pour se rendre à Würzburg, où il sera arrivé le 5; j'ai ordonné que le 28' d'infanterie légère partit le 6 de Mayence; il sera donc le 9 ou le 10 à Würzburg; je verrai à quelle division je les attacherai.

Toutes ces troupes sont en mouvement, hormis le 58°; je ne lui donnerai des ordres qu'en partant de Bamberg; en six jours je le ferai venir en poste de Paris à Mayence.

Le désire que vous gardiez à Varrlurg les officiers du génie qui on fait les reconnaissances des routes, pour que je puisse causer avec que un de la nuture du pays. Voyez à faire un dictionnaire de la population des villes, bourgs et principaus endroits de la Sasse, surtout de ceux quio rouves sur la route de Leipzig à Dresde. Quelle est la population de Cobourg? Il doit y avoir des Bavarois qui connaissent parfaitement la Saxe; il est important d'en avoir un avec nous.

4-

Je n'ai aucun nouvel ordre à vous donner. Je pense que vous faites faire à Würzburg, Kronach et Forchheim tout ce qu'il vous est possible. Le vieus de faire partir 2,000 outils; il sera hon de les faire filer sur Bamberg.

Vois m'avez dit que Bernadotte avait 550,000 rations de biseuit; envoyez-lea Kronach, d'añ on les tirera pour approvisionner l'armée, si elle est obligée de rester quelques jours en position pour déboucher en sâtred. Faites faire dans la citadelle de Kronach, mais mystérieus-must, hait fours où l'on puisse faire cuire pour l'armée, car il ne serait pas impossible, comme il y a là des montagnes, que les quatre jours de pain dont elle se serait munie en partant de Bamberg ne la menascent pas jusque dans le pays on elle trouvera de nouvelles provisions. Si vous avez 200,000 rations à Würzhurg, faites-les partir pour Kronach, Ceri n'est pas pour approvisionnement de sége, mais pour subvenir, en cas de retard, au débouché. Faites diriger des farines également sur ce point.

J'imagine qu'il y a, à Bamberg et dans les environs, assez de moyens pour que 80,000 hommes puissent y remdre du pair pour quatre jours; il est nécessaire d'établir un magasin à Bamberg et d'y faire construire des fours, s'il n'y en a pas; mais tout cela en quatre ou cinq jours. J'ai demandé 3,000 quintaux de farine au prince Primat; il faut étendre ces réquisitions dans les environs de Bamberg, et faire filer. C'est Bamberg qui est le point central des grands mouvements de farmée, le désire beaucup être en mesure de commencer les opérations avant le 10, si toutefois nous y sommes forcés.

Napoléon.

Dépit de la guerre, « En monte ous Arch. de l'Emp.)

10930.

## AU MARÉCHAL KELLERMANN

Mayence, 1" octobre 1806.

Le 4 octobre arrivent à Kaiserslautern des détachements de 14 à 1.500 hommes venant de Boulogne, venant de l'armée. Ces détache-

ments doivent, par ce calcul, être le 8 à Mayence; envoyer-leur l'ordirde se diriger de Kaiserslautern sur Manheim, d'y passer le Rhin, et de se diriger en droite ligne sur Würzlung; ce qui abrégera la marchde ces détachements de quatre jours, et les fera arriver à Würzlung la meme jour qu'ils devraient l'étre à Mayence. Un autre détachement de 1,200 houwes, venant également de Boulogne, doit arriver le 6 à Kaiserslauters; donnes-lui l'ordre également de se diriger sur Manheim, et de là de se rendre à Würzlung.

Des détachements des 1<sup>st</sup>, 15<sup>st</sup>, 9<sup>st</sup>, 5<sup>st</sup> et 3<sup>st</sup> de dragons venant de Paris seront à Kaiserslautern le 5 octobre. Je désire que vons donniez l'ordre à ces détachements de passer le Rhin à Manheim, et de se diriger sur Würzburg.

Naporéox

Archives de l'Empire

10931. A. M. DARE.

Wurzburg, 3 octobre 18uf-

Monsieur Daru, rendez-vous à Mayence. Voyez, avant, le uinistre blejean pour consaître les dispositions que j'ai prises pour l'approvisionmement de Mayence, afin qu'à votre arrivée dans cette place vous precriviex des mesures elficaces à cet effet, car tout se fait au ministère de la guerre et chex l'ordonnateur avec une lenteur qui n'a pas de nom. Quand vous aurez assuré à Mayence le service de l'approvisionnement, de manière que ses magasins puissent alimenter Würzburg, si cela est nécessaire, et que, douze heures après que j'en aurai donné l'ordre, il soit possible de faire partir 10 ou 19,000 quintaux de farine pour Würzburg ou d'autres postes, vous vous rendrez en toute diligence à Bamberg, pour rejoindre mon quartier général.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Beru. (En moute sus Arch. de l'Emp.)

#### 10932.

# A M. DE LA ROCHEFOUCAULD,

Warnhare, 3 octobre 1806

Je suis depuis hier à Würzburg, ce qui m'a mis à même de m'entretenir longtemps avec son Altesse Royale. Je lui ai fait connaître ma ferme résolution de rompre tous les liens d'alliance qui m'attachaient à la Prusse, quel que soit le résultat des affaires actuelles. Après mes dernières nouvelles de Berlin, il est possible que la guerre n'ait pas lieu; mais je suis résolu à n'être point l'allié d'une puissance si versatile et si méprisable. Je serai en paix avec elle sans doute, parce que je n'ai point le droit de verser le sang de mes peuples sur de vains prétextes. Cependant le besoin de tourner mes efforts du côté de ma marine me rend nécessaire une alliance sur le continent. Les circonstances m'avaient conduit à l'alliance de la Prusse; mais cette puissance est aujourd'hui ce qu'elle a été en 1740 et dans tous les temps, sans conséquence et sans honneur. J'ai estimé l'empereur d'Autriche, même au milieu de ses revers et des événements qui nous ont divisés; je le crois constant et attaché à sa parole. Vous devez vous en expliquer dans ce seus, saus cependant y mettre un empressement trop déplacé. Ma position et mes forces sont telles, que je n'ai à redouter personne; mais enfin tous ces efforts chargent mes peuples. Des trois puissances, de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche, il m'en faut une pour alliée. Dans aucun cas, on ne peut se fier à la Prusse; il ne reste que la Russie et l'Antriche. La marine a fleuri autrefois en France, par le hien que nous a fait l'alliance de l'Autriche. Cette puissance, d'ailleurs, a besoin de rester tranquille, sentiment que je partage anssi de cœur.

Une alliance fondée sur l'indépendance de l'empire ottoman, sur la garantie de nos états et sur des rapprochements qui consolideraient le repos de l'Europe et me mettraient à même de jeter mes efforts du côté de ma marine, me conviendrait. La Maison d'Autriche m'ayant fait faire souvent des insinuations, le moment actuel, si elle sait en profiter, est le plus favorable de tous.

Je ne vous en dis pas davantage; j'ai dit connaître plus en détail mes sentiments au prince de Bénévieur, qui ne maquera pas de vous en instruire. Du reste, votre mission est remplie le jour où vous aurez fait connaître le plus légèrement possible que je ne suis pas éloigné d'adhérer à un système qui serrerait unes liens avec l'Autriche.

Ne manquez pas d'avoir l'œil sur la Moldavie et la Valachie, afin de me prévenir des mouvements des Russes contre l'empire ottoman.

Napoléon.

trebises de l'Empire.

## 10933.

# AU GÉNÉRAL CLARKE.

Würzburg, 3 octobre 1806.

L'aide de camp des généraux, de service, partira demain, deux heures avant le jour, pour se rendre à Hammelburg, route de Fulde; il prendra des informations s'il u'y a rien de nouveau à Fulde. Il aura avec lui un courrier que lui donnera le grand écuyer, intelligent, parlant allemand; il l'expédiera jusquis' Cassel; lui, de sa personne, continuera jusqu'à Fulde, a yant soin de prendre des renseignements pour savoir si les Prussiens sont entrés dans la principauté. Arrivé à Fulde, il prendra des renseignements pour connaître tous les mouvements prussiens et ce qui se passe à Cassel. Dès le moment qu'il aura nouvelle des ennemis, il reviendra en toute hâte.

Le général Clarke écrira une simple lettre à l'envoyé à Cassel, pour lui dire qu'il a reçu sa dernière lettre.

Napoléon,

Archives de l'Empire.

#### 10934.

## AU ROI DE HOLLANDE.

Warzburg, 3 octobre 1806

Je recois votre lettre des 26 et 28 septembre. Le maréchal Augereau n'est plus à Francfort. Le 8° corps de la Grande Armée, qui se réunit à Mayence pour occuper Francfort et manœuvrer, selon les circonstances, sur la France, est commandé par le maréchal Mortier. Je vous renvoie votre aide de camp. Je suis depuis bier à Würzburg, où je fais occuper une très-belle forteresse; je l'approvisionne et l'arme. C'est un point central où vous pourrez envoyer demander des nouvelles toutes les fois que vous aurez quelque inquiétude.

Envoyez-moi souvent des officiers d'état-major qui conuaissent le pays et la situation des choses. Ordonnez-leur de faire des mémoires sur la route qu'ils font, lieue par lieue, en rendant compte de l'état des chemins, de la nature des obstacles, des nous et de la force des villes et villages, etc. afin que, devant manœuvrer sur cette ligne, vous la connaissiez parfaitement.

Napoléon.

Archives de l'Empere

## 10935 A LA REINE DE HOLLANDE.

Wursburg, 5 octobre (806).

l'ai recu votre lettre du 14 septembre. L'ai envoyé au grand juge un ordre pour que la grâce de l'individu auquel vous vous intéressez lui soit accordée. Je reçois toujours avec plaisir de vos nouvelles. Je désire que vous vous portiez bien et que vous ne doutiez jamais de la grande amitié que je vous porte.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10936.

## A M. CAMBACÉRÈS.

Wursburg, 5 octobre 1806.

Mon Cousin, je suis à Würnburg depuis deux jours; je suis logé dans le palais du grand-duc. Lui et sa principaulé se comportent très-bien; il formit sou contingent. Les armées sont en observation. Ou en viendra bientôt aux mains. Du reste, point d'explications diplomatiques; jai tant d'affaires que je n'ai pas le temps d'écrire. Dites au général Dejean que le tableau du général Lacuée sur la levée de la réserve de la conscription me paraît bien; qu'il ne faut pas perdre un moment pour la meltire en activité.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambarérès. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

10937.

## DÉCISIONS.

Wursburg, 5 octobre 1806

Questions sur lesquelles il serait à désirer que l'on pût répondre aux personnes qui viennent se faire inserire pour entrer dans la gendarmerie d'ordonnance de Sa Majesté:

1° Quelle sera la durée de l'engagement que les volontaires contracteron!?

2° Seroot-ils libres à la fin de la cam-

pagne ou de la guerre?

3º Recerront-its une solde du Gouveruement?

4° Cenx qui désireraient continuer la carrière militaire après le licenciement du corps pourront-ils espérer d'être placés comme officiers dans l'armée?

5° Ceux qui désirent seulement prouver teur dévouement à Sa Majesté en faisant la La campagne.

campagne.

Oui, mais simple.

Oui, s'ils le méritent,

Oui.

Oni

campagne pourront-ils, si le corps était

conservé, se retirer à la fin de la guerre? 6° Doit-on exiger, pour les gendarmes à

pied, la pension de 600 francs, comme pour les gendarmes à cheval? 7° Quelle sera la couleur du pantalou

7º Quelle sera la couleur du pantalou des gendarmes à cheval et à pied?
8º Les chevaux à courte queue seront-ila

admis? On observe qu'il est impossible de se procurer promptement des chevaux à tous crins, c'est-à-dire à longue queue. Il faudra les faire venir des pays d'herbages, et ils seraient hors d'état de faire la campagne.

9° Quand les volontaires pourront-ils se mettre en route?

to\* Leur donnera-t-on une feuille de route ou un simple passe-port?

11° A leur arrivée à Mayence, auront-ils étape et logement pour eux et leurs chevaux? Non.

Détails que Lacuée réglera.

Tout est bon.

De suite.

Passe-port.

Oui.

NAPOLÉGA

Comm. par M. le comte de Montaliset (En muste ous Arch. de l'Emp.)

10938

Wurzburg 5 octobre 1806

A M. DE TALLEYBAND,

Monsieur le Prince de Bénérent, le roi de Wurtemberg est ici depuis deux jours. Il ne comprend rien à tout ce qui se passe. Le duc de Brunswick lui a écrit une lettre très-mauvaier; elle est dans le seus de l'exaltation patriotique allemande; le Roi en est fort irrité. I'ai beaucoup causé avec le grand-duc de Wurzburg des affaires actuelles. Il pense que l'empereur d'Autriche fera bien mal, s'il ne profite pas de cette circontance pour serrer se liena seve moi. Le temps nous apprendra ce qu'il faut en croire. Toutes les colonnes sont en mouvement. Je pars cette miti pour Bamberg.

Archives des affaires étrangiers. (En mante ous Arch, de (Eno.) Napoléon.

#### 10939.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Wursburg, 5 octobre 1806.

Il faudrait calculer un petit projet pour porter en poste sur Montreuil en 6,000 hommes que fai à Paris, si les Anglais fissient quelque tentative sur Boulogne. Il faut suivre le même principe que peur ma Garde; elle est arrivée en six jours; cela a parfaitement réussi. Le pesse qu'il sersit facile d'arriver en soixante heures à Montreuil. Ce n'est pes que je croie que les Anglais pensent à une descente, mais il est bon d'avoir un thème fait d'avance.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 10940.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Worsburg, 5 sciobre 1806.

Le commandant de Würzburg doit loger à la citadelle. Il doit avoir un adjoint dans la place, chargé des détails; mais, de sa personne, il doit le moins possible sortir de la citadelle et de la basse ville, qui est une partie de la citadelle.

Le commandant de l'artillerie doit être prévenu que 500,000 cartouches, doure pièces de canon, dont six de 95, beaucoup de boulets et de poudre, arrivent de Mayence sur cinq bateaux : il les fera mettre surle-champ en batterie; que trente pièces de canon arrivent d'Ingolstadi; ce qui fait plus de quarante pièces pour la place, et c'est plus qui ne faut. Indépendemment de ce, le général d'artillerie laisse une partie des pièces de campagne de l'équipage, qu'il pourra redemander d'un nument à l'autre.

Il doit y avoir aujourd'hui deux bataillons de troupes de Bade; il va en arriver jusqu'à concurrence de 3,000 hommes.

Il arrive, aujourd'hui ou demain, 1,000 hussards, chasseurs ou dra-

gons à pied. Le 8, toute la Garde à cheval arrive à Warzburg, par la route de Manbeim. Le 9, un grand nombre de détabéments à pied et à cheval viennent par cette route. Le 10 ou le 11, le 28 d'infantatrie légère arrivera par la route de Mayence, et un assez grand nombre de gros détachements.

Le 28° d'infanterie doit continuer sa marche pour Bamberg.

Tous les détachements à cheval de cavalerie doivent continuer leur marche sur Bamberg. Tous les gros détachements d'infanterie doivent continuer également; mais aucun moindre de 100 hommes n'ira isolé.

D'éi au 15 octobre, tous ces mouvements doivent être si nombreux, qu'il convient d'avoir ici un adjudant commandaut, pour instruire le major général de l'arrivée de chaque détachement et de leur état de situation, ainsi que pour leur donner l'ordre de continuer leur route sur Bamberg.

Mon intention est que toute la place soit défendue contre des hussards et même contre un corpa d'infaherie légère enemi, sauf à se retirer dans la citadelle et dans la partie basse de la ville, sur la gauche du Mein, si un corpa d'armée considérable se présentait sur Viarburg, et qu'on ne fût pas en force pour mettre toute la ville à l'abri d'un coup de main. Si véritablement un corps de exvalerie ennemi s'emparait de tampagne, il serait urgent que le commandant envoyát deux officiers sur les routes de Manheim et de Mayence, pour que tout ce qui viendrait de Manheim fit in détour pour se rendre à Bamberg, sans passer par Warzug, et que tout ce qui viendrait de Mayence retourne ou fasse un détour pour gargner Bamberg. Il faudrait avoir soin de prévenir pour les courriers.

Dans la journée du 7, le pays de Wârrburg se trouve découvert du oité de Fulde et de Golha. Il faut que, le 8, le commandants ett ouve en mesure de lever les ponts-levis et de fermer ses portes, si, le 9 ou le 10, ce qui serait physiquement possible, des hussards se présentaient devant la ville. Il lui sera fucile d'ailleurs d'éclaire les routes et de savoir, par des espions et par les gens du pays, tout ce qui se passe. Mais il set covenable que, tous les mains, en ouvrant les portes de la ville et de la citadelle, toutes les précautions soient prises pour éviter une surprise et être bien certain qu'il n'y a rien de nouveau. Une heure avant le jour, une patrouille d'observation doit sortir, afin que, le jour venant, on puisse être bien certain qu'il n'y a pas d'ennemis.

Tout le parc d'artillerie doit être placé dans la ville basse tenant à la forteresse. On doit avoir des sacs à terre, des fonneaux, pour barrer la porte du pont en cas de nécessité. Mais il ne faut pas pour cela porter l'alarme chez les habitants.

NAPOLÉON.

Archives de l'Espeure.

#### 10941.

# AU MARÉCHAL SOULT.

Würzhurg, 5 octobre 1806, 11 heures du matau.

Mon Cousin, le major général rédige dans ce moment vos ordres, que vous recevrez dans la journée. Mon intention est que vons soyez le 8 à Baireuth. Vous me renverrez l'officier d'ordonnance que je vous espédie, de Baireuth, du moment que vous y serez arrivé, avec tous les renseignements sur cette place que vous aurez recueillis. Cet officier me trouvers probabbement à Bamberg ou à Lichtenfels.

Le pays de Baireuth à Hof est un pays peu propre à la cavalerie.

Je crois convenable que vous connaissiez mes projets, afin que cette connaissance puisse vous guider dans les circonstances importantes.

l'ai fait occuper, armer et approvisionner les citadelles de Worzburg, de Forchhein et de Kronach, et je débouche ave toute mon armée sur la Saxe par trois débouchés. Vous êtes à la tête de ma droite, ayant à une demi-journée derrière 10,000 Baavois; ce qui fait au delà de 50,000 bommes. Le maréchal Bernadotte est à la tête de mon centre. Il a derrière lui le corps du maréchal Davout, la plus grande partie de la réserve de la cavalerie et ma Garde; ce qui forme plus de 70,000 hommes. Il débouche par Kronach, Lobenstein et Schleiz. Le 5º corps est à la tête de ma gauche. Il a derrière lui ce corps du maréchal Dagressea. Il débouche par Co-

bourg, Grafenthal et Saalfeld. Cela forme plus de 40,000 hommes. Le même jour que vous arriverez à Hof, tout cela sera arrivé dans des positions à la même hauteur.

Je me tiendrai le plus constamment à la hauteur du centre.

Avec cette immense supériorité de forces réunies sur un espace si étroit, vons sentez que je suis dans la volonté de ne rien hasarder et d'attaquer l'ennemi, partout où il voudra tenir, avec des forces doubles.

Il paraît que ce qu'il y a le plus à rédouter chez les Prussiens, c'est leur cavallerie, miss, avec l'infanterie que vous avez, et en vous tenant toujours en position de vous placer en earrés, vous avez peu à redouter. Cependant aucum moyen de guerre ne doit être négligé. Ayez soin que do us 5.000 utils de pionniers marchent toujours à la hauteur de vos divisions, afin de faire dans la circonstance une redoute ou même un simple fossé.

Si l'ennemi se présentait contre vous aver des forces moindres cepenant de 30,000 hommes, vous pouvez, en vous concertant avec le maréchal Ney, réunir vos troupes et l'attaquer; mais, s'il est dans une position qu'il occupe depuis longtemps, il aura eu soin de la reconnaître et de la retrancher; dans ce cas, conduisser-vous avec prudence.

Arrivé à Hof, votre premier soin doit être de lier des communications entre Lobenstein, Dierdorf et Schleiz. Je serai ce jour-là à Eberndort, Les nouvelles que vous aurer de l'ennemi, à votre débouché de Hof, vous porteront à vous appuyer un peu plus sur mon centre ou à prendre une position en avant, pour pouvoir marcher sur Plaun,

Selon tous les renseignements que j'ai aujourd'hui, il paraît que, si l'ennemi fait des mouvements, c'est sur ma gauche, puisque le gros de ses forces paraît être à Erfurt.

Je ne saurais trop vous recommander de correspondre très-fréquemment avec moi et de m'instruire de tout ce que vous apprendrez sur la chaussée de Dresde.

Vous pensez bien que ce serait une belle affaire que de se porter autour de cette place en un bataillon carré de 200,000 hommes. Cependant tout cela demande un peu d'art et quelques événements. Lorsque vous m'écrirez, ayez soin de me bien décrire les localités par où vous serez passé et celles qu'occuperait ou pourrait occuper l'ennemi. Faites-en faire un journal tenu exactement par un officier du génie. Ces renseignements sont très-importants.

NAPOLÉON.

Déplt de la guerre. (En missie ses Arch. de l'Emp.)

10942.

## AU MARÉCHAL BERNADOTTE.

Würzburg, 5 octobre 1806.

Je n'ai laissé votre corpe d'armée qu'i deux divisions, parce que je vous m'avez manifesté de ne plus avoir ce corps sous vos ordres, j'en ai disposé autrement, et j'ai d'onde que la division Dupont, forte de 7,500 hommes présents sous les armes, avec huit pièces de canon, passát sous votre commandement. Cette division sera le 6 à Bamberg, Vous bui ferez commandement de position qu'elle doit occuper, en la cantonnant sans dédai près Lichtenfels et Kronach. Tous les détachements du v'' de hussards qui sont avec cette division doivent rester à Bamberg, ayant pris ce régiment pour mon service jusqu'à l'arrivée de ma Gante à cheval.

Veillez à ce que le fort de Kronach soit armé et approvisionné. Cest sur cette place que vos dépôts divent être porté. Tous les convois de bouche doivent y être dirigés. Choisissez une bonne position au pendant des œux, que l'on puisse occuper pendant que tout le centre de l'arméé filtera par Kronach sur le chemin de Leipsig.

Je serai, demain 6, à Bamberg. Mon intention est de commencer mes opérations incontinent. Ménagez-vous quatre jours de pain, et ayez dans vos caissons le plus de jours que vous pourrez vous procurer de pain et de biscuit qui puissent, sans se moisir, durer buit ou dix jours.

Vous devez trouver à Lichtenfels et Kronach des paysans qui connaissent suffisamment le pays pour vous donner des renseignements sur la nature des communications de Grafenthal à Lobenstein, et de Lobenstein à Hof et Plauen. Cela est si près, que je suppose qu'il y a des hommes qui pourront vous donner des renseignements. Renvoyez-moi, par l'officier que je vous expédie, les éclaircissements que vous aurez recueillis.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 10943.

## AU MARÉCHAL DAVOUT.

Wurzburg, 5 octobre 1806.

Je serai probablement demain à Bamberg. Il y a longtemps que j'ai ordonné qu'on réparat ou construisit les fours de Bamberg. Vous devez prendre le chemin de Lichtenfels; ainsi n'éloignez pas vos cantonnements de cette route.

Ma Garde à pied doit arriver demain à Bamberg. Ayez soin qu'elle soit bien placée dans la ville et le plus à portée possible du lieu où je logerai. Faites faire du pain et du biscuit le plus possible.

Napoléon

Archives de l'Empire.

#### 10944.

#### At PRINCE EUGÈNE.

Wurzburg, 5 octobre 18n6,

Mon Fils, j'ai reçu vos lettres et votre dernière du 25 septembre. Lisez et relisez l'instruction que je vous ai donnée, et exécutez-la insensiblement, mais constamment. Tout est ici en mouvement. Il serait possible que, sous quelques jours, on en vint aux mains.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>\*\*</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En minute sux tech de l'Emp.)

10945.

#### ORDRE POUR M. CUSTINE.

AIDE DE CAMP DE GÉNÉRAL SAVARY.

Wursburg, 5 octobre 1806

L'aide de camp des généraux qui est de service restera à Würzburg

383

jusqu'au 8 octobre. Il en partira le 8, à huit heures du soir, afin d'arriver le q à Bamberg au quartier général. Il y apportera l'état de tous les corps et de tous les détachements qui seront arrivés à Würzburg depuis aujourd'bui jusqu'au 8, par les routes de Manbeim et de Mayence. Il apportera également à Bamberg la note des convois d'artillerie et de vivres qui seront arrivés à Würzburg le 7 et le 8 octobre. Le 8, à midi, l'aide de camp des généraux visitera la citadelle de Würzburg. Il comptera les pièces qui seront en batterie, et fera attention à la manière dont se fait le service, pour en rendre compte. Avant de partir, il prendra les lettres du commandant de la place, du commandant de l'artillerie et du commissaire des guerres, pour le quartier général. En se rendant à Bamberg, il s'informera de l'emplacement où se trouveront deux détachements du parc d'artillerie qui se rendent de Würzburg à Bamberg. Il comptera lui-même les voitures de ces détachements, et, le q, il me fera un rapport exact sur tous les objets compris dans le présent ordre.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

10946. OFFICIER D'ORDONNANCE DE L'EMPEREUR.

INSTRUCTION POUR M. DE MONTESOUIOU.

Würzburg, 5 octobre 1806.

Vous passerez toute la journée du 6 à Würzburg. Vous en partirez le 7, à quatre heures après midi. Vous irez, le 7 à midi, à la citadelle. Vous verrez le nombre de pièces en batterie et la quantité de munitions, la situation de la garnison et des magasins, enfin de quelle manière le service est monté. Vous prendrez note de tous les effets d'artillerie qui seraient arrivés le 6 et le 7 à Würzhurg, ainsi que de tous les convois de biscuit et farine qui seraient arrivés, dans la journée du 6 et du 7, à Würzburg. Vous prendrez note de la 1ee division du parc général de l'armée, qui sera partie; vous la rencontrerez probablement en route. Causez avec l'officier qui la commande. Comptez le nombre de voitures, de compagnies d'artillerie et de sapeurs qui s'y trouvent. Vous vous arrangerez de manière à arriver le 8 à Bamberg, en prenant note de tout ce que vous aurez vu.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

## 10947.

#### AU ROI DE NAPLES.

. Würzburg, 5 octobre 1805, 10 houres du soir.

Je pars pour Bamberg. Toutes nos armées sont ici en mouvement. Je me porte du reste fort bien, et j'ai bonne espérance de venir bientôt à bout de tout ceci.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 10948. PROCLAMATION.

Quartier impérial . Bamberr . 6 octobre 1806.

Soldats, l'ordre pour votre rentrée en France était parti; vous vous en étiex déjà rapprochés de plusieurs marches. Des fêtes triomphales vous attendaient, et les préparatifs pour vous recevoir étaient commencés dans la capitale.

Mais, lorsque nous nous abandonnions à cette trop confiante sécurité, de nouvelles trames s'ourdissaient sous le masque de l'amitié et de l'alliance. Des cris de guerre se sont fait entendre à Berlin. Depuis deux mois nous sommes provoqués tous les jours davantage.

La même faction, le même esprit de vertige qui, à la faveur de nos dissensions intestines, conduisit, il y a quatorze ans, les Prussiens au milieu des plaines de la Champagne, domine dans leurs conseils. Si ce n'est plus Paris qu'ils veulent brûler et renverser jusque dans ses fondements, c'est arjourd'hui leur d'repoue qu'ils se vantent de planter dans les capitales de nos alliés; c'est la Saxe qu'ils veulent obliger à renoncer, par une transaction honteuse, à son indépendance, en la rangeant au nombre de leurs provinces; c'est, enfin, vos lauriers qu'ils veulent arracher de votre front. Ils veulent que nous évacuions l'Allemagne à l'aspect de leurs armes! Les intensés! Qu'ils sachent donc qu'il serait nulle fois plus facile de détruire la grande capitale que de flétir l'honneur des enfants du grand peuple et de ses alliés! Leurs projets furent confoudats alors; ils trouvèrent dans les plaines de la Champagne la définie, ha mort et la honte. Mais les leçons de l'expérience s'efficent, et il est des hommes chez lesquels le sentiment de la haine et de la jalousie ne meurt jamais.

Soldats, il n'est ancun de vous qui veuille retourner en France par un autre chemin que par celui de l'honneur. Nous ne devous y rentrer que sous des arcs de triomphe.

Eh quoil auriona-noux done bravé les saisons, les mers, les déserts, vaineu l'Europe plusieurs fois coalisée contre nous, porté notre gloire de l'Orient à l'Occident, pour retourner aujourd'hui dans notre patricomme des transfuges, après avoir abandonné nos alliés, et pour entendre dire que l'aigle française a fui épouvantée à l'aspect des armées prussiennes!

Mais défà ils sont arrivés sur nos avant-postes. Marchons donc, puisque la modération n'a pule sa livie sortir de cette dénonante ivresse. Que l'armée prussienne éprouve le même sort qu'elle éprouva il y a quatorze ans! Qu'ils apprennent que, s'il est facile d'acquérir un accroissement de domaines et de puissance seve l'amité du grand peuple, son inimité, qu'on ne peut provoquer que par l'abandon de tout esprit de sagesse et de raison, est plus terrible que les tempétes de l'Océni!

NAPOLÉON.

Vonsteur du 16 octobre 1806. (En manufe au l'Aprèt de la guerre )

# 10949. MESSAGE AU SÉNAT.

Quartier impérial, Bamberg, 7 octobre 1806.

Sénateurs, nous avons quitté notre capitale pour nous rendre au milieu de notre armée d'Allemagne, dès l'instant que nous avons su avec certi-

ominally Google

in.

tude qu'elle était menadé sur ses flancs par des mouvements inopinés. A peine arricé au tres frontières de nos états, nous avons eu lieu de reconnaître combien notre présence y était nécessaire, et de nons applaudir des useures édénaives que nous avions prises avant de quitter le centre de notre Empire. Dèjé les armées prussiemes, portées au grand complet de guerre, sétaiont ébrandées de toutes parts; elles avaient dépassé leurs frontières; le Saze était envahie, et le sage prince qu'i la gouverne était foncé d'agir contre au volonté et contre l'intérêt de ses peuples. Les armées prussiemes étaient arrivées devant les cantonnements de nos troupes. Des provocations de toute espèce, et même des voies de fait, avaient signalé l'esprit de haine qui aniunait nos ennemis et la modération de mos soldats, qui; tranquilles à l'aspect de tous ces mouvements, étonnés de ne recevoir aucun ordre, se repusaient dans la double confiance que donnent le courage et le bon d'ordennent le courage et le bon d'orden.

Notre premier devoir a été de passer le fibin nous-même, de former nos camps et de faire entendre le cri de guerre. Il a retenti au cœur de tous nos guerriers. Des marches combinées et rapides les ont portés en un clin d'eril aux lieux que nous leur avions indiqués. Tous nos camps out formés; nous allous marcher contre les armées prussiennes et re-pousser la force par la force. Toutefois, nous devons le dire, notre ceur est péniblement affecté de cette prépoudérance constante qu'obtient eu Europe le grine du mal, orcupé sans cesse à traverser les desseins que nous formons pour la tranquillité de l'Europe, le repos et le honheur de la génération présente, assiégeant tous les cabies par tous les geners de séduction, égarant ceux qu'il n'a pu corrompre, les aveuglant sur leurs véritables intérêts, et les lançant au milieu des partis, sans autres guides que les passons qu'il a su leur inspirer.

Le cabinet de Berlin lui-même n'a point eloisi avec délibération le parti qu'il prend; il y a été jeté avec art et avec une malicieuse ndresse. Le Roi s'est trouvé tout à coup à cent lieues de sa capitale, aux frontières de la Confédération du Rhin, au milieu de son armée et visà-vis des troupes françaises dispersées dans leurs cantonneuts, et qui crovaient devoir compter sur les liens qui unissaient les deux états et sur les protestations prodiguées en tontes circonstances par la cour de

Dans une guerre aussi juste, où nous ne prenons les armes que pour nons défendre, que nous n'avons provoquée par aucun acte, par aucune prétention, et dont il nous serait impossible d'assigner la véritable cause, nous comptons entièrement sur l'appui des lois et sur celui de nos penples, que les circonstances appellent à nous donner de nouvelles preuves de leur amont, de leur dévouement et de leur courage. De notre côté, aucun sacrifice personnel ne nous sera pénible, aucun danger ne nous arrêtera, toutes les fois qu'il s'agira d'assurer les droits, l'honneur et la prospérité de nos peuples.

NAPOLÉON.

Monsteur du 15 ectabre 1806 (En minute sun Arch. de l'Eng.)

# 10950. A L'IMPÉRATRICE.

Bamberg, 7 ectobre 1806.

Je pars ce soir, mon amie, pour Kronach. Toute mou armée est en mouvement. Tout marche bien, ma santé est parfaite. Je n'ai encore reçu qu'une lettre de toi; j'en ai reçu d'Engène et d'Hortense. Stéphanie doit être chez toi. Son mari veut faire la guerre; il est avec moi.

Adieu, mille baisers et bonne santé.

Napoléon.

Lettres de Napoleon à Josephine, etc.

## 10951. A M. CAMBACÉRÈS.

Bamberg, 7 october 18-6.

Mon Cousin, M. le prince de Bénévent vous enverra mes communications an Sénat; elles vous feront connaître l'état de la question. Vous y verrez les prétentions de la cour de Berlin. C'est un vrai délire. Les hostilités ont commencé le 7. J'ai fait entrer mes troupes dans le pays de Baireuth. Immédiatement après les communications du Sénat, il est convenable que les ministres des cultes et de l'intérieur fassent les mêmes publications que l'an passé.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérès

(En monte up Arch de l'Emp.)

10952 A M. FOUCHÉ.

Bamberg, 7 october 1506

Vous verrez l'état de la question actuelle dans les publications faites au Sénat. Donnez, dans ce sens, une direction à l'opinion. Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est la Prusse qui a changé elle-même, qui, divisée en tout temps entre le parti de la guerre et celui de la paix, succombe anjourd'hui sous le parti de la guerre,

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10953

A M. DE TALLEYRAND.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, vous trouverez ci-joint la lettre du roi de Prusse. Je ne l'ai lue que très-légèrement. C'est un mauvais libelle. Vous pourrez cependant préparer une réponse, si jamais il la faisait imprimer. Je vous envoie ma lettre au Sénat, signée; vous l'enverrez par un courrier extraordinaire, avec votre rapport, que vous modifierez selon les dernières circonstances. Puisque nous devons à la bonne politique de la cour de Berlin de nous avoir fourni une pièce aussi importante que sa dernière note, cela dit tout. Vous y joindrez copie des notes adressées à M. de Knobelsdorf au moment où je faisais partir mes troupes de Paris. Ce qu'il y a de plaisant dans tout ceci, c'est que les Prussiens me donnent leur ultimatum le 8, et que moi, sans le savoir, j'étais entré le 7 dans le pays de Baireuth, et que j'avais commencé mes mouvements. l'espère que de grands événements se passeront d'ici à un mois,

et que le Roi s'apercevra que les conseils des femmes sont funestes. Le roi de Wurtemberg m'assure qu'un courrier est parti pour Saint-Peters-bourg avec un mémoire politique et une lettre de la reine de Prusse pour demander 100,000 hommes au Can. Vous saurez que ce vieux fou de duc de Brunwick à sérit au roi de Wurtemberg ame lettre où il le menace de planter l'aigle prussienne à Stuttgart. Cela ne fera pas nul le pendant de sa proclamation d'il y quatorze a d'il y quatorze a

Napoléon.

Archives des affaires étrangères. (Es missir sux Arch. de l'Essa.)

## 10954.

## A M. DE TALLEYRAND.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Voyez le grand-duc de Hesse-Darmstadt et le duc de Nassau, pour qu'ils se bâtent d'organiser leurs contingents. Parlez au maréchal Mortier, qui pourra leur donner toutes les directions et instructions nécessaires.

Napoleon.

Archives de l'Empire

## 10955.

## A M. OTTO.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Le vous envoie une lettre pour le roi de Bavière; je l'envoie sous cachet volant pour que vous en preniez connaissance. Envoyez un courrier au prince Eugène, pour lui apprendre que je suis à Bamberg et que les hostilités ont commencé le 7. Le désire que lui et vous gardiez cela pour vous. Il est même assez convenable que le roi de Bavière ne fasse connaître le commencement des hostilités que dans quelques jours. Pressez les armements des Bavarois. L'Autriche paraissant être dans le système de ne rien porter sur l'Inn, il faut imiter ses mouvements. Je désire que le corps du général Deroy se sépare en deux, et

que 8,000 hommes, se portant sur Ingolstadt, puissent être en peu de jours sur la Regnitz derrière Bamberg, si cela devenait nécessaire. Répondez-moi là-dessus et faites-moi connaître quel serait le général qui connanderait cette nouvelle division.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 10956.

## AU BOI DE BAVIÈRE.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Monsieur mon Frère, je reçois enfin une lettre du roi de Prusse. Je nuis vous envoyer la lettre qu'il m'a érrite; c'est une rapsodie capité des journaux anglais et qui a vingt pages; mais voici la note que M. de Knobelsdraf a remisse et que je recois à finatant. Vous y trouverez ma ripose dans ma proclamation à l'armée. Le roi de Prusse a donc déclaré la guerre III me menaçait donc de la commencer le 8! Sans donte it vous latt empédent a jonction des forres que je fais venir de France; il ne se doutait pas qu'elles élaient arrivées, et que ma Garde même, qui n'est partie de Paris que le 29 septembre, était à Bamberg dès le 5 octobre. Je ne puis cependant que me loner de ce soin qu'ils ont eu de bien constater mon bon d'orit aux vent de Elurope.

NAPOLEON

Archives de l'Empire.

Des lettres analogues furent adressées au roi de Wurtemberg et au prince Primat. La lettre au prince Primat porte ce post-scriptum: - de pense qu'îl est convenable que Votre-Alte-se envoire confidentiellement cette note à tous les princes de la Confédération, pour faire consaître l'état de la question. -

#### 10957.

#### At ROLDE WURTEMBERG.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Monsieur mon Frère, après ce que Votre Majesté m'a dit, je compte

que son armée sera prête le 10 octobre à Mergentheim. Je la prie de m'en envoyer un état de situation par un de ses officiers, afin que je puisse sans délai lui donner un ordre de marche.

SAPOLÉOS.

Comm. per S. M. le roi de Wortemberg. (En monte aux Arrhofe l'Esse )

10958. AU GÉNÉRAL JI NOT.

GOLVERSEER DE PARIS.

Bamberg, 2 octobre 1806.

Je n'ai pas encore reçu une lettre de vous. Je désire cependant bien recevoir quelquefois de vos rapports. Faites-moi connaître la situation des 15° et 58°, l'état de l'arrivée des conscrits et les progrès des remontes des régiments de dragons qui sont sons vos ordres.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empary.

10959.

A M. DE LA MARCHE.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Monsieur l'Officier d'ordonnance, vous vous rendrez sur les limites du pays de Baircuth. Le maréchal Soult a dû y arriver aujourd'hui. Cependant yous n'entrerez dans ce pays que quand yous saurez que les fraucais y sont arrivés. Vous porterez la lettre ci-jointe au maréchal Soult, et vous reviendrez me joindre à Kronach, où je serai demain à la pointe du jour.

Napoléox.

Comm. par M. Lefebere, libraire (En minete ses Arch. de l'Esse.)

10960.

AU MARÉCHAL SOULT.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Mon Consin, je vous ai expédié, le 5 octobre, de Würzburg, un de mes

officiers d'ordonnance. Il n'est pas encore de retour, non plus que l'adjoint qui vous a porté les ordres du major général. Je ne vous en suppose pas moins reedu aujourd'hui à Báreuth. Mon quatrier général sera aujourd'hui, à minuit, à Kronach, où je désire apprendre de vos nouvelles et savoir ce que vous aurez vous-même appris de nouveau. Le désire connaître eu même temps, d'une maière positive, le nom du lieu où vous passerez la nuit du 8 au g. La cavalerie légère de la réserve débouchera le 8 par Lobenslein et poussera des partis du côté de Hof, afin d'avoir le 9 de vos nouvelles

J'ai requie main l'ulimatum du roi de Prusse, en date du 1º ortobre. C'est le comble de la dérision et de la foile. Il ne veut rien moins que nous faire évacuer l'Allemagne par journées d'étapes. Il me donne pour tout délai, pour répondre, jusqu'au 8 octobre. Vous devez être entré sur sou territoire le 7º, ainsi il n'aura pas à se plaindre de nous. Ils ont tiré quelques coups de carabine sur la gauche. Vous recerve, uno nordre du jour pour la guerre; il sem distribué demain matin.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (Fe resute sus Jech. de l'Eury.)

#### 10961.

## AU MARÉCHAL LANNES.

Bamberg, 7 octobre 1806, a beures après midi.

Mon Gousin, javais donné au général Victor une division dans le corps du marcénda Jugereau, composée de deux régiments d'élite. Grondez-le de ma part du mal qu'il a dit du 15 de ligue, qui est un des plus beaux régiments de l'armée. Toutélois je visi were plaisir que vous le prenier pour chel d'étamijer. Le marcénda Berthier expédie sa commission. C'est un honume solide et en qui jai confiance. Je lui en donnerai des prevues aussiót que les événements me le permettront.

Vous arriverez demain à Cobourg. Prenez une bonne position en avant de cette ville. L'ennemi peut être de deux côtés contre vous; il peut venir par le chemin de Gotha, et par Eisfeld et Saalfeld. La cavalerie légère du centre, qui débouche le 8 au matin par Lobenstein, enverra des reconnaissances sur Grafenthal. Le maréchal Augereau dépassera demain Bamberg pour arriver demain au soir près de Cobourg. Il est nécessaire, avant de vous porter trop en avant sur la route de Grafenthal, que vous ayez des nouvelles positives que le maréchal Augereau a passé le pont du Mein, à Oberndorf. D'après tous les renseignements que j'ài pu une procurer, il parait que les principales forces de l'ennemi sont sur Naumburz. Weimar, Efrurt et Gotha.

Je serai aujourd'hui, à deux heures après minuit, à Kronach.

Du moment que vous entrerez à Cobourg, vous m'enverrez tous vos rapports à Kronach. Il est fort urgent qu'ils m'arrivent vite, afin que je puisse comparer vos rapports avec ceux qui m'arrivent d'autres côtés et juger des projets de l'eunemi. Je pense que vous devez placer deux piquets, chacun de 5 chasseurs, entre Cobourg et Kronach, afin que vos rapports puissent arriver rapidement et être fréquents.

Dans tout événement, votre ligne de retraite est sur Bamberg. Il est possible que je fasse attaquer l'ennemi à Saalburg, Le le ferai attaquer le g. Faites ouvrir les lettres à Cobourg et à la poste de Neustadit; cela pourra vous donner quelques renseignements. Placea-vous très-militairenen, Le vois avec plaisir que vous arriverez demain de très-bonnet une à Cobourg; cela vous mettre à même de vous placer très-militairement et d'avoir déjà reconnu tous les débouchés de la route qui arrive de Saalfold et de celle qui arrivé d'Esisfel.

Écrivez-moi très-fréquemment.

Arrivé à Cobourg ou à Neustadt, envoyer-noi tous les renseignements que vous pourrer vous procurer sur la route de Grafenlah à Lobenstein et à Saalburg, Arrangez vos affaires comme si, deux ou trois jours après avoir abandonné Cobourg, Fennemi devait y venir. Il serait, en effet, possible que l'ennemi y vint. Tous les embarras que vous avez, dirigezles sur la citadelle de Kronach, car aujourd'hui vous êtes trop loin de Würzburg pour pouvoir les envoyer lis.

En vous disant plus haut que votre retraite serait sur Bamberg, je dois ajouter que ce ne doit pas être sur la route que vous avez prise en

venant, mais par la grande chaussée; et vous trouverez des positions intermédiaires derrière Cobourg, qui vous mettraient à même de couvrir la rorate de Lichtenfels et de Bamberg. Comme j'ai beaucoup de troupes à Lichtenfels et à Kronach, vous serez soutenu non-senlement par le maréchal Augrereau, mais encore par tout le corps du centre.

L'ai reçu ce matin une note de la Prusse du 1º octobre. Elle veut ne nous obliger à rien moins qu'à évaeuer l'Allemagne par journées d'étapes. Quand la nation aura connaissance de cette note, elle en frémira d'indignation.

Naporéos

Counts, par M. le dur de Montebello (En monte aux 4nh de 1 Emp.)

10962.

AU GÉNÉRAL THOUVENOT,

COMMANDANT À WERZBERG.

Bamberg, 7 octobre 1806, 7 beures du soir.

Monsieur le Griefent Thouvenot, il est nécessaire que vous portieu une grande attention à l'approvisionnement des magasins de Würzburg et à la confection du hiscuit, et que vous fassiez partir tous les juns 35 ou 61.000 cartions de biscuit pour Kronach. Cela est de la plus grande nécessité pour la nourriture de Tarnée, Faites aussi partir, par jour, 300 quintaux de farine pour Kronach. Ayez soin qu'on confectionne tous les jours une grande quantité de biscuit, en les consomnations vont dévenir considérables dans la position que y prendre l'arnée.

Napoleov.

Béplit de la guerre. (Le moste sus liets de l'Euro )

10963.

AU GÉNÉRAL LEFRANC, à porcheen.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Des ordres ont été donnés pour la confection des fours à Forchheim.

Le commissaire des guerres a dû prendre des mesures pour l'approvisionnement des magasins de farine. Faites confectionner 30,000 rations de pain biscuité pour l'approvisionnement de Kronach; cela est nécessaire pour la nourriture de l'armée. Je vous recommande de bien veiller à l'armement de la ville. Ao 0,000 rations de biseouit doivent se rendre de Passau à Porchheim. Évrivez et envoyez quelqu'un pour en avoir des renseignements. Les circonstances étant urgentes, prence des mesures pour que 30,000 rations de biscuit partent dès le 9 au matin. Faites des réquisitions dans le pays prussien d'Erlangen et dans le bailliage de Nuremberg, pour votre approvisionnement et fournir aux besoins les plus pressants de l'armée.

NAPOLÉON

Archives de l'Empére.

## 10964.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Bamberg, 7 octobre 1806

Mon Fils, les lostilités out commencé aujourd'hui, ayant fait entrer mes troupes dans le pays de Baireuth. Pour ne pas donner d'inquiétude au public, il est inuitle d'en parler. Faites approcher, sons prétexte de les passer en revue, les neuf escadrons de cuirassiers sur Brescia, afiu que si jen avais besoin, vous pusisse les faire passer par la Rocca d'Anfo et Inspruck, pour me joindre. Vous ferez mettre ese escadrons sur le pied de guerre, au moyen de tous les houmes disponibles des 4<sup>re</sup> eccadrons. Toutes les novuelles que jai sort que l'Autriche ne fait aucun mouvement, et qu'elle envoie, au contraire, ses troupes du côté de la Gallicie et de la Silésie. Vous devez être à même de voir ce qu'elle fait en Italie. Les conscrits doivent vous arrives.

J'ai envoyé à Gênes le 16° de ligne pour qu'il soit plus près, de sorte qu'il y a dans cette ville deux beaux régiments qui ne laisseraient pas de vous être fort utiles.

Envoyez-moi, par le Tyrol, de vos aides de camp, qui auront soin, en venant chercher des nouvelles de l'armée, de prendre des précautions.

.

Ils iront prendre langue à Forchheim, petite place forte sur la Regnitz. Ils tiendront note de ce qu'ils auront vu sur mes derrières, pour ponvoir m'en rendre compte à leur arrivée.

Jusqu'au moment où l'on puisse apprendre la nouvelle de quelque événement majeur, faites courir indirectement le bruit que tout s'est arrangé avec la Prusse: cela diminuera beaucoup la sollicitude.

NAPOLÉON.

Gomm. par S. A. I. Mas in duchesse de Lenchtenberg (En monte ou Arch. de l'Essa.)

10965

AU PRINCE EUGÈNE.

Bamberg, 7 octobre 1806

Mon Fils, je vous envoie une lettre qui me tombe dans les mains. Jy vois deux irrégulartés : la première, que vos aides de camp ne doivent pas signer vos ordres, la seconde, que cette lettre est mauvaise et peut défraucher les Prançais. He st ridicule qu'on compare l'armée française, qui a conquis et défendn l'Italie. à l'armée italienne, qui est en France pour apprendre son mélier. Ces questionnels sont d'une extréme délicatesse, et vous ne devise pas prendre sur vous de les décider. Il serait trop ridicule qu'un général italien, qui n'a rien fait, passét devant un général français, qui a conquis le pays. Les llatiens eux-mêmes ne demandent pas cela, ils en seraient même choqués. Il y a dans tout cela de la maladresse.

l'ai reçu vos lettres du 22 septembre. Il ne faut rien mettre à Rovigo, l'air y est trop malsain. Il vaut mieux mettre à Bologne le 52 régiment, que vous avez le projet de placer à Rovigo; 3 ou 4,000 hommes ne sont rien pour Bologne. Du reste, j'approuve ce projet.

Napoléon,

Comon, par S. A. I. M<sup>ee</sup> In duchesse de Leuchtenberg. (En mante sex tech, de l'Emp.)

#### 10966

#### All BOI DE NAPLES.

Bamberg, 7 octobre 1806.

Je reçois votre lettre du 95 septembre. Je vois avec plaisir que vous vous étes défait de ce misérable Fra-Diavolo. La saison favorable arrive. Les malades vont guérir. Du moment que les Français cesseront d'être accablés par la chaleur, ils reprendront de l'énergie.

Renvoyez les généraux dont vous n'avez que faire; cela vous consomme beaucoup d'argent.

Les hostilités ont commencé hier. Votre aide de camp, que j'ai vu aujourd'hui, partira dans deux jours. l'ai recommandé au prince Eugène et à M. l'archichancelier Cambacérès de vous écrire.

Jusqu'à ce que l'on apprenne la nouvelle des premiers événements, faites courir le bruit que la paix est faite et qu'une entrevue des deux souverains a tout arrangé. L'affaire de la Prusse est un véritable délire. C'est le parti de la guerre qui l'a emporté dans ce cabinet.

Napoléon.

Archives de l'Empire

## 10967.

#### I" BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Bamberg, 8 octobre 1806.

La paix avec la Russie conclue et signée le 20 juillet, des négociaions avec l'Angleterre entamées et presque conduites à leur maturité, avaient porté l'alarme à Berlin. Les bruits vagues qui se multiplièrent, et la conscience des lorts de ce cabinet envers toutes les puissances, qu'il avait successivement trahies, le portèrent à ajouter croyance aux bruits répandus qu'un des articles socrets du traité conclu avec la Russie donnait la Pologne au prince Constantin avec le titre de roi, la Silésie à l'Autriche en échange de la portion autrichienne de la Pologne, et le Hanorr à l'Angleterre. Il se persuada eafin que ces trois puissances élaient d'accord avec la France, et que de cet accord résultait un danger imminent pour la Prusse.

Les torts de la Pruse envers la France remontaient à des époquefort éloignées. La première, elle avait armé pour profiter de nos dissensions intestines. On la vit ensuite courir aux armes au moment de l'invasion du duc d'Vork en Hollande; et lors des événements de la dernière guerre, quoiqu'elle n'eit aucun motif de mécontentement contre la France, elle arma de nouveau et signa, le v'octobre 1865, ce fameux traité de Potsdam, qui fut, un mois après, remplacé par le traité de Vienne.

Elle avait des torts envers la Russie, qui ne peut oublier l'inexécution du traité de Potsdam et la conclusion subséquente du traité de Vienne.

Ses torts envers l'empereur d'Allemagne et le Corps germanique, plus nombreux et plus ancieras, ont été consus de tous les temps. Elle se fint toujours en opposition avec la Diète. Quand le Corps germanique était en guerre, elle était en pais avec ses ennemis. Jamais ses traités avec l'Autriche en revessient d'éxection, et sa constante étude était d'exciter les puissances au combat, afin de pouvoir, au moment de la paix, venir recueillir les fruits de son adresses et de leurs succès.

Ceux qui supposeraient que tunt de versatilité tient à un défaut de morafité de la part du prince seraient dans une grande erreur. Depuis qui ans, la cour de Berlin est une arèue oû les partis se combattent et triouphent tour à tour. L'un veut la guerre el fautre veut la paix. Le moinfre révenement politique, le plus léger incident, donne l'avantage à l'un ou à l'autre, et le Roi, au milieu de ce mouvement des passions opposées, au sein de ce dédale d'intrigues, flotte incertain, sans cesser un moment d'être honnéle honme.

Le 11 août, un courrier de M. le marquis de Luccheini arriva à Berlin et y porta, dans les termes les plus positifs, l'assurance de ces prétendues dispositions par lesquelles la France et la Russie seraient convenues, par le traité du 20 juillet, de réablir le royaume de Pologne et diencer la Sifésie à la Prusse. Les partisans de la guerre s'enflammèrent aussitôt; ils firent violence aux sentiments personnels du Roi; quarante

courriers partirent dans une seule nuit, et l'on courut aux armes. La nouvelle de cette explosion soudaine parvini à Paris le 2 o du même mois. On plaignit un aillé si cruellement abusé; on Itu donna sur-le-champ des explications, des assurances précises; et, comme une erreur manifeste élail le seul motif de ces armements imprévus, on expérait que la réflexion calmerait une effervescence aussi pen motivée.

Copendant le traité signé à Paris ne fut pas ratifié à Saint-Pétersbourg, et des renseignements de toute espèce ne tartérent pas à faire connaître à la Prusse que M. le marquis de Lucchesini avait puisé ses renseignements dans les réunions les plus suspectes de la capitale et parmi les hommes d'intrigues qui composaient as société bailuelle. En conscience il fut rappelé. On annonce pour lui succéder M. le baron de Knobelsdorf, homme d'un caractère plein de droiture et de franchise, d'une moralité parfaite.

Cet envoyé extraordinaire arriva bientôt à Paris, porteur d'une lettre du roi de Prusse datée du 23 août.

Cette lettre étai rempite d'expressions obligeantes et de déclarations pacifiques, et l'Empereur y répondi d'une unanière franche et rassurante. Le lendemain du jour où partit le courrier porteur de cette réponse, on apprit que des chamons outrageantes pour la France avaient été chantées sur le théâtre de Berlin; qu'unssitôt après le départ de M. de Knobets-dorf les armements avaient reloublié; et, quoique les hommes demeurés de sang-froid essent rougi de ces fausses alarmes, le parti de la guerre, soufflant la discorde de tous côtés, avait si bien exalté toutes les têtes, que le Roi se rouvait dans l'impuissance de résister au torrent.

On commença dès lors à comprendre à Paris que le parti de la paix, yant lui-même été alarmé des assurances menongères et des apparences trompeuses, avait perdu tous ses avantages, tandis que le parti de la guerre, mettant à profit l'erreur dans la quelle ses adversaires s'éliantes laissé entraîner, avait ajouté provocation à provocation et accumulé insulte sur insulte, et que les choses étaient arrivées à un tel point quo ne pourrait sortir de celte situation que par la guerre.

L'Empereur vit alors que telle était la force des circonstances, qu'il

ne pouvait éviter de prendre les armes contre son allié. Il ordonna des préparatifs.

Tout marchait à Berlin avec une grande rapidité; les troupes prussiennes entrèrent en Saxe, arrivèrent sur les frontières de la Confédération et insultèrent les avant-postes.

Le 24 septembre, la Garde impériale partit de Paris pour Bamberg, où elle est arrivée le 6 octobre. Les ordres furent expédiés pour l'armée, et tout se mit en mouvement.

Ce fut le 25 septembre que l'Empereur quitta Paris; le 28 il était à Mayence; le 2 octobre à Würzburg, et le 6 à Bamberg.

Le nième jour, deux coups de carabine furent tirés par les hussards prussiens sur un officier de l'état-major français. Les deux armées pouvaient se considérer comme en présence.

Le 7, Sa Majesté l'Empereur recut un courrier de Mayence, dépêché par le prince de Bénévent, qui était porteur de deux dépêches importantes : l'une était une lettre du roi de Prusse, d'une vingtaine de pages, qui n'était réellement qu'un mauvais pamphlet contre la France, dans le genre de ceux que le cabinet anglais fait faire par ses écrivains à 5 o o livres sterling par an. L'Empereur n'en acheva point la lecture et dit aux personnes qui l'entouraient : « Je plains mon frère le roi de Prusse; il n'enrtend pas le français; il n'a pas sûrement lu cette rapsodie. » A cette lettre était jointe la célèbre note de M. de Knobelsdorf, « Maréchal, dit - l'Empereur au maréchal Berthier, on nous donne un rendez-vous d'hon-- neur pour le 8 : jamais un Français n'y a manqué; mais, comme on -dit qu'il y a une belle reine qui veut être témoin du combat, soyons - courtois, et marchons, sans nous coucher, pour la Saxe. » L'Empereur avait raison de parler ainsi; car la reine de Prusse est à l'armée, habillée en amazone, portant l'uniforme de son régiment de dragons, écrivant vingt lettres par jour pour exciter de toutes parts l'incendie. Il semble voir Armide dans son égarement mettant le feu à son propre palais. Après elle, le prince Louis de Prusse, jeune prince plein de bravoure et de courage, excité par le parti, croit trouver une grande renommée dans les vicissitudes de la guerre. A l'exemple de ces deux grands personnages, toute la cour crie à la guerre. Mais quand la guerre se sera présentée avec toutes ses horreurs, tout le monde s'excusera d'avoir été coupable et d'avoir attiré la foudre sur les provinces paisibles du Nord; alors, par une suite naturelle de l'inconséquence des gens de cour, ou verra les auteurs de la guerre non-seulement la trouver insensée, s'escuser de l'avoir provoquée, et d'uire qu'ils la voulaient mais dans un autre temps, nême en faire retember le blâme sur le Roi, honnête homme qu'ils ont readu la dupe de leurs intirgues et de leurs artifices.

Voici la disposition de l'armée française :

L'armée doit se mettre en narche par trois débouchés: la droite, conposée des corps des maréchaux Soult et Ney et d'une division des Bavarois, part d'Amberg et de Nuremberg, se réunit à Bairenth et doit se porter sur Hof, où elle arrivera le o:

Le centre, composé de la réserve du grand-duc de Berg, des corps du maréchal prince de Ponte-Corvo et du naréchal Davout, et de la Garde impériale, débouche par Bamberg sur Kronach, arrivera le 8 à Saalburg, et de là se portera par Saalburg et Schleiz sur Gera:

La gauche, composée des corps des maréchaux Lannes et Augereau, doit se porter de Schweinfurt sur Coboneg, Grafenthal et Saalfeld.

Monitour du so ortobre 1806. (En misatr sa Dipôt de la garren)

## 10968.

## A M. MARET.

Kronach, 8 octobre 1806.

Monsieur Maret, je suis arrivé ce matin à Kronach; j'en partirai dans la nuit. Toute l'armée est en grand mouvement. Donnez de mes nouvelles au prince de Bénévent. à M. l'archichancelier; un mot aussi à l'Impératrice.

Benvoyez-moi un des courriers que j'ai laissés à Bamberg, pour in instruire de tout ce qui est passé par cette ville et de tous les détachements et troupes qui y sont arrivés. Voyez le commandant de la place, voyez

E.

la régence, voyez l'ordonnateur, pour qu'on fasse filer farine, hiscuit, pain biscuité, sur Kronach. Passez toute la journée du g et du 1 o à Bamherg pour cet objet. Si vous appreniez le plus féger bruit que des hussards ennemis aient paru du côté de Fulde ou de Cassel, dirigez alors mes courriers sur Manheim.

Napoléon.

Comm. par M. le dur de Bassano. (En munte nux Sech. de l'Emp.)

#### 10969

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Kronach, 8 octobre 1806.

Kronoch, 8 oriobre 1806.

Le prince Jérôme prendra le commandement de la division bavaroise qui dois les trouver demain à Baireuth, cerner le fort de Culmbach et le faire rendre. Vous en préviendrez le général bavarois, afin qu'il envoie un escadron à la rencontre du prince. Le général Hédouville fera les fonctions de chel d'état-migne de ce corps. Après que Culmbach sera rendu, le prince m'enverra un rapport qui me fisse connaître l'état de l'attillerie et des fortifications. Acet effet, il faut, qu'un des deux officiers du génie qui sont à Kronach se rende à Culmbach, pour visiter lui-même ce fort, indépendamment du rapport que les officiers bavarois feront. Le prince m'enverar l'état estat de l'infanterie, evaslerie, artillerie, et passers la mit de demain à Culmbach, où il attendra de nouveaux ordres.

Il écrira, pour ses subsistances, au général Legrand, qui commande toute la province de Baireuth.

NIPOLEON.

Archives de l'Empire.

## 10970.

#### AU MARÉCHAL SOULT.

Kronach, 8 octobre 1806, 3 heures of dentic age is midi.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 7 octobre, que n'apporte mon

officier d'ordonnance. Je vous recommande de mettre désormais l'heure à laquelle vous écrirez.

Je peusais qu'il y avait 100,000 rations de biscuit qui vous suivaient; je ne pense pas qu'elles soient encore loin.

Je n'ai pas encore reçu de nouvelles des avant-postes du centre. Le prince Murat et le maréchal Bernadotte étaient, à huit heures du matin, à à Lobenstein. Si Saalhurg n'a pas tenu, il serait possible qu'on interceptăt la communication du corps de Ilof avec Schleiz.

Je serai demain, à deux heures du matin, près de Lobenstein. Tout le corps du maréchal Davout est à trois lienes derrière Lobenstein. Le maréchal Lannes est à Neustault; il est entré à Cohourg ce main, à la pointe du jour, et a pris quelques hussards. Si vous avez des nouvelles des Bavarois, donnes-m'en; je désire beaucoup qu'ils arrivent demain à Gulmbach.

Donnet-moi plus fréquentment de vos nouvelles; dans une guerre combinée comme celle-ci, on ne peut arriver à de beaux résultats que par des communications très-fréquentes; metter cela au rang de vos premiers soins. Ce moment est le plus important de la campagne; ils ne s'attendaient pas à ce que nouvoulons faire; malheur à eux s'ils hésitent et s'ils perdent une journée!

Si vous avez des hommes malingres ou d'autres embarras qui vous génent, et que vous tronviez que Forchheim soit trop éloigné, vous pouvez les envoyer à Kronach, où il y a une forteresse et des dépôts.

Il est certain que des régiments qui ont débouché de Dresde avec le prince de Hohenlohe, venant de Silésie, étaient lundi en position à Saalfeld

NAPOLÉON.

Déplt de la guerre. (En minute oux Arch. de l'Emp.)

1097L.

## AU MARÉCHAL LANNES.

Kronech, 8 octobre 1806, 4 heures après midi.

Mon Cousin, je n'ai point de vos nouvelles. Je suis fâché que vous

soyez entré à Cobourg hier : vos instructions portaient d'y entrer ce matin et en masse. Si vous l'eussiez fait ainsi, il vous edit été facile de combiner vos opérations pour enlever, à la petite pointe du jour, tout ce qui était à Cobourg. La prise d'une cinquantaine de chevaux edit été agréable.

Le maréchal Bernadolte a passé Lobenstein. Son avant-garde se trouve ujourd'hui à midi à Ebersdorf. Le maréchal Soult avait enlevé plusieurs postes ennemis; il était à Münchberg aujourd'hui, il sera ce soir à Hof. Marches le plus rapidement que vous pourrez sur Grafenthal. Le maréchal Augrerau vous suirva à une demi-journée. Je serai de ma personne à Lobenstein à deurs heures après minuit.

Comme vous formez la gauche de l'armée, je pense qu'il sera fort utile, lorsque vous ferez bivouaquer vos divisions, que vous les fassiez bivouaquer chaque division en bataillon carré.

Faites en sorte que j'aie de vos nouvelles fréqueument; cela est important pour que je puisse connaître les mouvements de l'eunemi. Faitesmoi aussi. à mesure que vous passez, la description des lieux.

Envoyez des postes pour vous lier avec le centre.

Le maréchal Davout, avec tout son corps d'armée, est à la porte de Steinwiesen. Il envoie des patrouilles sur Grafenthal, sur Neustadt et sur Judenhach pour se lier avec vous.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Montebello. (En minete aus Arch. de l'Emp.)

10972.

AU GRAND-DUC DE BERG,

Kronach, 8 octobre 1806, 5 beures après mult.

Non Frires, je reçois votre lettre écrite à dix heures du matin. Vous n'avez pas mis des piquets de cavalerie comme je vous avais dit de le faire; je vous en témoigne mon mécontenteunent, parce que votre lettre écrite à dix heures ne m'est parvenue que vers quattre heures. Vous devez savoir que la poste n'est pass, en ce monent, un moyen sûr de correspondre. Le maréchal Soult est arrivé hier à Baireuth, Il était aujont'l'huir pondre.

à minut à Münchberg, et sera demain, de bonne heure, à Hof. Le mréchal Lannes est entré à Cobourg, à la pointe du jour, et conchera cesoir à Neustadt. Le maréchal Davout est à deux heures en avaut de Kronach, du cédé de Lobenstein. Je serai, à quatre heures du matin, à Nordhalben, où il est vraisemblabe que je monterai à cheval pour au rendre à l'avant-garde. Faites-moi toujours passer à Northalben tous les renseignments que vois vois serset procurés.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

## 10973.

#### 4 M. SCHERB.

Kronach , Si octobre 1806 , Si houres après midi:

M. Scherb, Officier d'ordonnance, se rendre à Cobourg, où il arrive a usef heures du soir. Si le maréchal Lannes était déjà renda ivenstadt, il s'y rendra. Il me portera la réponse et tous les reuseignements qu'il pourra se prœuerer dans Farmée ou dans le paya; Il viendre me joindre, avant cinq heures du matin, à Northalblen, où il me trouvera.

NIPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 10974.

#### NOTE 1.

Garde, 10 au soir, à Bamberg; — 11, à Lichtenfels; — 12, en avant de Kronach; — 13, Lobenstein.

D'Hautpoul, le 11, à deux lieues en avant de Kronach; — 14. Auma; — 15. lena.

Klein, le 11, à deux lieues en avant de Kronach; - 13, à lena.

le 14, à lena.

le 13, à Anna.

Klein, le 12, à Lobenstein.

<sup>1</sup> Cette note, présumée du 10 octobre, est en entier de la main de l'Empereur.

lena à Weimar, quatre lieues.
Naumburg à Weimar, sept lieues.
Kahla à Weimar, cinq lieues.
Neustadt à lena, cinq lieues.
Gera à lena, sept lieues.
De Zeitz à lena, sept lieues.

Cavalerie de réserve, le 14, à lena. Garde, le 15, à lena. Parc, le 15, à Auma. Davout, le 14, à Apolda. Lannes, le 15, à Weimar. Augereau, le 14, à Mellingen. Bernadotte, le 14, à Dornburg.

Soult, le 14, à Iena. Ney, le 14, à Kahla.

Deptt de la guerre.

## 10975.

## A M. MARET.

Ebersdorf, 10 octobre 1806, 5 hours do matin

Monsieur Maret, envoyez-moi la proclamation aux Saxons en grand nombre d'exemplaires; il m'est très-important de l'avoir. Vous pouvez la faire mettre dans les journaux de Bamberg, de Nuremberg et de Würzburg, afin qu'elle pénètre de tous côtés.

Faites mettre dans ces journaux que, le q., le général prussen Tauenzien, avec 6,000 Prussiens et 3,000 Saxons, a été attaqué par l'avantgorde de l'armée française, comunandée par le grand-duc de Berg, et culhuté; que les hussards prussiens out été écrasés et n'out pas soutenn le chue des hussards français; que les dragons saxons out fait une perte notable; que le régiment des gardes a perdu son colonel, vieillard respectable ágé de soixante ans; que les Français on fait un grand notabre prisonniers; que la conduite des Prussiens est indigne; qu'ils ont iucorporé un hateillon saxon entre deux bateillons prussiens, pour être ainsi sitrs d'eux; que, certes, une telle violation de l'indépendance et une telle violeuce coutre une puissance plus faible ne peut que révolter toute l'Europe.

NAPOLÉON.

Écrivez à l'Impératrice que je me porte très-bien.

Corona, per M. le duc de Bensano. En novate sus Arch. de l'Emp.)

#### t0976.

# AU GRAND-DUC DE BERG,

Quartier impérial d'Ebersdorf, 10 octobre 1806, 5 beures du matin

Le général Rapp m'a fait connaître l'heureux résultat de la soirée. Il in'a paru que vous n'aviez pas sous la main assez de cavalerie réunie; en l'éparpillant toute, il ne vous restera rien. Vous avez six régiments; je vous avais recommandé d'en avoir au moins quatre dans la main; je ne vous en ai vu hier que deux. Les reconnaissances sur la droite deviennent aujourd'hui beaucoup moins importantes. Le maréchal Soult arrivant à Plauen, c'est sur Pæsneck et sur Saalfeld qu'il faut porter de fortes reconnaissances, pour savoir ce qui s'y passe. Le maréchal Lannes est arrivé le q au soir à Grafenthal; il attaquera demain Saalfeld. Vous savez comhien il m'importe de connaître dans la journée le mouvement sur Saalfeld, afin que, si l'ennemi avait réuni là plus de 25,000 hommes, je puisse v faire marcher des renforts par l'œsueck et les prendre en queue. J'ai donné l'ordre aux divisions Dupont et Beaumont de se porter sur Schleiz, Il faut, à tout événement, reconnaître une helle position en avant de Schleiz qui puisse servir de champ de bataille à plus de 80,000 hommes. Cela ne doit pas vous empêcher de profiter de la pointe du jour pour pousser de fortes reconnaissances sur Auma et Pæsueck, en les faisant même soutenir par la division de Drouet. La 1™ division du maréchal Davout sera à Saalburg; les deux autres divisions seront en avant, près d'Ehersdorf, et la cavalerie légère en avant. Je donne ordre au maréchal Nev de se rendre à Tanna.

Votre grande affaire doit être aujourd'hui, d'ahord de profiter de la journée d'hier pour ramasser le plus de prisonniers et recueillir le plus de renseignements possible; 2º de reconnaître Auna et Saalfeld, afin de savoir positivement quels sont les mouvements de l'ennemi.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## AU MARÉCHAL SOULT.

Ebersdorf, 10 octobre 1806, 8 heures de matin

Mon Cousin, nous avons culbufé hier les 8,000 hommes qui, de Hof, étheint retirés à Schleiz, où il attendaient des renforts dans la unit. Leur cavalerie a été écharpée; un colonel a été pris; plus de 2,000 fusils et casquettes ont été rouvés sur le champ de bataille. L'infanterie prassieune n'a pas tenu. On n'a ramasé que 2 ou 300 prisonniers, parce que c'érait la unit et qu'ils se sont éparpillés dans les hois; je compte sur un boun nombre ce unstin.

Voici ce qui me parail le plus clair : il parait que les Prussiens avaidel et Golourg; que le prince de Hohenlohe avait son quartier général à lena et le prince Louis à Saalfeld; l'autre colonne a débouché par Meningne sur Fulde; de sorte que je suis porté à penser que vois n'avez personne devant vois, pent-être pas 10,000 hommes jusqu'à Dresde. Si vois pouvez leur éresser un corps, faites-le. Voici du reste mes projets pour aujourdiui; je ne puis marcher, j'ai trop de choese en arrière; je pousserai mon avant-garde à Auma; j'ai reconnu un bon champ de bataille en avant de Schleiz pour 80 on 100,000 hommes. Je fais marcher le marchal Nej à Tanna; il se trouvera à deux lieues de Schleiz; vons-même, de Planen, n'étes pas assez loin pour ne pas pouvoir dans vingt-quatre heures venir.

Le 5, l'armée prussienne a encore fait un mouvement sur la Thuringe, de sorte que je la crois arriérée d'un grand nombre de jours. Ma jonction avec ma gauche n'est pas encore faite, ou du moins par des postes de cavalerie qui ne signifient rien.

Le maréchal Lannes n'arrivera qu'aujourd'hui à Saalfeld, à moins que l'ennemi n'y soit en force considérable. Ainsi les journées du 10 et du 11 seront perdues. Si ma jonction est faite, je pousserai en avant jusqu'à Neustadt et Triptis; après cela, quelque chose que fasse l'ennemi, s'il m'attaque, je serai enchanté; š'il se laisse attaquer, je ne le manquerai pas; š'il file par Magdeburg, vous serez avant lui à Dresde. Je désire beaucoup une hataille. S'il a volum antaquer, c'est qu'il a une grande confiance dans ses forces; il n'y a point d'impossibilité alors qu'il ne m'attaque; c'est ce qu'il peut me faire de plus agréable. Après cette bataille, je serai à Dresde où à Brin avant lui.

l'attends avec impatience ma Garde à cheval; elle est aujourd'hui à Bamberg; quarante pièces d'artillèrie et 3,000 hommes de cavaleire comme ceux-là ne sont pas à dédaigner. Vous voyez actuellement mes projets pour aujourd'hui et demain; vous êtes maitre de vous conduire comme vous l'entendrez; mais procures-vous du pain, afin que, si vous venez me joindre, vous en avez pour quelques journe.

Si vous trouvez à faire quelque chose contre l'ennemi, à une marche de vous, vous pouvez le faire hardiment. Établissez de petits postes de cavalerie pour correspondre rapidement de Schleiz à Plauen.

Jusqu'à cette heure, il me semble que la campagne commence sous les plus heureux auspices.

J'imagine que vous êtes à Plauen; il est très-convenable que vous vous en empariez. Faites-moi donc connaître ce que vous avez devant vous. Rien de ce qui était à Hof ne s'est retiré sur Dresde.

## NAPOLÉON.

Je reçois à l'instant votre dépêche du 9, à six heures du soir; j'approuve les dispositions que vous avez faites. Les renseignements que vous me donnez, que 1,000 hommes de Plauen se sont retirés sur Gera, ne me laissent plus aucun doute que Gera ne soit le point de réunion de l'armée ennemic. Je doute qu'elle puisse s'y réunir avant que j'y sois. Au reste, dans la journée, je recevrai des renseignements et j'aurai des idées plus présies; vous-même à Plauen vous en aurez beaucoup. Les lettres interceptées à la poste vous en donneront. Dans cette incertitude ne fatiguez pas vos troupes.

Dépôt de la guerre. (En mante sus Arch. de l'Emp.)

50

### AUX PEUPLES DE LA SAXE.

Quartier impérial d'Ebersdorf, 10 octobre 1806.

Saxons, les Prussiens ont envahi votre territoire. J'y entre pour vous délivrer. Ils ont dissous violemment le lien qu'unissait vos troupes, et ils les ont réunies à leur armée. Vous devez répandre votre sang nonseulement pour des intérêts étrangers, mais même pour des intérêts qui vous sont contraires.

Mes armées étaient sur le point de quitter l'Allemagne lorsque votre territoire fut violé; elles retourneront en France lorsque la Prusse aura reconnu votre indépendance et renoncé au plan qu'elle a formé contre vous

Saxons, votre prince avait refusé jusqu'à ce moment de former des engagements aussi opposés à ses devoirs; s'il y a consenti depuis, c'est qu'il y a été forcé par l'invasion des Prussiens.

Je fus sourd à la vaine provocation que la Prusse dirigea contre mon peuple; jy fus sourd aussi longtemps qu'elle n'arma que dans ses états, et ce n'est qu'après qu'elle ent violé votre territoire que mon ministre quitta Berlin.

Saxons, votre sort est mointenant dans vos mains. Vouler-vous rester incertains entre ceux qui vous mettent sous le joug et ceux qui veulent vous protéger? Mes succès assureront l'existence et l'indépendance de votre priuce, de votre nation. Les succès des Prussiens vous imposeraient d'éternelles chaines. Denaini ils demanderiaient la Lusace, et a prèsdemain la rive de l'Elbe. Mais que disje? a cont-lis pas tout demandel' on-ni-lis pas teut dépuis longtemps de forcer voire souverain à reconnaître une souveraineté qui, vous étant imposée immédiatement, vous effacerait du rang des nations?

Votre indépendance, votre constitution, votre liberté n'existeraient plus alors qu'en souvenir, et les mânes de vos ancêtres, des braves Saxons. s'indigneraient de vous voir réduits sans résistance, par vos rivaux, à un esclavage préparé depuis si longtemps, et votre pays si rabaissé jusqu'à devenir une province prussienne.

Naportox.

Dépôt de la guerre.

## 10979.

AU GRAND-DUC DE BERG,

& AUNA.

Schleix, 10 octobre 1806, 5 heures et demie du soir.

Comme j'ai cessé d'entendre la canonnade ce soir, je suis porté à penser que l'ennemi ne s'est pas longtemps défenul à Saulfed. Le mariel Soult se rend à Weida. Il est possible que sa tête soit demain à Weinsbach. Je lui ai donné l'Ordre d'envoyer des partis sur Anma pour correspondre avec vous Exoveze-na às enconotre.

Le maréchal Ney sera probablement demain à Schleiz. J'imagine que le général Dupont sera arrivé à Pœsneck.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

10980.

AU MARÉCHAL SOULT.

Schleix, 10 octobre 1806, 6 beures du soir.

Mon Cousin, je crois que le maréchal Lannes a attaqué aujound'hin Saalfeld. La canonnade a été vive, mais n'a duré que deux heures; j'en ignore le résultat. J'ai fait couper le chemin de Saalfeld à Gera par des positions aux deux chemins de Posneck et de Neustadt. Je vons ai envoyé l'ordre de vous porter sur Gera. Je serai bien aise de savoir quand votre étée se trouvera à Langen-Weitzendorf.

A Gera, les affaires s'éclairciront. Je crois être encore en mesure d'être à Dresde avant eux; mais une fois que je serai tranquille sur ma gauche, tout prendra une vive tournure. Le maréchal Bernadotte est à Auma, le prince Murta un delà; le maréchal Davout est en avant de Schleiz. Jespère que les maréchaux Lannes et Augreeus sont à Saalfeld. Faites savoir de vos nouvelles à Auma. Arrivé à Langen-Weitzendorf, faites-moi connaître si j'aurai là une route qui mène à Zwickau.

Napoléon.

Je serai à deux beures du matin à Auma.

Dépèt de la guerre. (En moute sus Arch. de l'Emp.)

10981

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Auma, se octobre 1806, à heures du matin.

Donnez ordre au unaréchal Davout de partir de sa position pour se diriger sur Naumburg, où il arrivera le plus vite qu'il pourra, en teanat cependant toujours ses troupes en situation de combattre. Il se fera préréder par toute sa cavalerie légère, qui enverra des courcurs aussi loin que possible, tant pour avoir des nouvelles de l'ennemi que pour faire des prisonniers, arrèter les baggeset et avoir des renseignements précis.

La division de dragons du général Sahue sera sous ses ordres. Elle se rendra à Mittel<sup>1</sup>, où elle preudra les ordres du maréchal Davout. Lo prince Murat et le maréchal Bernadotte ont ordre également de se rendre à Naumburg, mais de suivre la route de Zeitz.

Le maréchal Lannes, de Neustadt se rend sur lena. Le maréchal Augereau se rend sur Kahla. Le maréchal Ney sera à Mittel. Le quartier général sera à Gera à midi.

Donnez ordre qu'on fasse filer les divisions de grosse cavalerie et les divisions de dragons qui seraient restées en arrière, ainsi que le parc, sur Gera.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

Mittel-Porlnitz.

#### AU MARÉCHAL LANNES.

Quartier impérial, Anma, se octobre 1806, à heures du matin.

Mon Cousin, j'ai recu avec grand plaisir la nouvelle de votre affaire du 10 du courant. l'avais entendu la canonnade et j'avais envoyé une division pour vous soutenir. La mort du prince Louis de Prusse semble être une punition du ciel, car c'est le véritable auteur de la guerre. Réitérez les ordres que vous avez déjà donnés pour que les canons pris sur les ennemis soient évacués sur Kronach et ne soient pas volés par les paysans, comme il arrive souvent. J'étais hier au soir à Gera. Nous avons mis en déroute l'escorte des bagages de l'ennemi et pris cinq cents voitures; la cavalerie est chargée d'or. Vous recevrez l'ordre du mouvement de la part du major général. Toutes les lettres interceptées font voir que l'ennemi a perdu la tête. Ils tiennent conseil jour et nuit, et ne savent quel parti prendre. Vous verrez que mon armée est réunie, que je leur barre le chemin de Dresde et de Berlin. L'art est aujourd'hui d'attaquer tout ce qu'on rencontre, afin de battre l'ennemi en détail et pendant qu'il se réunit. Quand je dis qu'il faut attaquer tout ce qu'on rencontre, je veux dire qu'il faut attaquer tout ce qui est en marche et non dans une position qui le rend trop supérieur. Les Prussiens avaient déjà lancé une coloune sur Francfort, qu'ils ont bientôt repliée. Jusqu'à cette heure, ils montrent bien leur ignorance de l'art de la guerre. Ne manquez pas d'envoyer beaucoup de coureurs devant vous pour intercepter les malles, les vovageurs, et recueillir le plus de renseignements possible. Si l'ennemi fait un mouvement d'Erfurt sur Saalfeld, ce qui serait absurde, mais dans sa position il faut s'attendre à toute sorte d'événements, vous vous réunirez au maréchal Augereau et vous tomberez sur le flanc des Prussiens.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Montebello. (En minute sus Arch. de l'Enu.)

## AU GRAND-DUC DE BERG.

Aums, 12 octobre 1806, 4 houres du matie

Je serai aujourd'hui, avant midi, à Gera. Vous verrez, par la situation de l'armée, que j'euveloppe tout à fait l'ennemi. Mais il me faut des renseignements sur ce qu'il veut l'aire. J'espère que vous en trouverez dans la poste de Zeitz. Vous sver vu ce que j'ai fait à Gera; faites de même; altaquez hardiment ce qui est en narche. Ce sont des colonnes qui cherchent à se rendre à un point de réunion, et la rapidité de mes mouvements les empèche de recevoir à temps un contre-ordre. Deux ou trois avantages de cette espèce céraseron l'armée prussienne, sans qu'il soit peut-être besoin d'affaire générale. Le maréchal Davout envoie directiment à Namhurg toute sa cavalerie; il mène avec son corps d'armée la division Salue. Inondez avec la vôtre toute la plaine de Leipag.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 10984.

## AU MARÉCHAL SOULT.

Aussa, 1a octobre 1806, A hences du matin.

Réunissez-vous à Gera et à Ronneburg. Il est possible que vous ne fassiez pas aujourd'hui d'autre mouvement. Je serai d'ailleurs à midi à Gera, où est le quartier général.

Nypoléon.

Dépli de la guerre. (Ka souste sus Jest de l'Essp.)

## A M. DE TALLEYRAND.

Anne, 12 octobre 1806, 7 heures du maliu.

Le vous adresse les bulletins. Vous ne les ferez pas imprimer, parce que je ne désire pas qu'ils arrivent sitôt. Vous les enverrez à M. Cambacérès, pour qu'il les fasse mettre dans le Moniteur, et vous en expédierez une copie au prince Eugène. Vous en ferez faire une copie pour le roi de Hollande, mais en lui faisant connaître que je ne veux pas qu'il les imprime; les ennemis les recevraient cinq ou six jours trop tôt.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

10986.

AU MARÉCHAL DAVOUT.

Auma, 18 octobre 1806, 8 houres et demie du matin.

Mon Gousin, je monte à cheval pour me rendre à Gera. Instruissemi de la route que vous prener pour vous rendre à Namburg, Il serait possible que l'ennemi exécutât son mouvement de retraite derrière l'Ilm et la Saule; car il me parsit qu'il évacue lena; il vous sera facile de vous en assurer une fois artivé à Namburg. Faites battre la plaine par toute votre cavalerie légère, et envoyer, aussi rapidément que vous pourre, votre cavalerie légère, et envoyer, aussi rapidément peu rous pourre, un estant de de de Zeit, et à more, qui serai du côté de Gera. Le maréchal Ney sera à Gera de bonne heure. Vous pourres lui faire part de ce qui viendre à votre connissance.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>ma</sup> in maréchate princesse d'Eckessisi. (En mieste ses Arch. és l'Esso.)

10987.

2º BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Auma, 12 octobre 1806.

L'Empereur est parti de Bamberg le 8 octobre, à trois heures du matin,

et est arrivé à neuf heures à Kronach. Sa Majesté a traverse la forté de la Franconie à la pointe du jour du 9, pour se rendre à Eberdoff; et de là elle s'est portée sur Schleir, où elle a assisté au premier combat de la campagne. Elle est revenue coucher à Eberdoff, en est repartie le 10 pour Schleir, et est arrivée le 11 à Auna, où elle a couché après avoir passé la journée à Gera. Le quartier général part dans l'instant même nour Gern.

Tous les ordres de l'Empereur ont été parfaitement exécutés.

Le maréchal Soult se portait le 7 à Baireuth, se présentait le 9 à Hof, a enlevé tous les magasins de l'ennemi, lui a fait plusieurs prisonniers, et s'est porté sur Plauen le 10.

Le maréchal Ney a suivi son mouvement à une demi-journée de distance.

Le 8, le grand-duc de Berg a débouché, avec la cavalerie légère, de Kronach, et s'est porté devant Saalburg, ayan see lui le 27 régiment d'infanterie légère. Un régiment prussien voulait défendre le passage de la Saale après : une canonnade d'une demi-heure, menacé d'être tourné, il a abandonné sa position et la Saale.

Le 9, le grand-duc de Berg se porta sur Schleiz; un général prussien y était aves 10,000 hommes. Els Empereur y arrivà à midi et charges le maréchal prince de Ponte-Corvo d'attaquer et d'enlever le village, vou-lant l'avoir avant la fin du jour. Le maréchal fit ses dispositions, se mit à la tête de ses colonnes; le village fut enlevé et l'ennemi poursavis; sans la nuit, la plus grande partie de cette division eût été prise. Le général Waiter, avec le 4\* de hussards et le 5\* régiment de chasseurs, fit une helle charge de cavalerie contre trois régiments prussiens. Quatre conpagnies du 27\* d'infanterie légère se trouvant en plaine furent chargées par les hussards prussiens, mais ceu-vei vient comme l'infanterie française reçoit la cavalerie prussienne. Plus de 200 cavaliers restérent sur le champ de bataille. Le général Muison commandait l'infanterie légère. Un colonel ennemi fut tué, deux pièces de canon prises, 300 hommes furent faits prisonniers et 400 tués. Notre perte a été de peu fhommes. L'infanterie prussienne a jeté sea armes et à fui épouvantée devant les

baionnettes françaises. Le grand-duc de Berg était au milieu des charges, le sabre à la main.

Le 10, le prince de Pouls-Coro a porté son quartier général à Auna. Le 11, le grand-duc de Berg est arrivé à Gera. Le général de brigade Lasalle, de la cavalerie de la réserve, a culbuté l'escorte des bapages ennemis; 500 caissons et voitures de bagages ont été pris per les hussards français; notre cavalerie légère est couverte d'or. Les équipages de pont et plusieurs objets importants font partie du convi-

La gauche a en des succès égaux. Le maréchal Lannes est entré à Cobourg le 8, se portait le 9 sur Grafenthal; il a attaqué, le 10, à Saalfeld, l'avant-garde du prince Hohenlohe, commandée pur le prince Louis de Prusse, un des champions de la guerre. La canonnade n'a duré que deux heures; la moitié de la division du général Suchet a seule donné; la cavalerie prussienne a été culhutée par les 9° et 10° régiments de hussards; l'infanterie prussienne n'a pu conserver aucun ordre dans sa retraite; partie a été culbutée dans un marais, partie dispersée dans les bois. On a fait 1,000 prisonniers; 600 hommes sont restés sur le champ de hataille; trente pièces de canon sont tombées au pouvoir de l'armée. Voyant ainsi la déronte de ses gens, le prince Louis de Prusse, en brave et loyal soldat, se prit corps à corps avec un maréchal des logis du 10° régiment de hussards. - Rendez-vous, Colonel, lui dit le hussard, ou vous êtes mort. - Le prince lui répondit par un coup de sabre; le maréchal des logis riposta par un coup de pointe, et le prince tomba mort. Si les derniers instants de sa vie ont été ceux d'un mauvais citoyen, sa mort est glorieuse et digne de regret; il est mort comme doit désirer de mourir tout hon soldat. Deux de ses aides de camp ont été tués à ses côtés. On a trouvé sur lui des lettres de Berlin qui font voir que le projet de l'ennemi était d'attaquer incontinent, et que le parti de la guerre, à la tête duquel étaient le jeune prince et la Reine, craignait tonjours que les inclinations pacifiques du Roi, et l'amour qu'il porte à ses sujets, ne lui fissent adopter des tempéraments et ne déjouassent leurs cruelles espérances. On peut dire que les premiers coups de la guerre ont tué un de ses auteurs.

. .

Drosde ui Berlin ne sont converts par aucun corps d'armée. Tournée par sa gauche, prise en flagrant délit au moment où elle se livrait aux combinasions les plus hasardées. l'armée prussieume se frouve dès le déluit dans une position assez critique. Elle occupe Esneach, Gotta, Efetrit, Weimar, Le 12, l'armée française occupe Saalfeld et Gera, et marche sur Nanuburg el lena. Les coureurs de l'armée française inon-deut la olaine de leipzize.

Tontes les lettres interceptées peignent le conseil du Roi déchiré par des opinions différentes; toujours délihérant et jamais d'accord; l'incertitude, l'alarme et l'épouvante paraissent déjà succéder à l'arrogance, à l'inconsidération et à la folie.

Hier 11, en passant à Gera devant le 27° régiment d'infanterie légère, l'Empereur a chargé le colonel de témoigner sa satisfaction à ce régiment sur sa bonne conduite.

Dans tons ces combats, nous n'avons à regretter aucun officier de morque; le plus élevé eu grade est le capitaine Compocasso, du 27º d'infiniterie légère, brave et loyal officier. Nous n'avons pas en 40 tnés et 50 blessés.

Western du un actobre 1806

10988.

VOTE.

Quartier importal, Janua, 12 octobre 1806

Sa Majesté l'Emperent des Français, désirant que les many de la guerre soient diminnés autont que possible, a décidé que l'échange des prisonniers de guerre se ferait entre les deux puissances par nu cartel et aux conditions ci-après.

Les prisonniers prussieus jouiront en France d'une paye et d'une ration déterminées, sons la condition que les prisonniers francais qui seront faits par l'armée prussieune jouiront du même traitement.

En conséquence, il est accordé à chaque soldat prussien prisonnier une ration de 24 ances de farine, dont trois quarts de froment et un quart de seigle; une demi-livre de viande, une once de riz, trois sons par jour et le logement.

Aux sous-officiers, le tiers en sus.

Aux sous-lientenants 50 francs par mois.
Aux lientenants 80
Aux capitaines 100

Aux majors et lieutenants-colonels. 150
Aux colonels. 180
Aux généraux-majors. 400

Le major général, ministre de la guerre, donnera des ordres pour l'exécution des dispositions ci-dessus.

NAPOLÉON.

Depêt de la guerre.

## 10989. A. M. DE TALLEYRAND.

Aumo, 15 octobre 1806.

Municier le Prince de Bénévent, je vous envoie les décorations du prince Louis de Prusse. I'y joins des lettres qui ont été tranvées sur lui; je ne les ài lues que très-légèrement; lisez-les avec attention. Voyer avec M. Laforest si l'on y comprend quelque chose. Renvoyez M. de Knobelsdorf en échange contre M. Laforest.

Les affaires vont ici tout à fait conme je les avais calculées, il y a deux mois, à Paris, marche par marche, presque événement par événement; je ne me suis trompé en rien.

Je ne suis pas dupe de la neutralité de Hesse-Gassel; je suis étonné que vous le soyez, après ce que vous avez vu de mes mouvements et la retraite de l'armée prussienne. Il se passera des choses intéressantes d'ici à deux ou trois jours; mais touj paraît me confirmer dans l'opinion que

. .

les Prussiens n'ont presque aucune chance pour eux. Leurs généraux sont de grands imbéciles. On ne conçoit pas comment le duc de Brunswick, auquel on accorde des talents, dirige d'une manière aussi ridicule les opérations de cette armée.

Dresde est entièrement découvert.

Archives des affaires étrangères. (En minute sus Arch. de l'Emp.) NAPOLEON.

10990.

At BOLDE PRESSE.

Comp impérial, Gera, 14 octobre 1806.

Monsieur mon Frère, je n'ai reçu que le 7 la lettre de Votre Majesté,

du 25 septembre. Je suis fâché qu'on lui ait fait signer cette espèce de pamphlet 1.

Je ne lui réponds que pour lui protester que jamais je n'attribuera à elle les choses qui y sont conlenues; toules sont contraires à so acretire et à l'honneur de tous deux. Je plains et dédaigne les rédacteurs d'un pareil ouvrage. Jai reçu, immédiatement après, la note de son minter, du u' cochoire. Elle mà donné rendez-sons le 8. En bon chevalier, je lui ai tenu parole : je suis au milieu de la Saxe, Qu'elle m'en crie; jai des forces telles que toutes ess forces ne peuvent balancer longtemps la victoire. Mais pourquoi répandre lant de saug 2 à quel lui? de tiendra à Vatre Majesté le même langage que jai tien à l'empereur Mexandre deux jours avant la bataille d'Austerliz. Fasse le ciel que des hommes vendus ou finantiés, plus les ennemis d'elle et de son règne qu'ils ue le sont du mien et de ma nation, ne lui donnent pas les mêmes conseils pour la faire arriver au même résultat! Sire, j'ai été votre ami depuis s'ui na Le ne vens point profifer de cette espèce de vertige qui

'»Ceci a rapport à une lettre du roi de Prusse, composée de vungt pages, vérilable rapsolie que trèse-crétainement le Roi n'a pa ni lire ni comprendre, Nous ne pouvons l'imprimer, attendu que tout ce qui lient là la correspondence particulère des souverains reté dans le portefeuille de l'Empereur et ne vient point à la connaissance du publie Si nous publions celle de S. M. c'est parce que, beaucoup d'exemplaires en ayant été foits au quartire général des Prussieus. oi no la trouva très-helle, une copie en est tombée entre nos mains. « (Note du Moniteur.) anime ses conseils, et qui lui ont fait commettre des erreurs politiques dont l'Europe est encore tout étonnée, et des erreurs militaires de l'énormité desquelles l'Europe ne tardera pas à retentir. Si elle m'eût demandé des choses possibles, par sa note, je les lui eusse accordées; elle a demandé mon déshonneur, elle devait être certaine de ma réponse. La guerre est donc faite entre nous, l'alliance rompue pour jamais. Mais pourquoi faire égorger nos sujets? Je ne prise point une victoire qui sera achetée par la vie d'un bon nombre de mes enfants. Si j'étais à mon début dans la carrière militaire, et si je pouvais craindre les hasards des combats, ce langage serait tout à fait déplacé. Sire, Votre Majesté sera vaincue; elle aura compromis le repos de ses jours, l'existence de ses sujets, sans l'ombre d'un prétexte. Elle est aujourd'hui intacte et peut traiter avec moi d'une manière conforme à son rang; elle traitera. avant un mois, dans une situation différente. Elle s'est laissée aller à des irritations qu'on a calculées et préparées avec art. Elle m'a dit qu'elle m'avait souvent rendu des services. Eh bien, je veux lui donner la preuve du souvenir que i'en ai. Elle est maîtresse de sauver à ses sujets les ravages et les malheurs de la guerre. A peine commencée, elle peut la terminer, et elle fera une chose dont l'Europe lui saura gré. Si elle écoute les furibonds qui, il y a quatorze ans, voulaient prendre Paris, et qui aujourd'hui l'ont embarquée dans une guerre et immédiatement après dans des plans offensifs également inconcevables, elle fera à son peuple un mal que le reste de sa vie ne pourra guérir. Sire, je n'ai rieu à gagner contre Votre Majesté. Je ne veux rien et n'ai rien voulu d'elle. La guerre actuelle est une guerre impolitique.

Je sons que pout-être Jirrite dans cette lettre une certaine susceptibilité naturelle à tout souverain; nuis les circonstances ne demandent aucun ménagement. Je lui dis les choese comme je les peusse. Et. d'ailleurs, que Votre Majesté me permette de le lui dire : ce n'est pas pour l'Europe une grande découverte que d'apprendre que la France est du triple plus populeuse, et aussi brave et apuerrie, que les états de Votr-Majesté. Je ne lui ai donné aucun sigier te'el de guerre. Q'ielle ordonne à cet essaine de malveillants et d'inconsidérés de se taire à l'aspect de son trime, dans le respect qui lui est dû; et qu'elle rende lu tranquillité à elle et à ses états. Si elle ne retrouve plus jamais en moi un allié, elle retrouvera un homme désiroux de ne faire que des gaerres indispensables à la pultique de mes peuples, et de ne point répandre le sang dans une lutte avec des souverains qui n'ont avec mui aucune opposition d'industrie, le commerce et de politique, le prie Votre Majesté de ne voir dans cette lettre que le désir que jai d'éparguer le sang des hommes, et d'éviter à une nation, qui géographiquement ne saurait être ennemie de la mienne, l'amer repentir d'avoir trop écutié des sentiments éphémères, qui s'excitent et se calment avec tant de facilité parmi les neunles.

Sur ce, je prie Dien, Monsieur mon Frère, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

De Votre Majesté, le bou Frère,

NAPOLÉON

Uniteur du 30 octubre 1806. (En moute se Dépht de la garer )

10991.

ORDRE.

Gern, 19 octobre 1806, dans la mat.

Le maréchal Duroc verra, à cimq heures du matin, de s'informer pour combien de jours la Garde a de pain, combien on fint de pain ici, s'il y a de l'ean-de-vie; enfin combien cette ville pent fournir de rations de pain par jour, combien elle a fourni jusqu'à cette heure.

NAPOLÉON.

techeres de l'Eugare.

10992.

A L'IMPERATRICE.

Gera, 13 octobre 18ofi, a brures du nestin.

Je suis aujourd'hui à Gera, ma bonne amie; mes affaires vont fort bien, et tout comme je pouvais l'espérer. Avec l'aide de Dieu, en peu de jours cela aura pris un caractère bien terrible, je crois, pour le pauve roi de Prusse, que je plains personnelleuent parce quil et alon. La Reime sà Érfurt avec le Roi. Si elve vut voir une bataille, elle aura ce cruel plaisir. Je me porte à unerveillu; j'ai déjà eugraissé depuis mon départ: cependant je fais, de ma personne, vingt et vingt-ciuq lieues par jour, à cheval, en voilure, de toutes les manières. Je me couche à buil ileures et je suis levé à minuit; je songe quelquefois que tu n'es pas encore rouchée.

Tout à toi.

Apoléox.

Letters de Napoleon à Insiphine, etc

10993.

# A M. DE TALLEYRAND.

tiera, 13 octobre 18oti,

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous envoie la 3º balletin. Nous aprieze pour celorici counte pour les deux premiers; ils ne doivent être imprimés que dans le Moniteur. Cela seul met assez d'intervalle pour que les renseignements que contiennent les bulletins ne soient pas dangereux, Vous verez que la position de l'armée prassenne est assez extraordinaire. Il est probable que, dans huit on div jours, tout cela aura pris un grand carrelle.

NAPOLÉON.

trebues des affaires étrangeres. (En monte par tech de l'Eng.)

10994.

# 3' BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE

Gern, 13 october 18ofi.

Le combat de Schleiz, qui a ouvert la campagne et qui a été trèsfuneste à l'armée prussienne, celui de Saalféld, qui l'a suivi le lendemain. ont porté la consternation chez l'enuemi. Toutes les lettres interceptées disent que la consternation est à Erfurt, un se trouvent encorre le Roi. la Reine, le duc de Brunswick, et qu'on discute sur le parti à prendre sans pouvoir s'accorder. Mais, pendant qu'on délibère, l'armée français marche. A cet sporti d'effervescence, à cette evessive jetance commencent à succéder des observations critiques sur l'insuitifé de cette guerre, sur l'injustice de s'en prendre à la France, sur l'impossibilité d'être secouru, sur la mauvaise volonté des soldats, sur ce qu'on na pas fait ceci, et mille et une autres observations qui sont toujours dans la bouche de la multitude lorsque les princes sont assez faibles pour la consulter sur les grands intérêts politiques au-dessus de sa portée.

Gependant, le 12 nu soir, les coureurs de l'armée française élaient aux portes de Lejuig; le quartier général du grand-duc de Berg entre Zeitz et Leijuig, celui du prince de Ponte-Corvo à Zeitz, le grand quartier impérial à Gera, la Garde impériale et le corps d'armée de maréchal Soul à Gera, le corps d'armée du maréchal Pous Avessadt; en première ligne, le corps d'armée du maréchal Davout à Naunburg, celui du maréchal Lanues à lena, celui du maréchal Laugereau à Kabla. Le prince dérôme, auquel TEmpereur a conifé le commandement des alliés et d'un corps de troupes bavaroises, cet arrivé à Schleiz après avoir fait bloquer le fort de Culubach par un régiment.

L'ennemi, coupé de Dresde, était encore le 11 à Erfurt et travaillait à réunir ses colonnes, qu'il avait envoyées sur Cassel et Würzburg dans des projets offensifs, voulant ouvrir la campagne par une invasion en Allemagne.

Le Weser, où il avait construit des batteries, la Saale, qu'il prétendait également défendre, et les autres rivères, sont tournées à peu près comme le fut I'lller l'année passée; de sorte que l'armée française borde la Saale, ayant le dos à l'Ellie et marchant sur l'armée prussienne, qui, de son côté, a le dos sur le Illin; position assez hizarre, d'où doivent naître des événements d'une grande importance.

Le temps, depuis notre entrée en campagne, est superbe, le pays abondant, le soldat plein de vigueur et de santé. On fait des marches de dix lieues, et pas un traineur; jamais l'armée n'a été si helle. Toutefois les intentions du roi de Prusse se trouvent exécutées: il voulait que le 8 octobre l'armée française eût évacué le territoire de la Confédératiou, et elle l'avait évacué; mais, au lieu de repasser le lthin, elle a passé la Saale.

Monsteur du 21 octobre 1806 (En minute au Déplit de la guerre )

#### 18995

### AU GRAND-DUC DE BERG.

Gera, 13 octobre 1806, 7 houres du matia.

Vous avez reçu les ordres de l'état-major pour ne faire aucun usousvement aujourd'uiu, sân de donner un peu de repos aux troupes de Si le prince de Wurtemberg venait à Leipzig, ce serait une belle occasion de le rosser. l'ai son état de situation exact; il n'a pas plus de 10,000 hommes. Je n'ai pas de nouvelles d'lena ni de Naumburg; j'en recevrai sans doute dans une beure. Reposez vos dragons, afin que, selon Ordre que je donnerai cette nuit, la ravirent à lean demain. Mos intention est de marcher droit à l'ennemi. Envoyez un commissaire des guerres à Leipzig, avec ordre d'y faire 3,000 rations de pain et de les faire diriger sur Naumburg. Je partirai d'ici à neuf heures du matin, pour êtrreudu, à midi ou à une heure, à lena Si l'ennemi est à Effurt, mou projet est de faire porter mon armée sur Weimar et de l'attaquer le 16. Le général Klein et la grosse cavalerie sont arrivés à Auma, où je les ai fait cantonner.

l'attends ma Garde demain.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 10996.

### AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Gera, 13 octobre 1806, 7 brures du matin.

M. le général Lemarois se rendra en toute diligence à Naumburg. Il y verra la situation du maréchal Davout. A Naumburg, il prendra des

34

renseignements sur l'ennemi. Il verra si l'on a passé la rivière d'Unstrut et où se trouve l'ennemi. Après, il viendra en toute diligence me rapporter les renseignements qu'il aura, à lena, où je serai à midi.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 10997.

### A M. SCHERB.

Gera, 13 octobre 1806, 7 houres du metin.

L'officier d'ordonnance Scherb se rendra en toute diligence à lena. Il verra ce qui se passe. Il prendra des renseignements sur l'ennemi et viendra m'en rendre compte. Il me rapportera des nouvelles du maréchal Lannes et des nouvements de l'ennemi.

Napoléon,

Archives de l'Empire.

### 10998.

### AU MARÉCHAL LANNES.

fiera, 13 ortobre 1806, 7 beures du mateu.

Mon Cousin, je serai à une heure à lena. Je passerai par la petite ville de Roda. Faites en sorte que je trouve là de vos nouvelles et des renseignements sur les mouvements qu'aurait faits l'ennemi.

Je n'ai fait faire aujourd'hui à l'armée aucun mouvement, pour qu'elle prenne quelque repos, et donner le temps de rejoindre. Soulement le maréchal Ney sera dans la journée à Roda; il se trouvera ainsi à trois petites lieues de vous. Si l'ennemi vous attaquait, ne manquez pas de l'en instruire sur-le-champ.

NAPOLÉON.

Commo, per M. le duc de Mentebello. (En munio sex Arch. de l'Erro.)

### A M. DE TOURNON.

Gers, 13 octobre 1806, 7 lieures et dezrie de matin.

M. de Tournon se rendra auprès du grand-duc de Berg et lui remettra la lettre ci-jointe. Il s'informera de toutes les nouvelles qu'on peut avoir de l'ennemi. Il prendra les ordres du prince pour venir me joindre à leus, où je désire qu'il arrive avant trois heures du matin.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11000.

### AL GRAND-DUC DE BERG.

Gers, 13 octobre 1806, 9 houres du motin.

Enfin le voile est déchiré; l'ennemi commence sa retraite sur Magdeburg, Portez-vous le plus tôt possible avec le corps de Bernadotte sur Dornburg, gros bourg situé entre lena et Naumburg. Venez-y surtout avec vos drugons et votre cavalerie.

Toute la grosse cavalerie et celle du général Klein marchent sur leun. Je crois que l'ennemi essayera d'attaque le marchat Lannes à leun, ou qu'il filera. S'il attaque le marchat Lannes, votre position à Dornburg vous permettra de le secourir. Je serai à deux heures après mid lena. Vous savez déjà que les magasins de l'ennemi qui étaient à Naumburg sont pris, que le bel équipage de pontons attelé est également pris. Il paraît que cet équipage se dirigeat sur Halle. S'ul y a rien de nouveau, vene de votre personne, cette unit, à lena.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 11001

### A M. DE LA MARCHE.

M. Lamarche partira sur-le-champ pour aller à la rencontre des généraux Nansouty et d'Hautpoul et du général Klein; il leur donnera l'ordre d'être rendus le plus tôt possible à Roda, petite ville à moitié chemin d'Auma à lena.

Il leur fera connaître que, s'ils entendent le canon du colé d'Iena, ils pressent leur marche, et qu'ils envoinet des Olliciers pour prévenir de leur arrivée. A mesure qu'il rencontrera une division, il m'expédiera un officier avec un rapport détaillé qui fasse connaître le lieu où il a rencontré la division, l'état où elle se trouve, et l'heure à laquelle elle sera rendue à Boda.

NAPOLÉON.

Il montrera aux généraux le présent ordre, qui leur servira d'autorisation.

L'Empereur.sera à midi à lena.

Comm. par M. Lefebyre, libraire.

### 11002.

### 4° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Gera, 13 octobre 1806, 10 heures du matic

Les vérénments se succèdent avec rapidité. L'armée prussienne est prise en flagrant délit, ses magains enlevés; elle est tournée. Le marichal Davout est arrivé à Naumburg, le 12 à neuf beures du soir, y a saisi les magasius de l'armée ennemie, foit des prisonniers et pris un superbe équipage de dis-huit pontons de cuivre, attelés. Il paraît que l'armée prussienne se met en marche pour gagner Magdeburg; mais l'armée française a gagné trois marches sur elle.

'L'ordre original n'est pas daté; on y lit --porté cet ordre le 13, un peu avant la bataille cette annotation érrite par M. de la Marche: «Fai --d'Iena.»

L'anniversaire des affaires d'Un sere célèvre dans l'histoire de France. La lettre ci-jointe, d'un officier prussien à un de sea amis à Berliu, qui vient d'être interceptée, fera connaître la vraie situation des esprits; mais cette bataille dont parle l'officier prussien aura lieu dans peu de jours; les résultata décideront du sort de la guerre. Les Français doivent être sans inquiétude.

Monateur de su octobre 1806. (Re mante sa Diphi de la guerre.)

#### 11003.

### AU MARÉCHAL NEY,

A MORRSDORF.

Au bivouse en avant d'Iena , 13 octobre 1806.

L'ennemi est avec \(^{0}\),000 hommes entre Weimar et lena; poussex avec tout votre corps d'armée aussi loin que vous pourres sur l'enue, afin d'être demain de bonne heure à lena. Réunissez toute votre cavalerie légère, et rendes aux régiments toutes les ordonnances. Dirigez tout cela en arrière, avec votre cavalerie légère, aux portes d'lena. Thétes d'être de votre personne ce soir à lena, pour être à la reconnaissance que l'Emperur fera ce soir sur l'ennemi.

Le meréchai Berthier, par ordre de l'Empereur.

Dépit de la guerre.

11004.

# ORDRE DU JOUR.

Au bivouse d'Iens, 14 octobre 1806.

M. le maréchal Augereau commandera la gauche; il placera sa première division en colonne sur la route de Weimar, jusqu'à une hauteur par où le général Gazan a fait monter son artillerie sur le plateau; il tiendra des forces nécessaires sur le plateau de gauche, à la hauteur de la tête de sa colonne. Il aura des tirailleurs sur toute la ligne ennemie, aux différents débouchés des montagnes. Quand le général Gazan aura marché en avant, il débouchera sur le plateau avec tout son corps d'armée, et marchera ensuite, suivant les circonstances, pour prendre la gauche de l'armée.

M. le maréchal Lannes aura, à la pointe du jour, toute son artillerie dans ses intervalles et dans l'ordre de bataille où il a passé la nuit.

L'artillerie de la Garde impériale sera placée sur la hauteur, et la Garde sera derrière le plateau, rangée sur cinq lignes, la première ligne, composée des chasseurs, couronnant le plateau.

Le village qui est sur notre droite sera canonné avec tonte l'artillerie du général Suchet, et immédiatement attaqué et enlevé.

L'Empereur donnera le signal; on doit se tenir prêt à la pointe du jour.

M. le maréchal Ney sera placé, à la pointe du jour, à l'extémité du
plateau, pour pouvoir monter et se porter sur la droite du maréchal
Lannes, du moment que le village sera enlevé et que, par là, on aurs la
place de déploiement.

M. le maréchal Soult débouchera par le chemin qui a été reconnu sur la droite, et se tiendra toujours lié pour tenir la droite de l'armée.

L'ordre de bataille en général sera, pour MM. les maréchaux, de se former sur deux lignes, sans compter celle d'infanterie légère; la distance des deux lignes sera au plus de 100 toises.

La cavalerie légère de chaque corps d'armée sera placée pour être à la disposition de chaque général, pour s'en servir suivant les circonstances.

La grosse cavalerie, aussitôt qu'elle arrivera, sera placée sur le plateau et sera en réserve derrière la Garde, pour se porter où les circonstances l'exigeraient.

Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se déployer en plaine; on fera ensuite les dispositions que les manœuvres et les forces que montrera l'ennemi indiqueront, afin de le chasser des positions qu'il occupe et qui sont nécessaires pour le déploiement.

Le maréchal Berthier, par ordre de l'Enspereur

DepH de la guerre.

### A L'IMPÉRATRICE.

lens, 15 octobre 1806, 3 heures du matin.

Mon amie, j'ai fait de belles manœuvres contre les Prussiens. Fai remporté hier une grande victoire. Ils étaient 150,000 honnes: j'ai fait 20,000 prisonniers, pris cent pièces de canon et des drapeaus. l'étais en présence et près du roi de Prusse; j'ai manqué de le prendre ainsi que la reine. Je bivouaque depuis deux jours. Je me porte à merveille.

Adieu, mon amie, porte-toi bien et aime-moi.

Si Hortense est à Mayence, donne-lui un baiser ainsi qu'à Napoléon et au petit.

Napoléon.

Lettres de Napoléon à Joséphene , etc.

#### 11006.

# A M. CAMBACÉRÈS.

lena, 15 octobre 1806.

Mon Gossin, je ne vous écris qu'un mot, vous aurez le bulletin demain. La bataille d'lena a rempli toutes nos espérances. Les Prussiens ont été écrasés. Ils étaient 150,000. Vingté-tinq mille prisonniers, deux cents pièces de canon, des drapeaux, un grand nombre de leurs généraux tués, et entre autres le duc de Brunowick.

Namos for

Aucun homme marquant de tué de notre côté.

Gomm. par M. le duc de Cambacéria. (En missie out Arch. de PEmp.)

## A M. DE TALLEYRAND.

Jena, 15 octobre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, voici une note que vous pouvez faire imprimer en attendant que je vous envoie le bulletin.

Je vous envoie un manifeste prussien auquel il faut faire une réponse.

Napoléon.

La hataille d'lena, qui s'est donnée le 14, sera une des plus célèbres de l'histoire. Les Prossiens étaient au nombre de 150,000 hommes; lis ont perdu 200 pièces d'artillerie, 30 d'rapeaux, 28,000 prisonniers. Le duc de Brunswick, le général Rüchel ont été tués; le prince Heari de distinction ont été blessés. Comparativement, la perte de l'armée française a été beaucoup moindre. Cependant aux ambulances d'lena nous avons 1,000 blessés et à celles de Naumburg; 1,500. Il ya pas d'eutre général tué que le général de brigade Debilly, excellent militaire. Sept ou buit colonels sont morts sur le champ de bataille. La cavalerie française s'est couverte d'homeur.

Le maréchal Davout, placé aux débouchés de Kessen en avant de Aumburg, a empéché [ennemi de déboucher. Il s'est batu toute la journée et a mis en déronte plus de 60,000 hommes commandés par Mellendorf, Kalkreuth et par le Boi en personne. Ce corpa d'armée s'est couvert de gloire. Au reste, tout le monde a rivaitsié de zèle et de courage. Les corps des maréchaux Lannes, Soult, Ney et Augereau ont pris part à l'action avec une égale intrépidité.

La reine de Prusse a été poursuivie par un escadron de hussards; elle a été obligée de rentrer à Weimar et en est repartie trois heures avant que nos postes y entrassent. Elle a suivi une route sur laquelle nous avons beaucoup de troupes; il est possible qu'elle ait été prise.

Les divisions de cuirassiers et de dragons n'ont pu arriver qu'à la fin

de la journée. Elles ont enfoncé plusieurs bataillons carrés d'infanterie prussienne, qu'elles ont faits prisonniers. Le grand-duc de Berg se trouvait toujours à leur tête.

Nos troupes sont entrées le soir à Weimar, en poursuivant l'arrièregarde ennemie du côté de la gauche. Du côté de la droite, le maréchal Davout a poursuivi l'ennemi jusqu'à Neusta-dt. Il a, ce matin, son quartier général à Eckartsberga.

On croit que l'ennemi cherche à se rallier du cùté de Frankenhausen pour tâcher de gagner Magdeburg. L'ennemi doit avoir éprouvé un mal effroyable, que l'on ne connaîtra que plus tard. Six de leurs généraux sont prisonniers avec un grand nombre de colonels.

Archives des affaires étrangères.

#### 11008.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

lena, 15 octobre 1806

Le maréchal Berthier enverra la note ci-après par courrier à M. Otto, qui la fera passer à M. la Rochefoucauld, au général Sebastiani et en Italie. Il la fera imprimer partout, à Leipzig, à lena, etc.

Napoléon.

La bataille d'lena, qui s'est donnée le 1 à entre l'armée française commandée par l'empereur Napoléon et l'armée prussienne commandée par le roi de Prusse, a été aussi glorieuse qu'on pouvait le désirer pour les armes françaises. L'armée prussienne a été écrasée: elle a épouve des pertes immenses: elle a été pouvaivie pendant plus de six lieues; elle a laissé sur-le-champ de bataille 1 op pièces de canon, plusieurs milliers de morts; on lui a fait a 0,000 prisonniers. Le roi et la reine de Prusse n'ont été manqués que d'une leure. La plupart des généraus prussiens ont été blessés; leurs colonnes ont été coupées. Nous sommes entrés à Weinar en même temps qu'eux. Notre perte n'est pas très-considérable.

Archives de l'Empire.

X101.

5.5

### 5° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

leno, 15 octobre 1806

La bataille d'Iena a lavé l'affront de Rosbach, et décidé, en sept jours, une campagne qui a entièrement calmé cette frénésie guerrière qui s'était emparée des têtes prussiennes.

Voici la position de l'armée au 13 :

Le grand-duc de Berg et le maréchal Davout avec leurs corps d'armée étaient à Naumburg, ayant des partis sur Leipzig et Halle.

Le corps du maréchal prince de Ponte-Corvo était en marche pour se rendre à Dornburg.

Le corps du maréchal Lannes arrivait à lena.

Le corps du maréchal Augereau était en position à Kahla.

Le corps du maréchal Ney était à Roda.

Le quartier général à Gera. L'Empereur en marche pour se rendre à lena.

Le corps du maréchal Soult, de Gera, était en marche pour prendre une position plus rapprochée à l'embranchement des routes de Naumburg et d'Iena.

Voici la position de l'ennemi :

Le roi de Prusse voulant commencer les hostilités au g oetobre, en débouchant sur Francfort par sa droite, sur Würzburg par son centre et sur Bamberg par sa gauche, tontes les divisions de son armée étaient disposées pour exécuter ce plan; mais l'armée française, s'étant avancée sur l'extrémité de sa gauche, se trouve, en peu de jours, à Saalburg, da Lobesstein, à Schleia, à Gera, à Vaunburgt. L'armée prussienne, tounée, employa les journées des g, 10, 11 et 19 à rappeler tous ses détachements; et, le 13, d'els ep présenta en batuille entre Kapellendorf et Auerstadt, forte de près de 150,000 hommes.

Le 13, à deux heures après midi, l'Empereur arriva à lena, et, sur un petit plateau qu'occupait notre avant-garde, il aperçut les dispositions de l'ennemi, qui paraissait manœuvrer pour attaquer le lendemain, et forcer les divers débouchés de la Saale. L'annemi défendait en force et par une position inexpugnable la chauscé d'Îten à Weimar, et paraissuit penser que les Français ne pourraient déboucher dans la plaine sans avoir forcé ce passage. Il ne paraissait pas possible, en effet, de faire monter de l'artillerie sur le plateau qui, d'ailleurs, était si tent que quatre bataillons pouvaient à peine s'y déployer. On fit travailler toute la nuit à un chemin dans le roc, et l'on parvint à conduire l'artillerie sur la hauteur.

Le maréchal Davout reçut l'ordre de déboucher par Naumburg, pour défendre les défilés de Kœsen, si l'ennemi vouloit marcher sur Naumburg, ou pour se rendre à Apolda pour le prendre à dos, s'il restait dans la position où il était.

Le corps du maréchal prince de Ponte-Corvo fut destiné à déboucher de Domburg pour tomber sur les derrières de l'ennemi, soit qu'il se portât en force sur Naumburg, soit qu'il se portât sur lena.

La grosse cavalerie, qui n'avait pas encore rejoint l'armée, ne pouvait la rejoindre qu'à midi; la cavalerie de la Garde impériale était à trentesix heures de distance, quelque fortes marches qu'elle eût faites depuis son départ de Paris. Mais il est des moments, à la guerre, où aucune considération ne doit balancer l'avantage de prévenir l'ennemi et de l'attaquer le premier. L'Empereur fit ranger, sur le plateau qu'occupait l'avant-garde, que l'ennemi paraissait avoir négligé et vis-à-vis duquel il était en position, tout le corps du maréchal Lannes. Ce corps d'armée fut rangé par les soins du général Victor; chaque division formant une aile. Le maréchal Lefebyre fit ranger, au sommet, la Garde impériale en bataillons carrés. L'Empereur bivouaqua au milieu de ces braves. La nuit offrait un spectacle digne d'observation : celui de deux armées dont l'une déployait son front sur six lieues d'étendne et embrasait de ses feux l'atmosphère, l'autre dont les feux apparents étaient concentrés sur un petit point; et dans l'une et l'autre armée de l'activité et du mouvement. Les feux des deux armées étaient à une demi-portée de canon; les sentinelles se touchaient presque, et il ne se faisait pas un mouvement qui ne fût entendu.

Les corps des maréchaux Ney et Soult passèrent la nuit en marche. A la pointe du jour, toute l'armée prit les armes. La division Gazan était rangée sur trois lignes, sur la gauche du plateau, la division Suchet formait la droite; la Garde impériale occupait le sommet du monticule, chacun de ces corps ayant ses canons dans les intervalles. De la ville et svallées voitines, on avait pratiqué des débouchés qui permuteiaient le déploiement le plus facile aux troupes qui n'avaient pu être placées sur le plateau, car c'était peut-être la première fois qu'une armée devait passer par un si petit débouch.

Un brouillard épais obseurcissait le jour. L'Empereur passa devant plasieurs lignes; il recommanda aux soldats de se tenir en garde contre cette cavalerie prussienne qu'on peignait comme si redoutable. Il les fit souvenir qu'il y avait un an, à la même époque, ils avaient pris tlim; que l'armée prussienne, comme l'armée patrichienne, était sujourd'hui cernée, ayant perdu sa ligne d'opération, ses magasins; qu'elle ne se battait plus dans ce moment pour la gloire, nais pour sa retraite; que, cherchant à faire une truvée sur différents points, les corps d'armée qui la laisseraient passer sernient penlus d'honneur et de réputation. A ce discours animé, le soldat répondit par des cris de Marchaus! Les tiraileurs engagèrent l'action; la fusillade devint vive. Quelque bonne que fait position que l'ennemi occupait, it en fut débusqué, et l'armée française, débouchant dans la plaine, commença à prendre son ordre de battaille.

De son côté. le gros de l'armée ennemie, qui n'avait eu le projet d'auquer que lorsque le brouillard serait dissipé, prit les armes. Un corps de 50,000 hommes de la gauche se porta pour couvrir les défilés de Namhurg et s'emparer des débouchés de Kosen; mais il avait déjà ér prévenu par le maréchal Davout. Les deux autres corps, formant une force de 80,000 hommes, se portèvent en avant de l'armée française, qui débouchait du plateau d'lena. Le brouillard couvrit les deux armées pendant deux heures; mais enfin il fut dissipé par un beau soleil d'automne. Les deux armées s'aperquerent à une petite portée de canon. La ganche de l'armée française; appuvée sur un vilage et des bois, était commandée de l'armée française, appuvée sur un vilage et des bois, était commandée

par le maréchal Augereau. La Garde impériale la séparait du centre, qu'occupait le corps du maréchal Lannes. La droite était formée par le corps du maréchal Soult. Le maréchal Ney n'avait qu'un simple corps de 3,000 hommes, seules troupes qui fussent arrivées de son corps d'armée.

L'armée ennemie était nombreuse et montrait une belle cavalerie; ses manœuvres étaient exécutées avec précision et rapidité. L'Empereur cût désiré de retarder de deux heures d'en venir aux mains, afin d'attendre, dans la position qu'il venait de prendre, après l'attaque du matin, les troupes qui devaient le joindre et surtout sa cavalerie; mais l'ardeur française l'emporta. Plusieurs bataillons s'étant engagés au village d'Holhstædt, il vit l'ennemi s'ébranler pour les en déposter; le maréchal Lannes recut ordre sur-le-champ de marcher en échelons pour soutenir ce village. Le maréchal Soult attaqua un hois sur la droite. L'ennemi ayant fait un mouvement de sa droite sur notre gauche, le maréchal Augereau fut chargé de le repousser. En moins d'une heure, l'action devint générale : 250 ou 300,000 hommes, avec 7 ou 800 pièces de canon, semaient partout la mort et offraient un de ces spectacles rares dans l'histoire. De part et d'autre on manœuvra constamment comme à une parade; parmi nos troupes, il n'y eut jamais le moindre désordre. la victoire ne fut pas un moment incertaine. L'Empereur eut toujours auprès de lui, indépendamment de la Garde impériale, un bon nombre de troupes de réserve pour pouvoir parer à tout accident imprévu.

Le maréchal Soult, ayant enlevé le bois qu'il attaquait depuis deux heures, fit un mouvement en avant : dans cet instant on prévint l'Empereur que les divisions de cavalerie française de réserve commençaient à se placer, et que deux nouvelles divisions du corps du maréchal Ney se placient en arrière, sur le champ de balaille. On fai alors avancer louteseit troupes qui étaient en réserve, sur la première ligne, qui, se trouvant ainsi appuyée, culbuta l'ennemi en un clis d'œit et le mit en pleine retraite. Il la fite no rdre pendant la première heure; mais elle devint un affreux désordre, du moment que nos divisions de dragons et nos cuirassiers, ayant le grand-duc de Berg à leur tête, purent prendre part à l'affaire. Ces braves cavaliers, freimissant de voir la victoire se décider sans eux, se précipitèrent partout où ils rencontrèrent des ennemis. La cavalerie, l'infantierie prussienne ne purent soutenir leur choc; en vain l'infantierie ennemie se forma en hatilions carrès; cinq de ces bataillous furent enfoncés : artillerie, cavalerie, infanterie, tout fut culbuté et pris. Les Français arrivèrent à Weimar en même temps que l'ennemi, qui fut aiusi poursuivi pendant l'espace de si li tieus.

A notre droite, le corps du maréchal Davout faisait des prodiges nonsenlement il contint, mais mena haltant, pendant plus de trois lieues, le gros des troupes ennemies qui devait déboucher du côté de Kosen. Ce maréchal a déployé une bravoure distinguée et de la fermeté de caratiere, première qualité d'un homme de guerre. Il a été secondé par les généraux Gudin, Friant, Morand, Daultanne, elled de l'état-major, et par la rare intripétifé de son brave corps d'armée.

Les résultats de la bataille sont 3 o à 40,000 prisonniers, il en arrive à chaque moment; 5 à 3 do d'apeaux, 300 pièces de canon, des magasias immenses de subsistances. Parmi les prisonniers se trouvent plus de vingt généraux, dont plusieurs lieutenants généraux, entre autres le lieutenant généraux, entre autres de lieutenant généraux, entre autres de lieutenant général. Le nombre des morts est immense dans l'armé en prisonniers de Brunswick a dét tué; le général Rúchel a été tué; le prince llenri de Prusse, grièvement blessé. Au dire des déserteux, des prisonniers et des parlementaires, le désordre et la consternation sont extrêmes dans les débris de l'armée ennemie.

De notre côté, nous nivons à regretter, parmi les génémux, que la perte du générul de brigade Debilly, excellent soldal. Parmi les blessés, le général de brigade Conroux; parmi les colonels morts, les colonels Vergez, du 1 s' régiment d'infantierie de ligne; Lamotte, du 36°; Barbanègre, du 9 de hussards; Marginy, du 20° de chasseurs; Harsipe, du 16° d'infanterie légère; Doullembourg, du 1° de dragons; Nicolas, du 6°; de ligne; Vilai, du 85°; Hignest, du 108°.

Les hussards et les chasseurs ont montré, dans cette journée, une audace digne des plus grands éloges. La cavalerie prussienne n'a jamais

tenu devant eux, et toutes les charges qu'ils ont faites devant l'infanterie

Nous ne parlons pas de l'infanterie française : il est reconnu depuis longtemps que c'est la meilleure infanterie du monde. L'Empereur a déclaré que la cavalerie française, après l'expérience des deux campagnes et de cette dernière bataille, n'avait pas d'égale.

L'armée prussienne a, dans cette basielle, perdu toute retraite et toute sa ligne d'opération. Su gauche, poursuivie par le maréchal Davout. opéra sa retraite sur Weimar, dans le temps que sa droite et son centre se retiraient de Weimar sur Naumburg. La confusion fut donc extrème. Le Roi a d'us retirer à travers champs, à la tête de son régiment de ravalerie.

Notre perte est évaluée à 1,000 ou 1,100 tués et 3,000 blessés.

Le grand-duc de Berg investit en ce moment la place d'Erfurt, où se trouve un corps d'ennemis que commandent le maréchal Mællendorf et le prince d'Orange.

L'état-major s'occupe d'une relation officielle qui fera connaître dans tous ses détails cette bataille, et les services rendus par les différents corps d'armée et régiments. Si cela peut ajouter quelque chose aux titres qu'a l'armée à l'estime et à la considération de la nation, rien ne pourra ajouter au sentiment d'attendrissement qu'ont éprouvé ceux qui ont été témoins de l'enthousiasme et de l'amour qu'elle témoignait à l'Empereur. au plus fort du combat. S'il y avait un moment d'hésitation, le seul cri de Vive l'Empereur! ranimait les courages et retrempait toutes les âmes. Au fort de la mêlée, l'Empereur, voyant ses ailes menacées par la cavalerie. se portait au galop pour ordonner des manœuvres et des changements de front en carrés. Il était interrompu à chaque instant par des cris de Vive l'Empereur! La Garde impériale à pied voyait, avec un dépit qu'elle ne pouvait dissimuler, tout le monde aux mains et elle dans l'inaction. Plusieurs voix firent entendre les mots : En avant! « Qu'est-ce? dit l'Empe-«reur. Ce ne peut être qu'un jenne homme qui n'a pas de barbe qui peut vouloir préjuger ce que je dois faire; qu'il attende qu'il ait commandé dans trente batailles rangées, avant de prétendre me donner des r avis. r C'étaient effectivement des vélites dont le jeune courage était impatient de se signaler.

Dans une mêléc aussi chaude, pendant que l'ennemi perdait presque tous ses généraux, on doit remercier cette Providence qui gardin notre armée. Aucun homme de marque n'a été lué ni blessé. Le maréchal Lannes a cu un biscaien qui lui a rasé la potirine sans le blesser. Le maréchal Davoit a cu son chapeau emporté et un grand nombre de halles dans ses babits. L'Empereur a toujours été entouré, partout où il a paru, din prince de Neuchâtel, du maréchal Bessières, du grand maréchal du palais Duroc, du grand écnyer Canlaincourt, et de ses aides de camp et écuyers de service. Ene partie de l'armée n'a pas donné, ou est encore sans avoir tiré un coup de fissil.

Monsteur du 26 ectobre 1806. (En moute en Direkt de la guerre )

> 11010. DÉCRET.

> > Quarter amperial, Jena. 15 octobre 1806.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie,

Considérant que le résultat de la bataille d'hier est la conquête de tous les pays appartenant au roi de Prusse en decà de la Vistule.

Nous avons décrété et décrétons les dispositions suivantes, pour servir de règle à notre intendant général, à l'administrateur général des finances et à notre receveur général:

4 reporter..... 40,900,000

| Report                                            | 40,900,000 francs |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Le comté d'Eichsfeld                              | 675,000           |
| La ville de Goslar                                | 200,000           |
| La principauté de Halberstadt                     | 525,000           |
| Hildesheim                                        | 100,000           |
| Paderboru                                         | 225,000           |
| Münster                                           | 2,500,000         |
| Le pays de Tecklenburg et de Lingen               | 100,000           |
| Le comté de la Marck                              | 2,000,000         |
| La principauté de Minden et de Ravensberg         | 600,000           |
| Le margraviat de Baireuth                         | 2,500,000         |
| Les états du roi de Prusse en decà de la Vistule. | 100,000,000       |
| La ville de Berlin sera comprise dans cette ré-   |                   |
| uisition pour une somme de dix millions.          |                   |
| Le pays de Hanovre                                | 9,100,000         |
| Total                                             | 150 405 000       |

Arr. 2. Il sera pris possession de l'Ost-Frise par le roi de Hollande. Arr. 3. Les états des ducs de Saxe-Gotha, des princes d'Anhalt, de Waldeck, de la Lippe et de Reuss, qui n'ont point pris part à la guerre, ne seront inquiétés d'aucune manière et ne payeront point de contributions.

Ant. 4. L'intendant général est autorisé à engager les domaines du prince pour le payement de la contribution.

Art. 5. Toutes les marchandises anglaises qui se tronveront dans les villes du Nord appartiendront à l'armée.

NAPOLÉON.

Archaves de l'Empire.

#### 11011.

### AU GRAND-DUC DE BERG,

lens, 15 octobre 1806, 1 beure après midi.

Il parait que la réunion de l'armée prussienne se fait sur Franken-

hausen. Le maréchal Davoul a eu une affaire superbe; il a battu seul 60,000 Prussiens. Son quartier général était ce matin à Eckartsberga; sa cavalerie légère était à Buttstædt et à Neustædt.

NAPOLÉON.

Arrhores de l'Empire.

#### 11012.

#### AL VICE-AMIRAL DECRÉS.

Jena , 15 octobre 18n6

J'imagine que vous avez donné des ordres pour qu'on coure sur les bâtiments prussiens et pour faire déclarer de bonne prise les bâtiments de cette nation qui sont dans nos ports.

Napoléon.

Archives de l'Empere.

#### 11013.

# 6° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Weimer, 15 october 1806, au soir

Six mille Saxons et plus de 300 officiers ont été faits prisonniers. L'incepteur a fait rémini les officiers et leur a dit quil voyait avec peixe que leur armée fui faisait la genere; qu'il n'avait pris les armes que pour assurer l'indépendance de la nation saxonne et s'opposer à ce qu'elle fai incroprorée à la monarchie prusseme; que son intention était de les reuvoyer tous chez eux, s'ils donnaient leur parole de ne jumais servir contre la France; que leur souverain, dont il reconnaissait les qualifiés, avait dé d'une extréme faiblesse, en cédant ainsi aux menaces des Prussiens et ne les laissant entrer sur son territoire; mais qu'il fallait que tout cela finit, que les Prusseiens restassent en Prusse et qu'ils ne se néleassent en ren des affaires de l'Allemagne; que les Saxons devaient se trouver réniss dans la Confédération du Bhin, sous la protection de la France, protection qui n'était pas nouvelle, puisque, depuis deux cents ans, sans la France, ils cussent été envahis par l'Autriche ou par la Prusse; que l'En-preur n'avait pris les armes que lorsque la Prusse avait envahi la Saxe; perceur n'avait pris les armes que lorsque la Prusse avait envahi la Saxe;

qu'il fallait mettre un terme à ces violences; que le continent avait besoin de repos, et que, malgré les intrigues et les basses passions qui agitent plusieurs cours, il fallait que ce repos existât, dût-il en coûter la chute de quelques trônes.

Effectivement, tous les prisonniers saxons out été renvoyés chez eux avec la proclamation de l'Empereur aux Saxons, et des assurances qu'on n'en voulait point à leur nation.

Montrer de 27 ectobre 1806. (En manie su Dipli de la goerre.)

#### 11014

### AU MARÉCHAL DAVOUT.

Weimar, 16 octobre 1806, 7 heures du metin.

Mont Cousin, je vous fais mon compliment de tout mon ceur sur votre belle conduite. Je regrette les braves que vous avez perdus; mais ils sont morts au champ d'honneur. Témoignez ma satisfaction à tout votre corps d'armée et à vos généraux. Ils ont acquis pour jamais des droits à mon estime et à ma reconnaissance. Donnez-moi de vos nouvelles, et faites reposer quelques moments votre corps d'armée à Naumburg.

NAPOLÉON.

Genen, par M<sup>not</sup> la maréchale princesse d'Eckmuhl. (En missio aux Arch. de l'Emp.)

11015.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Weimar, 16 octobre 1806.

Mon Cousin, donnez l'ordre au général Songis de réunir toute l'artillerie prise à l'ennemi dans la place d'Erfurt; donnez l'ordre à l'intendant général de rassembler tous les magasins des vivres à Erfurt, qui désormais sera le pivot des opérations de l'armée.

Le général Songis enverra à Erfurt la compagnie d'artillerie qui est à Würzburg; il rappellera à l'armée la demi-compagnie qui est à Kronach, et celle qui est à Forchheim.

56.

Vous donnerez ordre au maréchal Mortier de venir, avec la première division de son corps d'armée, placer son quartier général à Fulde, et d'occuper toute la principanté de Fulde le plus tôt possible.

Chargez un commissuire des guerres d'organiser la route de l'armée sur Francfort et Erfurt. Le général qui commande à Warzburg se rendra à Erfurt pour commander la citadelle, la ville et la province. Le général qui est à Kronach se rapprochera également de la Sase.

Toute la ligne d'étapes par Bamberg sera reployée et établie sur la ligne d'Erfurt, Fulde et Mayence.

Présentez-moi un rupport sur tous les pays qui ne sont pas de la Concidération du Rhin et qui se trouvent compris entre l'Elle et le Rhin, et proposez-moi une organisation sur les mêmes bases que celle qui a été établie l'année dernière dans les provinces de Souale, tant pour le mittaire que pour l'administration. Donnez fordre que tous les prisonniers qui seront faits désormais soient dirigés sur Erfurt, Il est convenable d'avoir là un bureau d'étal-major général pour correspondre. l'aites établir à Erfurt un grand hôpital militaire.

Napoléon.

Dépût de la guerre. (En munete sur Arch, de l'Emp.)

11016.

#### 7° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Weimar, 16 octobre 1806.

Le grand-duc de Berg a cerné Erfurt le 15, dans la matirée. Le 16, la place a capitulé. Par ce moyen, 15,000 hommes, dant Rono blessée et 6,000 hommes bien portants, sont devenus prisonniers de guerre, parmi lesquels sont le prince d'Orange, le feld-maréchai Morllendorf, le lieutenant général Larisch, le lieutenant général Grawert, les généraus-majors Lossow et Zweiffel. Un parc de 130 pièces d'artillerie, approvisionné, est également tombé en notre pouvoir.

On ramasse tous les jours des prisonniers.

Le roi de Prusse a envoyé un aide de camp à l'Empereur avec une

lettre en réponse à celle que l'Empereur lui avait écrite avant la Instaille: nais le roi de Pruse n'a répondu qui près. Cette démarche de l'empreur Napoléon était pareille à celle qu'il fit auprès de l'empereur de l'ussiavant la bataille d'Austeriti; il dit au roi de Pruse : «Le succès de mes «rames n'est point incertain; vos troupes seront battues; ansi il en coûtera le song de mes enfants; s'il pouvait être épargoé par quelque-«arraugenent compatible avec l'honneur de una couronne, il n'y a rieur que je ne Bise pour épargene un sang si précieux. Il n'y a que l'honneur qui, à unes yeux, soit encore plus précieux que le sang de mes -voldats. -

Il paraît que les débris de l'armée prussienne se retirent sur Magdehurg. De toute cette immense et belle armée, il ne se réunira que des débris.

Manuter du 17 octobre 1806 (En mesute su Dépit de la garres)

t te17.

#### AU GRAND-DUC DE BERG.

Weimar, 16 octobre 1806, 1 beure après modu

J'ai vu avec plaisir la capitulation d'Erfurt. J'aurais été bien fâché que les prisonniers n'eussent pas été envoyés en France. Faites-moi faire la reconnaissance de la ville et de la citadelle, et faites-m'en rendre compte par un officier du génie.

Les dernières nouvelles sont que denx colonnes ennenies, hier à nunuit, finient par Nordhausen à Kerlleda. Les maréchaux Soult et Bernndotte sont à leur poursuite. Il paraît que le jeu est fort mélé et que cela produira quelque chose. Jimagine que vous ne perdez pas un mouneil pour pouruirre l'ennemi, et que, lorsque vous le pourrez, vons vons placerez entre l'ennemi et Nauubnirg, et que vous vous mettrez en communication avec tous les corps d'armée, et surtout avec les maréchaux Soult et Davout.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 8° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Weimer, 16 octobre 1806, au sor

Les différents corps d'armée qui sont à la poursuite de l'ennemi annoncent à chaque instant des prisonniers; la prise de bagages, de pièces de canon, de ungasins, de monitions de toute espèce. Le narécial Davout vient de prendre 30 pièces de canon; le naréchal Soult, un convoi de 3,000 tonneaux de farine; le maréchal Bernadotte, 1,500 prisonniers. L'armée ennemie est tellement dispersée et mélée avec nos troupes qu'un de ses hataillons vint se placer dans un de nos bivoues, se crovant dans le sien.

Le roi de Prusse tâche de gagner Magdeburg. Le maréchal Mællendorf est très-malade à Erfurt; le grand-duc de Berg lui a envoyé son médecin.

La reine de Prusse a été plusieurs fois en vue de nos postes; elle est dans des transes et dans des alarmes continuelles. La veille, elle avait passé son régiment en revue; elle excitait sans cesse le Roi el les généraux; elle voulait du sang. Le sang le plus précieux a coulé; les généraux les plus marquants sont ceux arqui sont tombés les premiers coules.

Le général de brigade Durossel a fait, avec les 7° et a o't de classeurs, une charge bardie qui a eu le plus grand effet; le major du 30° régiment s'y est distingué. Le général de brigade Colbert, à la tête du 3° de bussards el du 10° de chasseurs, a fait sur l'infanterie eunemie plusieurs charges qui ont eu le plus grand succès.

Monateur du 19 ortobre 1806 (En monte en Depôt de la garre) )

11019.

AU GÉNÉRAL CLARKE,

GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE PAYS D'ERFURT.

Wesmar, 17 octobre 1806, 9 heores du matin.

J'imagine que, dans la journée d'aujourd'hui, vous vous êtes défait de

vos prisonniers. Il est important que vous preniez des mesures et que vous organisiez le service de manière que, si un corps d'infanterie légère se présentail devant Erfort, vous pussière conserver non-seulement la citadelle, mais la ville, et que, si un corps considérable se présentait et enlevait la ville, vous fussies à même de conserver la citadelle.

Mettez-vous sur-le-champ en correspondance avec le maréchal Mortier, qui doit être à Francfort et qui a ordre de se rendre à Fulde avec son corps d'armée.

Mettez-vous en correspondance avec le roi de Hollande, qui est à Wesel. Écrivez à M. Bignon, à Gassel, que mon intention est qu'il parte surle-champ et qu'il vienne me joindre.

Écrivez souvent à Mayence, à Wesel, au maréchal Mortier, afin de leur faire passer et de me transmettre toutes les nouvelles importantes.

Écrivez aussi au commandant de Würzburg.

Napoléon,

Archives de l'Empire

## 11020. AU GÉNÉRAL CLARKE.

Weimar, 17 octobre 18-6, 11 beures de mates

Je reçois votre lettre. Puisque la contribution a été frappée, il n'y a pus de mal de la faire paper; mais, au tieu de la verser dans les mains du papeur du corps d'armée du marchal Ney, elle sera versée dans la caisse de M. la Bouillerie, receveur général des contributions de la Grande Armée. Vous donnevez ordre au payeur du marchal Ney de ne pas la percevoir, et vous lui ferez consaître que j'ai les yeur sur lui et que j'ai défendu expressément qu'il fit ancune recette sans une ordonnance du marchal Berthier, maior général.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11021. AU GÉNÉBAL CLARKE.

Weimar, 17 octobre 1806.

L'ennemi répand que je lui ai accordé un armistice de six semaines. Démentez ce bruit, et écrivez au prince de Berg et au maréchal Ney que cela est faux.

NAPOLÉON.

Diplé de la guerre.

#### 11022.

### AU ROI DE HOLLANDE.

Wesmar, 17 octobre 1806.

M. le prince de Bénévent vous aura envoyé les bulletins: vous y verca que la fortune a favorisé la justice de ma cause: 6 à 80 drapeaux, 30 à 40,000 prisonniers, 300 pièces de canon, tous les généraux prussiens tués on pris, le duc de Brunswick tué, le général Rûchel tué; tel set le résultat de la bataillé Chan que p'ai l'irvée le 1 de ce mois.

Il fant aujourd'hui que vous preniez possession du comté de la Marck, de Manter, de Paderborn. Paise enlever partout les aigles prusiennes, et déclarez que ces pays n'appartiennent plus à la Prusse. Laissez à Wesel les 3º bataillons du su'et du su'; faites-y réunir, si cela est mécessaire, deux autres 3º bataillons, de ceux qui sont dans la s'o division militaire, et formez six bataillons de ceux qui sont dans la s'o division militaire, et formez six bataillons de ceux qui sont passe la suitaillon su', de deux bataillons du par ét deux du 65º Mon projet est que vous envojez ces 10,000 hommes à Paderhorn. Le maréchal Mortier, aves on cops d'armée plus fort que le vitre, se rend à Fulde. Mon intention est qu'avec ces deux corps d'armée vous entriez dans Cassel, que vous fassiez prisonnier l'Électeur et que vous désarmiez ses troupes; mais, avant d'exéculer ce projet, il dait que vous soyez armée à Paderborn, et le maréchal Mortier à Pulde. Je suppose que le maréchal Mortier à Pulde. Je suppose que le maréchal Mortier ser armés à Fulde avec son ceps d'armée le s'o u le 5 octobre. Si vous

étiez arrivé le même jour, vous pourriez, dans les premiers jours de novembre, entrer à Cassel et vous emparer de ce territoire.

Je me suis emparé d'Erfurt, où j'ai nommé le général Clarke gouverneur général. Envoyez-lui demander des nouvelles de l'armée.

Tenez-ous toujours en situation d'amitié avec l'Électeur, sans cependant rien diffècer. Le suppose que l'ennemi a reitré ou camp de Minden. Faites prendre possession de la Frise, et ôtez-en les armes prussiennes. Emden fiera désormais partie de votre territoire. Vous pouvez aussi prodre possession d'Osanbrick. Le suppose que la gransion de Hamenh n'est point forte. Ainsi donc, d'îci à ce que vous receviez des nouvelles, prener possession des pays au delà du Weser. Faites ôter partout les nigles prussiennes, changez les régences qui sernient trop attachées à la Prusse, prenez toutes les mesures et mettez-vous en situation de pouvoir extcuter voire seconde mission, qui est de chasser l'Électeur de Casset.

Napoléon

Archives de l'Empire.

#### 11023.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Weimar, 17 octobre 1806.

Mon Cousin, les deux régiments italiens doivent être bien près d'arriver à Mayence. Avec les trois régiments que vous avez, cela doit vous former 10,000 bommes ou deux divisions de 5,000 hommes chacuue. J'ai donné au général Lacombe-Saint-Michel le commandement de votre artillerie; il trouvera bien vite les moyens de donner six pièces d'artillerie de chacune de vous thisions.

Vous devez avoir reçu l'ordre de réunir ces troupes à l'atde, où il est convenable que vous porties votre quartier général. Vous devez faire ôter les armes du prince d'Orange; s'il y a des soldats du pays, vous en servir; si ce sont des soldats du prince, les casser; le prince d'Orange ne régnera plus à l'atde.

Vous aurez soin d'avoir des postes aux débouchés des montagnes, du

57

côté d'Eisenach. Ayez vous-même votre avant-garde à Eisenach. Mettezvous en correspondance avec le général Clarke, gouverneur à Erfurt. S'il en était besoin, vous iriez au secours de ce général.

Vous ne devez pas vous mêler du matériel de votre artillerie; il y a à Erfurt plus de 500 pièces de canon; le général Lacombe-Saint-Michel y enverra un officier prendre les pièces dont vous aurez besoin. Il suffit que vous meniez volre personnel.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En misse aux Arch. de l'Emp.)

#### 11024.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Weisser, 17 octobre 1806.

Envoyez par un aide de camp du prince Jérôme l'ordre à la seconde brigade bavaroise de presser sa marche de Forchheim, ou de Baireuth où elle doit être, pour se rendre à Plauen, afin d'y rejoindre la première.

Envoyez l'ordre à la division du général Grouchy, qui doit être à Auma, de se diriger sur Gera et de Gera sur Leipzig.

Euvoyez l'ordre aux troupes badoises, qui doivent être rendues à Baireuth, de se diriger sur Plauen. Même ordre aux Wurtembergeois.

Réitérez l'ordre au commandant de Bamberg de faire partir tous les détachements et de ne rien retenir, et d'aesélérer la marche du a% d'infanterie légère; aux troupes de Hesse-Darmstadt et d'Usingen, qui n'auraient pas encore dépassé Würzburg, de se diriger sur Erfurt.

Même ordre à la seconde brigade badoise, et écrivez à Bade pour qu'on presse le départ de cette seconde brigade.

NAPOLÉON.

trobnes de l'Empire.

11025.

A M. PORTALIS.

Weimer, 17 octobre 1806.

Je vous envoie une lettre aux évêques, que vous voudrez bien expédier

à tous. Vous y joindrez le 5° bulletin pour leur faire connaître l'étendue des succès que nous avons remportés.

Napotéon

#### CIRCULAIRE AUX ÉVÊQUES.

Weimer, 15 octobre 1806.

Monsieur l'Évêque, les succès que nous venons de remporter sur noonnemis, avec l'aide de la divine Providence, imposent à nous et à notre peuple l'obligation d'en rendre au Dieu des armées de solemnelles actions de grâces. Yous avec vu, par la dernière note du roi de Prusse, la nécesité où nous nous sommes trovée de fure l'Épée pour défendre le cleile plus précieux de notre peuple, l'honneur. Quelque répugannec que nous ayons eure, nous avons été poussé à bout par nos ennemis. Ind cété battus et confondus. Au reçu de la présente, veuillez donc réunir nos peuples dans les temples, chanter un Te Deum et ordonner des prières pour remercier Dieu de la prospérité qu'il a accordé à nos armés.

Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, Monsieur l'Évêque, qu'il vous ait en sa sainte garde.

11026

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 9° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

nous servira de point d'appui au milieu de nos opérations.

Weimar, 12 octobre 1506.

La garnison d'Erfurt a défilé. On y a trouvé beaucoup plus de monde qu'on ne croyait. Il y a une grande quantité de maganian. L'Empereur a nommé le général Clarke gouverneur de la ville et citadelle d'Erfurt et du pays environnant. La citadelle d'Erfurt est un bel octogone bastionné, avec asemates, et bien armé. C'est une equivisition précieuse, qui

On a dit dans le 5° bulletin qu'on avait pris 25 à 30 drapeaux : il y en a jusqu'ici 45 au quartier général; il est probable qu'il y en aura plus de 60. Ce sont des drapeaux donnés par le grand Frédéric à ses

ia.

soldats; celui du régiment des fiarles, celui du régiment de la Beine, brodé des mains de cette princesse, se trouvent au nombre. Il parait que l'ennemi veut tleher de se rallier sur Magdeburg. Mais pendant ce tempe-là on marche de tous côtés. Les différents corps de l'armés sont à sa poursuite par différents chemins. A chaque instant arrivent des courriers annonçant que des bataillons entiers sont coupés, des pièces de canon prises, des baggeges, etc.

L'Empereur est logé au palais de Weimar, où logeait quelques joursavant la reine de Prusse. Il paraît que ce qu'on a dit d'elle est vrai; elle était ici pour souffler le feu de la guerre: c'est une femme d'une jolie figure, nais de peu d'esprit, incapable de présager les conséquences de ce qu'elle faisait. Il faut aujourd'bui, au lieu de l'accusser, la plaindre: car elle doit avoir bien des remords des maux qu'elle a faits à sa patrie de l'ascendait qu'elle a exercé sur le floi son mari, qu'on s'accorde à représenter comme parfaitement bonnête homme, qui voulait la paix et le bien de ses peuples.

Monitour du 17 octobre 1806. (En monte su Déplit de la garce-)

11027.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Naomburg, 18 october 1806.

Monsieur Dejean, M. Lacuée me mande que trente jeunes geus de l'école polytechnique veulent entrer dans des corps. Envoyez-les droit ici. Nous avons besoin d'officiers, nous les placerous dans les corps. Envoyezen aussi en Italie. Le vice-roi m'écrit qu'il lui arrive heaucoup de conscrits et qu'il n'y a pas d'officiers, si ce n'est un las d'officiers infirmes qu'i demandent leur refraite.

NAPOLÉON.

Dépêt de la guerre.

### 10° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Naumburg, 15 octobre 1506.

Parmi les 60 drapeaux qui ont été pris à la bataille d'Iena, il s'en trouve plusieurs des Gardes du roi de Prusse, et un des Gardes du corps, sur lequel la légende est écrite en français.

Le roi de Prusse a fait demander un armistice de six semaines. L'Enpereur a répondu qu'il était impossible après une victoire de donner à l'ennemi le temps de se rallier.

Cependant les Prussiens ont fait tellement courir ce hruit que, plusieurs de nos généraux les ayant rencontrés, on leur a fait croire que cet armistice était conclu.

Le maréchal Soult est arrivé le 16 à Greussen, poursuivant devant lui la colonne où était le Roi, qu'on estimait forte de 10 ou 12,000 hommes. Le général Kalkreuth, qui la commandait, fit dire au maréchal Soult qu'un armistice avait été conclu. Le maréchal répondit qu'il était impossible que l'Empereur eût fait cette faute; qu'il croirait à cet armistice lorsqu'il lui aurait été notifié officiellement. Le général Kalkreuth témoigna le désir de voir le maréchal Soult, qui se rendit aux avantpostes : « Que voulez-vous de nons? lui dit le général prussien ; le duc de Brunswick est mort; tous nos généraux sont tués, blessés ou pris; la plus grande partie de notre armée est en fuite; vos succès sont assez grands. Le Roi a demandé une suspension d'armes : il est impossible que votre Empereur ne l'accorde pas. - - - Monsieur le général, répondit le maréchal Soult, il y a longtemps qu'on en agit ainsi avec nous; on en appelle à notre générosité quand on est vaincu, et l'on oublie un instant après la magnanimité que nous avons coutume de montrer. Après la bataille d'Austerlitz, l'Empereur accorda un armistice à l'armée russe; cet armistice sauva l'armée: voyez la manière indigne dont agissent aujourd'hui les Russes. On dit qu'ils veulent revenir; nous brûlons du désir de les revoir. S'il y avait en chez eux autant de générosité que chez

nous, on nous aurait laissés tranquilles enfin, après la modération que nous avons montrée dans la victoire. Nous n'avons en rien provequé la guerre injuste que vous nous faites; vous l'avez déclarée de gaieté de cour. La bataille d'Iena a décidé du sort de la campagne. Notre métier est de vous faire le plus de mal que nous pourrons. Poeze les armes, et j'attendrai dans cette situation les ordres de l'Empereur. » Le vieux général Kalkrouth vit bien qu'il n'y avait rien à réponder. Les deux général Kalkrouth vit bien qu'il n'y avait rien à répondre. Les deux général Kalkrouth vit bien qu'il n'y avait rien à répondre un instant après. Le village de Groussen fut enlevé, l'ennemi culbuté et poursuivi l'épée dans les reins.

Le grand-duc de Berg et les maréchaux Soult et Ney doivent, daus les journées des 17 et 18, se réunir par des marches combinées et écrater l'ennemi. Ils auront sans doute cerné un bon nombre de fuyards; les caupagnes en sont couverles, et les routes sont encombrées de caissons et de bagages de toute espèce.

Jamais plus grande victoire ne fut signalée par de plus grands désastres.

La réserve que comnande le prince Eugène de Wurtemberg est arrivée à Halle. Ainsi nous ne sommes qu'au neuvième jour de la compagne, el déjà l'ennemi est obligé de mettre en avant sa dernière ressource. L'Empereur marche à elle. Elle sera attaquée demain, si elle tient dans la position de Halle.

Le maréchal Davout est parti aujourd'hui pour prendre possession de Leipzig et jeter un pont sur l'Elbe. La Garde impériale à cheval vient enfin nous joindre.

Indépendamment des magasins considérables trouvés à Naumburg, on en a trouvé un grand nombre à Weissenfels.

Le général en chef Rüchel a été trouvé dans un village, mortellement blessé; le maréchal Soull lui a envoyé son chirurgien. Il semble que ce soit un décret de la Providence, que tous ceux qui ont poussé à cette guerre aient été frappés par ses premiers coups.

NAPOLÉON.

Monsteur du 17 octobre 1806. (En monte su Dépli de la guerre.)

### 11° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Merseburg, 19 octobre 1806.

Le nombre des prisonniers qui ont été faits à Erfurt est plus considérable qu'on ne le croyait. Les passe-ports accordés aux officiers qui doivent retourner chez eux sur parole, en vertu d'un des articles de la capitulation, se sont montés à 600.

Le corps du maréchal Davout a pris possession, le 18, de Leipzig.

Le prince de Ponte-Corva, qui se trouvail le 17 à Esidebne pour couper des colonnes prussiennes, ayant appris que la réserve de S. M. le roi de Prusse, commandée par le prince Eugène de Wurtemberg, était arrivée à Halle, 27 y porta. Après avoir fait ses dispositions, le prince de Ponte-Corvo fit attaquer Halle par le général Dupont et laissa la division Droust en réserve sur sa gauche. Le 3 s' 1 et le 9 d'ainfanterie légère passèrent les trois ponts au pas de charge et entrèrent dans la ville, soutenus par le 96°; en moins d'une heure tout fut cultuité. Les s' et 4 s'régiments de hussards et toute la division du général Rivaud traversèrent la ville et chassèrent le comment de Diensit, de Peisses et de Babatz. La cavalerie prussienne voulut charger le 8° et le 96° d'infanterie; mais elle fut vivement reçue et repoussée. La réserve du prince de Wurtemberg fut mise dans la plus complète déroute et poursuirie l'espace de quatre lieues.

Les résultats de ce combat, qui mérite une relation particulière et soignée, sont 5,000 prisonniers, dont 2 généraux et 3 colonels, 4 drapeaux et 34 pièces de canon.

Le général Dupont s'est conduit avec beaucoup de distinction. Le général de division Rouyer a eu un cheval tué sous lui,

Le général de division Drouet a pris en entier le régiment de Treskow. De notre côté, la perte ne se monte qu'à 40 hommes tués et 200 blessés. Le colonel du 9° régiment d'infanterie légère a été blessé.

¹ 3s¹ de ligne.

Le général Léopold Berthier, chef de l'état-major du prince de Ponte-Corvo, s'est comporté avec distinction.

Par le résultat du combat de l'alle, il n'est plus de troupes ennemies qui n'aient été entamées.

Le général prussie Blücher, avec 5,000 hommes, a traversé la division de dragons du général Klein, qui l'avait coupé. Ayant allégué au général Klein qu'il y avait un armistice de six semaines, ce général a eu la simplicité de le croire.

L'officier d'ordonance près de l'Empereur, Montsequiou, qui avait ééenvoyé en parlementaire auprès du roi de Prusse l'avant-veille de la hataille, est de retour; il a été entrainé pendant plusieurs jours avec les fuyards ennemis; il dépeint le désordre de l'armée prussienne comme inceprinable. Cependant, la veille de la batille, leur jactance était sans égale; il n'était question de rien moins que de couper l'armée francuise et d'enlever des colonnes de 50,000 hommes. Les généraux prussieus signajeui autant qu'ils pouvaient les manières du grand Frédéric.

Quoique nous fussions dans leur pays, les généraux paraissaient être dans l'ignorance la plus absolue de nos mouvements; ils croyaient qu'il ny avait sur le petit plateau d'Iena que 4,000 hommes, et cependant la plus grande partie de l'armée a débouché sur ce plateau.

L'armée ennemie se retire à force sur Magdeburg. Il est prohable que plusieurs colonnes seront coupées avant d'y arriver. On n'a point de nouvelles depuis plusieurs jours du maréchal Soult, qui a été détaché avec 40,000 hommes pour poursuivre l'armée ennemie.

L'Empereur a traversé le champ de bataille de Rosbach. Il a ordonné que la colonne qui y avait été élevée fût transportée à Paris.

Le quartier général de l'Empereur a été le 18 à Merseburg, et il sera le 19 à Halle. On a trouvé dans cette dernière ville des magasins de toute espèce très-considérables.

Mosateur du 17 octobre 1806. (En navate su Dépôt de la guerre)

#### 12' BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Halle, 19 octobre 1806.

Le maréchal Soult a poursuivi l'ennemi jusqu'aux portes de Magdeburg. Plusieurs fois les Prussiens ont voulu prendre position, et toujours ils ont été culbutés.

On a trouvé à Nordhausen des magasins considérables et même une caisse du roi de Prusse remplie d'argent.

Pendant les cinq jours que le maréchal Soult a employés à la poursuite de l'ennemi, il a fait 1,200 prisonniers et pris 30 pièces de canon et 2 ou 300 caissons.

Le premier objet de la campagne se trouve rempli. La Sace, la Westplatie et tous les pays situés sur la rive gauche de l'Elle sont délivréde la présence de l'armée prussienne. Cette armée, battue et pouruivie l'épée dans les reins pendant plus de cinquante lieues, est aujourd l'uni sans artillerie, asna baggages, asso officiers, récluite au-dessous du tiers de ce qu'elle était il y a buit jours, et, ce qui est encore pis que cela, elle a perdu son moral et toute confiance en elle-même.

Deux corps de l'armée française sont sur l'Elhe, occupés à construire des ponts.

Le quartier général est à Halle.

La lettre suivante<sup>1</sup>, qui a été interceptée, contient un tableau fort détaillé de la situation des Prussiens après la bataille d'lena.

Moniteur du 27 octobre 1806. (En moute au Dépêt de la guerre.)

11031.

AU ROI DE PRUSSE.

Camp impérial de Halle, 19 octobre 1806.

Monsieur mon Frère, j'ai reçu la lettre de Votre Majesté. Je regrette Cette lettre est au Moniteur. à le mite du bulletin.

58

beaucoup que la lettre que je lui ai envoyée par un de mes officiers d'ordonnance, qui est arrivé à son camp le 13, n'ait pu empêcher la bataille du 14. Toute suspension d'armes qui donnerait le temps d'arriver aux armées russes, qu'elle paraît avoir appelées dans l'hiver, serait trop contraire à mes intérêts pour que, quel que soit le désir que j'ai d'épargner des maux et des victimes à l'humanité, je puisse y souscrire. Je ne crains point les armées russes, ce n'est plus un nuage; je les ai vues la campagne passée. Mais Votre Majesté aura à s'en plaindre plus que moi. La moitié de ses états sera le théâtre de la guerre, et dès lors en éprouvera toutes les calamités; l'autre partie sera ravagée par ses alliés et souffrira encore davantage. Ce sera un éternel sujet de regret pour moi que deux nations qui, par tant de raisons, devaient être amies, aient été entraînées dans une lutte aussi peu motivée. Les principaux instigateurs de cette guerre en ont été les premières victimes. Toutefois je dois réitérer à Votre Majesté que je verrai avec satisfaction les moyens de rétablir, si cela est possible, l'ancienne conliance qui régnait entre nous, et de concilier les sentiments que je lui porte avec mon devoir et la sûreté de mes peuples compromise encore de nouveau depuis quinze ans par la quatrième coalition.

Napoléon.

Archives de l'Emper-

## 11032. Al MARÉCHAL LANNES, À DESSAL.

Halle, 19 octobre 1806, 5 houres et demie du soir.

Mon Consin, votre aide de camp arrive; vous ne me faites pas connaitre si le pont sur la Mulde a été coupé, si vous aver passé la Mulde. Il se trouve sur la Mulde des bateaux; faites courir pour les réunir tons. Faites placer des pustées le long de l'Elbe, afin de choisir les emplacements les plus favorables pour le pasage. Il doit y avoir une grande quantité de bois propres à faire des radeaux; faites-y travailler. Je fais partir sur-le-champ une nouvelle compagnie de pontonniers avec les marins de la Garde pour faire ce travail. Faites remonter l'Elbe par vos patrouilles; il doit y avoir aussi des bateaux; on ne brûle jamais tout. La Mulde forme des iles en se jetant dans l'Elbe; c'est dans ces iles que je voudrais jeter un pont. Si la rive domine, je pourrais en faire une bonne tête de pont.

VAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Montebello. (En munte sus Arch. de l'Emp.)

11033.

AU MARÉCHAL DAVOUT.

Halle, so octobre 1806, 3 heures du mein.

Mon Cousin, je vous ai expédié hier des ordres. Il est hien important d'avoir un pont sur l'Elbe, Je fais essayer par trois corps d'armée différents; mais, comme le vôtre est le seul qui ait des bateaux, je ue doute point que ce pont ne soi jeté dans la journée, oul la nuit du 20 au 21. Le pont une fois jeté, faites tracer une bonne tête de pont, et faites-y tra-vailler. Emparez-vous de Wittenherg; si cette place est aussi bonne qu'on me l'assure, faites-la mettre sur-le-champ en bon état de défense. Nous sommes sous Magdehurg. Le maréchal Soult a suivi dans sa referaite, pendant cinq jours, une colonne où était le Roi, et lui a pris la moitié de son monde.

NAPOLÉON.

Course, par Mon la maréchale pracesse d'Eckmuhl.

11034.

AL MARÉCHAL LANNES.

Halle, ao octobre 1806, 11 beures et desse du matin.

Mon Cousin, le grand-duc de Berg et les maréchaux Soul et Ney bloquent Magdeburg du cété de la rive gauche. On a pris un régiment des Gardes, encore des canons, des bagages et un régiment de hussards. On comple prendre beaucuup de choses qui gaguent Magdeburg pour entrer dans la place. J'attends avec impatience de vos nouvelles pour savoir où nous en sommes. Davout, de son côté, transporte aujourd'hui son quartier général à Wittenberg, pour tâcher de jeter un pont entre Dessau et Bernburg.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le duc de Montebelle. (En revete sen Arch. de l'Esen.)

11035.

AU MARÉCHAL SOULT.

Helle, so octobre 1806, midi et demi.

Mon Cousin, je suis content de votre conduite. La position que vous avez prise est bonne. Ayez des patrouilles qui ne laissent pas reposer l'ennemi. Magdeburg est une souricière. Du reste, ne vous laissez point aveugler par la bonne fortune, et tenez-vous toujours en mesure.

Sougez que 8,000 hommes ne sont rien; tenez votre corps d'armée réuni. Prenez du repos. l'essaye de faire jeter des ponts sur l'Elbe; du moment que j'aurai réussi, je vous dirai ce que vous devez faire.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En minute sux Arch. de l'Ensp.)

11036

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Halle, so october 1806.

Mon Cousin, donnes des ordres pour que l'université de Halle soit fermée, et que sous vingt-quatre heures les écoliers soient partis pour leur demeure. S'il s'en trouve demain en ville, ils seront mis en prison, pour prévenir le résultat du mauvais esprit qu'on a inculqué à cette jeunesse.

NAPOLÉON.

Dépôt du la guerre. (En monte oux Arch, de l'Emp.)

#### 11037.

#### AU ROI DE HOLLANDE.

Helle, 20 octobre 1806.

Mon Frère, je vous expédie deux aides de camp par deux routes différentes. Je vous ai déjà donné les mêmes ordres par la voie de Mayence. Vous autres sans doute appris la bataille d'Iena. Nous sommes sur Magdeburg et sur l'Elhe. Prenez possession du comté de la Marck, des pays de Münster, d'Osnabrack, de l'évêché de Paderborn, de l'Ost-Frise, sans toucher au pays danois.

Par l'état de situation que vous m'avez envoyé, votre avant-garde est de 9,000 hommes. Joignez-y 2,000 hommes du 22º de ligne; laissez le 3º hataillon à Wesel. Joignez-y aussi les 1,500 hommes du grand-duc de Berg. Quand je verrai toutes ces forces à Gœttingen et sur le Weser, et que j'aurai votre rapport sur le Hanovre, je verrai s'il me convient de vous faire prendre possession du Hanovre. Je donne ordre que le corps qui est à Paris se rende sur-le-champ à Nimègue, tant pour défendre la Hollande, si les circonstances l'exigeaient, que pour renforcer votre corps. Formez, de votre corps, deux divisions. Si vous n'avez pas de général de division, je vous en enverrai un. Attachez à chaque division douze pièces d'artiflerie. Vous placerez un poste d'observation devant Hameln. Vos troupes peuvent hardiment attaquer les Prussiens; nous sommes plus braves qu'eux. Vous laisserez à Wesel les 3" hataillons, et vous y ferez venir quelques autres 3º bataillons de la 25º division militaire. La grande quantité de conscrits qui arrivent garnira suffisamment cette place.

Votre corps à peine arrivé sur Gettingen et Alfeld, votre cavaleirenevera des partis sur Magdeburg pour se lier avec le corps que je laisserai devant cette place. Vous enverrez également des partis sur Erfurt et sur le Hanovre. Le but de ces partis sera de ramasser les hommes égarés et de mettre la police dans les villes. Vous dévers partout le ségarés et de mettre la police dans les villes. Vous dévers partout armes du roi de Prusse, auquel ces pays ne doivent plus appartenir. Mettez la plus grande rapidité dans tous ces mouvements.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 11038.

### AU ROI DE WURTEMBERG.

Camp impérial de Halle, so octobre 1806

Monsieur mon Frère, je suis sur l'Elbe devant Magdeburg. L'armée prussienne a existé; de 160,000 hommes, plus de 100,000 hommes sont détruits; artillerie, bagages, munitions, magasins, tout a été pris, Jai plus de 40,000 prisonniers, 400 pièces de canon, 1,200 caissons, 60 à 80 drapeaux; les trois quarts des généraux sont pris ou tués. Le duc de Brunswick est blessé dangereusement d'un coup de mitraille dans la figure. Rüchel est mort dans nos mains; Schmettau est mort dans nos mains; plusieurs princes et frères du Roi sont dangereusement blessés. Le prince Louis-Ferdinand a été tué le premier. La Reine a erré de poste en poste, poursuivie par nos hussards; j'ignore le lieu où elle s'est retirée. La cavalerie prussienne, dont vous m'aviez tant parlé, est détestable ; elle est bien an-dessons de la cavalerie antrichienne. Les troupes prussiennes se sont médiocrement battues. Leurs généraux n'entendent rien à la guerre. Mœllendorf, le prince d'Orange et dix-huit autres généraux sont prisonniers sur parole. Mællendorf, blessé, est resté malade à Erfurt, dont je suis maître. Je n'ai fait aucune perte de marque; un simple général de brigade a été tué. Dites toutes ces nouvelles à la princesse Catherine; comme je la considère de la famille, j'espère qu'elle y prendra part à double titre. Le corps de réserve que commande votre frère le prince Eugène a été battu à Halle; il a perdu 5,000 hommes, 4 drapeaux et 3o pièces de canon. Le prince de sa personne n'a pas eu de mal,

NAPOLÉON.

Comm. per S. M. le roi de Wurtemberg. (En muste ens Arch de l'Emp.)

#### 11039

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Halle, so october 1806.

Donnez Fordre au capitaine Lamarche de partir avec 60 chevans du "de hussards, de se rendre en pertisan partout où il rorira pouvoir ramasser des hommes ennemis. Il dirigera tous les prisonniers qu'il fera sur Effurt, Namburg, selon le lieu où il se trouvera. Il fera passer aussi toutes les nouvelles qui viendraient à sa connaissance.

Faites partir deux autres détachements de 60 chevaux du 9' de hussards pour battre, en patrouilles, tout le local compris entre la Saale, Magdeburg et la Saxe ducale. Ces patrouilles doivent ramasser un grand nombre de prisonniers. Donnez-leur pour commandants deux hommes intelligents et qui sient envie de se distinguer.

Quand les commandants de ces détachements auront voltigé ainsi pendant huit jours, et qu'ils s'apercevront que les routes deviennent libres et qu'il n'y a plus d'hommes isolés, ils se rapprocheront du quartier général.

Ils auront soin de vons tenir informé des lieux où ils seront, en ayant des correspondances avec les commandants des places qui reçoivent l'ordre du jour, ou par des officiers des autres troupes qui vont au quartier général.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11040.

## 13° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Halle, so octobre 1806.

Le général Macon, commandant à Leipig; a fait aux banquiers, négociants et marchands de cette ville la notification ci-jointe! Puissque les oppresseurs des mers ne respectent aucun pavillon, l'intention de l'Empereur est de saisir partout leurs marchandises et de les bloquer véritablement dans leur ille.

4 Cette notification et les lettres mentionnées page 465 sont au Moniteur du 27 octobre 1806, à la suite du 13° bulletin.

On a trouvé dans les magasins militaires de Leipzig 15,000 quintaux de farine et beaucoup d'autres denrées d'approvisionnement.

Le grand-duc de Berg est arrivé à Halberstadt le 19, Le 20, il a inondé dute la plaine de Magdeburg par sa cavalerie, jusqu'à la portée du canon. Les troupes ennemies, les défachements isolés, les hommes perdus seront pris au moment où ils se présenteront pour entrer dans la place.

Un régiment de hussards ennemis croyait que Halberstadt était encore occupée par les Prussiens; il a été chargé par le 25° de dragons et a éprouvé une perte de 300 hommes.

Le général Beaumont s'est emparé de 600 hommes de la Garde du Roi et de tous les équipages de ce corps. Deux heures auparavant, deux compagnies de la Garde royale à pied avaient été prises par le maréchal Soult,

 Le lieutenant général comte de Schmettau, qui avait été fait prisonnier, vient de mourir à Weimar.

Ainsi, de cette belle et superbe armée qui, il y a peu de jours, manaçail dernubir la Confédération du Bhin, et qui impirait à son souverain une telle confiance qu'il osait ordouner à l'empereur Napoléon de sortir de l'Allemagne avant le 8 octobre, «il ne voulait pas y être centraint par la force, de cette belle et superbe armée, disons-sous, il ne reste que des débris, chaos informe qui mérite plutôl le nom de rassemblement que cetuil d'armée. De tôn,coo hommes qu'avait le roi de l'russe, il serait difficile d'en réunir plus de 50,000; encore soni-lis sans artillèrie et sans bagges, armée en partie, en partie désarmés.

Tous ces sévénements justifient ce que l'Empereur a dit dans sa première proclamation, lorsqu'il s'est exprimé ainsi : « Qu'ils apprennent -que, s'il est finélle d'acquiérir un accroissement de domaines et de puis--sance avec l'amitié du grand peuple, son inimitié est plus terrible que -les tempétes de l'Océan. »

Rien ne ressemble, en effet, davantage à l'état actuel de l'armée prussienne que les débris d'un naufrage. C'était une helle et nombreuse flotte qui ne prétendait pas moins qu'asservir les mers : les vents impétueux du nord ont soulevé l'Océan contre elle; il ne rentre au port qu'une petite partie des équipages, qui n'ont tronvé de saint qu'en se sauvant sur des débris.

Les lettres ci-jointes peignent au vrai la situation des choses.

Une autre lettre, également ci-jointe, montre à quel point le cabinet prussien a été dupe de fausses apparences. Il a pris la modération de l'empereur Napoléon pour de la faiblesse. De ce que ce monarque ne voulait pas la guerre et faisait tout ce qui pouvait être convenable pour l'étre, on a conclu qu'il n'était pas en mesure, et qu'il avait besoin de 200,000 conscrits pour rereuter son armée.

Copendant l'armée française n'était plus claquemurée dans les camps de Boulogne; elle était en Allemagne. M. Charlez-busis de Hesse et M. de Haugwitz auraient pu la compter. Reconnaissons donc ici la volonté de cette Providence, qui ne laisse pas à nos ennemis des yeux pour voir. des oreilles pour entendre, du jugement et de la raisso pour raisonner.

Il paraît que M. Charles-Louis de llesse convoitait seulement Mayence; pourquoi pas Metz? pourquoi pas les autres places de l'est de la France? Ne dites donc plus que l'ambition des Français vous a fait prendre les armes; convenez que c'est votre ambition mal raisonnée qui vous a excités à la guerre. Pare qu'il y avait une armée français e À aples, une autre Dalmatie, vous avez projeté de tomber sur le grand peuple! Mais en sept jours vos projets out été confondus. Vous vouliez attaquer, la France sans courir aucun danger, et déjà vous avez cessé d'estier!

On rapporte que l'empereur Napoléon ayant, avant de quitter Paris, rassemblé ses ministres, leur dit : 4e suis innocent de cette guerre; je -ne l'ai provaquée en rien; elle n'est point entrée dans mes calculs. Que -je sois battu si elle est de mon fait! Un des principaux motifs de la confinace dans laquelle je suis que mes ennemis seront défruits, éest que -je vois dans leur conduite le doigt de la Providence qui, voulant que les traitres soient punis, a tellement cloigné toute sagese de leurs conseits, que, lorsqu'ils pensent mattaquer dans un mouent de faiblesse, ils -choisissent l'instant où je suis le plus fort. -

Monteur du 17 octobre 1806. (En mante su Dipit de la garre.)

2111.

50

## 11041. AU MARÉCHAL BERNADOTTE.

Halle, 21 october 1806

L'Empereur, Monsieur le Maréchal, me charge de vous écrire qu'il set très-mécontent de ce que vous n'avez pas exécuté l'ordre que vous avez revu de vous porter hier à Kalbe, pour jeter un pont à l'embonchure de la Saale, à Barby. Cependant vous deviez sentir que toutes les dispositions de l'Empereur étaient combinées.

Sa Majesté, qui est très-flehée que vous n'ayez pus exécuté ses ordres, vous rappelle à ce sujet que vous ne vous êtes point trouvé à la bataille d'lens; que cela aurait pu compromettre le sort de l'armée et déjouer les grandes combinaisons de Sa Majesté, et a rendu douteuse et trèsanglante cette bataille, qui l'aurait été beaucour poins. Quelque profondément affecté qu'ait été l'Empereur, il n'avait pas voulu vous en parler, parce qu'en se rappelant vos anciens services il craignait de vous diliger, et que la considération qu'il a pour vous l'avait porté à Kalbe, et où vous n'avez pas tenté le passage de l'Elbe, oùt à Barby, soit à l'embouchure de la Saale, l'Empereur s'est décidé à vous dire sa fiaçon de penser, parce qu'il n'est point accoutumé à voir sacrifier ses opérations à de vaines étiquetes de commandement.

L'Empereur, Monsieur le Maréchal, me charge eurore de vous parfer d'une chose moins grave : C'est que, malgré l'ordre que vous avez reçu hire, vous n'avez pas encore euroyé ici trois compagnies pour conduire vos prisonniers. Il en reste à Halle 3,600 sans aucune escorte. L'Empereur, Monsieur le Maréchal, vous ordonne d'envoyer sur-le-champ un officier d'état-najor à la tête de trois compagnies complétes, formant 300 hommes, pour prendre tous les prisonniers qui sont à Halle et les conduire à Erfurt. Il ne reste ici que la Garde impériale, et l'Empereur ne vent pas qu'elle escorte les prisonniers faits par votre corps d'armée.

Il est neuf heures, et il n'est pas question des trois compagnies que je vous ai demandées hier.

Le maréchal Berthier, par ordre de l'Empereur.

Bepôt de la guerre

#### 11042.

### A L'ÉLECTEUR DE SAXE.

Geno impérial de Halle, 21 octobre 1806

Mon Frère, je reçois la lettre de Votre Altesse Sérénissime Électorale. L'estime que je lui porte est égale au désir que j'ai de voir le plus tôt possible les relations de paix rétablies et consolidées entre nous. Dans deux on trois jours, je nommerai un ministre à cet effet, pour s'entendre avec la personne que Votre Altesse aura désignée. Jai ordonné, toutefois, que les hostilités cessassent, et je la prie, en conséquence, de vouloir bien ordonner, de son côté, que toutes ses troupes soient rappelées de l'armée prussienne. Votre Altesse ne peut douter du plaisir que j'aurai de la voir et de faire sa connaissance, ainsi que celle de l'Électrice.

NAPOLÉON

Archives de l'Empire.

## 11943. AU GRAND-DUC DE BERG.

Benga, as ectobre (Sof.

Si vous ne pouvez pas passer à Barby, venez passer l'Elbe au pont de Dessau; le pont a été brûlé, mais il a été raccommodé. Je me rends cette nuit à Wittenberg. Le corps du maréchal Davont a passé là ; le pont était en hon état, Le corps du maréchal Lannes a passé à Dessau.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11044. A. M. CAMBACÉRÈS.

Denna, 22 octobre 1806.

Mon Cousin, ĵai passé fElbe. Toutes mes affaires vout au mieux. Le roi de Prusse, toute son armée et la nation prussienne demandent à grands cris la paix. Le serai probablement à Berlin dans quelques jours. Fai remarqué que, le même jour où vous faisiez votre publication au Sénat, je remportais la grande batuille d'lens.

Napoléon.

Constr. per M. In duc de Cambaceros. (En recete en Arch. de l'Emp.)

11045.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Deman, og uctober 1806

Monsieur le Prince de Bénévent, je pense que, du moment que vous serez assuré que le maréchal Mortier est arrivé à Pulde avec son corps d'armée, il n'y a pas d'inconvénient que vous vous dirigiez sur Erfurt, et de là sur Wittenberg et Berlin.

Immédiatement après la bataille, le roi de Prusse un'a envoyé un aide de ramp avec une lettre. Aujourd'hui il m'envoie le marquis de Lucchesini. Je l'ai fait rester aux avant-postes, et j'ài envoyé Durce voir ce qu'il veut. J'attends son retour. Le Roi me paraît tout à fait décidé à s'arranger: je le ferai; mais cela ne m'empéchera pas d'aller à Berlin, où je pense que je serai dans quatre ou cinq jours.

NAPOLÉON

trchises des affaires etrasgeres (Es moste sus Arch de l'Esep.)

> 11046. AU MARÉCHAL BERTINER.

Bessau, aa october stori.

Il sera euvoyé un sous-inspecteur dans le pays de Brunswick, avec une

patrouille de dragons, pour eu prendre possession. Les armes du Duc seront déées parlout, et ses soldats désarmés. Le seellé sera mis sur léscaisses, et ce pays sera en lout traité comme pays de conquête. Si le Duc s'y trouve, il sers fait prisonnier, ainsi que tous les officiers, et on les acheminers sur France, hormis le Duc, s'il est malade, lequel sera traité avez lous les égrards dus à un général blesse.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En monte son Arris, de l'Ésse.)

#### 11947

## AU GRAND-DUC DE BERG.

Duncer as estables sinch

Dans quelque endroit que vous passier l'Elbe, dirigea-vous en toute hâte sur Treuenbritene pour marches sur Berlin. le suppose qu'aujourd'hui vous serez à Dessau ou à la hauteur de Dessau; que le 23 au soir vous ne serez pas éloigné du point que je vous désigne. Cependant ne crever point vos chevaux. J'ai ordonné que toute la cavalerie saxonne medrait pied à terre. J'ai laissé 1,000 hommes à pied ici à Dudinot pour les prendre; s'il 2 plus de 1,000 chevaux, chaque homme eu prendra a ou 3. Mon intention est que cela marche sur Wittenberg, où cela s'organisera.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

### 11048.

### AU ROI DE HOLLANDE.

Bessau, 93 octobre 1806.

le reçois votre lettre du vi; c'était le jour de la bataille d'leus. Le prince de Wurtenberg n'est point devant vous; il a été attaqué et éléuir à Halle; la moitié de son corps a été prise. Je vous ai envoyé, par un officier et par la voie de Mayence, des instructions pour votre direction sur fouttingme et pour l'occupation de tous les pays prussieus du nord. Envoyez-moi la formation de votre corps d'armée, auquel je joins un corps de près de 12,000 hommes. Je vous ai fait connaître qu'il fallat it partager en deux divisions; faites-moi connaître son organisation et le jour où il arrivera sur le Weser. Les Prussiens n'ont pas 1,500 hommes de garnison à Nienburg sur le Weser. J'ai lieu de peuser qu'ils n'ont à Hamela que juste ce qui est adevesaire pour la garnison.

Le corps qui est à Paris ne mettra pas donze jours pour se rendre en Hollande; si rela était nécessaire, il ne mettra que quatre jours et s'y rendra en poste. l'ai fait venir de Paris à Mayence, et cela est beaucoup plus loin, un corps de 8,000 hommes en quatre jours

Ma position ici est on ne peut pas meilleurc : la Prusse demande la paix à force; son armée est détruite : j'ai passé l'Elbe; je serai dans trois jours à Berlin.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 11049.

AL MARÉCHAL MORTIER.

Desson, 22 octobre 1806.

Mon Cousin, vos trois régiments d'infanterie légère et les deux régiments italiens doivent, à l'heure qu'il est, être arrivés; vous devez avoir également vos douce ou dis-hull pièces d'artillers, et être en position à l'alde. Aussitôt que vous serez arrivé là, envoyez-moi votre état de situation par un de vos aides de camp, afin que je vous fasse passer des instructions sur vos opérations ultré-feurers.

Namoréos

Comm. par M. le due de Tréam-(En moute aux Arch. de l'Emp.)

11050

AU GÉNÉRAL JUNOT.

Dessau, 22 october 1806.

le reçois votre lettre du 14. le vois avec plaisir que vous vous occu-

pez de l'instruction et de l'administration des régiments que je vous ai loissés. Le 15° offre 2,400 hommes; c'est un heau résultet, s'ils sont instruits. Je vous ai recommandé, je crois, de les faire tirer à la cible, de veiller à ce qu'ils aient deux paires de souliers dans le sac et une paire aux pieds, et à ce qu'ils aient deux paires de souliers dans le sac et une paire ments de Paris en prenant des conscrits de la réserve de Paris et départements environnants. Le dois novir donné un grand nombre de recrues au 58° et au 15°. J'ai donné la retraite aux vieux officiers du 1° régiment de Paris dont vous n'avez envoyé l'état. Vous ne n'avez pas envoyé l'état. Vous ne n'avez pas envoyé l'état. Vous ne n'avez pas envoyé l'état de situation des 3°, d'e 1 s' régiments d'infanterie légère.

VAPOLEON

Archites de l'Empire

#### 11051.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Dosser, on octobre 1806.

Monsieur Dejean, donnez ordre aux généraux italieus Teulié, Bonii et à l'adjudant commandant Mazzuchelli de se rendre à l'armée. Si je n'ai pas donné ordre au régiment italien qui est à Bordeaux de se rendre à l'armée, donnez-le-lui; la route est l'ongue, faites-la-lui faire à petites journées.

Vous ne me partez pas de l'organisation des régiments suisses. Les dificiers des n'et à balailons sontis nommés! Le désire que vons me fassiez connaître où en est l'organisation des deux légions du Nord, et si vous avez nommé des officiers pour les 3° bataillons et dépôts qui sout ut llatie, en accordant la retaine aux officiers à qui elle est due, et qui, par leur âge on lenes infirmités, sont hors d'état de rendre aucun service.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En muste sus Arch. de l'Emp.)

#### 11052.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

A FREERY.

Dessau . s.s. ortobre 1805

Jo desire que vous m'envoyiez l'état des prisonniers qui ont été faits et de ceux qui ont été délivés par les partis ennemis. Instruisez-moi exactement du moment où le corps du maréchal Mortier commencera à arriver à l'utile. Je lui à ordonné de porter une avant-garde sur Esseuach. Donnez tous les ordres et prenez toutes les mesures pour que les canous, armes et munitions de la place de Weimar, et tous ceux qui sont épars les changts de bataille, soient concentrés à Erfurt. Je vons « ienvoyé le 14" de ligne pour renforcer votre garnison; mais vous devez sentir le besoin que j'ai de ce régiment. Du noment donc que le manéchal Mortter ser arrivé, que mes derrières seront tranquilles et, et que ce régiment ne vous sera plus nécessaires, renvoyez le en toute diligence sur Vittenberg. Fai ordonné que plusierrs patrouilles de chasseurs et de lussards par-courrussent vos environs. Il est convenable que, lorsqu'ils ne secont plus nécessaires, vous les dirigine également sur Vittenberg. Érvice-moi tons les jours pour minstruire de ce quis se passe sur nes derrières.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 11053.

# IV BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Densau, no ortobre 1806.

Le maréchal Davout est arrivé le 20 à Wittenberg et a surpris le pont sur l'Elbe au moment où l'ennemi y mettait le feu.

Le maréchal Lannes est arrivé à Dessau; le pont était brûlé; il a fait travailler sur-le-champ à le réparer.

Le marquis de Lucchesini s'est présenté aux avant-postes avec une

lettre du roi de Prusse. L'Empereur a envoyé le grand maréchal de son palais, Duroc, pour conférer avec lui.

Magdeburg est bloqué. Le général de division Legrand, dans sa narche sur Magdeburg, a fait quelques prisonniers. Le maréchal Soult a ses postes autour de la ville. Le grand-duc de Berg y a envoyé sou chef d'étal-major, le général Belliard. Ce général y a vu le prince de l'holendole. Le langage des officers prussiens était bien changé; ils deuandent la paix à grands cris : "Que veut votre Empereur, nous disentils, nous poursive-di l'oujours l'épée dans les reins? Nous n'avons pasun moment de repos depuis la bataille. - Ces messieurs étaient sans doute accoulamés aux manouvres de la guerre de Sept Ans. Ils voulaient demander trois jours pour enterrer les motts. - "Songer aux vivants, a répondu l'Empereur, et laissez-nous le soin d'enterrer les motts; il n'y « a pas besoin de trève pour cela."

La confusion est extrême dans Berlin; tous les hons citoyens, qui gémissaient de la fausse direction donnée à la politique de leur pays, reprochent avec raison aux houte-feux escités par l'Angleterre les tristes effets de leurs menées. Il n'y a qu'un cri contre la Reine dans tout le pays.

Il paraît que l'ennemi cherche à se rallier derrière l'Oder.

Le souverain de Saxe a remercié l'Emperenr de la générosité avec laquelle il l'a traité, et qui va l'arracher à l'influence prussienne. Cependant bon nombre de ses soldats ont péri dans toute cette bagarre.

Le quartier général était le 21 à Dessau.

Monitour dix og octobre 1806. (En minute en Depli de la gaerre.)

11055.

DÉCRET.

Quarter impérial, Wittenberg, 23 octobre 1806.

TITRE I".

ARTICLE PREMIER. Il sera pris possession, en notre nom, de tous les états prussiens situés entre le Rhin et l'Elbe.

. 6

Aut. 2. Les aigles prussiennes seront ôtées partout; le séquestre sera apposé sur les palais, magasins et caisses publiques, les revenus perçus pour notre compte.

Ant. 3. Il sera pris possession des états du duc de Brunswick, du prince d'Orange, Les armes de ces princes seront étées, les scellés apposés sur les palais, caisses, magasins, et les revenus perçus pour notre compte.

Les canons, fusils et tous les arsenanx seront renis à la disposition du général commandant l'artillerie française. Les généraux, les officiers et les troupes de ces princes seront faits prisonniers de guerre et envoyés en france.

Déclaration sera faite que ces pays ne devront plus rentrer dans la possession desdits princes.

Ant. 4. Il sera pris possession des pays de Hanovre et d'Osnabrück de la même manière que ci-dessus.

Aur. 5. Le roi de Hollande fera prendre possession, pour sou compte, du pays d'Ost-Prise et de l'enclave du pays appartenant à la Russie, située à l'embouchure de la rivière

#### TITRE II.

#### DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE.

Antacz escutts. Promier gouvernement. Le général de division Loison est nommé gouverneur des pays de la Marck, Mûnster, Tocklenburg et Onabrück. Il résidera à Mûnster; il veillera à l'ovécution des dispositions du présent décret. Il y aura pour ces pays un inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, intendant, que nommera M. Daru, intendant général de l'armée, et qui sene chargé de tout ce qui est relait à l'administration des finances. Cet inspecteur ou sous-inspecteur aux revues correspondra avec l'inspecteur en chef Villemanzy, et aura un receveur préposé de M. de la Bouillerie, receveur général des contributions de la Grande Armée.

ART. 2. Deuxième gouvernement. Le général de division Gobert est nommé gouverneur du pays de Minden, Ravensberg, la Lippe, de l'évéché de Paderborn; il résidera à Minden. Il y aura un intendant et un receveur, comme il est dit ci-dessus, article : ".

- Ant. 3. Trainime gouvernement. Le général de division Bisson est nommé gouverneur des pays de Brunswick, Hildesheim, de la principauté d'Halberstadt, de la ville de Goslar, des pays d'Eichsfeld, de Mühlhausen; il se tiendra à Brunswick. Ce gouvernement sera organisécomme il est dit article 1".
- Art. 4. Quatrième gouvernement. Le général Thiebault est uommé gouverneur des pays de Fulde. Ce gouvernement sera organisé commu ci-dessus.

Ant. 5. Cinquième gouvernement. Le général de division Clarke est nommé gouverneur du pays d'Erfurt et de toutes les autres enclaveappartenant à la Prusse, situées dans le pays de Save. Ce gouvernement aura la même organisation que les précédents. Le général Clarke résidera à Erfurt.

## TITRE III.

#### FORCE MILITAINS.

Antatt rassusa. Pranier gouvernement. Une compaguie du 3º bataillon du 2ª régiment d'infanterie de ligne, qui sera complétée à 100 hommes, se rendra à Münster pour la garde du gouverneur; une conpagnie du 5º régiment de chasseurs, de 30 hommes à pied, se rendra également à Münster. Le général et l'intendant prendront les mesures pour monter et équiper rapidement ces 30 hommes; ils se procureront également les attelages pour deux pièces de canon de 8 et leurs caissonqu'ils enveront prendre au pare à Erfurt.

Ast. 2. Deuxième gouvernement. Une compagnie du 3° bataillon du 31° régiment d'infantèrie de ligne, complétée à 100 hommes, et une compagnie du 13° régiment de chasseurs, de 90 hommes à pied, se rendrout à Minden pour la garde du gouverneur.

Ast. 3. Troisième gourernement. Une compagnie du 3° bataillon du 88° régiment d'infanterie, complétée à 100 hommes, et une compagnie du 1" régiment de hussards, de 30 hommes à pied, se rendront à Brunswick pour la garde du gouverneur.

60.

Arr. A. Quatrième gouvernement. Une compagnie du 3° hataillon du 18° d'afinanterie de ligne, complétée à 100 hommes, et une compagnie du 3° régiment de hussards se rendront à Fulde pour la garde du gouverneur.

Ant. 5. Giuquième gouvernement. Une compagnie du 3° bataillon du 64° régiment d'infanterie, complétée à 100 hommes, et une compagnie du 3° régiment de hussards de 90 hommes, non montés, se rendront à Erfurt pour la garde du gouverneur.

Art. 6. Les dispositions portées dans l'article 1" sont applicables aux articles 9, 3, 4 et 5 ci-dessus. Il sera fourni, des troupes du duc de Clèves, 200 hommes à Mûnster, 300 à Minden et 500 à Brunswick, également pour la garde des gouverneurs.

Art. 7. Le maréchal Moneey, inspecteur général de gendarmerie, nommera cinq chefs d'escadron de notre gendarmerie, pour être chargés de la police dans chaeun de ces cinq gouvernements. Il les fera accompagner: celui du premier gouvernement, de quatre brigades de gendarmerie à cheval; celui du deuxième, de six; celui du troisième, de buit; celui du quatrième, de deux, et celui du cinquième, de deux brigades de gendarmerie à cheval, composées de 6 hommes pris dans les compagnies de réserve des départements de l'intérieur.

ART. 8. Les gouverneurs rendront compte, tous les jours, au major général de ce qui intéresse la partie militaire et de police générale.

L'intendant de chaque gouvernement rendra compte, tous les jours, à M. Villemanzy, inspecteur en chef aux revues, de tout ce qui regarde l'administration des finances.

Ant. 9. Notre ministre de la guerre, major général de l'armée, est chargé de l'exécution du présent décret.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

11055.

DÉCRET.

Camp impérial de Wittenberg, a3 octobre 1806.

ARTICLE PREMIER. Les provinces conquises dans l'électorat de Saxe

seront divisées en quatre arrondissements, dont chacun sera confié à l'administration d'un intendant français, sous les ordres de l'intendant général.

Ast. 2. Le premier arrondissement comprendra le landgraviat de Thuringe, les comités de Schwarzburg, Stolberg et Mansfeld, la principauté de Querfurt, les éréchés de Merschurg et de Zeitz-Naumburg, le cercle de Voitgland et celui de Neustadt, et les duchés de Weimar, Saxe-Gotha, Saxe-Cobourg, Hildburghausen et Meiningen. Le chef-lieu de cet arrondissement sera Naumburg

Le deuxième arrondissement comprendra le cercle de Leipzig : la ville de Leipzig en sera le chef-lieu.

Le troisième arrondissement comprendra le corcle électoral : la ville de Wittenberg en sera le chef-lieu.

Le quatrième comprendra le cercle de Misnie, et celui d'Erzgebirge ou des montagnes : la ville de Dresde en sera le chef-lieu.

ART, 3, Sont nommés intendants de ces arrondissements :

Du 14, M. Villain, sous-inspecteur aux revues;

Du 2°, M. Treilhard, auditeur au conseil d'état;

Du 3', M. Coutelle, sous-inspecteur aux revues;

Du 4', M. Dumolart, auditeur au conseil d'état.

Ant. 4. L'intendant général est chargé de l'exécution du présent

Napoléon.

Dépôt de la guerre.

décret.

### 11056.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Wittenberg, g3 octobre 1806.

Mon Consin, donnez fordre à M. de Thiard de prendre le commandement de la place de Dresde. Il partira par la rice gauche de l'Elhe, joindra la tête de la division bavaroise et entrera avec elle dans. la ville. Il aura soin de maintenir dans la ville de Dresde une bonne discipline. Il ordonnera qu'on ait les plus grands égards pour l'Électeur et pour sa famille. Il preudra possession de l'arsenal et de tous les magasins à poudre et de guerre, en faisant connaître que cela nous est nécessaire comme moyens de guerre. Nous ne sommes point en paix avec l'Électeur; nous avons été en guerre, nous sommes en état d'armistice. Tous les magasins de sel, de souliers, de draps, de harnachements, de munitions de guerre, de remontes, appartiendront à l'armée comme moyens de guerre dont l'Électeur n'a pas besoin. Le général Songis enverra un officier d'attier pour prendre possession de l'artillerie et lui donner une direction convenable aux intérêts de l'armée. Le général Chasseloup enverra un officier du génie faire la reconnaissance de la place.

Mon intention est de réunir dans Dresde toutes les troupes alliées. Le première division, qui y entrera demain, n'est composée que de 6,000 houmes; la secoude, composée de 8,000 houmes; la secoude, composée de 8,000 hommes, ne doit pas tarder à arriver; la troisième, composée de 10,000 hommes de troupes wurtembergeoises, arrivera dans huit jours. On préparera des quartiers pour toutes ces troupes. On laissera la garde du palais aux Gardes du corps a caus Gardes de Effecteur. Il ne faut pas que Effecteur ait à Presde plus de 600 hommes à cheval, et 1 a 00 1,500 hommes d'infanterie; s'il y en avait davantage, Le reste doit retourner dans ses garmisons ordinaires.

Si l'on s'aperçoit qu'il y a esprit de résistance à Dresde, on attendra l'arrivée de la seconde colonne pour agir plus absolument en maître. Ces instructions seront données au prince Jérôme et au commandant de la place; l'un et l'autre correspondront avec le major général.

Beaucoup de formes, beaucoup de procédés, beaucoup d'honnétetés; mais en réalité s'emparer de tout, surtout des moyens de guerre, sous prétexte que l'Électeur n'en a plus besoin.

Le prince Jérôme enverra au-devant de la seconde colonne, pour savoir le jour où elle arrivera ainsi que la colonne wurtembergeoise.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En mouste sux Arch de l'Enq.)

#### 11057.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Wittenberg, 93 octobre 1806.

Le général Classedoup désignera dans la journée de demain un emplacement dans l'enceinte de la ville, où l'on puisse construire dix fours. Cet emplacement devra être près des magasins de la manutention, qui doivent pouvoir contenir un million de rations de farine. L'intendant général fera sur-le-champ construire les fours, et nommera un gardemagasin pour l'organisation de la manutention et de ses voitures.

Le général Chasseloup désigners un magasin pour l'avoine, qui devra pouvoir contenir 600,000 boisseaux. Il désigner un emplacement pour l'arsenal, à portée d'un lieu où l'on puisse mettre les caissons et autres embarras du parc. Le général d'artillerie y fera sur-le-champ établir ses forges, déposer ses munitions et parquer ses voltures.

Le général Chasseloup désigners un emplacement pour le magasin à poutre et pour une saile d'artifice; cet emplacement devra être dans l'intérieur de la ville. Le général d'artillerie y fera sur-le-champ conduire toutes les poudres.

Le général d'artillerie fera venir de Dresde trente à quarante pièces de canon de siége avec affûts, plates-formes, etc. pour armer la place. Les Bavarois seront après-demain à Dresde.

L'artillerie fera sur-le-champ confectionner des saucissons, gabions, pour construire des batteries dans l'enceinte de la place.

L'espace compris entre la ville et la rivière sera le plus let possible fermé par des palissades, indépendamment des fossés, parapets et autres ouvrages que le génie jugera à propos d'y faire. Le général du génie prendra ses mesures pour se procurer une grande quantité de palissades de sapin, ce qui doit être facile en retenant tous les trains de l'Elbe, et en faisant venir les trains qui se trouvent plus haut. Il sera construit dans le plus court délai des barrières en avant des portes. Au lieu de ponts-letis qui seraient trop longs à faire, on construira des ponts sur chevalets, qu'on pourra au besoin culbuter promplement.

I. ne somme de 100,000 francs sera mise sur-le-champ à la disposition du général du génie; il se procurera au moins 5 à 6,000 ouvriers pour travailler à ces ouvrages, pour faire passer de l'eau dans tous les fossés, rélablir tous les parapets, déchausser toutes les escarpes, etc.

Les ingénieurs géographes lèveront les environs de la place à 1,200 toises, et le terrain sur la rive gauche de l'Elbe à 1,200 toises du pont.

Le général Chasseloup désignera un emplacement pour le pare des voitures de la compagnie Breidt et un autre pour les bagages de l'armée, de manière que la place d'armes soit libre pour les mouvements des troupes. Ces deux emplacements pourront être pris dans l'espace compris entre la ville et la rivière.

Il désignera un emplacement capable de coutenir 12 à 1,500 prisonniers, de manière qu'on sache où les placer au moment où ils arriveront.

Les mesures seront prises pour meltre quatre réverbères sur le pout et des réverbères dans la ville, pour qu'elle soit parfaitement éclairée pendant la muit, surtout sur la place d'armes; l'éclairage sera fait aux frais de la ville.

Le général Chasseloup désignera deux emplacements : un pour un hòpital capable de contenir 5 à 600 blessés, un autre pour autant de malades.

Il désignera six maisons pour servir aux dépôts de chaeun des six corps d'armée. Chacun de ces emplacements devra contenir 200 bommes.

Le major général fera connaître à Paris, Mayence, Warzburg, Kronach, Effurt, que tout ce qui sera envoyé à l'armée, n'importe pour quel corps, devra être dirigé sur Wittenberg, où les hommes isolés, venant des hôpitaux ou des détachements, se réuniront au dépôt de leur corps d'armée établi dans cette ville. Là its seront inspectés par le gouverneur, armés s'ils ue le sont pas, pourvus de cartouches et dirigés sur leurs corps d'après les ontres du major général et en conséquence des états de situation qui seront envoya.

Les ordres seront donnés sur-le-champ aux six maréchaux commandant les six corps d'armée, et au duc de Berg commandant la réserve,

de diriger sur Wittenberg les hommes fatigués et qui ont besoin de repos. Chaque corps d'armée nommera un officier d'état-major, qui logera avec le dépôt de chaque corps et s'occupera de l'entretien et de la discipline de son dépôt. Tous les soldats de l'armée légèrement blessés seront dirigés sur Wittenberg, où ils resterout le nombre de jours néces serie pour leur parfait rédablement. Sa Mejestés ésitend donc equidater de demain il n'y aura plus de trainards, et que tous les hommes hotieux ou fatigués seront envoyés aux dépôts de Wittenberg pour s'y reposer.

Il y aura à Wittenberg nne imprimerie, et des protes français y resteront pour imprimer tout ce qui sera nécessaire pour le service de l'armée.

Le major général enverra copie de cet ordre aux généraux d'artillerie et du génie, à l'intendant général, au gouverneur de la place, et mettra à l'ordre ce qui en est susceptible.

NAPOLEON.

Dopit de la guerre.

## 11058.

## AU MARÉCHAL DAVOUT.

Wittenberg, \$3 october 1506

Si les parts de troupes légères, Monsieur le Maréchal, que vous n'unrez pas manqué d'envoyer sur la route de Dresde et sur la Sprée, vous assurent que vous n'avez pas d'ennemis sur vos flanes, vous d'inigerez votre marche de manière à pouvoir faire votre entrée à Berliu le 55 de ce mois à midi.

Vous ferez reconnaître le général de brigade Hulin pour commandant de la place de Berlin. Vous laisserez dans la ville un régiment à votrehoix pour faire le service. Vous enverrez des partis de cavalerie légère sur la route de Küstrin, de Landsberg et de Francfort-sur-l'Oder.

Vous placerez votre corps d'armée à une lieue, une lieue et demie de Berlin, la droite appuyée à la Sprée, et la gauche à la route de Landsberg. Vous choisirez un quartier général dans une maison de campagne

6.

sur la route de Kistrin, en arrière de votre arusée, Comme l'intention de l'Empereur est de laisser ses troupes quelques jours en repos, vous ferez faire des baraques avec de la paille et du bois. Généraux, officiers d'étal-major, coloncle et autres logeront en arrière de leurs divisions dans les villages; personne à Berlin. L'utillerie sera placée dans des positions qui protégent le camp; les chevaux d'artillerie aux piquets, et tout dans fordre le plus militaire.

Vous ferez couper, c'est-à-dire intercepter, le plus tôt qu'il vous sera possible, la navigation de la Sprée par un fort parti, afin d'arrêter tous les bateaux qui, de Berlin, évacueraient sur l'Oder.

Le quartier général sera demain à Potsdam; envoyez un de vos aides de camp qui me fasse connaître où vous serez dans la nuit du 23 au 24 et dans celle du 24 au 25.

Si le prince Ferdinand se trouve à Berlin, faites-le complimenter et accordez-lui une garde avec une entière exemption de logement.

Faites publier sur-le-champ l'ordre de désarmement, laissant seulement do o hommes de milice pour la police de la ville. On fera transporter les armes des bourgeois dans un lieu désigné, pour être à la disposition de l'armée.

Faites connaître à votre corps d'armée que l'Empereur, en le faisant entrer le premier à Berlin, lui donne une preuve de sa satisfaction pour la belle conduite qu'il a tenne à la bataille d'Iena.

Ayez soin que tous les bagages, et surtout celle queue si vilaine à voir à la suite des divisions, s'arrêtent à deux lienes de Berlin et rejoignent le camp sans traverser la capitale, mais en sy rendant par un autre chemin sur la droite. Enfiu, Monsieur le Maréchal, faites votre entrée dans le plus grand ordre et par divisions, chaque division ayant son artillerie et marchant à une heure de distance l'une de l'autre.

Les soldats ayant une fois formé leur camp, ayez soin qu'ils n'ailleur en ville que par liers, de manière qu'il y ait toigurs deux tiers présents au camp. Comme Sa Majesté compte faire son entrée à Berlin, vous pouvez provisoirement recevoir les clefs, en faisant connaître aux magistrats qu'ils ne les remettront pas moins à l'Empereur quant il fers aso entrée.

Mais vous devez toujours exiger que les magistrats et notables viennent ous recevoir à la porte de la ville avec toutes les formes convenables. Que tous vos officiers soient dans la meilleure tenue, autant que les circonstances peuvent le permettre. L'intention de l'Empereur est que votre eurirée se fisse par la chaussée de Dresde.

L'Empereur îra vraisemblablement loger au palais de Charlottenburg; donnez des ordres pour que tont y soit préparé.

Il y a uu petit ruisseau qui se jette dans la Sprée, à uue lieue et demie ou deux de Berlin, et qui coupe le chemin, aux villages de Marzahn et de Biesdorf; voyez si cela forme une position que l'on puisse occuper.

Si vous aviez, au contraire, des nouvelles de l'ennemi, vous en instruiriez sur-le-champ l'Empereur et vous ralentiriez vos mouvements.

Le maréchal Berthier.

Depôt de la guerre.

tt059. ORDRE.

Wittenberg, 13 octobre 1806, ands.

L'officier d'ordonnance Castille se rendra sans délai auprès du maréchal Davout. Il entrera à Berlin, se fera conduire à l'arsenal, à la salle d'armes, aux magasins, prendra connaissance de tout ce qu'il peut y avoir en artillerie et en munitions de guerre, ainsi que des époques où on les eà s'acués. Il Vendrar mên rendre compte sur le chemin de Potadam.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 11060. AU MARÉCHAL BERNADOTTE.

Wittenberg, a3 octobre 1806.

Je reçois votre lettre. Je n'ai point l'habitude de récriminer sur le passé, puisqu'il est sans remède. Votre corps d'armée ne s'est pas trouvé sur le champ de bataille, et cela eût pu mêtre très-funeste. Cependant. après un ordre très-précis, vous devier vous trouver à Dornburg, qui

.

est un des principaux déhouchés de la Saale, le même jour que le maréchal Lames set trouvait à lena, le maréchal Augreron à Kabla, et le maréchal Davout à Namhurg, Au défaut d'avoir exécuté ces dispositions, je vous avois fait connaître, dans la muit, que, si vous étize encore à Namhurg, vous device marcher sur le maréchal Davout el le soutenir. Vous étice à Naumburg lorsque cet ordre est arrivé; il vous a été communiqué, et cependant vous avez préféré faire une faisse marché pour retourner à Dornhurg, et, par là, vous ne vous étes pas trouvé à la bataille, et le maréchal Davout a supoporté les principaux efforts de l'armée ennemie. Tout cela est certainement très-malheureux. Les circonstances se sont offertes depuis de donner des preuves de votre zèle; il s'en offirra d'autres encore où vous pourrex donner des preuves de votre zèle; il s'en offirra d'autres encore où vous pourrex donner des preuves de vos talents et de vorte attachement à ma personne.

NAPOLÉON.

Irchives de l'Empire

#### 11061.

## AU MARÉCHAL MORTIER.

Wittenberg, 23 october 1806

Mon Consin, vous trouverez ci-joint une note que doit présenter mon ministre ou mon chargé d'affaire à Cassel. Vous la lui enverrez par un de vos aides de camp, avec ordre de la présenter quand vous vous trouverez à une petite marche de Cassel.

Arrivé à Cassel, vous ferez transporter toutes les armes et les canons à Mayance; vous désaruerez toutes les troupes, et vous prendrez les colonels, lieutenant-colonels, majors et capitaines comme otages, que vous enverrez, sous bonne et sûre escorte, dans la citadelle de Luvembourg.

Si le prince de Hesse-Cassel et le prince héréditaire restent, vous les ferez l'un et l'autre prisonniers de guerre, et vous les enverrez, sons bonne et sire excorte, à Metz, oû ils seroul logés au palais de cette ville. Vous laisserez la femune et les enfants maîtres de faire ce qu'ils voudront. Le prince de Hesse-Cassel et le prince héréditaire seront arrêtés comme généraux prussiens. Immédiatement après, vous ferez der les armes de

Hesse-Cassel. Vous occuperet la place de Ilanau. Vous ferez mettre les scellés sur les caisses et magasius. Von sommerez le général de division Lagrange gouverneur du pays. Vons ferez percevoir les revenus et administrer la justice en mon non. Secret et rapidité, ce sont von grands moyens de réussite. Je vous laisse le muitre de pénétrer par Fiulde on par Eisenach. C'est aujourd'hui le 33 : en calculant de numière à arriver le 38, le 39 ou le 30, vons devez avoir sous vos ordres deux divisions de 5,000 hommes chacune.

L'avant-garde de l'armée du Nord doit être en marche de Wesel pour rendre à Gistlingen, où elle doit être le 26 ou le 27. Cette avant-garde est composée de 10,000 hommes. Si vous croyez en avoir besoin, vous trouverez ci-joint l'ordre pour le général commandant. Elle entrerait par Paderborn ou Gottingen, sebon l'endroit où elle serait arrivée. Les troupes désarmées, si la place de Hanan voulait faire résistance, vous ferez venir quelques pièces, quelques mortiers de Mayence, et vous en ferez sur-le-champ le siége.

Mon intention est que la Maison de Hesse-Cassel ait eessé de réguer, et soit effacée du nombre des puissances,

Le 1" régiment de ligne italien, fort de 1,800 hommes, arrive le 96 à Mayence; il pourra done être à Fulde le 29. Le 10 novembre, arrive . le 1" d'infanterie légère italien; il pourra servir pour le siége de Hanau.

Sil y a encore des troupes du contingent de Darmstadt et du prince de Nasan à fournir, vous pouvez les demander pour en grossir vo colonnes. Je ne penne pas que Hesse-Cassel ait plus de 5 ou fooi hommesrémist; cependant, si vous croyez avoir besoin du secours de l'avantigarde de l'armée du Nord, il sulfira, je pense, de faire enter par Paderhorn ou par Gettingen une division. Il y a à Mayence beaucoup de détachements de cavalerie à pied; organises un millier d'hommes de chaseurs, hussards et dragons à pied avec leurs fusils; cela fera un renfort pour vos colonnes, et vous leur donnerez les chevanx de la cavalerie hessoise, ce qui me montere antent d'hommes.

Je compte sur de l'activité et de la célérité dans cette opération. Vou-

ferez une proclamation pour prescrire à tout le monde de rester traquille; vous déarmerez tout le pays, et je désire heuacoup qu'avant le 5 novembre votre corps, hormis ce qui sera nécessaire pour assurer la police du pays, soit déaponible pour se rendre en Hanoure, mais je vous ferai passer mes ordres d'ici è ce tempe-là. Aussid que vous n'aurer plus besoin de la division de l'armée du Nord, vous la renverez à Gottingen. Le suppose que le roi de Hollande est rest à Weset; s'il avait marché avec l'avant-parde, vous vous concerteriez avec ce prince pour tous ces mouvements. Le principe de votre opération est de ne laisser organiser aucan corps de Hessois et de les désorganiser tous, parce que, si un ou deux régiments se formaient et se jetaient sur nos derrières, ce servit toujours un pelit sujet d'inquétude. Dans ce ces, vous les poursaivriez jusqu'à ce que vous les eussiex détruits. Vous ferez imprimer dans le pays la note den ministier en françàs et en allemand.

Vous publierez aussi la proclamation ci-jointe.

Vous recommanderez au général Lagrange de correspondre tous les jours avec le major général. Un inspecteur aux revues sera envoyé avec le titre et les fonctions d'intendant. Ordonnez que tout homme qui gardera des armes après l'ordre du désarmement soit fusillé.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Trévase (En mante sus Arch. de l'Emp.)

#### 11062.

ANNEXE A LA PIÈCE PRÉCÉDENTE.

## NOTE)

Le sousigné, chargé d'affaires de S. M. l'Empereur et Boi d'Italie, est chargé de déclarer à Son Altese Sérénisaine le prince de Hesse-Cassel, maréchal au service de Prusse, que S. M. l'Empereur a une parfaite connaissance de l'addésion à la coalition de la Prusse de la part de la cour de Cassel; que C'est en conséquence de cette addésion que les

<sup>1</sup> Renove à la cour de Cassel le 31 octobre.

semestriers ont été appelés, des chevaux distribués à la cavalerie, la place de Hanau approvisionnée et ahondamment pourvue de garnison:

Que c'est en vaiu que Sa Majesté a fait connaître à M. de Malsburg, ministre du prince de Hesse-Cassel à Paris, que tout armement de la part du prince de Hesse-Cassel serait regardé comme une hostilité; que, pour toute réponse, la cour de Hesse-Cassel a ordonné à M. de Malsburg de demander des passe-ports à Paris et de retourner à Gassel;

Que, depuis, les troupes prussiennes sont entrées à Cassel; qu'elles y ont été accueillies avec enthousiasme par le prince héréditaire, général au service de Prusse, qui a même traversé la ville à leur tête;

Que ces troupes ont traversé tous les états de Hesse-Cassel pour attaquer l'armée française à Françfort;

Qu'immédiatement après, le plan de campagne de l'armée française étant venu à se développer, les généraux prussiens ont senti la nécessité de rappeler tous leurs détachements pour se concentrer à Weimar, afin de livrer bataille:

Que c'est donc par l'effet des circonstances militaires, et non de la neutralité de la Hesse, que les troupes prussiennes ont rétrogradé sur leurs lieux de rassemblement:

Que, pendant tout le temps que le sort des armes a été incertain, la cour de Cassel a continué ses armements, toujours en opposition aux déclarations de l'Empereur qu'il considérerait tout armement comme un acte d'hostilité:

Que, les armées prussiennes ayant été hattues et rejetées au delà de l'Oder, il serait aussi imprudent qu'insensé de la part du général de l'armée française de laisser se former cette armée hessoise, qui serait prête à tomber sur les derrières de l'armée française si elle éprouvait un échec:

Que le soussigné a donc reçu l'ordre exprès de déclarer que la sûreté de l'armée française exige que la place de Hanau et tout le pays de Hesse-Cassel soient occupés; que les armes, canons, arsenaux, soient remis à l'armée française, et que tous les moyens soient pris pour assurer les derrières de l'armée contre l'inimitié constante qu'a montrée à l'égard de la France la Maison de Hesse-Cassel.

Il rette au prince de Hesse-Cassel à voir dans la situation des choses s'il vent reponsser la force par la force et rendre son pays le théâtre des désastres de la guerre. Toutelois, cela étant incompatible avec une mission politique, le soussigné a reçu ordre de demander ses passe-ports et de se retirer de suite.

Dépôt de la guerre.

#### 11063.

#### DECAJÉME ANNEXE A LA PIECE Nº 11061

### PROCLAMATION 1.

Habitants de Hesse, je viens prendre possession de votre pays. C'est le seul moyen de vous éviter les horreurs de la guerre.

Vous avez dé témoins de la violation de votre territoire par les troupes prussiemes. Vous avez dés écandisés de l'acueul que leur a fait le prince béréditaire. D'ailleurs, votre souverain et son fils, ayant des grades au service de Prusse, sont teruns à l'adéssance aux ordres du commundant en chéf de l'armée prussienne. La qualité de souverain est incompatible avec celle d'officier au service d'une puissance et la dépendance des tribunans vitanues.

Votre religion, vos lois, vos mœurs, vos priviléges seront respectés; la discipline sera maintenne. De votre côté, soyez tranquilles. Ayez confiance au grand souverain dont dépend votre sort. Vous ne pouvez épronver que de l'amélioration.

Depèt de la guerre. (En minute un Arch. de l'Emp.)

<sup>1</sup> Publice à Cassel le 1" novembre.

### 11064.

## 15° BULLETIN DE LA GRANDE ABMÉE.

Wittenberg, n3 october 1806.

Voici les renseignements qu'on a pu recueillir sur les causes de cette étrange guerre.

Le général Schmettau (mort prisonnier à Weimar) fit un mémoire écrit avec beaucoup de force, et dans lequel il établissait que l'armée prussienne devait se regarder comme désbonorée, qu'elle était cependant en état de battre les Français, et qu'il fallait faire la guerre. Les généraux Rüchel (tué) et Blücher (qui ne s'est sauvé que par un subterfuge, en abusant de la bonne foi française) souscrivirent ce mémoire, qui était rédigé en forme de pétition au Roi. Le prince Louis-Ferdinand de Prusse (tué) l'appuya de toutes sortes de sarcasmes. L'incendie gagna toutes les têtes. Le duc de Brunswick (blessé très-grièvement), homme connu pour être sans volonté et sans caractère, fut enrôlé dans la faction de la guerre. Enfin, le mémoire étant ainsi appuyé, on le présenta au Roi. La Reine se chargea de disposer l'esprit de ce prince et de lui faire connaître ce qu'on pensait de lui. Elle lui rapporta qu'on disait qu'il n'était pas brave, et que, s'il ne faisait pas la guerre, c'est qu'il n'osait pas se mettre à la tête de l'armée. Le Roi, réellement aussi brave qu'aucun prince de Prusse, se laissa entraîner, sans cesser de conserver l'opinion intime qu'il faisait une grande faute.

Il faut signaler les hommes qui n'ont pas partagé les illusions des partisans de la guerre : ce sont le respectable s'eld-maréchal Mællendorf et le général Kalkreuth.

On assure qu'après la belle charge du q' et du 10 \* régiment de husand, à Sandleld, le lioi dit : 7 vous prétendet que la cavalerie française ne valait rien; voyez cependant ce que fait la cavalerie légère, et jugez « ce que feront les cuirassiers. Ces troupes ont acquis leur supériorité par quinze ans de combast; il en fandrait ustant sfin de parvenir à les égaler; « mais qui de nous serait assez ennemi de la Prusse pour désirer cette ter-«riblé épreure".

ates.

L'Empereur, déjà maître de toutes les communications et des magasins de l'ennemi, écrivit, le 12 de ce mois, la lettre ci-jointe<sup>1</sup>, qu'il envoya au roi de Prusse par l'officier d'ordonnance Montesquiou.

Cet officier arriva le 13, à quatre heures après midi, au quartier du général Hohenlohe, qui le retint auprès de lui et qui prit la lettre dont il était porteur. Le camp du roi de Prusse était à deux lieuse su arrière; ce prince devait donc recevoir la lettre de l'Empereur au plus tard à sic heures du soir; on ascere cependant qu'il ne la reçut que le 14, à neuf heures du matin, c'est-à-dire lorsque déjà l'on se battait.

On rapporte aussi que le roi de Prusse dit alors : - Si cette lettre était - arrivée plus tôt, peut-être aurait-on pu ne pas se battre; mais ces jeunes regues ont la tête tellement montée, que, s'il oùt été question hier de paix, - je n'aurais pas ramené le tiers de mon armée à Berlin. - Le roi de Prusse a eu deux chevaux tués sous lui et a reçu un coup de fusil dans la manche.

Le duc de Brunswick a eu tous les torts dans cette guerre; il a mal couçu et mal dirigé les mouvements de l'armée; il croyait l'Empereur à Paris, lorsqu'il se trouvait sur ses flancs; il pensait avoir l'initiative des mouvements, et il était déjà tourné.

Au reste, la veille de la bataille, la consternation était déjà dans lesches la les reconnaissaient qu'on était mai posté, et qu'on allait jouer le va-tout de la monarchie. Ils dissient tous, «Elh lien, nous payerons de "notre personne; « ce qui est d'ordinaire le sentiment des hommes qui conservent peu d'espérance.

La Reine se trouvait toujours au quartier général à Weimar; il a bien fallu lui dire enfin que les circonstances étaient sérieuses, et que le tendemain il pouvait se passer de grands événements pour la monarchie prussienne. Elle voulait que le Îtoi lui dit de s'en aller, et, en effet, elle fut mise dans le cas de partir.

Lord Morpeth, envoyé par la cour de Londres pour marchander le sang prussien, mission véritablement indigne d'un homme tel que lui, arriva le 11 à Weimar, chargé de faire des offres séduisantes et de proposer des

<sup>1</sup> Voir pièce n' 10990.

subsides considérables. L'horizon s'était déjà fort obscurci. Le cabinet ne voulut pas voir cet envoyé; il lui fit dire qu'il y avait peut-être peu de séréet pour sa personne, et il l'engagea à retourne à liambourp pour y attendre l'événement. Qu'aurait dit la duchesse de Devonshire si elle avait va son gendre chargé de souffler le feu de la guerre, de venir offfrir un or empoisonné, et obligé de revenir sur ses pas tristement et en grande bâte? On ne peut que s'indigner de voir l'Angleterre compromettre ainsi des agents estimables et jouer un rôle aussi ofieur.

On n'a point encore de nouvelles de la conclusion d'un traité entre la Prusse et la Russie, et il est certain qu'aucun Russe n'a paru jusqu'à ce jour sur le territoire prussien. Du reste l'armée désire fort les voir; ils trouveront Austerlitz en Prusse.

Le prince Louis-Ferdinand de Prusse et les autres généraux qui ont succombé sous les premiers coups des Français sont aujourd'hui désignés comme les principaux moteurs de cette incroyable frénésie. Le Roi, qui en a courr toutes les chances et qui supporte tous les malheurs qui en ont été le résultat, est, de tous les hommes entrainés par elle, celui qui y était demueré le plus étranger.

Il y a à Leipzig une telle quantité de marchandises anglaises, qu'on a déjà offert soixante millions pour les racbeter.

On se demande ce que l'Angleterre gaganera à tout ceci. Elle pouvait recouvrer le Ilanovre, garder le cap de Bonne-Espérance, conserver Malte, faire une paix honorable et rendre la tranquillité au monde. Elle a voulu exciter la Prusse coatre la France, pousser l'Empereur et la renne à bout. Eb bien, elle a conduit la Prusse à sa ruine, provené à l'Empereur une plus grande gloire, à la France une plus grande puissance, et le temps approche où l'on pourra déclarer l'Angleterre en état de blocus continental. Estec donc avec du sang que les Anglais ont espéré alimenter leur commerce et ranimer leur industrie? De grands malbeur peuvent fondre sur l'Angleterre. L'Europe les attribuera à la perte de ce ministre, homète homme, qui voulait gouverner par des idées grandes et libérales, et que le peuple anglais pleurera un jour avec des larnues de sang.

Les colonnes françaises sont déjà en marche sur Potsdam et Berlin. Les députés de Potsdam sont arrivés pour demander une sauvegarde. Le quartier impérial est aujourd'hui à Wittenberg.

Monitrer de 3o ectobre 1806. (En mente se Dépêt de le guerre.)

tt065.

## 16° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Wittenberg, s3 octobre 1806

Le duc de Brunswick a envoyé son maréchal du palais à l'Empereur. Cet officier était chargé d'une lettre par laquelle le duc recommandait ses états à Sa Majesté.

L'Empereur lui a dit : «Si je faisais démolir la ville de Brunswick, et «si je n'y laissais pas pierre sur pierre, que dirait votre prince? La loi du « talion ne me permet-elle pas de faire à Brunswick ce qu'il voulait faire « dans ma capitale? Annoncer le projet de démolir des villes, cela peut « être insensé; mais vouloir ôter l'honneur à toute une armée de braves « gens, lui proposer de quitter l'Allemagne par journées d'étapes, à la seule - sommation de l'armée prussienne, voilà ce que la postérité aura peine à - croire. Le duc de Brunswick n'eût jamais dû se permettre un tel outrage. "Lorsqu'on a blanchi sous les armes, on doit respecter l'honneur militaire; « et ce n'est pas d'ailleurs dans les plaines de la Champagne que ce général « a pu acquérir le droit de traiter les drapeaux français avec un tel mépris. « Une pareille sommation ne déshonorera que le militaire qui l'a pu faire. · Ce n'est pas au roi de Prusse que restera ce déshonneur; c'est au chef de son conseil militaire, c'est au général à qui, dans ces circonstances diffi-«ciles, il avait remis le soin des affaires; c'est enfin le duc de Brunswick - que la France et la Prusse peuvent accuser seul de la guerre. La frénésie - dont ce vieux général a donné l'exemple a autorisé une jeunesse turbu-« lente et entrainé le Roi contre sa propre pensée et son intime conviction. "Toutefois, Monsieur, dites aux habitants du pays de Brunswick qu'ils trou-« veront dans les Français des ennemis généreux; que je désire adoucir à « leur égard les rigueurs de la guerre, et que le mal que pourrait occasionner le passage des troupes serait contre mon gré. Dites au général "Brunswick qu'il sera traité avec tous les égards dus à un officier prussien, « mais que je ne puis reconnaître dans un général prussien un souverain. « S'il arrive que la Maison de Brunswick perde la souveraineté de ses an-« cêtres, elle ne pourra s'en prendre qu'à l'auteur des deux guerres qui, "dans l'une, voulut saper jusque dans ses fondements la grande capitale, ~ qui, dans l'autre, prétendait déshonorer 200,000 braves qu'on parvien-- drait peut-être à vaincre, mais qu'on ne surprendra jamais hors du chemin de l'honneur et de la gloire. Beaucoup de sang a été versé en peu de pours; de grands désastres pèsent sur la monarchie prussienne. Qu'il est digne de blame, cet homme qui, d'un mot, pouvait les prévenir, si, comme Nestor élevant la parole au milieu des conseils, il avait dit : «Jeunesse inconsidérée, taisez-vous; femmes, retournez à vos fuseaux et « rentrez dans l'intérieur de vos ménages! Et vous, Sire, crovez-en le com-- pagnon du plus illustre de vos prédécesseurs : puisque l'empereur Napo-«léon ne veut pas la guerre, ne le placez pas entre la guerre et le désv honneur; ne vous engagez pas dans une lutte dangereuse avec une armée equi s'honore de quinze ans de travaux glorieux, et que la victoire a «accoutumée à tout soumettre. Au lieu de tenir ce langage, qui conve-" nait si bien à la prudence de son âge et à l'expérience de sa longue - carrière, il a été le premier à crier aux armes! il a méconnu jusqu'aux » liens du sang, en armant un fils contre son père; il a menacé de planter - ses drapeaux sur le palais de Stuttgart; et, accompagnant ces démarches - d'imprécations contre la France, il s'est déclaré l'auteur de ce manifeste » insensé qu'il avait désavoué pendant quatorze ans, quoiqu'il n'osât pas « nier de l'avoir revêtu de sa signature. »

On a remarqué que, pendant cette conversation, l'Emperur, avec celtechaleur dont il est quelquefois animé, a répété souvent : « Renverser et « détruire les habitations des citoyens paisibles, c'est un crime qui se » répara avec du temps et de l'argent; mais déshonorer une armée, vouloir, « qu'elle fuie hors de l'Allemagne devant l'aigle prussieme, c'est une » bassesse que celui-là seul qui la conseille était capable de commettre. »

M. de Lucchesini est toujours au quartier général. L'Empereur a refusé

de le voir; mais on observe qu'il a de fréquentes conférences avec le grand maréchal du patais, Duroc.

L'Empereur à ordonné de faire présent, sur la grande quantité de draps anglais qui a été trouvée à Leipzig, d'un habillement complet à chaque officier, et d'une capote et d'un habit à chaque soldat.

Le quartier général est à Kropstædt.

Monatour du 30 actobre 1806. (En munite un Dépit de la garrer.)

## 11066

#### A. M. DE CHAMPAGNY.

Camp impérial, Kropstedt, 26 octobre 1806

Monsieur Champagny, vons verrez que, par décret de ce jour, j'ai ordonné la mise en activité de 3,000 hommes de gardes nationales dans les départements des 11° et 12° divisions militaires. Jen ai donné le commandement et l'organisation au général Lamartillière. Cela sera un moyen de donner du pain à beaucoup d'hommes dans les départements de la Gironde, et un moyen de pourvoir à la sûreté de ces contrées. Concertez cela avec le ministre Dejean et le général Lamartillière, et que celui-ci parte sur-le-champ.

APOLEON

Comm. par MM. de Clumpagny. (Rn munic aux Arch. de l'Essp.)

#### 11067.

### AU MARÉCHAL DAVOUT.

Potsdam, så octobre 1806.

Mon Cousin, une colonne assez considérable est partie de Magdeburg pour Stettin; on manouvre en ce moment pour la conper. Toute la cavalerie légère du maréchal Lannes et la réserve de cavalerie se dirigent sur Oranicaburg, où il me paraît qu'il est à propos que vous dirigiez toute votre division de dragons. Eavoyez de petits partis pour vous mettre en correspondance avec le général Milhaud. qui sera dans la matinée à Hennigsdorf, le général Lasalle qui sera à Ornaienburg; de l'autre côté, envoyer des partis à buit ou dix lieutes de Berlin chercher des renseignements, et faites-moi connaître tous les renseignements que vous pourrez avoir dans cette grande ville. Je resterai toute la journée d'aujourd'hui à Potsdam. Comme le fort de Spandau vut tenir, on le canonnera aujourd'hui. Envoyez-y savoir des renseignements, mais n'en prenez pas d'inquivielle.

NAPOLEON.

Comm. par Mar la maréchale princesse d'Eckmold.

## 11068. AU GÉNÉRAL BERTRAND.

Potsdam, 16 octobre 1806.

Bendez-vous au lieu où vous avez laissé le 10' régiment de husards. Soyez arrié avant le jour avec er régiment à Spandau; coupez la ville et le pont; cernez le fort, mais hors de portée, assez pour parfaitement le reconsaître; interrogez les habitants de Spandau sur ce qu'il y a de nouveau depuis trois ou quatre jours. Le régiment envers un petit parti sur Wüstermark pour se réunir avec le général Savary, qui sera au jour dans ce village avec 100 chevaus. Eavoyez également un petit parti à Hennigatoff pour éclairer cette route et se réunir avec le général de brigade Milhaud, qui doit s'y rendre dans la matinée avec sa cavalerie.

A huit heures j'attendrai le premier rapport que vous me serez sur Spandau et sur tout ce qui pourrait se passer à votre connaissance, de manière que je l'aie avant dix heures du matin.

Le prince Nurat, la cavalerie de dragons arriveront avant neuf heures, l'infanterie avant dix, avec des pièces de 19. Yous aurez avec vous les officiers du génie du prince Murat et du maréchal Lannes. Si fon peut concevoir l'espérance de s'emparer, par une canonnade, du fort, vous piacerez les halteries et vous commencerez la canonnade. Vous m'enverere un rapport à midi, un deuxième à trois heures, un troisème à six heures. Vous reviendrez lorsque Spandau sera pris. Vous m'enverrez une note sur sa position et sa population.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le colonel Henry Bertrand.

#### 11069.

# 17° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Potedam, 95 octobre 1806.

Le corps du maréchal Lannes est arrivé le 24 à Potsdam.

Le corps du maréchal Davout a fait son entrée le 25, à dix heures du matin, à Berlin.

Le corps du maréchal prince de Ponte-Corvo est à Brandeburg.

Le corps du maréchal Augereau fera son entrée à Berlin demain sof. l'Empereur est arrivé hier à Poddam et est descendu au palais, sons la soirce il est allé visiter le nouveau palais, Sans-Souci et toutes les positions qui environner Potsdam. Il a trowé la situation et la distribution du château de Sans-Souci agréables. Il est resté quelque temps dans la chambre du grand Frédéric, qui se trouve tendue et meublée telle qu'elle l'était à sa mort.

Le prince Ferdinand, frère du grand Frédéric, est demeuré à Berlin. On a trouvé dans l'arsenal de Berlin cinq cents pièces de canon, plu-

sieurs centaines de milliers de poudre et plusieurs milliers de fusils. Le général Hulin est nommé commandant de Berlin.

Le général Bertrand, aide de camp de l'Empereur, s'est rendu à Spandau; la forteresse se défend; il en a fait l'investissement avec les dragons de la division Dupont.

Le grand-duc de Berg s'est rendu à Spandau pour se mettre à la poursuite d'une colonne qui file de Spandau sur Stettin, et qu'on espère couper.

Le maréchal Lefebvre, commandant la Garde impériale à pied, et le maréchal Bessières, commandant la Garde impériale à cheval, sont arrivés à Potsdam le 24, à neuf heures du soir. La Garde à pied a fait quatorze lieues dans un jour. L'Empereur reste toute la journée du 25 à Potsdam.

Le corps du maréchal Nev bloque Magdeburg.

Le corps du maréchal Soult a passé l'Elbe à une journée de Magdeburg et poursuit l'ennemi sur Stettin.

Le temps continue à être superbe; c'est le plus bel autoinne que l'on ait vu.

En route l'Empereur, étant à cheval pour se rendre de Wittenberg à Potsdaiu, a été surpris par un orage et a mis pied à terre dans la maison du grand veneur de Saxe. Sa Majesté a été fort surprise de s'entendre appeler par son nom par une jolie femme; c'était une Égyptienne, veuve d'un officier français de l'armée d'Égypte, et qui se trouvait en Saxe depuis trois mois; elle demeurait chez le graud veneur de Saxe, qui l'avait recueillie et honorablement traitée. L'Empereur lui a fait une pension de 1,900 francs et s'est chargé de placer son enfant. 

C'est la première fois, a dit l'Empereur, que je mets pied à terre pour un orage; j'avais le pres-« sentiment qu'une bonne action m'attendait là. »

On a remarqué comme une singularité que l'Empereur Napoléon est arrivé à Potsdam et est descendu dans le même appartement, le même jour et presqu'à la même heure que l'empereur de Russie, lors du voyage que fit ce prince, l'anuée passée, qui a été si funeste à la Prusse. C'est de ce moment que la Reine a quitté le soin de ses affaires intérieures et les graves occupations de la toilette pour se mêler des affaires d'état, influencer le Roi, et susciter partout ce feu dont elle était possédée.

La saine partie de la nation prussienne regarde ce voyage comme un des plus grands malheurs qui soit arrivé à la Prusse. On ne se fait point d'idée de l'activité de la faction prussienne pour porter le Roi à la guerre malgré lui. Le résultat du célèbre serment fait sur le tombeau du grand Frédéric, le 4 novembre 1805, a été la bataille d'Austerlitz et l'évacuation de l'Allemagne par l'armée russe à journées d'étapes. On fit, quarantehuit heures après, sur ce sujet, une gravure qu'on voit dans toutes les boutiques, et qui excite le rire même des paysans. On y voit le bel empereur de Russie, près de lui la Reine, et de l'autre côté le Roi qui lève la main sur le tombeau du grand Frédéric; la Reine elle-même, drapée d'un châle, à peu près comme les gravures de Londres représentent lady Hamilton, appuie la main sur son cœur et a l'air de regarder l'empereur de llussie. On ne conçoit point que la police de Berlin ait laissé répandre une aussi pitosable satire.

Toutefois l'ombre du grand Frédéric n'a pu que s'indigner de cette scène scandalcuse. Son génie, son esprit et ses veux étaient avec la nation qu'il a tant estimée, et dont il dissit que, s'il en était roi, il ne se tirerait point un coup de canon en Europe sans sa permission.

Moniteur du n novembre 1806. (En monte au Dépit de la guerre )

11070

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Petsdam, 25 octobre 1806.

Monsieur Dejean, vingt-quatre heures après la réception du présent ordre, faites partir soivante jeunes gens de l'école de Metz pour se rendre au parc de la Grande Armée comme sous-lieutenants. Le major général leur désignera les compagnies dans lesquelles ils doivent entrer. L'artillerie a besoin de sujets. Expédiez-en également dix pour servir comme adjoints du génie, et remplacez tous ces jeunes gens à l'école de Metz. l'imagine que vous avez déjà expédié les jeunes gens de l'école de Fontainebleau et de l'école polytechnique que j'ai nommés. Rendez-vous vous-même à l'ontainebleau, et choisissez-y deux cents jeunes gens que vous adresserez au major général, qui les attachera aux différents corps. Faites également une inspection à Saint-Cyr, et choisissez-y les jeunes gens au-dessus de dix-sept ans pour être employés dans des corps. Chargez le général Lacuée d'envoyer de l'école polytechnique à l'armée ce qu'il y a de trop. Cinq à six cents jeunes gens instruits ne feront que du bien aux corps et y acquerront plus en trois mois qu'ils ne pourront acquérir en deux ans dans les livres. Mais il faut que tout cela parte quatre ou cinq jours après cette lettre et arrive avant le 10 novembre à Berlin. Je vous ai fait connaître que je ne voulais point d'adjudants commandants ni d'adjoints dans les divisions de l'intérieur, excepté un pour Brest; et il faut donner la réforme à tous ceux qui ne pourraient pas servir activement. Il set riouve beaucoup de mauvais parmi ceux qui arrivent ici; je les reformerai à mesure. Il est ridicule d'avoir des officiers qui ne servent point et des restes des événements de la révolution qui ne soient d'aucues utilité. Je n'ai pas besoin davantage, dans l'intérieur, d'inspecteurs aux revues et de commissaires des guerres; ependant la Grande Armée en a besoin. Un général de brigade et un général de divisious sont sufficient par le des des la commissaires des guerres de de viven et que l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de généraux, autant de commissaires ordonnaieurs et des guerres et la moitié d'inspecteurs aux revues. Mon intention n'est pas d'avoir une organisation nombreuse sans troupes.

Favais ordonné qu'on passât une inspection générale au 1" octobre pour réformer les hommes blessés ou infirmes; j'imagine qu'elle a eu lieu. Il est bien important de débarrasser nos cadres de ce tas d'hommes inutiles qui y sont encore.

Donnez ordre au général de division Legrand, qui est à Boulogue, de se rendre à Wesel pour y servir sous les ordres du roi de Hollande; le maréchal Brune a beaucoup de généraux; il le fera remplacer par un bon général de brigade.

Comme j'ai retiré de Bordeaux le 1" régiment italien et le 115", il est convenable de mettre en réquisition dans lex Landes, dans la Gironde et les Pyránées, 3,000 hommes de gardes nationales pour garder les côtes. Dans ce cas le sénateur Lamartillière pourra en effectuer l'organisation et les commander. Yous trouverez ci-joint le décret que j'ai pris à ce suiet.

Failes connaître au sénateur Gouvion que je le verrai avec plaisir ici. où je l'emploierai utilement pour mon service; qu'il peut partir pour venir me joindre à Berlin.

Je n'estends pas dire qu'on ait organisé les légions du Nord, Vous me parlez pas des régiments suises. Je reçois seulement un rapport sur les Grisons, où il me paraît qu'on a commencé à s'organiser. Présentez au conseil des ministres un projet de sénatus-consulte pour m'autoriser à appeler la conserpicion de 1807 avant le temps.

63.

J'ai pris un décret pour dédoubler les trois bataillons du train de deruière formation; j'en ai besoin. Activez le plus possible leur organisation. Pour les chevaux et les barnais, je me les procurerai ici; il suffit qu'il me vienne des soldats du train. Ordonnez au g' bataillon du train, qu'ex cut à Douai, de se diriger sur Efrut. Avec les fonds que vous liucut dounés, il se procurera des chevaux en Allemagne avec beaucoup plus de facilité.

Tai ordonné que les dépôts des cinq régiments de dragons qui son tà Versailles, celni qui est à Moulins et le 10°, qui est à Amiens, cussent chacun 200 chevaux; mais ces dépôts out plus de 200 hommes. Ordonnez que le surplus parte pour Berlin avec leurs bottes et leurs sabres; arrivés à Berlin, je les monterai.

Donnez ordre au général de brigade Labruyère, qui est au camp de Boulogne, de se rendre à la Grande Armée.

Donnez ordre à la 6" compagnie du 5" régiment d'artillerie, qui est Boulogne, de se rendre à l'armée. Cette compagnie sera complétée à 100 hommes. Donnez ordre à la 11" compagnie du 8" d'artillerie, qui est à Boulogne, de se compléter à 100 hommes, pour se rendre également à la Grande Armée.

NAPOLÉON.

Déplit de la guerre. (En monte sus Arch. de l'Emp.)

11071.

### AL GÉNÉRAL LAMABTILLIÈRE.

Petelem, 15 octobre 1806.

Monsieur le Sénateur Lamartillière, je vous donne une mission qui vous convaincra de l'estime que je vous porte et de ma confiance dans votre talent et dans votre zèle pour mon service.

Transportez-vous à Bordeaux. Réunissez 3,000 hommes de gardes nancles; instruisez-les pour la défense de mes côtes de la Gironde. En cas d'événements ayez même l'œil sur Rochefort, pour pouvoir vous y porter.

Il me suffit que ces corps soient en état de servir au 1" décembre.

Vous les ferez exercer pendant tous les mois d'hiver, afiu qu'ils soient en état de servir au printemps, saison où les Anglais peuvent inquiéter mes obles.

Napoléox.

Archives de l'Empire

#### 11072.

#### AU MARÉCHAL KELLERMANN

Potsdam, 95 october 1806

Mon Cousin, vous n'avez point compris le sens de l'organisation du corps de gendarmerie d'ordonnance. Cela n'a rien de commun avec les corps qu'on avait demandés. Mon intention a été que les officiers fussent pris parmi eux-mêmes. En organisant ce corps, j'ai été induit plus pai des raisons politiques que militaires. Le vous eavoie la liste que me fait parvenir le ministre de l'intérieur. Quand vous en aurez cent, vous les organiserez et vous les dirigerez sur Berlin, en nommant les officiers pris parmi eux-mêmes.

NAPOLÉON.

Consta, par M. Ie due de Valmy. (En mionte sus Arch, de l'Emp.)

#### 11073.

#### AU PRINCE EUGÈNE.

Post-lam, 25 octobre 1806.

Mon Pils, le roi de Naples renvoie deux régiments de dragons. Aussidu que la tête sera arrivée à Ancien, vous ferez partir deux régiments de chasseurs que vous dirigerez sur Augsbourg. Les dépôts des cinq régiments de chasseurs et des sept de dragons de l'armée de Naples qui sont en latie doivent avoir so ochevaux, mais ils ont beaucoup plus d'hommes: envoyez-m'en l'état sans délai, et donnez-leur l'autorisation de passer un areché pour acheter un plus grand nombre de chevaux. Veilte à l'organisation de ces quatorne escadrons: faites revenir le bataillon à pied d'Ancione, et porteu une grande activité à les monter, afin qu'en mars prochain la exvalerie de Naples vous forme un corsp de 4,000 chevaux.

instruit et discipliné. Vous devez avoir déjà reçu en Italie plus de 15,000 conscrits. Je vois avec plaisir que leur habillement est prêt, et qu'on ne perdra pas de temps à les discipliner. Écrivez-moi si le ministre Dejean a donné la retraite aux vieux officiers, et s'il a envoyé des jeunes gens pour les remplacer. Lisez et relisez l'instruction générale que je vous ai donnée avant mon départ, et exécutez-la constamment et insensiblement. En me renvoyant deux régiments de chasseurs, envoyez-moi les plus nombreux en hommes; leurs selles seront portées sur des chariots, et vous les dirigerez sur Augsbourg. Donnez ordre aux majors de partir devant pour acheter des chevaux à Augsbourg avec les fonds qu'ils ont; je fournirai le surplus. Comme les chevaux sont rares en Italie, les régiments qui partent pourraient laisser des chevaux aux régiments qui restent en Italie; ils se procureront des chevaux en Allemagne avec l'argent de ceux qu'ils auront vendus aux autres corps; par ce moyen on ne perdra rien en Italie en nombre de chevaux. Surtout ne touchez jamais aux deux régiments de cavalerie du corps du Frioul. Ce corps ainsi organisé formerait votre corps de retraite, comme vos dépôts formeraient vos garnisous. Les grands coups se porteront ici. Toutes ces dispositions ne sont que spéculatives. Il n'y a pas d'apparence que l'Autriche bouge, surtout aujourd'hui que la Prusse est anéantie.

NAPOLEON.

Comm. par S. S. L. M<sup>ma</sup> In duchesse de Leuchtenberg.

11074. AU ROI DE NAPLES.

Potedass, a5 octobre 1806.

Le vois avec plaisir que vous avez renvoyé deux régiments de cavalerie; renvoyez-en deux autres. Les régiments de cavalerie vous sont, à c que je vois, peu nécessiries à Naples. Fauruis bien quelque chose à dire à l'envoi de 2,000 galériens, dont je ne saurai que faire en France. Pourvu, au moins, qu'ils soient bien gardés et qu'ils n'empestent point le Piémont! Prenez tous les moyens pour préserver vos troupes des maladies.

Je vois avec peine que vous avez renvoyé Verdier; c'est un excellent officier. Vous avez peu d'hommes qui, dans des événements, pourraient vous rendre les services que vous deviez attendre de cet officier. Toutefois renvoyez tous les généraux dont vous n'avez pas besoin, et gardez les bons, ceux qui ont l'habitude du feu et des chances.

J'ai écrasé la monarchie prussienne; j'écraserai les Russes, s'ils arrivent: je ne crains pas davantage les Autrichiens. Je ne vous demanderai pas de troupes; je n'en ai pas besoin. Si cependant vous pouvez m'envoyer de la cavalerie, faites-le; car autant vous en enverrez, autant j'en retirerai d'Italie pour la Grande Armée. C'est ici le pays de la cavalerie, et elle ne peut rien à Naples contre des brigands, ni dans les rochers et dans les montagnes.

l'ai ordonné à mon ministre du trésor de vous envoyer encore 500,000 francs en or. Si les pertes que vous avez faites en Polonais rendaient leurs cadres incomplets, envoyez-les à Landau, où ils feront partie des légions du Nord. Ce sera un objet d'économie pour vous.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11075. AU ROI DE HOLLANDE.

Potedam, 25 ectobre 1806.

Vous avez eu tort de demander qu'on levât des gardes nationales dans

les nouveaux départements. Le grand nombre de conscrits qui va arriver dans les 25° et 26° divisions militaires est tel, qu'on pourra mettre facilement 10,000 hommes dans Wesel, si cela était nécessaire. Vous avez eu également tort de demander que les corps qui sont à Paris se dirigeassent sur Wesel, puisque vous n'en avez aucun besoin, et que ces corps sont destinés à se porter en Bretagne, à Cherbourg ou à Boulogne, selon les circonstances. Vous vous décidez trop vite, vous vous alarmez pour peu de chose; il faut délibérer avec plus de sang-froid et mûrir vos

instructions. Si ces corps claient à Wesel, où ils sont inutiles, et que les Angliais fasent un débarquement à Brest, vous voyez combien mes mesures seraient dérangées. Je donne ordre qu'on envoie à votre armée le général Legrand, qui est à Boulogne. Que diable voulez-vous faire du général Desfourneaux, qui ri a jumais fait la genere sur le continent? Il ne l'a faite qu'à la Guadeloupe, et il serait bien embarrassé de commander un régiment en ligne.

Aucun événement imprévu ne vous mettait à même de faire ces demandes aux ministres. Qu'ils vous aient, après un conseil, refusé, ils ont en raison. Votre tête va trop vite, Je n'ai donc pu qu'approuver la couduite des ministres, ce qui est fâcheux. Si vous aviez attendu, au contraire, que les Anglais fussent débarqués en Hanovre ou eu Hollande, ils eussent été au-devant de vos désirs, ou mienx je les ensse prévenus. Une réserve dans un point central doit garder la circonférence; je vous l'ai déjà expliqué dans mes instructions. Jusqu'à cette heure, rien n'est changé depuis mon départ de Mayence, ce qui n'a pas échappé aux ministres. Si l'avais on penser qu'il fût utile de mettre des gardes nationales à Wesel, je n'y aurais pas mangué; mais là des gardes nationales ne valent rien. Quant au calcul que vous faites, qu'il fallait quinze jours pour porter en Hollande les troupes de Paris, je vous ai déjà fait connaître qu'au moyen des dispositions que j'ai faites elles y seront rendues en quatre jours; et ces dispositions sont convenues avec le ministre Dejean, qui n'y manquera pas. l'espère qu'aujourd'hui votre avant-garde se trouve à Gœttingen.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11076. AU MARÉCHAL DAVOUT.

Potsdam, 15 octobre 1806, 5 heures du soir.

Mon Cousin, je vous annonce la nouvelle que Spandau vieut de se rendre. On y a trouvé quatre-vingts pièces de canon, beaucoup de poudre, beaucoup de vivres et 300 prisonniers d'état. On y a fait 1,200 prisonniers.

Napoléon.

Comm. per M\*\* in maréchale princesse d'Eckmuhl. (En missie sus Arch. de l'Emp.)

11077.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Potsdam, ab octobre 1806.

Mon Cousin, donnez fortre que tons les bateaux qui sont à Venbrick soient euvoyés à Spandau, et que les effets qu'ils ont à bord soient remis dans les magasins de cette place. Envoyez à cet effet un adjoint qui parcourra la rivière jusqu'au lieu où sont nos troupes, et au fur et à mesure fera descendre les bateaux qui sersient pris, sur Spandau.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. ( Sa muste sus Arch, de l'Emp. )

> 11078. A. M. BIGNON.

> > Potsdam, 25 octobre 1806.

Monsieur Bignon, mon intention est que vous preniez les ordres du major général pour vous rendre à Spandau et y remplir la mission suisunte : il y a 300 prisonniers d'état à Spandau; vous verrez leur écrou, les interrogerez l'un après l'autre et m'en rendrez compte, afin que ceux

qui ne sont criminels qu'envers leur gouvernement puissent être relâchés, et que ceux qui ont commis des crimes réels puissent être transférés dand'autres prisons, mon intention étant de n'avoir aucun prisonnier à Soandau.

NAPOLEON.

Commin. par M. le buron Ermouf. (Re monte sus Arch. de l'Emp.)

65

#### 11079.

### A M. FOUCHÉ.

Potsdam, 25 octobre 1806.

Le vous envoir una appronvé de la dépense relative à la mise en schedu hallet du Reion d'Uque. Filise-vous rendre compte en détail de ce hallet, et voyez-en la première représentation pour vous assurer qu'il n'y a rien de mauvais, vous comprenez dans quel sens. Ce sujet me paraît d'ailleurs heau; ject moi qu'il il donné à Gardet.

NAPOLEON.

Archives de l'Empore.

### 11080. A. M. MOLLIEN.

Potedess, +5 october +5o6.

Monsieur Mollien, je reçois votre lettre du 15. Je ne comprends pas qu'il n'y ait que 1,500,000 france dans la cuisse de réserve à Mayence. Quinze millions à la honne heure, mais 1,500,000 francs me paraissent une somme bien insuffisante, puisqu'il devrait y avoir la solde de quatre mois de l'armée. Prenez douc vos mesures pour compléter à Mayence la solde de ces quatre mois, qui holt loujours ve visiter.

Le prince de Neufchâtel, par mes ordres, a fait venir deux millions nei, afin de n'être point pris au dépourvu et de les employer selon les circonstances.

Vaportion

( omm. par Mar la constant Mullion. (En moste ous Arch. de (Enp.)

11081.

AU GÉNÉRAL SAVARY,

Potsdam, 26 octobre 1806, 5 hrures du matou.

Restez toute la journée dans votre position. Portez-vous partout où vos

chesua, peuvent aller, Si vous pouvez aller jusqu'à Fehrbellin, il sera possible que vous y trouviez quelque chose. Si vous prenez des chesnax, envoyez-en à Spandau pour monter les dragons. Envoyez-moi des renseigmenents si vous en avez d'importants. Vous pourrez les envoyer directement au prince Murat, qui est à Oranienburg.

NAPOLÉON

Archives de l'Empire

#### 11082.

### AU MARÉCHAL DAVOUT.

Potsdam, n6 ectobre 1806, h heures du matin.

Mon Gousin, envoye des partis le long du chemin de Francfort et di canal qui se jette dans FOder, prês de Francfort, afin de prendre teus les bateaux partis de Berlin, il y a cinq ou six jours, portant des objets apparteannt à la cour ou des objets d'artillerie. Jimagine que vous avec envoyé des partis sur Ristrin. Les deux divisions de cuirassiers de Nansouly et al Hautpoul se rendent à Berlin. Je ne rends aujourd'hui à Charlottehmpr. J'altends des détails aur la situation de Berlin.

NAPOLÉON.

Un parti de cavalerie qui se porterait sur le second canal arréterait tout ce qui serait évacué de Berlin par là.

Lonum, par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmuhl (En minute sux Arch de l'Esep.)

#### 11083.

#### AU GRAND-DUG DE BERG.

Potsdam, 26 octobre 1806, 10 heures du maiin.

Je reçois votre lettre de six heures du matin de Hennigsdorf. La direction que vous prenez est bonne. Conchez ce soir avec vos divisions à Zehdenick, ayant de fortes reconnaissances sur Gransee et Templin. L'avant-

..

garde du maréchal Lannes conchera à Falkenthal, et son infanterie aussi près de Falkenthal qu'il pourra.

Le maréchal Bernadotte sera demain à Fehrbellin.

Il me tarde de connaître ce qu'ont rapporté vos reconnaissances de Ruppin. C'est derrière cette route que file l'ennemi; je pense qu'il file par Kyritz et Rheinsberg.

Au moment même je reçois une lettre du maréchal Soult, de Hohen-warsleben, le 24, à huit heures du soir. La colonne commandée par le duc de Weimar, forte de 5,000 hommes, s'était présentée à Magdeburg. Voyant le passage obstrué, elle avait téché de filer sur Tangermûnde, où l'eumeni a un pont de bateaux. Le maréchal Soult lui avait compé le homin, était en pleine marche pour tomber dessus et apercevait es leux. Pas un homme de cette colonne n'échappera. Il paraît que le 23 l'arrière-garde de Blûcher a passé à Tangermûnde: nous lui avons fait 1 vo prisonniers.

NAPOLÉON.

Andrew de l'Empire.

### 11084. AU MARÉCHAL LANNES.

Potsdam, 86 octobre 1806, 11 heures du matin.

Mon Cousin, il n'y a pas qu'une colonne; toutes les troupes de l'ennemi sont depuis Tangermânde jisqu'à Stettin. Elles passent derrière Ruppin, en s'appuyant du côté du Mecklembourg. Vous ne sauriez arriver trop tôt à Zehdenick. Je vous ai écrit il y a une heure sur cet objet.

NAPOLEGY.

Comm. par M. le duc de Montebello (En monte en Arch. de (Emp.)

11085.

### A W. CAMBACÉRÈS.

Potedara, 26 octobre 1806.

Mon Cousin, le roi de Naples envoie 2,000 galériens en Italie; j'or-

donne que 1,000 restent en Italie, que 500 soient envoyés en Corse pour travailler aux chemins et être répartis chez les hahitants, et que les 500 autres soient envoyés aux marais de Rochefort. Prévence-en le ministre Dejean et les ministres de l'intérieur et de la marine, pour que des mesures soient prises pour l'érection de ces dispositions.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le duc de Cambacérès.

### 11086. A. M. CAMBACÉRÉS.

Potadam, #6 octobre 1806

Mon Cousin, je vous envoie une pièce qui est de l'autre monde. Si les auteurs ne sont pas des fous, ce sont des scélérats qu'il faut sévèrement châtier. Suivez, je vous prie, cette affaire.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérés. (En munte ous Arch. de l'Emp.)

### 11087. A M. FOUCHÉ.

Potedem, eti ortobre 1806.

En rapport du 16 octobre, du macéchal Moncey, que j'ai envoyé à M. l'archichancelier, me rend compte d'un plan d'insurrection de 93. Je sais qu'on peut faire des proclamations dans tous les sens, « le peu d'attention que méritent ces sortes de proclamations. Mais un homme arrêté s'est ouvert les veines; il faudrait savoir quel est cet homme. Actil figuré dans le parti révolutionnaire, ou est-il un agent de l'étranger? Si, comme le rapport le dit, cet homme est connu pour ses relations avec ce parti, nul doute que ce ne soit un nouvement d'insurrection des frères et ania. C'est là qu'est la question. Si cet homme nest pas un révolutionnaire, je sersis porté à croire qu'il est un instrument du parti étrauger, qui cherehe tous les moyens propres à jeter de l'agitation dans les esprits.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

11088.

A M. DE LA ROCHEFOUCAULD,

I VIENNE.

Potedam, of actobre 1806

Jai requ votre lettre du 20. Jai fait donner l'ordre au général Anréoss, de se potre à Prague, au quartier général du prince Charles, s'il est vrai que ce prince y soit à la tête d'une armée de 60 à 80,000 hommes. Si vos renseignements sont exacts, caussezen avec le ministère Dites qu'il est ridieule de tenir une armée aussi considérable dabts des provinces frontières, sons préfeste de maintenir sa neutralité que personne ne peut violer, ce qui peut tout au plus mériter 10 on 12,000 hommes; qu'il serait converable de cesser des préparatifs qui ne sont propres qu'à inspirer la défiance; qu'on arme partout en Autriche, secritement; qu'on fait répiadre les semestriers; qu'on organise les remontes, etc. Si out cela est vrai, ne vous contentez pas d'en parler au ministre, parlex-en à l'Empereur. Vous ne manquerez pas d'observer que c'est ainsi qu'on commence les guerres et qu'on entraîne les puissances où elles ne veulent pas aller. Je désire que vos représentations les portent à diminuer ce sa armements et à songer surtout à ce qu'ils font.

Je suis à Berlin depuis deux jours. L'armée prassienne est tout à fait détruite; j'en ai pris, dispersé, tué les deux tiers; ce qui reste est saus fusils, sans bagages, etc. Cependant la plus grande partie de mon armée n'a pas donné; de manière que j'ai plus de 100,000 lommes qui n'ont pas tiré un comp de fusil.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 11089.

#### AU GRAND-DUC DE BERG.

Potedam, of octobre (Auf-

Du moment que vous aurez dépassé Zehdenick, jetet des partis sur Prenzlow et Strelitz. Vous aurez déjà eu les rapports de vos reconnissances de Buppin. J'imagine qu'aujourd'hui le maréchal Lannes, s'il n'a pas d'autres renseignements, ne sera pas loin de Zehdenick; il faut que vous vous troute à une demi-journée de lui, tant pour ne pas l'emberrasser que pour avoir des vivres. Jeter des partis de exvalerie légère pour avoir des renseignements. Le tiens pour impossible que vous ne finissier pas par faire quelques hons coups, d'autant plus que le maréchal Bernadotte vous suit à une journée derrière. Selon tous les renseignements que je reçois, il y a des corps entiers, même des colonnes, qui se dirigient sur Berlin, et qui errent en suivant tantôt la direction de Kustrin, tantôt celle de Stettin. On m'assure que Stettin n'est pas approxisionné. Vos partis doivent se trouver le «38 sous les murs de Stettin; quelques prisonniers que vous ferez, quelques bourgementres que vous ferez prendreprès de Stettin, vous donneront des renseignements que vous ferez prendreprès de Stettin, vous donneront des renseignements.

VAPOLÉON

Archives de l'Empire

#### 11090.

#### AU GÉNÉRAL SONGIS.

Petsdam, 26 octobre 1500

Le vous ai fait connaître l'importance que j'attache à la place de Wittenberg. Il et donc nécessaire d'y expédier, and élai, une trentaine de pièces de canon, de celles trouvées à Berlin, et des mortiers et obusiers. Le désire heaucoup que dans six on sept jonrs cette place soit armée.

VAPOLÉON

Archives de l'Empire

#### 11091

#### AL GÉNÉRAL SONGIS.

Charlottenburg, 26 octobre 1806

Mon intention est d'armer le fort et la ville de Spandau; envoyes-y un général de brigade d'artillerie pour y organiser le service, et qu'avant demain, à neuf beures du matin, il y ait une compagnie entière d'artillerie de 100 hommes, une escouade d'ouvriers, un chef de brigade on de hataillon d'artillerie, un officier en résidence, un garde-magsain général, un artificier. Le général de brigade y restera jusqu'à ce que le service soit parfaitement monté.

Toutes les poudres qui se trouvent à Berlin et dans tous les pays entre la Sprée et l'Oder seront sans délai transportées à Spandau, ainsi que les plombs et tous les matériaux pour faire des cartouches à balle et à boulet; également tous les matériaux propres aux travaux de l'arsenal. Je vous le répète, je ne veux rien à Berlin. Les transports de Berlin à Spandan sont très-faciles, puisqu'il y a la Sprée.

On choisira à Spandau des souterrains pour qu'ils puissent contenir un million de pouirre et des emplacements pour contenir quatre à cinq millions de cartochees; on établira une salle d'artifice, je n'en veux que là, un arsenal de construction, et on organisera tout ce que j'ai déjà rodonané pour Efurt et Wittenberg. Efurt, vittenberg et Spandau, voilà mes trois places de dépôts. Quelle que soit celle de ces places où je me dirige, j'y dois trouver poudre, pierres à l'un, lissis, cartocaches à balle et à boulet, moyens de rechange et de réparations nécessaires après une bataille gagnée ou perdue. On doit constamment considérre le reste du pays comme pouvant étre occupé d'un moment à l'autre par la exaderie ou les colonnes ennemies. Ainsi l'artillerie à Spandau doit être considérée sous deux points de vue : artillerie a écressaire à la défense de la place, artillerie et munitions de guerre de toute espèce, de dépôt, pour réparer les consommations et les pertes. Il faut donc que, dans trois ours, si cette place était cernée, l'artillerie ré le messure pour se dé-

fendre; que, pour cela, les plates-formes fussent établies; que le bois soit déjà coupé pour faire ées saucissons et qu'avant ais; jours tout ce que j'ai à Berlin, qui peut mêten élecssaire, comme munitions, pièces de rechange, artilière de campagne, se trouve emmagasiné dans le fort de Spanda. Je vous si déjà ordonné de faire revenir tout ce que vous aviec en arrière, à Angsbourg. Ulm, Warburg, Kronach, no, pas en matériel, car je crois que vous avez ici plus qu'il ne vous faut, mais en personnel; enfin en tout ce qui vous can fecessaire. Répartissez ces moyens sur Erfurt, Wittenberg et Spandau.

Numerican

Archives de l'Empire.

11092. A. M. DARU.

Monsieur Daru, je vous ai fait connaître qu'Erfurt et Wittenberg étaient des dépôts de l'armée. Spandau est une place que l'ennemi ne prendra jamais; elle est située sur la Sprée, à deux lieues de Berlin. C'est dans cette place qu'on doit mettre tous les dépôts de l'armée, car mon intention n'est point de garder Berlin, Le payeur de l'armée sera rappelé de Wittenberg à Spandau; sous quelque prétexte que ce soit, il ne logera point à Berlin. Il y a dans ce moment-ci dans le fort de Spandau deux fours capables de confectionner 10,000 rations par jour. J'ai ordonné au génie de désigner l'emplacement pour construire les fours nécessaires à la confection de 60,000 rations par jour. Faites construire ces fours; faites aussi travailler à faire autant de biscuit qu'il sera possible, sans nuire au service journalier. Il v a à Spandau des magasins très-considérables; à la visite que j'en ai faite, je pense qu'il y a au moins 60,000 quintaux de farine et autant de seigle ou de blé; cela suffit pour nourrir mon armée pendant deux mois. Mon intention est que ces magasins soient augmentés au lieu d'être diminués, que le seigle et le blé soient convertis en farines, les farines en biscuit. Il faut donc que demain, avant la pointe du jour, il y ait un commissaire des guerres dans le fort de Spandau; qu'il y reste sans que sous aucun prétexte il puisse en être retiré; qu'il y ait un garde-magasin et un inspecteur des vivres. Les inveutaires seront faits sans délai, et vous nommerez un auditeur pour assister audits inventaires. Vous preudrez des meuvers pour réunir dans la citadelle de Spandau 1,500,000 boisseaux d'avoine, des légumes, du riz et de l'eaude-vic ou de la bètre pour l'armée pendant deux mois. Je n'ai besoin à Berlin au de di ournalier de l'armée.

Tous les effets d'habillement qui sersient à Berlin on ailleurs devront ètre réunis à Spandau; s'ils ne peuvent tenir dans la citadelle, on les mettra dans la ville. On réunir à Spandau mes moyens pour les hipitanx. On retirera de Berlin ce qui sera nécessaire. On formera à la citadelle, dans le local que désignera le génie, un hipital pour 1,200 blessés, et dans la ville trois hipitanx, chacun de 2 00 3 00 malades. J'antorise qu'on élablisse à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de blessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de blessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de blessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux point de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades; je ne veux pour de libessés libes de libessés à Berlin un hipital pour 400 malades pour 400 mal

NAPOLÉON

Counts, par M. le counte Duris (Es minute ous Arch. de l'Eury.)

11093.

PROCLAMATION A L'ARMÉE.

Camp impersal de Potsdam, 26 octobre 1806.

Soldats, vous avez justifié mon attente et répondu dignement à la confiance du peuple français.

Vous avez supporté les privations et les fatigues avec autant de conrage que vous sexe motré d'intrépublié et de sup-froid au milieu des combats. Vous étes les dignes béfenseurs de l'honneur de ma couronne et de la gloire du grand peuple. Tant que vous serez animés de cet sepuit, rien ne pourra vous résister. La cavaleire a ravisiés avec l'infanterie et fartilleire; je ne sais désormais à quelle arme je dois donner la préférence; vous étes tous de hous soldats.

Voici les résultats de nos travaux : une des premières puissurces mitiaires de l'Europe, qui osa naguère nous proposer une hontense capitulation, est anéantie. Les forèts, les délités de la Franconie, la Saale, l'Elbe, que nos pères n'eussent pas traversés en sept ans, nous les avons traversés en sept jours, et livré, dans l'intervale, quatre combats et une grande bataille. Nous avous précédé à Potsdam, à Berlin, la renommée de nos victoires. Nous avons fait 60,000 prisonniers, pris 65 drapeaux. parmi lesquels cent des Gardes du roi de Prusse, 600 pièces de canon. 3 forteresses, plus de 30 généraux. Cependant près de la moitié de vous regrettent de n'avoir pas encore tiré un coup de finisil. Toutes les provinces de la monarchie prussienne issurà il 10 der sont en notre pouvoir.

Soldats, les Busses se vantent de venir à nous; nous marcherons à leur reucontre, nous leur épargaerons la moitié du chemin. Ils retrouveront Austerlitz au milieu de la Prusse. Une nation qui a aussi dú oublié la générasité dont nous avons usé enteres elle après cette bataille où sompreure, as cour, les débris de son armée noit de leur salut qui a capitulation que nous leur avons accordée, est une nation qui ne saurait jutter avec succès contre nous.

Cependant, tandis que nous marchons au-de-vant des Russes, de nouvelles armées formées dans l'intérieur de l'empire viennent prendre notre place pour garder nos conquêtes. Mon peuple tout entire s'est levé, indiginé de la honteuse capitalation que les ministres prussiens, danleur délire, nous on proposée.

Vos routes et nos villes frontières sont remplies de conscrits, qui brileut de marcher sur vos traces. Nous ne serons plus désormais les jouetd'une paix traitresse, et nous ne poserous plus les armes que nous n'ayons obligé les Anglais, ces éternels ennemis de notre nation, à renoncer au projet de troubler le continent et à la tyramie des mers.

Soldats, je ne puis mieux vous exprimer les sentiments que j'ai pour vous qu'en vous disant que je vous porte dans mon cœur l'amour que vous nie montrez tous les jours.

Neportion

Monsteur du 6 novembre : 806. (Le muste se Dépit de la gartre.)

11094.

18° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Potsdam, s6 octobre 1806.

L'Empereur a passé à Potsdam la revue de la Garde à pied, composée

de dix bataillons et de soixante pièces d'artillerie, servies par l'artillerie à cheval. Ces troupes, qui ont éprouvé tant de fatigues, avaient la même tenue qu'à la parade de Paris.

A la bataille d'Iona, le général de division Victor a reçu un bissaien qui lui a fait une continsion; il a été obligé de garder le lit pendant quelques jours. Le général de brigade Gardane, aide de eamp de l'Empereur, a eu un cheval tué et a été légèrement blessé. Quelques officiers supérieurs out eu des blessures, d'autres des chevaux tués, et tous ont rivalisé de courage et de zèle.

L'Empereur a été voir le tombeau du grand Frédéric. Les restes de ce grand homme sont renfermés dans un cercueil de bois recouvert en cuivre, placé daus un caveau sans ornements, sans trophées, sans aucunes distinctions qui rappellent les grandes actions qu'il a faites.

L'Empereur a fait présent à l'hôtel des Invalides de Paris de l'épée de Frédérie, de son cordon de l'Aigle-Noir, de sa ceinture de général, ainsi que des drapeaux que portait sa Garde dans la guerre de Sept Ans. Les vieux invalides de l'armée de Hanovre accueilleront avec un respect religieux tout ce qui a apparteun à un des premiers capitaines dont l'histoire conservera le souvenir.

Lord Morpeth, envoyé d'Angleterre angrès du cabinet prussien, ue se touvait, pendant la journée d'Isan, qu'à six lieuxe du champ de babaille; il a entendu le canon. Un courrier vint bieutôt lui annoncer que la bataille était perdue, et eu un mouent il fut entouré de fuyards qui le poussieut de lous côtés. Il courrit en criant : « Il ne faut pas que je sois pris. « Il offit jusqu'à soixante guinées pour obtenir nu cheval; il en obtint un et se sauva.

La citadelle de Spandau, située à trois lieues de Berlin et à quatre lieues de Potsdam, forte par sa situation au milieu des eaux et renfermant 1.500 hommes de garnison et une grande quantité de munitions de guerre et de bouche, a été ceruée le s'à dans la muit. Le genéral Bertrand, aide de camp de l'Empereur, avait d'ài reconun la place. Les pièces étaient disposées pour jeter des obus et intimidre la garnison. Le maréchal Lames a fuit signer per commandant la capitulation é-jointe. On a trouvé à Berlin des magasins considérables d'effets de campement et d'habillement. On en dresse les inventaires.

Une colonne commandée par le duc de Weimar est poursuivie par le maréchal Soult; elle s'est présentée le 33 devant Magdeburg; nos troupes étaient là depuis le 30. Il est probable que cette colonne, forte de 15,000 hommes, sera coupée et prise. Magdeburg est le premier point de rendez-ous des troupes prussiennes. Beaucoup de corps s'y rendent. Les Français le bloquent.

Une lettre de Helmstadt, récemment interceptée, contient des détails curieux. Elle est ci-jointe.

MM. le prince de Hatzfeld, Busching, président de la police, le président de Kircheisen, Formey, conseiller intime, Polzig, conseiller de la municipalité, MM. Ruck, Sieger et de Hermensdorf, conseillers députés de la ville de Berlin, ont remis ce matin à l'Empereur, à Potsdam, les clefs de la ville de Berlin. Ils étaient accompagnés de MM. Grote, conseiller intime des finances, le baron de Weilknitz et le baron d'Eckartstein, lis ont dit que les bruits qu'on avait répandus sur l'esprit de cette ville étaient faux; que les bourgeois et la masse du peuple avaient vu la guerre avec peine; qu'une poignée de femmes et de jeunes officiers avaient fait seuls ce tapage; qu'il n'y avait pas un seul homme sensé qui n'eût vu ce qu'on avait à craindre et qui pût deviner ce qu'on avait à espérer. Comme tous les Prussiens, ils accusent le voyage de l'empereur Alexandre des malheurs de la Prusse. Le changement qui s'est dès tors opéré dans l'esprit de la Reine, qui, de femme timide et modeste s'occupant de son intérieur, est devenue turbulente et guerrière, a été une révolution subite. Elle a voulu tout à coup avoir un régiment, aller au conseil, et elle a si hien mené la monarchie qu'en peu de jours elle l'a conduite au bord du précipice.

Le quartier général est à Charlottenburg.

Monsteur du à novembre 1806. (En minute su Dépêt de la goerne.)

# 11095.

# DÉCRET.

Berlin, 27 octobre 1806.

ARTICLE 1°°. Les mémoires, cartes, plans et vues relatifs à la partie nantique et géographique de l'expédition de découvertes qui avait été confiée au capitaine de vaisseau Baudin, seront publiés.

ART. 2. Une somme de 32,000 francs sera mise à la disposition de notre ministre de la marine et des colonies, pour subvenir aux frais d'impression et de gravure dudit ouvrage.

Aut. 3. Notre ministre de la marine et des colonies et notre ministre du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Archaves de l'Empire.

### 11096. Al GÉNÉRAL CHASSELOLP.

Charlottenburg, 57 octobre 1846

Monsieur le Général Chasseloup, Erfurt, Wittenberg et Spandan, voitiles trois places qu'il faut mettre en état. L'ai déjà fait connaître mes intentions sur Wittenberg, Voici ce que j'entends qu'il soit fait pour Spandau. Il fant que, dons trois jours d'iri, il y sit des ponts-levis, ou du moins des ponts sur chevalets, à toutes les portes de la ville; que toutes les maisons qui sont sur la nureaille qui ferme la place du côté de la rivière soient labaltures; que deuv ou trois points soient choisis sur cette rivière pour trois petites. Béches palissadées qui flanquent les murs et contiennent du canon pour s'opposer à une surprise par des hateaux; que toutes les demi-lunes soient palissadées, et que fon travaille à creuere les fossés de manière à douncr plus d'exarpes aux talus et rendre l'escalude plus difficile. Le projet général que vous me remetter me fera connaître s'il convient d'approfondir tous ces fossés ou de chercher leur défense dans les manouvres d'eaux. Mon intention est qu'on travaille à creuer les fouses place, à palissader tous les chemins couverts, et à établir une grosspalissade au milicue de tous les fossés; car les eaux, dans la saison où nous allons entrer, peuvent disparaître par la gelée, et, comme la Sprée n'est point rapide, la place ne pourra se trouver à l'abrir d'un coup de main que ne metant en bon état le mur qui ferme la place du côté de la rivière et les trois flèches ci-dessus ordonnées. Je donne ordre à l'artilerie de construire sur-le-champ les baltéries, Les terres que vous retirerez de la cunette ordonnée dans les fossés serviront à relever d'autant les parapets.

Toutes les maisons qui masquent la citadelle seront abattues dans l'espace de trois jours; les moulins seuls resteront, mais se trouveront par là très-isolés.

Il sera aussi établi pour le canon de campagne, ou au moins pour les hommes à pied, une communication entre la citadelle et la place, le long de l'estacade qui existe; il est même nécessaire que le passagre qu'on y établira, soit en sace à terre ou en gros morceaux de bois, soit à l'abri de la mitraille. Cette première défense est indispensable, mais ne sera pas suffisante. On travaillera donc à palissader sur les démolitions ordonnées, sur lesquelles on fera nu tracé qu'on palissadero. Ces deux moveas me paraissent suffisants sons le feu de la citadelle, dans le cas où le lac disparaitrait par une forte gelée; car, saus cette circonstance, la première défense serait suffisante.

Vous désignerez sans délai, dans l'intérieur du fort, l'emplacement pour les fours nécessirées à la conféction de fo, oor rations de pain par jour. Vous désignerez les souterrains capables de contenir un millon de pondre et quatre millions de cartouches, un emplacement où l'on puisse établir un hôpital pour 1,200 blessés. Vous désignerez dans la ville sept locaux pour les dépôts de sept corps de la Grande Armée, devant chacun contenir 200 nomuses convalocerents de chacun des corps d'armée. Vous aidreze l'artillerie à relever les parapets des bastions par de hons épaulements en gabinous ou saucissons.

Mon intention est qu'avant huit ou dix jours tout ce que je viens de preserire soit terminé. J'attends le rapport que vous me ferez pour adopter un plus grand plan relativement au système des œux, et à un système de redoutes qui embrasserait le local et qui ferait que 8 à 10,000 hommes puissent résister à toute une armée, en supposant les œux non gelées.

Par toutes ces fleches et redoutes, je n'entends point de simples redoutes de campagne, auxquelles je n'accorde aucune confiance, mais de honnes redoutes revêture en hois, ayant aussi des contrescarpes en bois. Il test prouvé qu'une pièce de bois de 8 pouces de diamètre n'est point le sièce par un obus ni un coup de canon. La manière de les plucer, en conciliant l'économie du temps avec la plus grande solidité, est absolument du ressort des officiers du génic. Si leurs idées ne sont out assies, si sera peut-être convenable que, dans les différentes redoutes, il sexapent de différentes méthodes. Vous ne manquerez point de renfermer dans la citadelle une grande quantité de bois, de manière que la garnison, en cas d'attaque, ail le moyen de se blinder rapidement le gong des talus inférieurs. On pourrait même, sous ces hindages, mettre à couvert la farine et autres objets qu'i ne seraient plus en sôreté dans le magasin.

Il est convenable qu'il y ait au moins quatre officiers du génie chargéde cette place, dont un chargé du détail, et un commandant le génie. seront destinés à défendre Spandau. Vous soumettrez à ma signature l'ordre qui les placers dans Spandau, afin que, sous aucun prétexte, même celui de maladie, ils ne puissent sortir de la place. Le commaudant loit avoir au moins le grade de colonel.

Napoléon.

Comm. par W. Auguste Prost, de Metz (Eu monte nus Arch, de l'Emp.)

11097.

# 19° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Charlottenburg , 97 actobre 1806.

L'Empereur, parti de Polsdam aujourd'hui à midi, a été visiter la forteresse de Spandau. Il a donné ses ordres au général de division Chasseloup, commandant le génie de l'armée, sur les améliorations à faire aux fortifications de cette place. C'est un ouvrage superbe; les magsains sont magnifiques. On a trouvé à Spandau des farines, des grains, de l'avoine pour nourrir l'armée pendant deux mois, des munitions de guerre pour doubler l'approvisionnement de l'artilleire. Cette forteresse, située sur la Spréc, à deux lieuses de Berlin, est une acquisition inestimable. Dans nos mains elle soutiendra deux mois de tranchée ouverte. Si les Prussiens ne l'ont pas défendue, c'est que le commandant n'avait pas requ'ordre, et que les Français y sont arrivés en même temps que la nouvelle de la bataille perdue. Les batteries n'étaient pas faites et la place était désarmée.

Pour donner uue idée de l'extrême confusion qui règne dans cette monarchie, il suffit de dire que la Reine, à son retour de ses ridicules et tristes voyages d'Erfart et de Weimar, a passé la nuit à Berlin sans voir personne; qu'on a été longtemps sans avoir de nouvelles du Roi; que personne n'a pourva à la sûreté de la capitale, et que les bourgeois en été obligée des réquirs pour former un gouvernement provisoire.

L'indignation est à son comble contre les auteurs de la guerre. Le manifeste, que l'on appelle à Berlin un indécent libelle où aucun grief n'a été articulé, a soulevé la nation contre son auteur, misérable scribe, nommé Gentz, un de ces hommes sans honneur qui se vendent pour de l'argent.

Tout le monde avoue que la Reine est l'auteur des maux que souffre la nation prussienne. On entend dire partout : -Elle était si boune, si -douce, il y a un an; mais depuis cette fatale entrevue avec l'empereur «Alexandre, combien elle a change!»

Il n'y a eu aucun ordre donné dans les palais, de manière qu'on a trouvé à Potsdam l'épée du grand Frédéric, la ceinture de général qu'il portait à la guerre de Sept Ans et son cordon de l'Aigle Noir. L'Empereur s'est saisi de ces trophées avec empressement et a dit : - J'aime mieux cela que vingt millions. - Puis, pensant un moment à qu'il confierait ce précieux dépôt : - Je les enverrai, dit-il, à mes vieux soldats de la guerre de Hanovre, j'en ferui présent au gouverneur des Invalides; cela restera -à Hfolet. -

Alli.

On a trouvé dans l'appartement qu'eccupait la Reine, à Potsdam, le portrait de l'empereur de Russie dont ce prince lui avait fait présent. On a trouvé à Charlôttenburg sa correspondance avec le Roi peudant trois ans, et des mémoires rédigés par des écrivains anglais pour prouver qu'on ne devait tenir aucun compte des traités conclus avec l'empereur Napoléon, mais se tourner tout à fait du côté de la Russie. Ces pièces surtout sont des pièces historiques : elles démontreraient, si cela avait besoin dune démonstration, combien sont malbureux les prinees qui laissent prendre aux femmes de l'influence sur les alfaires politiques. Les notes, les rapports, les papiers d'étal, daient musupées et se trouvaient malés avec des chiffons et d'autres olipist de la toilette de la Reine. Cette princese avait evalté les têtes de toutes les femmes de Berlin; mais aujour-d'hui elles ont bien changé. Les preniers fuyards ont été mal reque; on leur a rappelé avec ironie le jour où ils aiguissient leurs sabres sur les pheses de Berlin; voulant tout uteret tout pourfendre.

Le général Savary, euvoyé avec un détachement de cavalerie à la recherche de l'enuemi, mande que le prince de Hohenlohe, obligé de quitter Magdeburg, se trouvait le 25 entre Rathenow et Ruppin, se retirant sur Stettin.

Le maréchal Lannes était déjà à Zeldenick; il est probable que les débris de ce corps ne parviendront pas à se sauver sans être de nouveau entamés.

Le corps bavarois doit être entré ce matin à Dresde; on n'en a pas eneore de nouvelles.

Le prince Louis-Ferdinand, qui a été tué dans la première affaire de la campagne, eta paplé publiquement à Berlin le petit duc d'Orléans. Ce jeune homme abusait de la honté du Roi au point de l'insulter. C'est lui qui, à la têter dune troupe de jeunes officiers, se porta pendant une unit à la maison de M. de Haupysitz, lorsque ce ministre revint de l'aris, et cassa ses fenêtres. On ne sait si l'on doit le plus s'étonner de tant d'audace ou de tant de faiblesse.

Une grando partie de ce qui a été dirigé de Berlin sur Magdeburg et sur l'Oder a été intercepté par la cavalerie légère. On a déjà arrêté plus de 60 buteaux chargés d'effets d'habillement, de farine et d'artillerie. Il y a des régiments de hussards qui ont plus de 500,000 francs. On a rendu compte qu'ils achetaient de l'or pour de l'argent à cinquante pour cent de perte.

Le château de Charlottenburg, où loge l'Empereur, est situé à une lieue de Berlin, sur la Sprée.

Monateur du 5 novembre « Buri. (En monte au Dophi de la morre, )

#### 11098.

#### 20' BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Charlottenburg, 27 setolire 1806.

Si les événements militaires n'ont plus l'intérêt de l'incertitude du dénoûment, ils ont toujours l'intérêt des combinaisons, des marches et des manœuvres. L'infatigable grand-duc de Berg se trouvait à Zohlenick le 26, à trois heures après midi, avec la brigade de cavalerie légère du général Lasalle, et les divisions de dragons des généraux Beaumont et Grouché désient en marche pour arriver sur ce poit.

La birgade du général Lissalle contint l'ennemi, qui lui montra près de fi,oco hommes de cavalerie. Cétait toute la cavalerie de l'armée prussienne, qui, ayant abandonné Magdeburg, formait l'avant-garde du corps du prince de Hohenlohe qui se dirigeait sur Stettin. A quatre beures après mid, les deux divisions de dragona fanta arrivées, la brigade du général Lasalle chargea l'ennemi avec cette singulière intréjude qui a caractériés les husardas de les chasseurs français dans treit et campagne. La ligne de l'ennemi, quoique triple, fut rompue, l'ennemi poursuiri dans le village de Zehdenick et culbuté dans les déflés. Le régiment des dragons de la Reius voulut se reformer; mais les dragons de la division Grouchy se présentèrent, chargèrent l'ennemi et en firent un horrible carnage. De ces 6,000 hommes de cavalerie, partie a été culbutée dans les marsis, 300 hommes sont restés sur le channg de hatille, 700 ont été pris avec leurs chevaux: le colonel du régiment de leine et un grand nombre déliciers sont de ce nombre. L'étendard de

ce régiment a été pris. Le corps du maréchal Lannes est en pleine marche pour soutenir la cavalerie. Les cuirassiers se portent en colonne sur la droite, et un autre corps d'armée se porte sur Gransee. Nous arriverons à Stettin avant cette armée, qui, attaquée dans sa marche en flanc, est déjà débordée par sa tête. Démoralisée comme elle l'est, on a lieu d'espérer que rieu n'en échappera, et que toute la partie de l'armée prussienne qui a inutilement perdu deux jours à Magdeburg pour se rallier n'arrivera pas sur l'Oder.

Ce combat de cavalerie de Zehdenick a son intérêt comme fait militaire; de part et d'autre, il n'y avait pas d'infanterie; mais la cavalerie prussienne est si loin de la nôtre, que les événements de la campagne ont prouvé qu'elle ne pouvait tenir vis-à-vis de forces moindres de la moitié.

Un adjoint de l'étal-major, arrêté par un parti ennemi, du côté de la Thuringe, lorsqu'il portait des ordres au maréchal Mortier, a été conduit à Küstrin, et y a vu le Roi. Il rapporte qu'au delà de l'Oder il n'est arrivé que très-peu de fuyards. Soit à Stettin, soit à Küstrin, il n'a presque point vu de troupes d'infanteris.

Vousteur du à novembre 1806. (En monte en Dipôt de la garrer )

11099.

AU GRAND-DUC DE BERG.

Berlin, 28 octobre 1806, medi.

Le major général a dù vous écrire pour vous faire connaître masinentions. Le marcéhal Soult est entre l'Elbe et le colonne du due de Weimar. Son intention est d'abord de l'empécher de passer l'Elbe; si elle parvient à le passer, il la poursuivra et la mettra entre vous et lui. Suivez Hohenlohe partout. Si vous pouvez l'empécher de passer l'Oder, cela sera heureux. Sil le passe, passez-le après lui. Paire du mal à l'enmeni, c'est le grand objet. Si vous sétrez dhigé de le poursuivre du côté de Straband, renvoyez-moi les cuirassiers. Il suffira que vous les envoyiexd michemin entre vous et Berlin; je leur-enverai des ordres selon les circonstances. J'ai fait hier mon entrée à Berlin; elle a été belle. Vous avez les corps des maréchaux Lannes et Bernadotte; c'est tout ce qu'il vous faut. Dirigez-les sur deux directions parallèles, de manière qu'elles se trouvent à trois ou quatre lieues au plus de distance l'une de l'autre. l'attends de vos nouvelles avec la plus grande curiosité.

VAPOLEON

Archives de l'Empire

### 11100. AU MARÉCHAL LANNES.

Berlin, all octobre 1806, mids.

Mon Cousin, j'ai reçu votre lettre. Je vois avec plaisir l'activité que vous mettez dans vos mouvements. Poussez le prince de Hohenlohe.

Le maréchal Soult a la colonne du duc de Weimar entre l'Elbe et lui. J'espère qu'il ne pourra pas s'échapper avec ses 10 ou 19,000 hommes, et qu'ils tomberont dans les défilés de Soult. Dans des marches forcées, le parti qu'il faut prendre est de former, tous les jours, des traîneurs, une arrière-garde de 400 hommes, avec lesquels vous laisserez un bon officier d'état-major, qui sera chargé de la faire rejoindre. Par ce moyen, on empêchera qu'il ne se commette des désordres, et que les soldats ne fatiguent trop.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Montebell (En miente pax Arch. de l'Erap. )

11101.

### AU MARÉCHAL BERNADOTTE.

Berlin, 28 octobre 1806, mid-

Mon Cousin, je reçois votre lettre. Concertez-vous avec le grand-duc de Berg pour la direction à donner à vos mouvements. Ce que vous faites contre le prince de Hobenlohe, le maréchal Soult le fait contre le duc de Weimar au delà de l'Elbe. Point de repos qu'on n'ait vu le dernier homme de cette armée.

NAPOLÉON.

Comm. par S. M. le rei de Suède (En minute unn breb. de l'Emp.)

#### 11102.

### 21' BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 98 octobre 1806.

L'Empereur a fait hier 27 une entrée solennelle à Berlin. Il était entitonné du prince de Veuchtelt, les marcénaux Davant et Augrerau, de son grand narcéchal du palais, de son grand écuyer et de ses aides de camp. Le maréchal Lefebvre ouvrait la marche à la tête de la Garde impériaté à piec. Les cuirassiers de la division Nansouty étaient en hataille sur le cheniin. L'Empereur marchait entre les grenadiers et les chasseurs à cheval de sa Garde. Il est descendu au palais, à trois leures après midi; il y a été reçu par le grand marcéchal du palais, Duroc. Une foule immense était accourte sur son passage. L'avenue de Charlottenburg à Berlin est très-belle; l'entrée par cette porte est magnifique. La jouracé était superbe. Tout le cerps de la ville, présenté par le général fullui, commandant de la place, ext venu à la porte offirir les clefs de la ville à l'Empereur. Ce corps s'est rendu emsile chez Sa Majesté. Le général prince de Il faifadéd était à la tête.

L'Empereur a ordonné que les deux mille bourgeois les plus riches se réunissent à l'hôtel de ville, pour nommer soixante d'entre eux, qui formeront le corps municipal. Les vingt cantons fourniront une garde desoixante hommes chacin, ce qui fora douze cents des plus riches hourgeois, pour garder la ville et en faire la police. L'Empereur a dit au prince de Hatzfeld: "Ne vous présentez pas devant moi; je n'ai pas besoin de vos "serrices; retirez-vous dans vos terres." Il a reçu le chancelier et les ministres du roi de Prusse.

Le 28, à neuf heures du matin, les ministres de Bavière, d'Espague, de Portugal et de la Porte, qui étaient à Berlin, ont été admis à l'audience de l'Empereur. Il a dit au ministre de la Porte d'envoyer un courrire à Constantinople pour porter des nouvelles de ce qui se passait et annoncer que les llusses n'entreraient pas aujourd'hui en Moldavie, et qu'ils n'attenteraient rien contre l'empire Ottoman. Ensuite il a reçu tout

le clergé protestant et calviniste. Il y a à Berlin plus de 10 ou 11,000 Français réfugiés par suite de la révocation de l'édit de Nantes. L'Empecrura causé avec les principaux fontre eux; il leur a dit qu'ils avaient de justes droits à sa protection, et que leurs priviléges et leur culte seraient maintenus. Il leur a recommandé de s'occuper de leurs aflaires, de rester trançuilles, et de norter obéssance et respect à Gésar.

Les cours de justice lui ont été présentées par le chancelier. Il s'est entretenu avec les membres de la division des cours d'appel et de première instance; il s'est informé de la manière dont se rendait la justice.

M. le comte de Neale Xéant présenté dans les salons de l'Émperur, Sa Majesté lui a dit : Eh bien, Monieur, vos femmes on valut la guerre; en voici le résultat. Vous devriez mieux contenir votre famille. Des lettres de sa fille avaient été interceptées : «Napoléon, dissaient ces eletres, ne veut pas faire la guerre; il faut la lui faire. »— Non-dit Sa Majesté à M. de Neale, je ne veux pas la guerre; non pas que je me méfie de ma puissance, comme vous le pensee, mais parce que le sang de mon peuple m'est précieux, et que mon premier devoir est de ne le répandre que pour sa săreté et son honneur. Mais ce bon peuple de Plerlin est victime de la guerre, tandis que ceux qu'il Tont stitrée se sont sauvés. Je rendrai cette noblesse de cour si petite, qu'elle sera obligée de mendier son pain. »

Ro faisant consultre ses intentions au corps municipal : -l'entends, dit l'Empereur, qu'on ne casse les fenêtres de personne. Mon frère le roi -de Prasse a cessé d'être roi le jour où il n'à pas fait pendre le prince -Louis-Ferdinand, lorsqu'il a été assez oxé pour aller casser les fenêtres -de ses ministres.

Aujourd'hui 28, l'Empereur est monté à cheval pour passer en revue le corps du maréchal Davout; demain Sa Majesté passera en revue le corps du maréchal Augereau.

Le grand-duc de Berg et les maréchaux Lannes et prince de Ponte-Corvo sout à la poursuite du prince de Hohenlohe. Après le brillant combat de cavalerie de Zehdenick, le grand-duc de Berg s'est porté à Templin; il y a trouvé les vivres et le diner préparé pour les généraux et les troupes prussiennes. A Gransee, le prince de Hohenlohe a changé de route et s'est dirigé sur Fürstenberg. Il est probable qu'il sera coupé de l'Oder et qu'il sera enveloppé et pris.

Le duc de Weimar est dans une position semblable vis-à-vis du maréclai Soult. Ce duc a montré l'intention de passer l'Elle à Tangerminde, pour gagner l'Oder. Le 25, le maréchal Soult l'a prévenu. S'il est joint, pas un homme n'échappera; s'il parvient à passer, il tombe dans les nains du grand-duc de Berg et des maréchaux Lannes et prince de Ponte-Corvo. Une partie de nos troupes borde l'Oder. Le roi de Prusse a passé la Vistule.

M. le comte de Zastrow a été présenté à l'Empereur le 27, à Charlottenburg, et lui a remis une lettre du roi de Prusse.

Au moment même l'Empereur reçoit un aide de camp du prince Eugène qui lui annonce une victoire remportée sur les Russes en Albanie.

Monstrer du 6 nevembre : 806. (En mante un Dépit de la garre )

> t1103. DÉCRET.

> > \_\_\_\_

Camp imperial de Bertin, s8 octobre 1806.

Antruz raxura. Le prince de Hatzfeld, qui s'est présenté à la tête de la députation de Berlin, comme chargé du gouvernement civil de cette capitale, et qui, nonolsstant ce titre et les devoirs qui y étaient attachés, a profité des connaissances que sa place lui donnait sur la situation de l'armée française pour en faire part à l'ennemi, sera traduit devant une commission militaire, pour y être jugé comme traître et espion.

minission militaire, pour y être jugé comme traître et espio Le maréchal Davout est chargé de l'exécution de cet ordre.

Aat. 2. La commission militaire sera composée de sept colonels du corps du maréchal Davout, où il sera jugé.

Ant. 3. Le major général est chargé de l'exécution du présent décret.

Napoléon.

Dépit de la guerre.

#### 11104.

#### A LA PRINCESSE FERDINAND DE PRUSSE.

Berlin, #8 octobre 18n6.

Fai reçu la lettre de Votre Altesse Royale. Fai été touché de la position de M™ de Hatfeld, de l'ai convaincue que son mari avait bien des torts, et que les lois de guerre le condamnaient à des prince apitales. Toutelois je lui ai même évité le désagrément d'un jugement et lui ai remis sa peine et la pièce de conviction. Il est vai que la douceur et la peine profonde de M™ de Hatfeld m'ont forcé à ce que j'ai fait; mais je serais Réhé que Votre Altesse Royale n'y vit pas aussi l'intention où j'ai été de lui étre agréable.

NAPOLÉON.

Archises de l'Empere.

11105.

A M. DARU.

Berlin , 18 octobre 1806.

Monsieur Daru, il est nécessaire que vous fassiez verser dans la caise du payeur l'argunt des différente caises de Berlin, afit que, sans toucher à l'argent de France, le major général puisse en disposer pour les dépenses de l'artillerie, du génie, et autres dépenses extraordinaires, jurq à connurreace de ce que jai nis à sa disposition. Vous défendérez aux payeurs de payer avec de l'argent de France; ils payeront avec de l'argent de Berlin. On payers demain un mois de solde aux corps des maréchaux Davout et Augereau, à la division de cavalerie du général Nansout, et à ma Garde, et l'on tiendra l'argent prêt pour tous les corps de l'armée à mesure qu'il spasseront à Berlin.

Mon intention est que mon armée ait du vin, que vous fassiez fairfrinventaire des caves, et que vous en fassier vénir une quantité n'exssaire pour en distribuer à l'armée pendant deux mois. Vous ferez réunir d'abord à Spandau la quantité d'eau-de-vie nécessaire pour faire deux mois de distribution à l'armée. Vous ferez distribuer dès demain aux corps-

.

des maréchaux Davout et Augereau, à la division de cavalerie, une demibouteille de vin par jour pour chaque soldat.

Vous ferez prendre, dans les maisons des personnes de la Cour qui ont quitté Berlin, les matelas et effets de logement nécessaires pour les officiers, et vous les ferez transporter à Spandau. Vous prendrez des mesures pour lever le drap nécessaire pour faire 100,000 capotes et 100,000 pantalous, pour vous procurer 100,000 paires de souliers, 100,000 chapeau et lous les objets nécessaires pour couvir l'armée. Il faut aussi désiguer pour le logement des officiers du corps d'armée les maisons des personnes de la Cour absentes de Berlin, afin de soulager le bonges autant que possible. Mon intention est que Berlin me fournisse abondamment lout ce qui est nécessaire pour mon armée, et de ne rien ménager pour que mes soldats soient dans l'abondance de tout.

NAPOLÉON.

(En county and Arch de l'Essa,)

11106.

A M. DE THIARD,

Berlin , s8 octobre (No6.

J'ai reçu votre lettre. Je désire que les Bavarois soient traités comme mes troupes; que des souliers, des armes leur soient fournis s'ils en ont besoin, et qu'on cherche les moyens de contenter les généraux et les officiers en réprimant tont ce qui est exès et pillage. Je désire beaucoup connaître en détail la situation de la ville et de la cour.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire,

11107.

AL GÉNÉRAL CLARKE.

Berlin, 18 octobre 18.6.

Je reçois votre lettre du 24 octobre. Portez une grande attention à ce que les petits blessés ne soient pas évacués d'Erfurt du côté de France, parce qu'ils y reatreraient; diriges-les sur Wittenberg et Spandau, par détachements de 1 oo hommes. Le maréchal Mortier m'écrit qu'il sera le 3 & Julde; ainsi vous devez en avoir aujourd'hai les nouvelles. Le personnel de l'artillerie et les hommes à pied qui se trouvaient à Warzhung doiven fère arrivés à l'erfut a l'heure qu'il est. Cela vous donners les moyen convenables. Une brigade de Hesse-Darmstadt, un bataillon du grandduc de Würzhung, un bataillon du prince Primat, un second bataillon de Nassau, des troupes de Bade, doivent également arriver à Erfurt. Écrivet à mes ministres près de ces princes pour savoir pourquoi ens troupes n'arrivent pas. Un bataillon du grand-duc de Berg doit égantes venir à Erfurt pour prendre des fusils. J'ai donné des ordres pour qu'il vous soit envoyé un officier du génie, des officiers de santé et un payeur. En attendant que M. la Bouillerie vous ait envoyé un payeur, nommez provisoirement quelqu'un. Vous aurez vu le décret qui constitue le pays d'Érfurt en gouvernement et qui y envoie un intendant.

Du moment que le 1<sup>st</sup> de ligne ne vous sera plus utile à Erfurt, no plus que le régiment de dragons que jai envoyé pour nettoyer les derières de l'armée, ayez soin de diriger toutes ces troupes sur Berlin. J'imagine que, du moment que l'avant-garde de l'armée du Nord sera arrivée di Gestingen, et le maréclai Morière à Fulde, le 1<sup>st</sup> de ligne et le régiment de dragons seront inutiles à Erfurt, et vons les ferez repasser ici en toute diligence.

Naporéox

Archives de l'Empire.

11108.

#### AU MARÉCHAL KELLERMANN.

Berlin, o8 octobre 1806

Mon Cousin, j'approuve que vous donniez le commandement de la 
"c compagnie des gendarmes d'ordonnance à M. Laval-Montmorency, 
Japprouve également le chois que vous avez fait de M. Bryas, de Bruxelles. 
Du moment que la 1" compagnie sera de 120 hommes, dirigez-la sur 
Berlin. Je n'approuve point que le prince d'Beunbeurg ait le commandement de ce corps: il n'est point convenable de mettre un étranger à la

tête de Français. Je vous laisse maître du choix du commandant de la recompagnie.

Counts, par M. le duc de Valsay. (En moute aus Arch. de l'Emp.)

11109

AU MARÉCHAL DAVOUT.

A PROFESSIONS FROM

Berlin, so octobre (Nofi

ASPOLÉON.

Mon Cousin, vous aurez reçu du major général les ordres de votre monsement de denais: mais je ne veux pas perdre un moment de vous instruire de la nouvelle du heau comhat de cavalerie de Prenzlow. Le prace de Hobenhobe a mis bas les armes aver 16,000 hommes d'infanterie et 4,000 de cavalerie. 36 d'argeaux, 84 pières d'artillerie attélées; le prince Auguste de Prusse, le prince de Schwerin sont prisonniers, et d'autres généraux prussiens, tous les Gardes du Roi. Ces 4,000 hommes de cavalerie arrivent demain à Spandau; et, comme tous anes dragons à pied sont déjà montés, envoyer tous vos hommes de la cavalerie qui sont à pied pour you'r des chevaux les cheaux son teellés et nei stat, colonne de Blûcher sera prise probablement demain; j'attends des nouvelles de Soult, qui aura aussi pu prendre celle du dur de Weimar. Communiquez cela au corps d'armés.

NAPOLÉON.

Comm. par Mer la maréchale princesse d'Eckmold

11110.

AT GRAND-DUC DE BERG,

Berlin, ng octobre 1806.

Je reçois la nouvelle du comhat de Prenzlow. Témoignez-en ura satisfaction aux dragons et à la cavalerie légère de Milhaud et Lasalle.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 22° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 29 octobre 1806.

Les événements se succèdent avec rapidité. Le grand-duc de Berg est arrivé le a y à Haabehen avec une division de dragons. Il avait envoyé à Boitzenburg le général Milhaud, avec le 13 régiment de chasseurs, et la brigade de cavalerie légère du général Lasalle sur Prendaov. Instirui que l'ennemi était en force à Boitenburg, il s'est porté à Wichmanadorf. A peine arrivé là , il s'aperçut qu'une brigade de cavalerie ennemis était portée sur la gazde dans l'isulenburg, ci s'est porté à Wichmanadorf. A peine arrivé là , il s'aperçut qu'une brigade de cavalerie ennemis était s'abire d'un moment. Ce régiment, se voyant perdu, demandà à capituler. Le prince, toujours généreux, le lui accorda; Soo hommes mirent pied à terre et remirent leurs chevaux. Les officiers se retirent chez eux sur porde. Quatre étendards de la Godre, tous d'or, furent le trophé du peit combat de Wichmansdorf, qui n'était que le prélude de la helle affaire de Penalow.

Ces célèbres gendermes, qui ont trouvé tant de commisération après la défaite, sont les mêmes qui, pendant trois mois, out révolté la ville de Berlin par toutes sortes de provocations. Ils allaient sous les fenêtres de M. Laforest, ministre de France, aigniser leurs sabres; les gens de housens baussaient les épuales, mais la jeunese sans expérience et les femmes passionnées, à l'exemple de la Reine, voyaient dans cette ridicule fanfaronnade un pronosite sûr des grandes destinées qui attendaient l'armérprussienne.

Le prince de Hobenlobe, avec les débris de la bataille d'lena, cherchait à gagner Stetiin. Il avait été obligé de changer de route, parce que le grand-duc de Berg était à Templin avant lui. Il voolut déboucher de Boitzenburg sur Hasleben; il fut trompé dans son mouvement. Le grandduc de Berg jugea que l'ennemi cherchait à gagner Preuziwu : cette conterture était fondée. Le prince marcha toute la nuit avec les divisions de dragons des généraux Beaumont et Grouchy, éclairées par la cavaleric légère du général Lasalle. Les premiers postes de nos hussards arrivèrent à Prenzlow avec l'ennemi; mais ils furent obligés de se retirer, le 28 au matin, devant les forces supérieures que déploya le prince de Hohenlohe. A neuf heures du matin, le grand-duc de Berg arriva à Prenzlow, et à dix heures il vit l'armée ennemie en pleine marche. Sans perdre de temps en vains mouvements, le prince ordonna au général Lasalle de charger dans les faubourgs de Prenzlow, et le fit soutenir par les généraux Grouchy et Beaumont, et leurs six pièces d'artillerie légère, Il fit traverser, à Golmitz, la petite rivière qui passe à Prenzlow, par trois régiments de dragons, attaquer le flanc de l'ennemi, et charges son autre brigade de dragons de tourner la ville. Nos braves canonniers à cheval placèrent si bien leurs pièces et tirèrent avec tant d'assurance qu'ils mirent de l'incertitude dans les mouvements de l'ennemi. Dans le moment, le général Grouchy reçut ordre de charger; ses braves dragons s'en acquittèrent avec intrépidité. Cavalerie, infanterie, artillerie, tout fut culbuté dans les faubourgs de Prenzlow. On pouvait entrer nêle-mêle avec l'ennemi dans la ville; mais le prince préféra les faire sommer par le général Belliard. Les portes de la ville étaient déjà brisées; sans espérance, le prince de Hohenlohe, un des principaux boute-feux de cette guerre impie, capitula et défila devant l'armée française avec 16,000 hommes d'infanterie, presque tous gardes ou grenadiers, 6 régiments de cavalerie, 45 drapcaux et 64 pièces d'artillerie attelées. Tout ce qui avait échappé des Gardes du roi de Prusse à la bataille d'lena est tombé en notre pouvoir. Nous avons tous les drapeaux des Gardes à pied et à cheval du Roi. Le prince de Hohenlohe, commandant en chef après la blessure du duc de Brunswick, un prince de Mecklenburg-Schwerin et plusieurs généraux, sont nos prisonniers.

- Mais il n'y a rien de fait taut qu'il reste à faire, écrivit l'Empereur au grand-duc de Berg. Yous avez débordé une colonne de 8,000 hommes commandée par le général Blücher : que j'appreune bientôt qu'elle a éprouvé le même sort, r

Une autre de 10,000 hommes a passé l'Elbe; elle est commandée par

le duc de Weimar; tout porte à croire que lui et toute sa colonne vont être enveloppés.

Le prince Auguste-Ferdinand, frère du prince Louis tué à Saalfeld, etfils du prince Ferdinand, frère du grand Frédéric, a été pris par nos dragons les armes à la main.

Ainsi cette grande et belle armée prinsienne a disparu comme un brouillard d'automne au lever du soleil, Généraux en chef, généraux commandant les corps d'armée, princes, infanterie, cavalerie, artilleire, il u'en reste plus rien. Nos postes étant entrés à Francfort-sur-l'Oder, le roi de Prusse s'est porté plus loin. Il ne lui reste pas 15,000 hommes; et, pour un tel résultat, il n'y a presque aucune perte de notre olié.

Le général Clarke, gouverneur du pays d'Erfurt, a fait capituler un bataillon saxon qui errait sans direction.

L'Empereur a passé, le 28, la revine du corps du maréchal Davout sous les murs de Bertin. Il a nonimé à toutes les places vacantes; il à nécompensé les braves. Il a ensuite réani les officiers et sous-officiers en cercle et leur a dit: 2 Officiers et sous-officiers du 3º corps d'armée, vous ettes couverts de gloire à la bataille d'Înea; j'en conserverai un éternel souvenir. Les braves qui sont morts, sont morts avec gloire. Nous devons désirer de mourir dans de sirronstances is glorieuses. En passant la revue des 1°5, 1°5 et 25° régiments de ligne, qui ont le plus perdu à cette bataille, parce qu'ils ont dé soutenir les plus grands efforts. l'Empereur a été attendri de savoir morts ou grièvement blessés beaucup de ses vieux soldats, dont il connaissait le dévouenent et la bravoure depuis quatorre ans. Le 1° régiment surtout a montré une intrépidité digne des plus grands étoges.

Aujourd'hui à midi. l'Empereur a passé la revue du 7 coprs, que commande le maréchal Augreenu. Ce copra a trà-pen souffert. La moitié des soldats n'a pas en occasion de tirer un coup de fusil; mais tous avaient la même volonté et la même intripidité. La vue de ce corps était magnifique. « Votre corps seul, a di l'Empereur, est plus fort que tout ce qui reste au roi de Prusse, et vous ne composez pas le divième de mon -armée - Tous les dragons à pied que l'Empereur avait fait venir à la Grande Armée sont montés, et il y a au grand dépôt de Spandau à,ooo chevaux selfés et bridés dont on ne sait que faire, parce qu'il n'y a pas de cavaliers qui eu aient besoin. On attend avec impatience l'arrivée des dépôts.

Le prince Auguste a été présenté à l'Empereur au palais de Berlin, après la revue du 7' corps d'armée. Ce prince a été renvoyé chez son père, le prince Ferdinand, pour se reposer et se faire panser de ses hlessures.

Hier, avant d'aller à la revue du corps du maréchal Davout, l'Empereur avait rendu visite à la veuve du prince Herri, et au prince et à la princesse Ferdinand, qui se sont toujours fait remarquer par la manière distinguée avec laquelle ils n'ont cessé d'accueillir les Français.

Dans le palais qu'habite l'Empereur à Berlin se trouve la sœur du roi de Prusse, princesse électorale de Hesse-Gassel; cette princesse est en couches; l'Empereur a ordonné à son grand maréchal du palais de veiller à ce qu'elle ne fût pas incommodée du bruit et des mouvements du quartier général.

Le dernier bulletin rapporte la manière dont l'Empereur a reçu le prince de Hatafeld à son andience. Quelques instants après, ce prince fut arrêté. Il aurait été traduit devant une commission militaire et inéviablement condamné à mort; des lettres de ce prince au prince de Hohen-lenterpolèse aux avant-poles, avaient appris que, quoiquif se dit chargé du gouvernement civil de la ville, il instruissit l'ennemi du mouvement des Français. Sa femme, fille du ministre Schulenburg, ést venue se jeter aux pieds de l'Empereur; elle croyait que son mani était arrêté à cause de la haine que le ministre Schulenburg portait à la France. L'Empereur la dissuada bientit, et lui ficonnitire qu'on avait intercepté des papiers desquels il résultait que son mari fisiait un double rôle, et que les lois de la guerre étaient imptoyables sur un pareil défii. La princesse attribuait à l'imposture de ses ennemis cette accusation qu'elle appelait une calomnie. « Vous connaiser l'écriture de votre mari, dit -l'Empereur, je vais sons faire juge.» Il fit apporter la lettre interceptée

et la lui remit. Cette femme, grosse de plus de huit mois, s'évanouissait à chaque mot qui lui découvrait jusqu'à quel point était compromis son mari, dont elle reconnaissait l'éeriture. L'Euspereur fut touché de sa douleur, de sa confusion, des angoisses qui la déchiraient : eBh bien, lui diteil, vous lence cette lettre, jetech-a la fue; cette pièce anémaite per pourrair plus faire condamner votre mari. Cette scène touchante se pasait près de la cheminée. Mer de Hatzfeld ne se le fit pas dire deux foix i lumédiatement après, le prince de Neufchâtel reçut ordre de lui rendre son mari. La commission militaire était déjà réunie, La lettre seule de M. de Hatzfeld e condamnait trois heurs obts art di était fusilé.

Monsteur du 7 novembre 1806. (En minute au Dépit de la guerre,)

#### 11112.

## AU GÉNÉRAL MARMONT.

Berlio, 3o octobre 1806.

Monsieur le Général Marmont, ĵai va ave peine, dans le lemps, les dispositions que vous avier faite du côté de Caltaro, dont je ne comprenais pas le nuolf, et, si javais été à la place de l'amiral russe, je ne vous aurais pas laissé établir vos batteries; mais c'était une suite de son système de ne pas vous rendre Caltaro. Jai vu avece plus de peine ul lorsque je prenais tant de soin pour approvisionner Haguse de vivres, vous les exposiez à être perdus. Je ne vous ai pas reconnu dans ces disvous est exposiez à être perdus. Je ne vous ai pas reconnu dans ces disvous positions, qui n'ont pas de raisonnement. Si, du point où vous avez porté votre artillerie, vous aviez pu la transporter à Cattaro, cela aurait eu un bt, quoique un peu hasardé; encore a'uniez-ous pas di le faire sans mon ordre, puisque moi seul pouvais savoir si les circonstances politiques me permettraient de laisser longtemps 12 ou 15,000 hommes aux bonches de Cattaro.

l'ai appris avec plaisir la défaite des Russes. Laissez de bonnes troupes au général Lauriston. Faites rentrer le 5° de ligne et le 23° dans le fond de la Dalmatie; ce sont les premières troupes à faire rentrer en Italie,

ce

comme ayant besoin d'être réorganisées. Il faut que le général Lauriston ait assez de troupes pour tenir la campagne contre les Russes et les Monténégrins.

APOLEON.

Dépôt de la guerre. (Es musie cas Arch de l'Enq. )

## 11113. A. M. CAMBACÉBÉS.

Berlin, 30 octobre 18 of

Von Consin, je recois votre lettre du 33, où je vois que vons n'avez pas encore reçu le bulletin de la bataille du 14, 2 pense que vons n'avez pas tardé à le recevoir. Je suis à Berlin depuis deux jours, fort ocrupé, le vous envoie un rapport du ministre Dejeau. Je ne puis conevoir que les préfets prement sur eux, dans une chose si importante que le recrutement, sans attendre mon ordre. Le roi de Hollande ne communde pas dans l'intérieur de l'Empire. Quand donc les préfets auront-ils un peu de seus et d'aplomb? Faites-leur écrire dans ce seus. Aneun recruteur étranger us doit recruter en France. Il faut un décret bien solennel pour se départir de cet ordre.

NAPOLÉON.

Gonna, par M. le due de Casabacério. (En constroux Arch. de l'Emp.)

11114.

A M. FOI CHÉ.

Berlin, 3a octobre 1×ob.

L'affaire de Lyon mérite un sévère châtiment; mais, pour yarriver, il ant suivre eque le législation veu, Consulter là déssus l'archichancelier et le Conseil d'état, Si cela est du ressort de la haute cour, traduisez les compàbles devant la haute cour. L'obscurité des individus ne fait rien. Upand la haute cour aura fait son devoir, je vervair e que j'ai à faire. Éclairciseze bien l'affaire, le m'en rapporte à Regnaid pour lai donner sa juste mesure. Cela ne peut que faire du bien à l'esprit public, et surtout cher l'étranger, où on croit cette conspiration grave. Il serait bon

que la haute cour se tint et la jugeât pendani mon absence. Cela montrerait ce qui est, la marche naturelle du Gouvernement et la force des choses.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 11115.

## AU ROI DE BAVIÈRE.

Berlin, 3o octobre 1806.

Je remercie Votre Majesté de la lettre qu'elle un'a fait remettre par son aide de camp. Je suis maître de la plus grande partie des états du roi de Prusse, de toute son armée. Hier 29, le prince de Hohenlohe, avec 16,000 hommes d'infanterie, 6 régiments de cavalerie, 45 drapeaux. 64 pièces de canon, a mis bas les armes à Prenzlow. l'attends à chaque instant la nouvelle que les colonnes du duc de Weimar et du général Blücher ont éprouvé le même sort. Mes troupes sont maîtresses de Francfort et ont passé l'Oder. Le roi de Prusse a passé la Vistule. La 1" division des troupes de Votre Majesté, qui est entrée à Dresde, se dirige sur Francfort; la 2º division se rend aussi à Francfort; les troupes du roi de Wurtemberg suivront la même destination : ce qui forme un corps d'armée à la tête duquel marche le prince Jérôme. En confiant à mon frère le commandement de ces troupes, j'ai voulu leur donner une preuve de l'intérêt que je leur porte et du désir de ne pas les compromettre au delà des chances de la guerre. Votre Majesté peut compter, dans toutes les circonstances, sur les effets de mon amitié et sur le soin que j'aurai constamment des intérêts de sa Maison.

Napoléon.

Archives de l'Empare

#### 11116.

#### At ROLDE WURTEMBERG.

Berlin, 3o octobre 1806

Monsieur mon Frère, j'ai reçu la lettre de Votre Majesté. Elle aura été

Parameter & Spinish

informée de mon entrée à Berlin et de la prise du prince de Hohenlohe avec 16,000 hommes d'afinaterie composée des Gardes du Rio et autres trupes d'élite, 6 régiments de cavalere, 5 à ferpeaux et 6 à pièces de canon. On m'annonce également que le général Blücher, avec 5 régiments de cavalerie, a mis piet à letrre et s'est reudu le 9 ay un matin près de Locknitz. Mes troupes ont passé l'Oder; celles de Votre Majesté out reçul l'ordre de se rendre sur l'Oder, anni que les deux divisions baurcies. Ge corps, qui sera d'environ 5,000 hommes, sera sous se ordres du prince Jérôme. En confiant vos troupes à mou frère, j'ai voulu montre l'Intérêt que je leur porterai dans toutes les countbiasions milliaires.

Jusqu'à cette heure je n'entends point parler des Busses. J'avoue à Arter Majesté que je serais fort aise de les rencontrer, pour leur donner une bonne et sévère leçon, qui les fit repentir du peu de souvenir et de reconnaissance qu'ils ont conservé des bons procédés que j'ai eus à leur régard à Austefitz. Le pensersais que les succès que nons avons oblenus pourraient porter Votre Majesté à ordonner des prières publiques pour en rencreier Dieu.

NAPOLÉON.

Comm. par S. M. le roi de Wurtemberg. (Fa result sus très de l'Essp.)

11117. AU PRINCE PRIMAT.

Berlin. 3n october 18n6

Les succès qu'ont obtenus mes armes et celles de mes alliés de la Conlédération du Rhin ni ont potré à ordonne dans mon Empire des prières publiques pour renervier le Dieu des armées de ess victoires signalées. Peat-être Votre Altesse jugera-1-elle devoir en ordonner dans toute l'éteudue de ses états et inviter les souverains de la Confédération du Rhin à souire cet exemple.

Mes troupes out passé l'Oder; l'armée prussienne n'existe plus. Tonte la Garde à pied et à cheval du Roi, tous ses bataillons de grenadiers ont été faits prisonniers. Ce prince a passé la Vistule.

Napoléoa

Archives de l'Empire.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Berlin, 30 octobre 18-6.

Mon Fils, vous devez avoir en Italie dix fois plus de canons qu'il ne vous en faut. Vous en avez trop à Palmanova, et trop presque partout. Vous pouvez ôter de l'Istrie et de la Dalmatie loutes les pièces que vous jugerez convenable. Vous pouvez prendre à Ancône toutes les pièces qui vous sont utiles, d'autant plus que je crois qu'il y en a beaucoup qui m'appartiennent.

VAPOLÉGY,

Comm. par S. A. I. M<sup>ess</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (Fin minute sex fech. de l'Emp.)

> 11119. AU BOI DE NAPLES.

> > Reefin So retalies at

Mon Frère, je reçois l'état des officiers que vous avez renvoyés. Japprouve fort ce que vous avez fait. Ces officiers me seront plus utileailleurs; peut-être en gardez-vous encore trop. Cependant je comprendbien qu'il faut organiser l'armée et le territoire, et qu'il faut pour cela un certain nonbre d'individus. Si le général Mossel n'avait pas encordépassé Milan, donnez-lui l'ordre de se diriger par le Tyrol sur la Graude Armée. Donnez le même ordre au général Debelle et au général Franceschi, si éest etui qui était aide de camp de Sur-

treheres de l'Empire.

NAPOLEON.

11120.

23° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 30 october 1806

Le duc de Weimar est parvenu à passer l'Elbe à Havelberg. Le maréchal Soult s'est porté le 29 à Rathenow, et le 30 à Wüsterhausen. Le 29, la colonne du duc de Weimar était à Rheinsberg, et le maréchal prince de l'onte-Caror à Fürstenberg. Il a'y a pade doute que ces 14,000 hommes ne soient touhés ou ne founbent dans ce moment au pouvoir de l'armée française. D'un autre côté, le général Blacher, avec 7,000 hommes, quittait Rheinsberg le 29 au matin pour se porter sur Stettin. Le maréchal Lannes et le grand-duc de Berg avaient trois marches d'avance sur lui. Cette colonne est tombée en notre pouvoir ou y tombers sous quarante-huit heures.

Nous avons rendu compte, dans le dernier bulletin, qu'à l'affaire de Pretatlow le grand-duc de Berg saufi fait mettre bas les armes su prince de Hohenlohe et à ses 17,000 hommes. Le 29, nne colonne ennemie de 6,000 hommes a cepitidé dans les mains du général Milhand à Passauki. Cela nous donne encore 2,000 chevaux selfés et bridés, avec des sabres. Vollà plus de 6,000 chevaux que l'Empereur a ainsi à Spandau, après avoir monté toute sa cavulerie.

Le maréchal Soult, arrivé à Bathenow, a rencontré cinq escadrons de cavalerie saxonne qui ont demandé à capituler. Il leur a fait signer la capitulation ci-jointe. C'est encore 500 chevaux pour l'armée.

Le maréchal Davont a passé l'Oder à Francfort. Les alliés bavarois et wurtembergeois, sous les ordres du prince Jérôme, sont en marche de Dresde sur Francfort.

Le roi de Prusse a quitté l'Oder et a passé la Vistule; il est à france deux. Les places de Silésie sont sans garnisons et sans approvisionnments. Il est probable que la place de Stettiu ne tardera pas à toudieen notre ponvoir. Le roi de Prusse est sans armée, sans artillerie, sans fusils. C'est beauconp que d'évaluer à 13 on 15,000 hommes ce qu'il aura pu réunir sur la Vistule. Rien n'est curienv comme les mouvements actuels. Cest une espèce de chause où la cavalerie légère, qui va aux agnets des corps d'armée, est sans cesse détournée par des colonnes ennenies qui sont compées.

Jusqu'à cette heure nous avons 150 drapeaux, parmi lesquels sont ceux brodés des mains de la belle Reine, beauté aussi funeste aux peuples de la Prusse que le fut Bélène aux Trovens. Les gendarmes de la Garde ont traversé Berlin pour se rendre prisonniers à Spandau. Le peuple, qui les avait vus si arrogants il y a peu de semaines, les a vus dans toute leur humiliation.

L'Empereur a fait aujourd'hui une grande parade qui a duré depuis ouze heures du matin jusqu'à six heures du soir. Il a vu en détail toute sa Garde à pied et à cheval, et les beaux régiments de carabinires et de cuirassiers de la division Nansouty; il a fait différentes promotions, en se faisant rendre compte de tout dans le plus grand détail.

Le général Savary, avec deux régiments de cavalerie, a déjà atteint le corps du duc de Weimar, et sert de communication pour transmettre les renseignements au grand-duc de Berg, au prince de Ponte-Corvo et au maréchal Soult.

On a pris possession des états du duc de Brunswick. On croit que ce duc s'est réfugié en Angleterre. Toutes ses troupes ont été désarmées. Si ce prince a mérité, à juste titre, l'animadversion du peuple français, il a aussi encouru celle du peuple et de l'armée prussienne: du peuple, qui se plaint de ses manœuvres et de sa conduite militaire. Les faux calculs des jeunes gendarmes sont parafonnables; mais la conduite de ce vient prince, agé de soicante et doute ans, est un excès de défire et dona la catastrophe ne saurait exciter des regrets. Qu'aura donc de respectable la vieillesse si, aux défauts de son âge, elle joint la fanfaronnade et l'inconsidération de la jeunesse;

Monsteur du 8 novembre : 806. (En minute su Dépêt de la garre)

11121.

AU GRAND-DUC DE BERG.

Berlin, 3s october 1806. S beures du matin.

Mon Prère, je vous fais mon compliment sur la prise de Stettiu; si votre cavalerie légère prend ainsi des silles fortes, il faudra que je licencie le génie et que je fasse fondre mes grosses pièces. Mais il n'y a encore rien de fait; vous avez encore 25,000 hommes à prendre. L'adjudant commandant Gérard, qui est parti liter dici, a dà vous instruire de l'étai des choses. Yous avez le général Bücher à prendre et le duc de Weimar, ce qui fait plus de 55,000 hommes. Bücher dui dire pris. Le duc de Weimar est poursaivi de près par le maréchal Bernadute; le maréchal Soult le suit de très-loin. Descendes TOder: Biatel-e poursaivre l'épée dans les reins et jusqu'à Stralsund, s'il va là. Point de repos que ces deux colonnes n'aient mis has les armatin.

NAPOLÉON.

Berlin, 31 octobre 1806, 8 beures du matin.

Archives de l'Empere.

#### 11122.

## AU MARÉCHAL DAVOUT,

A FRANCFORT-SUR-L'ODER.

Mon Cousin, une nonvelle colonne de 6,000 hommes a mis bas les

armes devant le 13° de chasseurs que commande le général Millaud. Stetfin est pris; on y a trouvé i 60 canons en batterie, 6,000 lommes de garnison de belles troupes, beaucoup de générau. Tout cela a été pris par le général Lasalle et sex deux régiments de hussards. Des magasins de toute espèce existent dans cette place. Après cela. la prise de Küstrin devient plus raisonnable. Nous tenons encore 21,000 hómmes, le duc de Weimar avec 16,000 el Blücher avec 7 à 8,000. Ils sont telement ermés par les maréchaut Lannes et Bernadotte et par le granduc de Berg, qu'il est très-probable qu'ils sont pris à l'heure qu'il est. l'ai fait vérifier à Stettin qu'il i a pas passé un seul homme de l'armée prusienne par cette ville. Je suis très-curieux de savoir ce qui à passé à Kistrin. Par là on saura positivement le nombre de troupes qui restent au roi de Prusse.

NAPOLÉON.

Comm. par Mas la marvehale princesse d'Eckmuld. (En mante son Arch. de l'Emp.)

#### AU MARÉCHAL SOULT.

Berlin , 31 octobre 1806, 10 beures du matin.

Mon Cousin, Stettin a été pris avant-lier; 6,000 hommes de gamison, 160 pièces de cauon sur les remparts, des magasins immenses, plusieurs généraux, tout cela s'est rendu à la cavalerie légère du général Lasalle. Celle du général Milhaud a fait mettre bas les armes à 6,000 hommes près de l'asewalk; c'était tout ce qui restait du corps du prince de Hohenlobe.

l'ai vu avec plaisir que vous vous étiez mis à la poursuite du duc de Weimar; poursuivez-le jusque dans la Baltique.

Le maréchal Davout a passé l'Oder à Francfort. Le roi de Prusse s'est retiré derrière la Vistule. Pas un homme de tout ce qui restait de la bataille du 14 n'a passé l'Oder.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En missie sus Arch. de l'Emp.)

## 11124. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin , 31 october 1806.

Euroyez sur-le-champ un piquet de cavalerie pour arrêter le prince de Hohenlohe. Je ne veux pas qu'il aille en Silésie. L'aide de camp du grand-duc de Berg vous dira où on peut le trouver.

Donnez l'ordre au maréchal Davout qu'aucun officier prussieu ne puisse passer pour se rendre en Silésie, Mon intention est qu'aucun officier prussien fait prisonnier ne passe l'Oder.

Le 64°, le 44° et le 105° seront caserués, dans la journée, dans les casernes de Berlin.

Le 16° régiment d'infanterie légère sera réparti dans les villages qui sont sur la route de Küstrin et de Stettin.

Aucune troupe ne bivouaquera autour de Berlin.
Napoláos.

Archives de l'Empire.

#### A MADAME DE HATZFELD.

Berlin, 31 octobre 1806

l'ai lu avec plaisir votre lettre. Le me souviens aussi avec plaisir du moment où j'ai pu finir toutes vos peines. Dans toutes les circonstances qui pourront se présenter où je pourrai vous être utile, vous pouvez accourir à moi, et vous me trouverez aise de vous être agréable.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

11126.

A M. DE THIARD.

Beelin, 31 octobre 1806.

Donnez ordre au cardinal Arezzo, uonce du Pape, qui est à Dresde, de se rendre à Berlin, où je veux le voir.

Na POLÉON.

techives de l'Empire.

11197

ORDRES.

Berlin, 31 october 18061.

Il fant tenir un conseil d'administration composé de M. Villemanzy, de M. Estève, de M. la Bonillerie; y appeler, s'il est nécessaire, les hommes du roi de Prusse qui connaissent le pays, pour me proposer les impositions à frapper sur la rive gauche de l'Elhe.

Les étals du duc de Brunswick, ceux du duc de Weimar, doivent y être compris; la Saxe doit y être comprise aussi.

On fera également un autre projet pour l'organisation de la monar-

Date présumée

chie prussienne en deçà de l'Oder, de manière à me faire rentrer de l'argent le plus tôt possible.

On présentera également un projet d'ordre du jour pour distribuer les capotes fournies à Leipzig et à Berlin, en prenant pour principe que les municipalités n'achètent rien; j'aime mieux leur argent.

Demain à midi M. Daru me portera le résultat de ce travail.

On présentera aussi un projet de décret pour l'organisation de la ville de Berlin, garde nationale et municipalité, ainsi que pour le reste du pays, en mettant un commandant militaire et un administrateur.

M. Daru présentera aussi demain un coup d'œil sur la situation des magasins de Wittenberg, Spandau et Berlin, et de la compagnie de Breidt; une situation des hópitaux telle qu'on l'a; une situation de la caisse de l'armée, ce qu'il y a, et ce qu'il y a en route.

Mais, pour ne pas confondre ce qui est relatif à l'administration de l'armée, M. Daru m'en rendra compte à six heures.

S'il est des choses qu'il ne sache pas clair, il fera venir les chefs de service.

AU MARÉCHAL MORTIER.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Daru.

#### 11128.

## Berlin, 31 setoles 1806.

eria, 31 selobre shoti

Mon Cousin, J'espère qu'avant le 5 novembre vous serse maitre de Cassel, que votre mission sers fine pour cette (epoque, et que la première division du roi de Hollande sera à peine arrivée à Cassel que vous la reuverrea au roi de Hollande, qui en a besoin, devant se porter en Hanovre. Mon intention est qu' au plus tard le 10 vous vous metitez en marche, en laissant, comme je l'ai ordoané, le général Lagrange pour gouverneur de Cassel, et que vous dirigies voire corps d'armés sur le Hanovre, hormis ce que vous jugerez nécessaire de laisser pour maintenir le tranquillité dans le pays. Quelques dédachements de cavalerie et un régiment d'infantreir doivent étre suffissants. Votre arrivée en Hanovre pour renofrere le

roi de Hollande est très-urgente; vous êtes destiné à remplir là une mission de la plus grande importance.

Napoléox.

Stettin vient de se rendre: 6,000 hommes ont été pris dans la ville, 160 pièces de canon sur les remparts. Une colonne de 7,000 hommes a mis bas les armes le 29.

Faites passer cette lettre 1 au prince Primat.

Comm. per M. le dur de Trévise. (En mente aux tech de l'Emp.)

t t t 29.

Berlin, 31 octobre 1806.

AU ROI DE HOLLANDE,

Par votre lettre je vois que vous serez le 29 à Paderborn. Ainsi an 1" novembre vous aurez été à Gœttingen. Le maréchal Mortier vous aura demandé une division de votre armée pour l'aider à prendre possession de Cassel; mais j'espère que cette division aura à peine eu le temps d'arriver insqu'à Cassel, puisque, une fois le prince éloigné et les premières milices désarmées, tout sera fini. Je suppose donc que, le 5 novembre. votre division sera de retour. Comme la mission contre Hesse-Cassel est peu délicate, j'imagine que vous ne vous en serez pas chargé en personne. Partez le plus tôt possible pour le Hanovre et pour prendre possession de l'électorat. Je vous ai dit de prendre le 22° de ligne afin d'avoir trois bons régiments français. Le maréchal Mortier viendra vous joindre en Hanovre aussitôt que je connaîtrai l'état des choses. Le maréchal Mortier a 10,000 hommes, et vons 12,000; vous aurez ainsi 22,000 hommes; ce sera beaucoup plus qu'il ne vous faut pour l'armée de Hanovre. D'ailleurs, je ne vous laisserai jamais seul. Hameln et Nienburg ne tarderont pas à se rendre quand ils sauront les désastres de leur patrie. Mettez devant un petit corps d'observation, sans les bloquer, pour les empêcher de faire

<sup>1</sup> Voir poèce n° 11117.

des courses dans le pays. Rendez-vous maître de tout l'électorat. Correspondez souvent avec moi et envoyez-moi des états de situation. Si vous avez des hommes à pied en Hollande, faites-les venir en Hanovre, où vous les monterez par des réquisitions.

Du moment que vous serez en Hanovre, meltez-vous en correspondance avec le maréchal Ney, qui bloque Magdeburg, et avec le général que j'ai nommé gonverneur de Brunswick; ils ne se trouvent qu'à deux petites iournées de Hanovre.

Namedox

Archives de l'Empire.

## 11130. A. M. CAMBACÉBÈS.

#### .

Berlin, 31 octobre 180f

Mon Cousin, je viens d'ordonner que le général Canclaux serait chargé d'organiser et commanderait 3,000 gardes nationales des départements de la Somme et de la Seine-Inférieure. Le général Rampon en commande 6,000 à Saint-Omer. Cela fera 9,000, qui pourront se porter soit sur Boulogne, soit sur Cherbourg, selon les événements. J'ai ordonné que le général Lamartillière en organiserait 3,000 à Bordeaux. Pressez pour que tout cela se fasse promptement, afin que mes côtes ne soient pas sans défense, tant pour le moment que pour le printemps prochain; car il est possible que mon armée ne soit pas rentrée pour cette époque, quoique de ma personne j'espère être de retour. Prenez des renseignements et faites-moi connaître jusqu'à quel point je puis compter sur les 3,000 hommes du général Canclaux, et si, en organisant trois autres. mille gardes nationales dans les départements du Calvados et de la Manche, je pourrais retirer le 5° d'infanterie légère, qui est là. Dans toute probabilité, si les Anglais envoient du monde, ce sera en Hanovre pour soutenir la Suède, comme ils en envoient en Sicile pour soutenir le roi de Naples.

Vous verrez, par le vingt-quatrième bulletin, la situation de mes affaires ici. Tont va anssi bien qu'il est possible de se l'imaginer. La Prusse est abattue et ne compte plus pour rien. Mes pertes sont légères. On ne saurait se trouver dans une meilleure position.

Napoléon.

Comm. par M. le duc de Cambucérés. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

11131.

AU GÉNÉBAL CANCLAUX.

Berlin, 31 octobre 1806.

Le vous si aonnué pour organiser et commander 3.000 hommes de gardes nationales de la Somme et de la Scince-Inférieure. Je désire que vous vojrez en cela une marque de ma confiance dans vos talents et votre attachement à ma personne. Rendez-vous à Amiena et dirigez les gardes antionales sur le Havre, Dieppe et Saint-Valery. Donnez tous vos soins à l'instruction de cette réserve, afin que, si au printemps les Anglais inquiètent mes côtes, vous puissiez vous porter sur Cherbourg, Boulogne et partout où il serait besoin.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empore

11132.

AU PRINCE EUGÈNE.

Berlin, 31 octobre 1806.

Mon Fils, l'armée du roi de Prusse n'existe plus. Tout ce qui était à lena, 160,000 hommes, ont été tués, blessés ou pris; pas un homme n'a passé l'Oder. Le suis maître de leurs places fortes, de Spandau, de Steltin. Mes troupes sont sur les confins de la Pologne. Le roi de Prusse a passé la Vistule; il ne lui reste pas 10,000 hommes. Je suis asser content des babitants de Berlin.

l'envoie les différents décrets dont vous avez besoin.

Les quatre régiments de cuirassiers doivent être partis; faites-moi connaître quand ils seront sur le Danube.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. J. M<sup>ee</sup> la ducheue de Leuchtenberg. (En muste oes Arch. de l'Emp.)

## AU PRINCE EUGÈNE.

Berlin, 31 octobre 1806.

Mon Fils, faites confisquer tous les bâtiments prussiens qui se tron-

vent dans mes ports d'Italie, et autorisez les corsaires à les poursuivre. Faites faire par une circulaire des prières publiques dans mon royaume d'Italie pour remercier Dieu de l'heureux succès de mes armes.

Mettez dans Milan une grande pompe à la cérémonie du Te Deum qui sera chanté à cette occasion.

Les deux premiers régiments italiens font partie du corps du maréchal Mortier et sont du côté de Cassel, Le 3° régiment est en marche pour arriver.

Napoléon.

Berlin, 31 octobre 1805.

Comm. par S. A. L. Man is duchesse de Leuchtenberg. (En minute aus treb. de l'Emp.]

## 11134.

#### DÉCISION.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre rend compte à l'Empereur du départ pour Mayence des brigades des équipages de la compagnie Breidt organisées à Braxelles et à Paris. M. Daru donnera les ordres les plus précis pour que ces quatre brigades se chargent, à Mayence, de souliers, habits et autres effets que les corps vondrout envoyer à l'armée, et pour qu'elles se dirigent sur Erfurt, de là sur Wittenberg et de là sur Spandau, et qu'elles marchent réunies sous escorte que fournira le marcéhal Kellermann. Vous défendrez expressément que le roi de Hollande et le maréchal Mortier en prennent en chemin.

Napolifox.

Archives de l'Empire

#### 24° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 31 octobre 1806.

Stettin est en notre pouvoir. Pendant que la gauche du grand-duc de Berg, commandée par le général Milhaud, faisait mettre bas les armes à une colonne de 6,000 hommes à Pasewalk, la droite, commandée par le général Lasalle, sommait la ville de Stettin et lui imposait la capitulation ci-jointe. Stettin est une place en bou état, bien armée et bien palissadée. 160 pièces de canon, des magasius considérables, une ganison de 6,000 hommes de helles troupes, prisonnière, beaucoup de généraux : tels et résultat de la capitulation de Stettin, qui ne peut s'expliquer que par l'extrême découragement qu'a produit sur l'Oder et dans tous les pays de la rive droite la dispartition de la grande armée prussienne.

De toute cette belle armée de 180,000 hommes, rien à passé l'Oder. Tout a été pris, tué, ou erre encore entre l'Elbe et l'Oder, et sera pris avant quatre jours. Le nombre des prisonniers montera à près de 100,000 hommes. Il est inutile de faire sentir l'importance de la prise de la ville de Stettin, une des places les plus commerçantes de la Prusse, et qui savure à l'armée un hon ponts ur l'Oder et une hone ligne d'opérations.

Du moment que les colonnes du duc de Weimar et du général Blücher, qui sont débordées par la droite et la gauche et poursuivies par la queue, seront rendues, l'armée prendra quelques jours de repos.

On nentend point encore parler des Russes, Yous désirons fort qu'il en vienne une centaine de milliers. Mais le bruit de leur marche est une vraie finafiaronnade. Ils n'oscent pas venir à notre rencontre. La journée d'Austerlits se représente à leurs yeux. Ce qui indique les gens seasés, cest d'entendre l'empereur Alexandre et son Séran Birigeaut dire que ce sont les alliés qui ont été battus. Toute l'Europe sait bien qu'il n'y a pas de famille en Russie qui ne porte le deuit; ce n'est pas la perté des alliés qu'illes pleurent, 1 sō pièces de battille russes qui ont été prises, et qui qu'illes pleurent, 1 sō pièces de battille russes qui ont été prises, et qui sont à Strasbourg, ne sont pas les canons des alliés. Les 50 drapeaux russes qui sont suspendus à Notre-Dame de Paris ne sont pas les drapeaux des alfiés. Les bandes de Russes qui sont morts dans nos hôpitaux ou sont prisonniers dans nos villes ne sont pas les soldats des alliés. L'empereur Alexandre, qui commandait à Austerlitz et à Wischau avec un si grand corps d'armée, et qui faisait tant de tapage, ne commandait pas les alliés. Le prince qui a capitulé et s'est soumis à évacuer l'Allemagne par journées d'étapes n'était pas sans doute un prince allié. On ne peut que hausser les épaules à de pareilles forfanteries. Voilà le résultat de la faiblesse des princes et de la vénalité des ministres. Il était bien plus simple pour l'empereur Alexandre de ratifier le traité de paix qu'avait conclu son plénipotentiaire, et de donner le repos au continent. Plus la guerre durera, plus la chimère de la Russie s'effacera, et elle finira par être anéantie. Autant la sage politique de Catherine était parvenue à saire de sa puissance un immense épouvantail, autant l'extravagance et la folie des ministres actuels la rendront ridicule en Europe.

Le roi de Hollande, avec l'avant-garde de l'armée du Nord, est arrivé le 21 à Gottlingen. Le maréchal Mortier, avec les deux divisions du 8° corps de la Grande Armée commandées par les généraux Lagrange et Dupas, est arrivé le 26 à l'ulde.

Le roi de Hollande a trouvé à Münster, dans le comté de la Marck et autres états prussiens, des magasins et de l'artillerie.

On a ôté à Fulde et à Brunswick les armes du prince d'Orange et celles du duc. Ces deux princes ne régneront plus. Ce sont les principaux auteurs de cette nouvelle coalition.

Les Anglais n'ont pas voulu faire la paix, ils la feront; mais la France aura plus d'états et de côtes dans son système fédératif.

Voici le rapport que le prince de Hobenlobe a adressé au roi de Prusse après la capitulation de son corps d'armée, et qui a été intercepté <sup>1</sup>.

Monitour du S novembre 1806. (En minute au Dépôt de la guerre.)

<sup>&#</sup>x27; Voir ce rapport au Moniteur, à la suite du bulletin.

#### 11136

#### AU MARÉCHAL LANNES.

Berlin, 1" novembre 1806, 8 beners du molin.

Mon Consin, croyex-vous donc que je ne voie pas que votre corps d'amée a fait des marches forcées et que vous l'avec dirigé avec toute l'intelligence possible? Vous êtes de grands enfants. En temps et lieu, je donnerai des preuves, à vous et à votre corps d'armée, de toute la satisaction que jai de votre conditie. J'altends avec impatience que vous preniez ce duc de Weimar. Le grand-duc de Berg ma sans doute envoyé beaucoup de renseignements; mais je n'ai reçu qu'une page de sa lettre. l'autre page est restée sur son bureau. J'ai envoyé à Steltin le général Bertrand pour voir la situation de la place, le général Chasseloup, un général d'artillerie et un commissire des guerres.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Montehello. (En sussite en Arch de l'Essa )

## 11137. AU GRAND-DUC DE RERG

Berlin, 1" novembre 1806.

Vous m'écrivez une lettre du 31 octobre à huit heures du matin. Il parait que la lettre était longue, puisqu'elle est composée de deux feuilles; mais vous ne m'avez envoyé que la dernière feuille et vous avez oublié la

Veporény

première.

#### 11138.

## AU MARÉCHAL DAVOUT.

Berlin, 9 novembre 1806, à heures du motio.

Mon Cousin, il paraît que l'Oder est environné de marais; faites-en faire la reconnaissance, depuis Krossen jusqu'à Kūstrin, par un officier du génie. Faites aussi faire la reconnaissance de la Warta et de la Marche depuis Küstrin jusqu'à Landsberg. De quelle nature sont ces marais? Y a-t-il des chaussées? Comment communique-t-on de Sonnenhurg à Küstrin?

J'ai donné ordre au corps des Bavarois et des Wurtembergois, formant 18,000 hommes, de se poter à krossen, ce qui formors votre droite. Tenez votre corps d'armée, reposé le plus possible, à Franciort et environs. Procurez-vous là quedques paires de sonliers et des capoles. Opérez avec quelques détaclements sur hâstria. Envoyez des piquets de cavalerie sur Landsberg et Posen. Faites préparer à Franciort 1 20,000 rations de pain hisenité, afin qu'en partant vous puissiez remplir voc caissons pour quatre jours, indépendamment de quatre jours de pain que vons ferez distribuer à vos troupes. Le pense que, si vous n'avez aucun ennemi à portée, il flaut tein cantonnées sos troupes.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>ess</sup> la maréchale princesse d'Eckmuhl. (En minute sur Corb. de l'Emp.)

#### 11139.

## AU MARÉCHAL DAVOUT.

Berlin, a novembre 1508

Mon Cousin, je vous félicite de la prise de Kustriu. Jattends avec impatience l'état des magasins que vous y aves trouvés. Sur un plan que jai, je vois qu'il y a un petit fortin sur la rive gauche de l'Oder, formant tête de poat. Faites-le rétablir; ayez là une bonne tête de poat, qui nous rende maîtres de l'Oder et de la Warts. Faites-moi connaître ce qu'il y a de fours et ce qu'on peut faire de pain. Veilà un bon appui pour l'armée.

NAPOLÉON.

70.

Count, per Mar la maréchale princeur d'Eckumld
(fin minute aux Arch de l'Erro )

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, a novembre 1806.

Mon Cousin, faites donner 1,000 paires de souliers au 28° régiment d'infanterie légère. Faites donner 3,000 chapeaux au corps du maréchal Davout, 1,000 au corps du maréchal Lannes, 1,000 à celui du maréchal Soult, 1,000 à celui du prince de Ponte-Corvo.

Prévenez, par l'ordre de l'armée, qu'il y a dans l'arsenal de Berlin une grande quantité de caisses de tambours, et que les corps qui en auront besoin peuvent en demander.

Chargez le maréchal Bessières de visiter les 5,000 bois de selles qui sont ici en magasin, pour savoir c'ils sont hous, et faites-mio connaître ce qu'il faudrait pour compléter les selles. Donnez au corps du maréchal Lannes 6,000 paires de souliers à prendre à Stettin, et au corps du maréchal Davout 6,000 à prendre à Francfort.

Prévenez l'armée qu'il y a à Berlin 80,000 gibernes que les corps peuvent demander, s'ils en ont besoin.

Faites distribuer les 2,103 culottes de peau qui sont à Berlin aux dragons, à mesure qu'ils sont montés. Faites-leur donner aussi, sils en ont hesoin, des sabres et des haudriers. Prévenez les corps de chasseurs, dragons et hussards, qu'il y a beaucoup de baudriers à Berlin.

Donnez ordre que les 5,000 paires de has de laine soient données en gratification aux blessés, à mesure qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils rejoignent leurs corps.

Faites connaître aux régiments de cavalerie qu'il y a une grande quantité d'objets de harnachement à Berlin, et qu'ils en forment la demande quand ils en auront besoin.

Il y a également des marmites et des petits bidons. Faites donner 800 marmites, 800 gamelles, 800 bidons, 800 haches au corps du maréchal Davout, qui les a demandés.

NAPOLÉON.

Depit de la guerre. En cursir ess Arch, de l'Emp )

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Bartin, a novembre 1806.

Mon Cousin, envoyex l'ordre au général Sauson de faire une reconnaisance de l'Oder, depuis Francért jusqu'à la mer Baltique, à troislieues sur l'une et l'autre rive. Il fera connaître le nombre de villages, leur population, la nature du terrain, et, sil y a des marsis, les débouchés et les digues par oû no peut les passer; enfin les monticules les accidents de terrain qui sersient favorables à une armée. Le général Sanson chargera quatre ingénieurs géographes de cette reconnaissance: et leur donnera le même programme. Cette reconnaissance sera faitdans le but qu'on voultit défendre le passage de l'Oder en s'appuyant à Kistrin et Stêttio.

NAPOLÉON.

Il est nécessaire que cette reconnaissance me soit remise avant huit jours.

Dipôt de la guerre. (En minute sux Arci. de l'Emp.)

## 11142.

## NOTE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL.

Berlin, a novembre 1806 !.

Il y aura un officier supérieur, qui se tiendra à Burg, qui sera chargé du commandement du duché de Magdeburg. Il y aura un sous-inspecteur aux revues, faisant fonctions de préfet et d'intendant des finances. et un receveur chargé des recettes.

La Vieille-Marche sera organisée de la même manière; chef-lieu. Stendal:

<sup>1</sup> Date présumée.

La movenne Marche, Berlin;

La Marche de l'Ucker, Prenzlow;

La Priegnitz, Perleberg;

La Marche citérieure, Laodsberg;

La Marche ultérieure, Friedeberg;

La Marche incorporée, Krossen;

La Poméranie citérieure, Stettin;

Ainsi done, pour l'endroit de la Prusse qui est occupé, dix départements; il fant dix inspecteurs aux revues on auditeurs, dix préposés du receveur, et dix adjudants commandants, chefs de bataillon ou capitaines.

#### DE LA POLICE

Chaque commandant correspondra avec le gonverneur général à Berlin; il sera autorisé à armer quatre brigades de gendarmerie, composées d'hommes du pays, de six hommes chacune, pour se porter dans la campagne.

Chaque commandant aura une esconade de dragons ou de cavalerie. de six on huit Français au moins.

#### DE L'ADMINISTRATION

L'intendant sera chargé de toute la partie des finances; il fera mettre la main sur tous les magasins appartenant au Roi, caisses et domaines, veillera à la perception des revenus.

L'intendant correspondra avec M. Estève directement, avec l'intendant général pour ce qui concerne l'armée, et avec le directeur général des contributions.

La justice continuera à être rendue par les tribunaux du pays. Il sera établi des commissions militaires à Berlin, Stettin, Halle, pour les traineurs commettant des désordres.

Les intendants feront aussi les fonctions de commissaires des guerres attachés au territoire, et pourvoiront aux étapes, passages de troupes, etc.

#### OBGANISATION MENICIPALE.

Dans les grandes villes, telles que Berlin, Stettin, Frandort-sur-l'Oder. Brandeburg et Halle, ayant plus de 3,000 habitants, il sera formé une garde nationale, qui sera de 1,200 hommes pour Berlin, 40 homnes pour Stettin, 60 homnes pour Halle, etc. Ils seront nommés par le commandant français, qui l'ear fera remettre des armes, et ils seront à sa disposition pour la police de la ville.

Toutes les villes correspondront avec l'administration générale par le canal de l'intendant, hormis celles de Berlin, Stettin et Francfort, qui auront une organisation particulière et correspondront directement.

Auprès de chaque intendant il sera nommé un conseil de ciuq notables, choisis parmi les plus capables; M. d'Angern pourra leur écrire à cet effet.

M. Daru présentera ce décret, demain, bien rédigé, tel que l'organisation de Berlin s'y trouve, compris même le décret qui regarde les fonctions de MM. Estève, Villemanzy et autres.

Il y mettra le nom de tous les inspecteurs aux revues, et il demandera au ministre de la guerre qu'il y mette les noms de tous les commandants qu'il enverra dans les divers lieux.

S'informer pourquoi la poste ne marche pas, et m'en faire un rapport ce soir.

S'informer de ee qu'il faut faire pour le commerce, soit des approvisionnements, soit général.

Faire nommer également par M. d'Angern les habitants qui doivent former le conseil.

Ordonner la continuation des impositions.

Napoléon.

Comm. par M. le comte Daru.

## AU GRAND-DUC DE BERG,

A DEMMIN.

Berlin, a november 1806

Le roi de Suède est ennemi. Si vous rencontrez des troupes suédoises. il faut les désarmer et leur faire tout le mal qu'on pourre.

Je vous autorise à faire prendre tous les étalons du Mecklenburg et à les faire conduire à Spandau, en les faisant escorter par des piquels de cavalerie. Faites saisir également toutes les caisses du Mecklenburg; tous ces princes sont nos ennemis.

J'espère qu'enfin à l'heure qu'il est vous vous serez rendu maître du duc de Weimar, et qu'ainsi seront terminées entièrement les destinées ile cette armée.

Kûstrin s'est rendu hier. Nous y avons trouvé 80 pièces de canou et des magasins de suhsistances considérables; nous y avons fait 4,000 prisonniers.

Ainsi le maréchal Davout et le prince Jérôme, avec l'armée auxiliaire, qui est de 30,000 hommes environ, sont sur les confins de la Pologne. J'ai passé en grand détail la revue de la division du général Nunsouty.

Il est encore à Berlin, où son monde se repose et se met en bon état.

J'attendrai, pour vous prescrire de nouveaux mouvements, que je sache où se trouveront les différents corps d'armée des maréchaux Soult, Bernadotte el Lannes, au moment où le duc de Weimar et le reste de sa coloune seront pris. Aussiôt que ces opérations seront finies, il sera convensible que le maréchal Lannes revienne sur Stettin pour y réunir lout son corps d'armée.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11166

#### 25° BULLETIN DE LA GRANDE ABMÉE.

Berlin, a novembre 1806.

Le général de division Beaumont a présenté aujourd'hui à l'Empereur 50 nouveaux drapeaux et étendards pris sur l'ennemi. Il a traversé toute la ville avec les dragons qu'il comanande et qui portaient ces truphées. Le nombre des drapeaux, dont la prise a été la suite de la bataille d'ena, s'élève en ce moment à son.

Le maréchal Davout a fait ceruer et sommer Küstrin, et cette place s'est renduc. On y a fait 4,000 hommes prisonniers de guerre. Les officiers retournent chez eux sur parole, et les soldats sont conduits en France, op pièces de canon ont été trouvées sur les remparts. La place, en très-bon état, est située au milieu des marais; elle renferme des magasins considérables. Cest une des conquêtes les plus importantes de l'armée; elle a achevé de nous rendre maîtres de toutes les places sur l'Oder.

Le maréchal Ney va attaquer en règle Magdeburg, et il est probable que cette forteresse fera peu de résistance.

Le duc de Berg avait son quartier général, le 31, à Friedland. Ses dispositions faites, il a ordonné l'attaque de la colonne du général prussien Bila, que le général Beker a chargée, sur la plaine en avant de la peitie ville d'Anklam, avec la brigade de dragons du général Boussart. Tout a été cofioncé, cavalorie et infianteire, et le général Beker est entré dans la ville avec les ennemis, qu'il a forcés de capituler. Le résultat de cette capitulation a été 4,000 prisonniers de guerre. Les officiers sont reavoyés sur parole, et les soldats sont couduits en France. Parmi ces prisonniers se trouve le régiment des hussards de la Garde du Roi, qui, après la guerre de Sept Ans, avaient reçu de l'impératrice Calherine, en témogiagage de leur bonne conduite, des polisses de peau de tigre.

La caisse du corps du général Bila et une partie des bagages avaient passé la Peene et se trouvaient dans la Poméranie suédoise; le grandduc de Berg les a fait réclamer.

MII.

Le 1er novembre, au soir, le grand-duc avait son quartier général à

Le général Blücher et le duc de Weimar, voyant le chemin de Stettin fermé, se portaient sur leur gauche, comme pour retourner sur l'Elbe; mais le maréchal Soult avait prévu ce mouvement, et il y a peu de doute que ces deux corps ne tombent bientôt entre nos mains.

Le maréchal Lannes a réuni son corps d'armée à Stettin, où l'on trouve encore chaque jour des magasius et des pièces de canon.

Nos coureurs sont déjà entrés en Pologne.

Le prince Jérôme avec les Bavarois et les Wurtembergeois, formant un corps d'armée, se porte en Silésie.

Sa Majesté a nommé le général Clarke gouverneur général de Berlin et de la Prusse, et a déjà arrêté toutes les bases de l'organisation intérieure du pays.

Le roi de Hollande marche sur Hanovre, et le maréchal Mortier sur Cassel.

Messieur du 10 novembre (Ro6 (En mouste sa Dépôt de la gaerre )

> 11145. AU ROI DE WURTEMBERG.

Berlin, a november 1806.

Monsieur mon Frère, je reçois la lettre de votre Majesté, du 97 octobre. Elle aura appris par ses officiers, qui sont près de moi, les vicnements subséquents qui se passent ici. Il me suffit de lui dire, en un mot, que pas un homme n'a passé l'Oderç que j'ai dans ce monent plas de 100,000 prisoniers; que Stettin et Küstrin se sont rendus quoique parfaitement approvisionnés et armés, et munis d'une home garnison: qu'il ne reste plus au roi de Prusse 10,000 hommes avec lui, avec lesqués il a repassé la Vistute; que le prince l'érime, avec un corps de 30,000 hommes, parmi lesquels se trouvent 10,000 hommes des troupes de Votre Majesté, va entrer en Silésie. Le prince de Hohenlobe est retenn A Spandau. J'ai dé visiter effectivement la tombear du grand Frédéric. Présentez, je vous prie, mes hommages à la Reine et à la princesse

NAPOLEON.

Comm. par S. M. le roi de Wurtemberg. (En minute aus Arch. de l'Emp.)

11146.

AU MARÉCHAL KELLERMANN,

À WATENCE.

Berlio, a novembre 1806.

Mon Cousin, ĵai lu avec intérêt votre état de situation. Je vois que sous avez dans votre réserve i, Soo chevaux de cavalerie, dragons et hussards. Faites-les partir de Strasbourg et de Mayeuce par gros déta-chements de 600 hommes, avant le 10 novembre. J'ai demandé que vous fassies partir, au 4 novembre, 150 hommes de chacum des régiments, que vous avez, ce qui, à raison de treate-trois régiments, foerd 4 ou 5,000 hommes. Mon intention est que vous fassies partir un second détachement de même force le 15 novembre. Il suffit que les conscrissoient habillés et armés et aient des capotes. S'îls nes out pas parfaite-herg. Spandau, etc. pour former la garnison de ces places fortes. Il y a besoin lei de troupes, et j'attache de l'importance à ce que cet no 12,000 hommes, inflaterie et cavalerie, me joignent sur la Vistule. cest-à-dire à plus de dix marches au delà de Berlin, avant le 15 ou le 20 décembre.

NAPOLEON.

Comm. por M. le duc de Valmy. (En warste aux Arch. de l'Emp.)

> 11147. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, a novembre 1806.

Comme il serait possible que le maréchal Soult ne reçût pas l'ordre de venir à Dessau, envoyez un aide de camp pour faire exécuter le même ordre que j'avais donné à ce maréchal relativement aux 450 chevaux

saxons. Laissez-le maître de les laisser venir à Potsdam, s'il y a des hommes pour les monter, et si, comme on me l'assure, des 4 ou 5,000 chevaux qui doivent arriver à Spandau, il n'y en a que 500.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 11148.

# A M. DE THIARD,

Berlin, a personal 1806

Je reçois votre lettre. Les renseignements que vous me donnez d'un marchand de Manheim ne sout pas assez claire; il fallait l'interroger en règle, savoir le jour où il est parti et avoir plus de détails. Il est convenable d'envoyer, en toute diligence, des espions et des agents affidés pour savoir ce qui se passe à Prague et sur toute l'estrême frontière.

Faites-moi connaître la situation des fortifications de Dresde, s'il y a beaucoup à faire pour la mettre à l'abri d'un coup de main. Par le retour de mon courrier, envoyez-m'en un plan avec des observations sur chaque front.

NAPOLÉON,

trchires de l'Empire.

#### 11149

#### All GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, a novembre 1806.

Monsieur Dejean, j'apprends qu'il y a de l'embarras à Paris pour ma Garde, qu'on ne la paye pas, et que mon régiment de fusiliers n'est pas habillé. Levez ces obstacles promptement, car je vais appeler cette Garde sous peu de jours.

Appléox.

Depôt de la guerre. (En moute sus Arch. de l'Emp.)

#### t1150.

## AU MARÉCHAL DAVOUT.

A FRANCFORT-SER-L'ODER.

Berlin, 3 novembre : So6, 5 heures du matin.

Mon Cousin, ne consommer pas les vivres de siége de Küstiri; ces approvisionnements sont très-difficiles à faire, et Küstiri est une place de première ligne; porter, au contraire, tous vos soins à les conserver; continuez à tirer vos subistances de Francfort et de Landsberg. Je donne ordre que tout ce qui apparient à votre corps d'armée, qui serait aux dépòts d'Erfurt, Wittenberg, Spandau et autres dépôts en arrière, se rende à Kustrin.

Si vous le jugez convenable, vous pouvez envoyer une bonne division d'infanterie à Londsberg. La division Beaumont ets arrivée aujourfhui; je la laisserai reposer deux jours; immédiatement après, je vous l'enverrai. Le corps que commande le prince Jérôme sera réuni le 4 à Krossen, et appuiera ainsi votre droite; il se chargera de vous couvrir de tout ce qui pourrait déboucher de la Silésie. Il a plus de 3,000 hommes de cavalerie, Bavarois, Badois et Wartembergeois.

Napoléon.

Comm. per Mes la marechale princesse d'Eckmuhl.

11151.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin . 3 novembre 1806.

Donnex ordre au général Mondrun de partir dans la nuit pour Kûstrin. Il se rendra près du prince Jérôme et suivra ses ordres. Faites connaître au prince Jérôme que c'est un excellent officier de cavalerie légère. qu'il peut lui confier une des colonnes qui vont investir Glogan.

Donnez l'ordre suivant au prince Jérôme :

Qu'il envoie par un aide de camp l'ordre à la cavalerie de la seconde

division, et à celle wurtembergeoise, de forcer de marche pour le venir rejoindre dans la journée du 6 à Krossen; qu'il en forme sans délait trois détachements, et confie le commandement du premier au général Lefebvre, du deuxième au général Montbrun, et du troisième à un Bavarois; chaque délachement sera de 800 bommes. Il dirigers l'un sur la rive gauche de l'Oder, l'autre sur la rive droite, et le troisième sur Posen. Les deux délachements de la rive gauche et de la rive droite se porteront à folgan, pour investir la place et voir si elle est direct à capituler comme Küstrin. Ils enverront des partis jusqu'à Breslau, pour intercepter des courriers et des couveis qui pourront donner des nouvelles sur la situation des affaires.

Faites part de ces dispositions au maréchal Dasout; recommauder-lui de ne pas disséminer sa cavalerie et de la porter toute sur la direction que va bientit prendre son corps d'armée. Instruisez-le que le général Durosnel, qui est à Oderberg, a eu ordre de passer l'Oder et de pousser des partis sur la gauche; qu'en cas que le besoin de cette cavalerie devint pressant il puet lui ordonner de venir le joindre.

NAPOLEON.

Dépêt de la guerre. (En musie ett Arch. de l'Emp.)

#### 11152.

## AL PRINCE JÉRÔME.

Berlin, 3 nevember 1806.

Mon Frère, je vous envoie un de mes officiers d'ordonnance, officier du grénie. Vous l'enverrez sur la rive droite de l'Oder reconnaître Glogou. L'état-major doit donner des ordres pour faire accélèrer la marche de la colonne wurtembergeoise et de la seconde division bavaroise, pour qu'elles soient réunies le 6 à Krossen. Je vous envoie le général de hri-gade Monthruu, excellent officier de cavalerie légère, que j'ai fait venir de Naples. J'ai preserit la fornation de truis forts détachements de votre avalerie; vous donnerez le commandement de l'un au général Monthruu. Ces deux déta-

chements sont destiné à se porter sur les deux rives de l'Oder. Le troisième, qui se portera sur Posen pour se lier avec les partis du naréchal Davout, sera commandé par un Bwarrois. Vous gardrere près de vous le reste de votre cavalerie, et vous l'enverriez à l'appui de celles de ces trois reconnaissance qui en aurieuit besoin.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme (En minute uns Arch. de l'Emp.)

ment and area, or racing y

11153. A M. FOUCHÉ.

Berlin, 3 novembre 1806

Paites venir Kosciuszko; dites-lui de partir en diligence pour venir me joindre, mais secrètement et sons un autre nom que les sien. Il s'adressera au général Dombrowaki, ou directement au grand marba Duroc. Donnes-lui tout l'argent dont il aura besoin. Faites partir aussi tous les Polonais qu'il aurait avec lui. Je désire que tout cela se fasse le plus serrètement possible.

Napoléon

Archives de l'Empire

11154.

## 26° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Bertin. 3 novembre 1806. On n'a pas encore reçu la nouvelle de la prise des colonnes du géné-

ral Blücher et du due de Weimar.

Voici la situation de ces deux divisions ennemies et celle de nos
troupes. Le général Blücher, avec sa colonne, s'était dirigé sur Stettin.

Ayant appris que nous étions déjà dans cette ville, et que nous avions
aggné deux marches sur lui, il se reploya, de Gransee, où nous arrivions
en même temps que lui, sur Neu-Streitiz, où il arriva le 30 octobre, ne

Ayant appris que nous étions déjà dans cette ville, et que nous avions agané deux marches sur lui, il se reploya, de Gransee, où nous arrivions en même temps que lui, sur Neu-Strelitz, où il arriva le 30 octobre, ne 'arrêtant point là et se dirigeant sur Waren, où on le suppose arrivé le 31, avec le projet de chercher à se retirer du côté de Bostock pour s'y embarquer. Le 31, six heures après son départ, le général Savary, avec une colonne de 600 chevaux, est arrivé à Strelitz, où il a fait prisonnier le frère de la reine de Prusse, qui est générál au service du Roi.

Le 1" novembre, le grand-duc de Berg était à Demmin, filant pour arriver à Rostock et couper la mer au général Blücher.

Le maréchal prince de Ponte-Corvo avait débordé le général Blücher. Ce maréchal se trouvait le 31, avec son corps d'armée, à Neu-Brandenburg, et se mettait en marche sur Waren, ce qui a dû le mettre aux prises, dans la journée du 1°, avec le général Blücher.

La colonne commandée par le duc de Weimar était arrivée le 29 oc tohre à Neu-Strelitz; mais, instruit que la route de Stettin était coupée, et avant rencontré les avant-postes français, il fit une marche rétrograde le 29 sur Wittstock. Le 30, le maréchal Soult en avait connaissance par ses hussards, et se mettait en marche sur Wüsterhausen. Il l'aura immanquablement rencontré le 31 ou le 1er. Ces deux colonnes ont donc été prises hier ou aujourd'hui au plus tard. Voici leur force. Le général Blücher a 30 pièces de canon, sept bataillons d'infanterie et 1,500 hommes de cavalerie; il est difficile d'évaluer la force de ce corps; ses équipages, ses caissons, ses munitions, ont été pris; il est dans la plus pitovable situation. Le duc de Weimar a douze bataillons et trente-cinq escadrons en bon état, mais il n'a pas une pièce d'artillerie. Tels sont les faibles débris de toute l'armée prussienne. Il n'en restera rien. Ces deux colonnes prises, la puissance de la Prusse est anéantie, et elle n'a presque plus de soldats. En évaluant à 10,000 hommes ce qui s'est retiré avec le Roi sur la Vistule, ce serait exagérer.

M. Schulenlurg s'est présenté à Strelit pour demander un passeport pour Berlin. Il a dit au général Savary : «Il y a huit heures quo «jai vu passer les débris de la monarchie prussienne: vons les aurce au-«jourflani ou dennain. Quelle destinée inconcevable et inattendue! La «foudre nous a frappés. » Il est vair que, depuis que l'Empereur est der en campagne, il n'a pas pris un moment de repos; toujours en marches forcées, devinant constamment les mouvements de l'enemi. Les résintats en sont tels, qu'il n'y en a aucun exemple dans l'histoire. De plus de 15,0,000 hommes qui se sont présentés à la bataille d'Iona, pas un ne s'est échappé pour en porter la nouvelle au delà de l'Oder. Certes, jamais agression ne fut plus injuste, jamais guerre ne fut plus intenpestive. Puisse cet exemple servir de leçon aux princes faibles que les intrigues, les cris et l'or de l'Angleterre excitent toujours à des entreprises insensées.

La division bavaroise, commandée par le général Wrede, est partie de Dreude le 31 octobre. Celle commandée par le général Deroy est partie le 1" novembre. La colonne wurtembergeoise est partie le 3. Toutes ces colonnes se rendent sur l'Older. Elles forment le corps d'armée du prince Jérôme.

Le général Durosnel a été envoyé à Oderberg avec un parti de cavalerie, immédiatement après notre entrée à Berlin, pour intercepter tout ce qui se jetterait du canal dans l'Oder. Il a pris plus de 80 bateaux chargés de munitions de toute espèce, qu'il a envoyées à Spandau.

On a trouvé à Küstrin des magasins de vivres suffisants pour nourrir l'armée pendant deux mois.

Le général de brigade Macon, que l'Empereur avait nommé commandant de Leipzig, est mort dans cette ville d'une fièvre putride. C'était un brave soldat et un parfait honnète homme. L'Empereur en faisait cas, et a été très-affligé de sa mort.

Venitrer du 11 novembre 1806. (En misste au Dipti de la guerre.)

### 11155.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

perms, a movembre 10:

Mon Gousia, donnez ordre aux détachements du 5 et du 9 régiment de dragons, qui viennent du camp de Neudon, de rejoindre ce soir leurs régiments, qui viennet à Berlin. Donnez ordre au général Beaumont de se rendre demain, à oarce heures du matin, avec les régiments qui composents advision, sur la place du chitéau, où il se placert dans l'ordre posents advision, sur la place du chitéau, où il se placert dans l'ordre di

désigners le maréchal Bessières. S'il a des détachements à Spandau, il les fora revenir. Il faut que tout le monde soit présent, que les colonels aien la situation de leurs régiments et des détachements qu'ils auront faits, afin que je connaisse parfaitement leur situation; et que l'on prépare les propositions pour toutes les places vacantes, afin qu'on puisse me les présenter si je les demande. Vous donnerez fordre que dans la nuit on pays un mois de solds à cette division. Il est nécessaire que cela soit fait dans la nuit, afin que les officiers et les soldats puissent acheter dans la ville ce dont ils ont besoin, ces régiments devant bientôt partir. Donnez Fordre que toas les dépôts de cavalerie qui ont été à Wurthung, Forchheim, et. depuis, à Erfurt, Wittenberg et autres endroits, se rendent à Potsdam pour y être sous les ordres du général Bouvier. Donnez également l'ordre que tous les hommes qui viennent de France sans chevaux se réunissent lis.

Naporéos

Bepit de la guerre.

t1t56.

AU GÉNÉRAL BOURCIER.

Berlin, 3 novembre 1806.

Je désire connaître l'état de situation exact du grand dépôt de Potstain on personnel, chevaux, selles et armes. Le général Outinot n'a dit qu'il avait remis i, 800 chevaux aux dragons à pied. Vous avez dû en reprendre 5 on 500 de Spandau. C'est le rebut de la cavalerie, Mais vous deves avoir des selles, et quedques jours de repos refector les chevaux. En Si-lésie, les corps les remplacecont par de meilleurs. Le général Milhaud m'annonce qu'il en a amené 500 mijourd'hui. Je donne ordre que les con hommes du "v' régiment de dragons restent sons vos ordres. Il y a ici des magasins de bois de selles, d'ériters, d'éperons. Envoyez l'état de co dont vous acte besoin au maerchal Bessières, que j'ai clargé de les visiter et qui vous en fera passer. l'ai chargé le général Corbineau de vous envoyer de Spandau des calottes de peau. Il y a ici 15 à 20,000 salves, les suis surpris qu'on ne trouve pas de bottes. Mais donnes l'ordre qu'on

retire les bottes à tous les cavaliers prussiens et de leur donner en place une paire de souliers. Ils n'en ont plus besoin, et d'ailleurs la nécessité ne connaît pas ces petits ménagements. Je désire que les 1,000 hommes que vous avez viennent à Berlin dans trois on quatre jours. Je les reverai à leurs régiments, qui pourront nieux les équiper que je ne pourrais le faire à Potsdam. Envoyes-moi sans délai l'état que je vous demande.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

# AU MARÉCHAL KELLERMANN.

Berlin 3 sanombre s Kufi

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 30 octobre. Je vous si fait connaître le désir que j'avais que vous me fissiez passer le plus d'honmes possible. Le 88 d'infanterie légère n'a que 1,600 hommes; euvoyez-luien au plus tôt á00 autres. J'ai des places fortes où je les ferai exercer vils ne sont pas instruits, et dont ils formeront même la gararison.

Je vous ai donné ordre de faire partir la 1" compagnie du corps de gendarmerie d'ordonnance. Lorsque ce corps sera de 1,200 hommes et digne de vous, je vous appellerai volontiers pour le commander. Ne laissez point de troupes en arrière. J'occupe beaucoup de pays. Nos poste sont déjà sur les confins de la Poligne. Jai done besoin de troupes, sins il faut que les renforts mi arrivent de bonne heure, sinon ils arriveront trop tard. Les Russes sont bien loin; mais il est possible que nous les rencontrions et que nous soyous aux mains dans un mois; il n'y a pas de temps à perdre. Tout ce qui arriverait après la bataille ne servirait pas à grand-flosse; parter de ce principe.

l'ai vu avec peine que vous aviez envoyé un régiment de cuirassiers pour escorter des prisonniers dans l'intérieur de la France. C'est aux gardes nationales à faire ce service.

Je suis ici dans un pays de cavalerie. Ainsi donc, quand il y aura dans

--

les dépôts de cavalerie : 5 hommes en état de partir, envoyez-les-moi surle-champ.

Napoléov.

Comm. par M. lo duc de Valmy. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

11158

AU GÉNÉRAL CORBINEAU,

A SPANDAU.

Berlin, 3 nevembre 1806.

Le 21s d'infanterie légère doit avoir été relevé à Spandau par des troupes de Hesse-Darmstadt. Faites-moi connaître ce qu'il y a à Spandau, ainsi que tous les détachements qui s'y trouvent, apparlenant au corps d'armée du maréchal Lannes.

Il doit vous arriver 1,500 prisonniers, canonniers d'artillerie légère, qui viennent à cheval; ainsi leurs chevaux vous arriveront tous sellés. On me dit qu'il serait possible que ces hommes consentissent à prendre du service chez mon frère le roi de Naples. Faites-en la proposition aux sousofficiers, si toutefois vous pensez que cela puisse réussir.

Faites-moi connaître tous les détachements, de quelques corps qu'ils soient, qui se trouvent actuellement à Spandau.

Napoléon.

Archives de l'Empier.

1t159. AU GÉNÉRAL CORBINEAU.

Berlin, 3 novembre 1806.

Le reçois votre lettre. Faises compler les bateaux et faises l'inventaire exact de tout ce qui se trouve, afin d'éviter que rien ne soit dilapidé. Yyez soin de tout réunir dans de bons magasins. Vous finirez par trouver des hateaux chargés de bottes; vous en ferez fournir la quantité nécessaire aux dragons à pied qui sont à Potsdam. Envoyer-leur aussi les rulottes de peau et ce qui peut être à leur usage. Donnez-moi le plus grand détail sur les fortifications. Faites-moi connaître en détail ce qui se trouve, aux différents dépôts et ce qui forme la garnison de Spandau. Puisque vous pensez que la Garde ne pourra pas se renonter avec les chevaux de prise, par la raison qu'on les a changés, envoyez un des officiers de ma Garde qui sont à Spandau, à Dessau. Il doit y avoir là 450 chevaux des régiments saons; il choisira les meilleurs pour Garde, et dirigera les autres sur Potsdam, pour les dragons. Faites-moi connaître si, avec les chevaux de prise, se trouvaient des selles et des sabres, et dans quel état sont ces selles.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 11160.

### AU MARÉCHAL LANNES,

A STRITTING

Berlin, 3 novembre 1806, 6 houres du soir.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 2 novembre. Vous verrez, dans l'ordre du jour, que je vous ai accordé 6,000 capotes à prendre à Stettin. Si 15,000 vous étaient nécessaires, faites-vous-les donner, ce serait autant de moins que vous auriez à prendre sur les derrières.

Mon intention est que vous réunissies toute votre cavalerie légère au delà de l'Oder et qu'elle batte tout le pays jusqu'à la Vistule. Vous donnerez pour instructions aux commandants de défendre aux recrues d'aller rejoindre, conformément à l'appel que leur fait en ce moment le roi de Prusse, et de faire connaître partout que le premier village qui laissera partir ses recrues sera puni.

Faites-moi connaître tout ce qui se passe sur les trois routes de Dantzig, de Posen et de Graudenz.

Mon intention est de laisser reposer vos troupes les 3, 5, 5 et 6 de ce mois. Je recevrai d'ici à ce temps votre état de situation, qui me fera connaître ce que vous avez de présents sous les armes et en escorte de prisonniers.

D'ici là, faites réparer votre artillerie et vos caissons de vivres. Faites

faire 150,000 rations de pain biscuité, afin que cela puisse vous suivre et que vous ne soyez pas exposé à manquer de pain.

Nous avons trouvé à Küstrin des magasins de fariuc capables de nourrir l'armée pendant plus de cent jours. Je vois que vous en avez trouvé d'aussi considérables à Stettin. Ils nous y sont bien nécessaires, puisque cette place va devenir un centre d'opérations.

Le maréchal Davout a jeté des partis de cavalerie sur Posen; donnez des ordres pour que les vôtres soient liés avec les siens.

On est en mouvement en Pologne : beaucoup de propositions me sont faites; ils commencent à se remuer.

Tâchez de vous organiser à Stettin six pièces de 6 de plus; il vous sera facile de vous procurer le matériel; quant au personnel, vous devez avoir le moyen de faire servir six pièces de plus.

Donnez l'ordre qu'on palissade et qu'on répare les fortifications autant que possible.

J'ai donné l'ordre que tous les détachements qui appartiennent à votre corps d'armée, et qui se trouvent sur les derrières, se rendent à Stettin, où sera votre dépôt général.

Jimagine que vous n'avez pas oublié de faire effectuer le désarmement de tous les habitants. Il faut ordonner qu'il soit fait sous vingtquatre heures et faire renfermer les armes dans la citadelle. Occupeavous aussi de faire faire la recherche des magasins; il doit y en avoir beaucoup à Stettin. Il faut désormais communiquer par la route qui est sur la rive droite. Nous occupons les deux rives de l'Oder.

Je n'ai point encore de nouvelles de la prise de la colonne du duc de Weimar. Cela ne devrait pas tander. Il paraît qu'il gagne du côté de Rostock et qu'il cherche à s'embarquer sur la Baltique ou à se jeter dans Straisund.

NAROLÉON.

Centra, par M. le duc de Montebello. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 11161

### M. DARE.

Berlin, 3 novembre 1806, 6 beures du soir.

Monsieur l'Intendant général, ou a trouvé des magasins considérables à Stetlin. Donnez des ordres pour qu'on y fasse 100,000 rations de pain biscuité, et, s'il est possible, 200,000 rations de biscuit. Donnez le même ordre à Küstrin.

Faites évacuer sur France toutes les marmites de cuivre qui sont ici; elles ne peuvent servir en rien pour l'armée et seront très-utiles en France. Vous pourrez les faire déposer provisoirement dans le fort de Spandau.

Paites-moi connaître demain quelle contribution ou pourrait mettre sur Stettin. Je désirerais qu'elle fût frappée promptement, afin qu'on pût payer un mois de solde au corps du maréchal Lannes, qui va se réunir sur cette place.

VAPOLÉON.

Comm. per M. le comte Daru. (En minute aux Arch. de l'Eup.)

## 11162.

Berlin, 6 novembre 1806.

A M. MOLLIEN.

Monsieur Mollien, vous m'aves proposé de vous autoriser à prendre, dans le portedeuille des obligations de t80-7, vingt-teinq millions à remplacer par les traites des coupes de hois, qui sont comprises dans les fonds de 1806 et qui ne sont pas encore rentrées au trésor: vous avez de plus propsé de donner, pour garantie à l'exercie et 180-7, les pisatres qui viennent de l'Espagne. Mon intention est qu'aucune obligation de 180-7 ne parsisses sur la place avant le mois de janvier. Mais jauloid re, tous et la caisse d'amortissement, à négocier les trente ou quarante millions que doit avoir cette caisse pour l'équivalent des fonds qu'elle vous a versés sur cext appartennat à la Grande Armée, qui sont de l'esercier 1806. Vous les remplacerez par des obligations de 1807, en ayant soin d'y comprendre un intérêt d'un demi pour cent par mois.

VAPOLEON

Comm. par M<sup>ess</sup> la comtense Moltien. (En mutete sux Arch. de l'Essp.)

11163.

A M. FOUCHÉ

Berlin , 4 novembre 1806.

Je vous ai déjà fuit connaître que je blâmais qu'on voulul faire lire les bulletins au prine. Il peut y avoir des éfaites; les curés seraient dons autorisés à les publier. Voilà comme on passe toujours la mesure. Si les préfets veulent donner de la publicité aux bulletins, qui les empéche de les faire afficher à la porte des maires en niene des églisses? Mais je n'aime pas l'intervention des curés dans toutes ces affaires.

Suivez l'affaire de Lyon et de l'individu que le sous-officier Charpentier a arrêté comme voulant troubler la marche de la conscription.

NAPOLEON.

Archives de l'Esspire

11164. DÉCISION

Berlin, 4 novembre 1806.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre preud les ordres de l'Empereur sur une demande de M. de Belingut, gentilhomme de Brelagne, qui sofficite l'autorisation de lever un coeps de Bretons destinés à servir comme volontaires près de l'Empereur. Le ministre de la police traitera cette affaire; si effectivement ce monsieur peut organiser un bataillon de 5 ou 600 hommes, sans toucher à la conscription, il n'y a pas d'inconvénient à le permettre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

<sup>&#</sup>x27; Voir pièce n° 9611 . L. M.

#### 11165.

### AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Bullio A secondary a Bull

Monsieur Decrès, puisque les vaisseaux peuvent passer à Veniue, donne cordre qu'on en metle plusieurs en construction; envoyez les plaus pour les construire. On sera toujours à temps de construire des chameaux. Le préfère qu'on travaille cette année à mettre bui vaisseaux en construction à Venise, et qu'avec une année dactivité on puisse les mettre tous à l'eau comme par enchantement. Jai vu avec plaisir l'arrivée de la Caroline. Paites passer le bulletin à la Martinique et à l'îlte de France. Il y a ici, en Prusse, une quantité immense de bois de construction qu'on pourrait faire filler par l'Elbe sur Hambourg; cela nous resterait. Il serait convenable que vous envoyassez ici un ingénieur et une douzaine de constructeurs qui donneraient l'éveil là-dessus et seraient utilise.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>ese</sup> la ducheuse Dacrès (En seinste sus Arch. de l'Emp.)

11166.

### A M. DE TALLEYRAND.

Berlin, 4 novembre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, vous répondres au prince de Nassau-Edingen, par l'Officier qui est arrivé ici, que ja reçu sa lettre; que je vois avec peine qu'il ne se soit pas arrangé avec les princes de la Confédération; mais, comme je désire avoir les 3° bataillons, je payera i ce qui a été convenu que devaient payer les princes d'Aremberg, de Hobentollern et d'Isembourg; qu'il envoie donc le plus de troupes possible; que je donne des ordres pour qu'elles soient armées à Cassel. Vous ferer sentir d'une manière un peu vague que de leurs efforts et du nombre de troupes qu'ils donneront dépendra l'agrandissement qu'ils peuvent espéer; qu'ils peuvent donner le plus de troupes possible, puisqu'il ne s'agit que de cela; et que, du reste, leurs troupes ne leur coûteront rien, puisqu'elles sont armées et nourries.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères.

### 11167.

## 27° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, å novembre 1806.

On a trouvé à Stettin une grande quantité de marchandises anglaises à l'entrepôt sur l'Oder; on y a trouvé 500 pièces de canon et des magasins considérables de vivres.

Le 1" novembre, le grand-duc de Berg était à Demmin, le 3 à Têterow, ayant sa droite sur Bostock. Le général Savary était le 1" à Kratzeburg, et le 2, de bonne heure, à Waren et à Jahel. Le prince de 
Ponte-Corvo attaqua, le soir du 1", à Jahel, l'arrière-garde de l'ennemi. Le combat fut assez soutenu; le corps ennemi fut plusieurs fois mis en déroute; il etit été entièrement enlevé, si les laes et la difficulté de passer le pays de Mecklenburg ne l'eussent encore sauvé ce jour-là. Le prince de Ponte-Corvo, en chargeant avec la cavalerie, a fait une chute de cheval, qui n'a eu ancune suite. Le maréchal Soutt est arrivé le 2 à Plau.

Ainsi l'ennemi a renoncé à se porter sur l'Oder. Il change tous les jours de projets : vouant que la route de l'Oder lui était fermée, il a voulus cerctiere sur la Poméranie sardoise; voyant celle-ci également interceptée, il a voulu retourner sur l'Elhe; mais, le marcéhal Soult l'ayant prévenu, il paraît se diriger sur le point le plus proclain des édies. Il doit avoir été à bout le 4 ou le 5 novembre. Cependant, tous les jours, un ou deux bataillous, et même des escadrons de cette colonne, tombent em notre pouvoir. Elhe n'a plus na ciassons, ni lagagges.

Le maréchal Lannes est à Stettin;

Le maréchal Davont, à Francfort;

Le prince Jérôme, en Silésie.

Le duc de Weimar a quitté le commandement pour retourner chez lui, et l'a laissé à un général peu connu. L'Empereur a passé aujourd'hui la revue de la division des dragons du général Beaumont, sur la place du palais de Berlin; il a fait différentes promotions.

Tous les hommes de cavalerie qui se trouvaient à pied se sont rendus à Potsdam, où l'on a envoyé les chevaux de prise. Le général de division Bourcier a été chargé de la direction de ce grand dépôt. Deux mille dragons à pied, qui suivaient l'armée, sont déjà montés.

On travaille avec activité à armer la forteresse de Spandau, et à rétablir les fortifications de Wittenberg, d'Erfurt, de Küstrin et de Stettin.

Le maréchal Mortier, commandant le 8° corps de la Grande Armée, s'est mis en marche le 3o octobre sur Cassel. Il y est arrivé le 31. Voici la note que le chargé d'affaires de France a présentée au prince, vingtquatre heures auparavant . Voici ensuite la proclamation qu'a faite le maréchal Mortier2. Le prince de Hesse-Cassel, maréchal au service de Prusse, et son fils, général au service de la même puissance, se sont retirés. Le prince de Hesse-Cassel, pour réponse à la note qui lui sut remise, demanda de marcher à la tête de ses troupes avec l'armée française contre nos ennemis; le maréchal Mortier répondit qu'il n'avait pas d'instructions sur cette proposition; que, ce prince ayant armé après la déclaration qui avait été faite à Paris à M. de Malsburg, son ministre, que le moindre armement serait considéré comme un acte d'hostilité, son territoire n'avait pas été seulement violé par les Prussiens, mais qu'ils y avaient été accueillis avec pompe par le prince béréditaire; que, depuis, ils avaient évacué Cassel par suite des combinaisons militaires, et que ce ne fut qu'à la nouvelle de la bataille d'lena que les armements discontinuèrent à Cassel; qu'à la vérité le prince héréditaire avait eu le grand bonheur de marcher à la tête des troupes prussiennes et d'insulter les Français par toutes sortes de provocations.

Il payera cette frénésie de la perte de ses états. Il n'y a pas en Alleniagne une Maison qui ait été plus constamment ennemie de la France.

" Pièce nº 11063.

73.

<sup>\*</sup> Pièce n° 11069.

Depuis bien des années, elle vendait le sang de ses sujets à l'Angleterre pour nous faire la guerre dans les deux mondes; et c'est à ce traûc de ses troupes que le prince doil les trésors qu'il a amassés, dont une partie est, dit-on, enfermée à Magdeburg, et une autre a été transportée l'étranger. Cett avarice sordiée a entrainé le catastrophe de sa Mondo, dont l'existence sur nos frontières est incompatible avec le séreté de la France. Il est temps enfin qu'on ne se fasse plus un jue d'inquiére du raute millions d'habitants et de porter ches eux le trouble et le désordre. Les Anglais pourront encore corrompre quelques souverains avec de l'or; mais la perte des triues de ceux qui e recevront sera la suite infaillète de la corruption. Les alliés de la France prospéreront et s'agrandiront; ses enemés serota confondus et détronés.

Les peuples de Hesse-Cassel seront plus heureux. Déchargés de ces immeases corvées militaires, ils pourront se livrer paisiblement à la culture de leurs champs; déchargés d'une partie des impôts, ils seront aussi gouvernés par des principes généreux et libéraux, principes qui dirigent idaministration de la Prance et de ses alliés. Si les Français eussent été battus, on aurait envahi et distribué nos provinces; il est juste que la guerre ait aussi des channes sérieusses pour les souverains qui la font, afin qui la réfléchissent plus matrement dans leurs conseils avant de la commencer. Daus ce terrible jeu, les chances doivent être égales. L'Empereur a ordonné que les forteresses de Hanna et de Marburg soient défruitles, tous les magasins et arsenaux transportés à Mayence, toutes les troupes désarmées, et les armes de Hesse-Cassel enlevées de toutes parts.

La suite prouvera que ce n'est point une ambitiou insatiable ni la soif des conquêtes qui a porté le cabinet des Tuileries à prendre ce parti, unsà bien la nécessité de terminer enfin cette lutte, et de faire succéder une longue paix à cette guerre insensée, provoquée par les misérables intrigues et les basses manœuvres d'agents tels que les lords Paget et Morpeth.

Moniteur du 1 à novembre 1808. (En monte en Dépit de la gorre.)

#### 11168.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, & novembre 1806

Mon Cousin, mon intention est que le corps d'armée du maréchal Lannes soit partagé en troit divisions: la 3' sera sous les ordres du général de division Victor et sera composée du s8' régiment d'infanterie légère et des 64' et 88'; ces deux régiments serant dés à la division Suchet, une division de cinq régiments étant trop considérable pour pouvoir être maniée sur un champ de bataille. La division du général Viction de six pièces, actuellement attachée à la Garde et servie par l'artillerie à pied, passe au corps du maréchal Lannes. Le général Songia y joindra deux pièces de 1 au parc, ce qu'i complétera les douze pièces. Vous donners donc l'ordre au maréchal Lefleve de faire partir demain, à cinq heures du matin, sous la conduite du colonel du s'ô régiment d'infanterie légère, la division d'artillerie de la Garde qui a été organisée à Mayence, et que je suppose service entièrement par l'artillerie à pied.

Le 38' partant demain, à cinq beures du matin, vous donnerez l'ordre au général Songis de faire arriver ce soir, du pare de Spandau, deux pièces de 1 s. et, s'il est possible, quatre pièces de 3 ; et de les réunir à la division d'artillerie qui a été formée à Mayence, afin que cette artillerie puisse partir, sous l'escorte du 38' régiment, pour Stettin. où elle arrivera au plus tard dans la journée du 7. L'artillerie et les troupes qui partent pour Stettin prendront du pain pour quatre jours. Vous instruirez de cette disposition M. le maréchal Lannes, et vous ordonnerva au 38' régiment d'infanterie légère de marcher en règle.

Vipolény

Dépôt de la guerre. (Es minute ses Arrè. de l'Emp

### 11169.

#### AU GÉNÉRAL BOURCIER.

Berlin, & pasembre 1806.

Je reçois votre lettre du 4 novembre avec les états qui y étaient joints. Je remarque d'abord que vous ne portez que 1,400 dragons; il en manque donc près de 1,000; partie, je crois, sont allés escorter des prisonniers, partie sont probablement encore à Wittenberg ou à Spandau.

Je remarque ensuite que vous portez 1,200 chevaux comme en étal de servir et que vous avez 1,500 selles. Vous ferez faire facilement les porte-crosses. Les éperons existent à Berlin. Vous avez 800 sabres, mais il y eu a à Berlin 12 à 15,000, ainsi que des ceinturons et des pisto-lets. Je désirerais savoir si ces 1,200 homuses peuvent être disponibles d'îci à trois ou quatre jours pour rejoindre leurs régiments.

Je remarque ensuite 839 chevaux comme hors d'état de servir. Je pense que c'est momentanément, mais qu'avec un peu de temps et de soins ils seront remis en état de servir.

Enfin vous avez a,000 chevaux. Au déachement qu'a amené le général Beaumont a succédé le détachement qu'a amené le général Milhand, et que vous devez avoir à présent. A ceux-ci en succéderont plusieurs antres. Le suppose que dans peu de temps vous aurez 6,000 chevaux. Faites recueillir les chevaux et les selles que nos gens ont eu la négligence de laisser à la disposition des baillis.

Je donne l'ordre que les petits dépôts qui sont à Spandau et à Wittenberg se réunissent tous à Potsdam, et je désire que vous y restiez quelque temps pour cette inspection. Les écuries de Potsdam me paraissent nécessaires pour un si grand dépôt.

Je désire que vous surveilliez la fabrication des 1,000 selles que j'ai ordonnée à Berlin. Il y a dans les magesins des bois, des mors, etc. Je voudrais que vous pussiez faire faire 1,000 selles par les ouvriers de Potsdam. Vous feriez prendre ici les effets dont vous auriez besoin.

Mettez du soin à ces objets, et envoyez-moi des rapports afin que je

puisse ordonner les mouvements et éviter aux hommes des fatigues inutiles. Il y a encore à Dessau 500 cherxux d'un régiment saxon; envoyezun aide de camp en poste pour les faire venir avec les sabres et les selles. Le prince de Dessau se chargera de donner les hommes pour les conduire.

Vous avez hien fait d'envoyer des souliers pour prendre les bottes de la cavalerie qui est passée; mis beucoup passer encore. Il y a 1,500 hommes d'artillerie à cheval qui vont passer à Spandau et qui mènent euv-mêmes leurs chevaux. Ainsi il y a possibilité d'avin beucoup de chevaux; pen à d'ailleurs fait demander à Dredde. Il ya £,000 hommes de différentes armes qui, partis de Mayence, sont à Warzburg et se rendront à Potsdan.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

11170. A. M. DARU.

Berlin, & novembre 1806.

Monsieur Daru, Jia jris possession de la Hesse, et de Hanau. Zhonommé le général Lagrange gouverneur général du pays. Que M. la Bouillerie y eavoie sur-le-champ un de ses préposés. Mon intention est que tous les revenus soient perçus en mon nom. Hesse-Cassel ne doit plus régner. Toute l'artillerie et les provisions et magasins de guerre qui se trouvent à Hanau et à Cassel doivent être envoyés à Mayence. On dit désarmer le pays. Les chesvus et selles appartenant au prince doivent servir à monter ce que J'ai à Mayence. Les contributions doivent continuer à se percevoir pour mon compte. Voilà les instructions à donner au receveur qu'enverus M. la Bouillerie, sind yà l'inspecteur aux revues intendant que vous enverre. Ilà. Ordonnez-leur de correspondre fréquemment avec vous et aver M. Is Bouillerie.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comte Daru. (En mieute una Arch. de l'Emp.)

## 11171. AU ROI DE HOLLANDE.

## Bertin, & november 1806.

Mon Frère, le maréchal Mortier se range sous vos ordres, et vous comandez en chef dans le Hanovre et les villes hanséatiques. Je suppose

mandez en chef dans le Hanovre et les villes hanséatiques. Je suppose qu'au plus tard le 10 vous serez à Hanovre, et que vous avez avec vous le 72°, le 65° et le 22° régiment français, et 7 à 8,000 Hollandais. Vons ferez occuper par 2 ou 3,000 Hollandais, autres que ceux que vous avez à l'armée, Emden et l'Ost-Frise, ce qui formera votre gauche et votre réserve. Le maréchal Mortier aura de son côté les 2°, 4° et 12° d'infanterie légère; vous aurez donc six régiments français; ce qui, avec les Hollandais, ne doit pas faire beaucoup moins de 20,000 hommes. Les deux régiments italiens, les troupes de Nassau et de Darmstadt et celles du grand-duc de Berg, qui sont à Wesel ou à Cassel, formeront un secours de 4 ou 5,000 hommes, dont, selon les circonstances, vous pourrez vous fortifier. Le général Lacombe Saint-Michel commandera en chef votre artillerie. J'ignore la formation de vos divisions; mais le maréchal Mortier avait un grand nombre de hons généraux de brigade. Mon intention est que vous divisiez votre armée en deux corps; que vous donniez au maréchal Mortier le commandement du 8° corps de la Grande Armée, que vous formerez de manière qu'il soit au moins de 12,000 hommes, avec le plus de cavalerie que vous pourrez et vingt-quatre pièces d'artillerie. Avec ce corps, le maréchal Mortier se rendra à Hambourg, prendra possession de la ville, ainsi que de Brême et de Lubeck. Je vous ferai connaître demain la conduite que le maréchal Mortier doit tenir.

Voici aujourd'hui la situation de mon armée : le maréchal Davout a son dépôt dans la place forte de Kestrin et as tiète en Pologne; le maréchal Lannes, à Stettin; le maréchal Augereau, à Berlin; le prince Jérûme, avec 35,000 Bavarois et Wurtembergeois, en Silésie; le grand-duc de Berg, le prince de Ponte-Crove et Soutl, dans la Poméranie sué-

doise, aux trousses d'une division ennemie que commande le duc de Weimar; le maréchal Ney fait le siége de Magdeburg.

Le roi de Prusse est au delà de la Vistule.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 11172.

AU PRINCE ELGÈNE.

Berlin, à novembre 1806.

Mon Fils, le prince de Neufchâtel vous envoie des instructions pour la réunion de trois divisions à Vérone, Brescia et Alexandrie. Donnez tous les ordres. Le roi de Naples vous a déjà renvoyé quatre régiments de cavalerie; je lui fais connaître que je désire qu'il vous en envoie quatre autres français et deux italiens. Du moment que ces six derniers régiments seront arrivés, mon intention est de retirer encore d'Italie quatre régiments de cavalerie, soit dragons, soit chasseurs, soit hussards; car c'est ici que la cavalerie est nécessaire au milieu des immenses plaines de la Pologne. Vous verrez, par les dispositions que j'ai prescrites, que je désire que vous augmentiez vos divisions du Frioul sans aucun délai, de manière qu'elles aient chacune 8 ou 10,000 hommes et douze pièces d'artillerie attelées; que vous ayez, avant le 1er décembre, à Vérone et à Brescia, deux divisions de 8 à 10,000 hommes chacune, avec douze pièces d'artiflerie; que vous avez à la niême époque une division, à Alexandrie, de 6,000 hommes, avec douze pièces d'artillerie; et enfin qu'au mois de janvier deux divisions, chacune de 5 à 6,000 hommes, soient formées de différents bataillons de la réserve.

Mon intention est, lorsque j'aurai reçu les états de situation de vos dépôts au 15 novembre, d'archonner moi-même la formation de ces bataillons. J'ai également ordonné que les quatre régiments de dragons qu'a renvoyés le roi de Naples formeratient une réserve de cavalierie. Si ce prince vous en envoie d'autres, vous pourrez alorse former deux divisions, chacune de trois régiments, mon intention étant que vous ayer d'à 7,000 hommes d'infinitérie;

ce qui, joint aux 12,000 hommes que le général Marmont peut réunir à Zara pour porter en Carniole si vous prenez l'offensive, fera une armée de plus de 60,000 hommes, contre laquelle l'Autriche ne pourra faire front qu'avec une armée de 100,000 hommes. Cependant je n'ai point encore à me plaindre de l'Autriche, et je ne crois pas qu'elle veuille entrer en lice. Ce terrible exemple de la Prusse lui en ôtera l'envie, si elle l'avait. Mais enfin ces précautions sont nécessaires, et je m'y suis résolu. Mon intention est que les divisions de Vérone et de Brescia soient cantonnées dans les villages voisins, et s'exercent constamment aux manœuvres de ligne et à la cible; car une rénnion d'hommes ne fait pas des soldats; l'exercice, l'instruction et l'adresse leur en donnent le véritable caractère. Que les conseils d'administration pourvoient à ce qu'ils aient deux paires de souliers dans le sac et une bonne capote. En portant le même soin aux deux divisions du Frionl, vons aurez une armée composée de six ou sept honnes divisions capables de tout entreprendre. Le principal est d'avoir des généraux. Les deux généraux du corps du Friont sont bons. Comme, avant de partir de France, j'ai ordonné des mouvements de plusieurs généranx d'Italie sur la Grande Armée, je n'ai plus cela présent; mais il fant choisir des hommes vigoureux; proposez-les-moi vons-même, pourvu que vous ne preniez pas de généraux de la Grande Armée. Le roi de Naples en renvoie beaucoup; vons pouvez les arrêter à Milan, si cela vons convient.

Il fant un gouverneur pour Mantone. Miollis est très-bon à Venise. Les dépenses des vivres et des approvisionnements des places seront faites sur le trésor d'Italie. Songez quel mal ce serait pour l'Italie si une de ces provinces était envalue. En cas de guerre, vous avez dans Caffarelli un hou général et qui vous servira bien, près de vous.

Faites-moi connaître comment vous organiserez le commandement des places, et quels sont les deux généran de brigade que vous laisserez à Venise, et les commandants de l'artillerie et du génie, ainsi que pour Mantoue. Osoppo et les autres places. Tenez le général Charpentier toujours en course, visitant sans cesse les dépôts pour activer l'instruction et leur organisation. Il doit vous être arrivé ou vous arrivers, à la

fin de novembre, 20,000 hommes. Si l'habillement, l'armement, l'instruction de ces hommes sont poussés, c'est 20,000 hommes que vous aurez acquis.

Napoléos.

Vous devez être prêt à entrer en campagne le 1" décembre, si je vous l'ordonne.

Comm. per S. A. I. M<sup>-4</sup> in duchesse de Leuchtenber. (En mayir ses beb. de (Enn.)

## 11173. At ROI DE NAPLES.

Roder Consumber (8-6

Mon Frère, les bulletins vous auront instruit de ce qui se passe ici. J'ai fait 120,000 prisonniers; parcs, magasins, hagages, tout est tombé en mon pouvoir. Les trois places fortes de l'Oder ont capitulé. J'ai anéanti la puissance prussienne. L'Autriche a commencé à armer sous prétexte de neutralité. Il est donc convenable que, dans l'Italie septentrionale, les préparatifs s'en ressentent. Si l'Autriche nous faisait la guerre, ma position a pour vous cet avautage, que les Russes concentrent leurs forces en Pologne et que les efforts des Auglais se dirigent sur la Suède. Je vous laisserai toute l'infanterie que vous avez; mais il faut exécuter scrupuleusement les dispositions suivantes ; 1° renvoyer tous les officiers et sous-officiers appartenant aux 3" et 4" bataillons, à leurs dépôts; je vous ai, il y a deux mois, envoyé 4 ou 5,000 hommes de vos dépôts; j'imagine que vous les avez incorporés dans les corps; renvoyez-moi exactement tous les officiers et sous-officiers et les majors; 2° renvoyer la cavalerie française et italienne, en gardant seulement quatre régiments de chasseurs ou de dragons français; vous en avez douze, c'est donc huit à renvoyer; gardez à Naples le régiment polonais et le 1er de cavalerie italien; renvoyez les deux autres, Cela est très-important. Je me trouve sur les confins de la Pologne, c'est avec de la cavalerie qu'on fait la guerre dans ce pays. Dans la confiance que vous renverrez cette cavalerie, j'ai retiré huit régiments de cavalerie d'Italie, et, si vous n'exécutiez pas ces dispositions, le nord de l'Italie se trouverait trop dégarni. Depuis deux mois on arme et approvisionne mes places de l'Italie septentrionale. Je viens d'ordonner qu'avant le 1er décembre mon armée soit réunie; elle fera une force de plus de 60,000 hommes. l'espère que, vers cette époque, les buit régiments de cavalerie que je vous demande seront arrivés. Après quelques jours de repos, ils seront dans le cas de se faire honneur. D'un autre côté, cela vous épargnera beaucoup d'argent. Avec l'économie que cela vous produira, vous ponrriez lever quelques hataillons d'infanterie napolitains, composés d'hommes qui vous soient affectionnés et sur lesquels vous puissiez vous fier; ils vous rendront plus de service que la cavalerie. Faites en sorte de renvoyer, avec les régiments de cavalerie, un escadron de votre régiment d'artillerie légère. Cette artillerie légère ne doit pas vous être indispensable; elle est ici de la plus grande nécessité dans les immenses plaines où il faut manœuvrer.

NAPOLEON.

trchives de l'Empire.

### 11174.

### AU GÉNÉRAL LAGRANGE,

4 CISSEL.

Berlin, 5 navembre 1806, 5 heures du matin.

Je vous adresse directement mes ordres, parce que je suppose que le maréchal Mortie est parti pour Hanove. L'imagine qu'il vous aura laissé un régiment français et un régiment italien. Un autre régiment italien arrive le 6 novembre à Mayence; appelez-le afin que vous ayez mainforte. Le maréchal Kellermann vous envera tous les hommes à pied des armes de cavalerie qui sont à Mayence; montez-en le plus possible. Otez partout les armes de Hesse. Faites détruire les fortifications de Marburg de fond en comble. Faites sauter les fortifications de Hanau, de manière que la place soit rase comme la main. Faites transporter toute l'artillerie, tous les magasins, tous les meubles, statues et effets des palais de la cour, à Mayence.

Annoncez que ce prince ne peut plus régner; que je ne souffrirai plus sur mes frontières un prince ennemi, plus que Prussien, mais Anglais et vendant ses sujets pour me faire la guerre dans les deux mondes.

Demandez tout ce que les princes de Nassau-Usingen doivent fournir et donner-leur de fusils. Demandez aussi a, 2000 homme à Hesse-Darn-stadt. Désarmez exactement le pays; qu'il n'y ait pas un canon, pas un fusil. Suivez les mesures que j'ai ordonnées, d'arrêler et d'envoyer en france les colones et els officiers. Envoyez un intendant et un receveur des contributions pour percevoir les revenus du prince. Du reste, on peut traiter le pays avec douceur, mais, si'l y a le moindre mouvement quelque part, faites un exemple terrible. Que le premier village qui bouge soit pillé et brdé; que le premier assemblement soit dissipé et les chefs traduits à une commission militaire. Aucun prince de la Maison de Hesse, même les femnues, ne doit rester dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de autre de la Maison de autre de la vecta de la confideration de les femnues, ne doit rester dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de l'este dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de l'este dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de l'este dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de l'este dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de l'este dans le pays; donnez-leur des passementes de la maison de l'este des de la maison de l'este de la maison de l'este des des de l'este des des de la maison de l'este de la maison de l'este des de la maison de l'este des des de la maison de l'este de la

Votre règle de conduite doit être dans mes projets, qui sont de détrôner entièrement cette Maison, dont l'existence est incompatible sur le Rhin avec la sûreté de la France.

Vous sentez qu'en vous laissant les deux régiments italiens et 3 ou 4,000 hommes de mes ultiés, cela me fait 5 à 6,000 hommes dont je puis avoir besoin ailleurs. Il faut donc prendre des mesures pour que hientôt ces troupes ne soient plus utiles là et que vous puissiez vous contenter d'un millier d'hommes.

S'il y a quelque chose à faire qui puisse être utile à cette population et la contenter, telle que la suppression de quelque droit onéreux, avez soin de m'en informer.

Faites-moi connaître le jour précis où l'artillerie et les magasins seront arrivés sur Mayence, et les places détruites. Je désire que ce soit avant le 16 novembre, et qu'à cette époque les trois quarts des troupes que vous allez avoir sous vos ordres puissent se porter sur l'Elbe.

Je suppose que l'Électeur n'aura pas eu le temps d'enlever les archives des relations extérieures; tâchez de trouver sa correspondance avec la Prusse.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

### 11175.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, 5 november 1806.

Mon Gousin, Jai vu avec plaisir votre entré à Gassel le 1" novembre. Je donne mes instructions directement au général Lagrange, parce que je suppose que vous n'êtes plus à Gassel, et que vous vous étes dirigé à tired'aile sur le Hanovre. Vous trouverez là, chez le roi de Hollande, sous les ordres de qui vous serez, l'ordre d'aller prendre possession de Hamhourg, avec les instructions nécessires. Si la santé de ce prince l'oblige à retourner dans son royanme, vous prendrez en chel le commandement de toutes mes troupse en Hanovre et dans les villes hanséatiques. Portez tous vos soins à ce qu'il n'y ait pas de dilapidations et à ce que tout se fasse avec le plus grand ordre; je n'en veux tolérer aucune; toutes les ressources doivent être pour l'armée.

Envoyez-moi souvent vos états de situation et expédiez-moi tous les deux jours un officier.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Trevise. : En munte sus Arch. de l'Emp.)

11176.

#### AL MARÉCHAL DAVOUT.

Berlin, 5 nevembre 1806.

Mon Gousin, je reçois votre lettre. Je vous laisse le maître d'avancer vos troupes sur Driesen et Meseritz, sur le chemin de Posen. Je vous enverrai même probablement bientôt l'ordre de vous diriger, avec tout votre corps, sur Posen; mais, avant de vous laisser partir, je veux vous donner une division de 2,500 dragons du général Beaumont, que j'ai passée en revue bier et qui se reposera ici aujourd'hui. Je veux être aussi défait de cette colonne du duc de Weimar, qui m'occupe les corps des màréchaux Soult, Bernadotte et du grand-duc de Berg. Ces mandits fuyards étaient acculés hier du côté de Rostock; j'espère qu'ils auront été pris dans la journée du 4. Du moment que j'en aurai la nouvelle, ces trois corps me deviendront disponibles. Le maréchal Lannes est à Stettin, poussant de forts partis sur Colberg, Posen et Graudenz. J'ai envoyé 2,000 Badois pour former la garnison de Küstrin. Le prince Jérôme doit avoir plus de 24,000 hommes pour flanquer votre droite. Si je prends Glogau, je le dirigerai sur cette place; sans cela je l'enverrai sur Posen pour vous soutenir; vous auriez alors un corps de plus de 50,000 hommes. Le corps du maréchal Augereau, qui est à Berlin, bien reposé, ainsi que les cuirassiers de la division Nansouty et ma Garde, pourraient très-facilement porter ce nombre à 80,000 hommes; mais, par le présent ordre, je vous fais connaître que mon intention n'est pas que votre infanterie, sons quelque prétexte que ce soit, dépasse Meseritz. Peut-être, avant que vous avez fait ces quinze lieues, vous donnerai-je l'ordre de continuer. Il est convenable qu'avant d'ôter vos troupes de Landsberg vous soyez assuré que les Badois sont arrivés à Küstrin. Les magasins que vons avez à Landsberg seront très-utiles, puisqu'ils sont sur la rivière, pour approvisionner toute l'armée.

Selon mes lettres de Moldavic, du g octobre, toute l'armée russe se trouvait encore sur le Duisster, près de Kaminietz. On partial d'aller en Moldavie, ou de marcher contre nous; mais on n'avait fait aucun mouvement; je ne pense pas qu'elle puisse être à Varsovie avant le 30 novembre. Le marcéchal Ney va hombarcher Magdeburg; il me tande que cette place soit prise. Le roi de Hollande va occuper le Hanovre. Le marcéchal Morter est entré à Casselle 1.ºº, a mis pei à terre toute la cavalerie hessoise et a désarmé le pays. Cet ennemi hors d'état de nous nuitre, tout va sàvancer sur rous.

Les hommes à pied que vous avez envoyés à Spandan se sont trop

pressés de s'en aller; toutefois ils n'auraient pas eu de bons chevaux, les régiments les ayant changés en route et les ayant remplacés par de mauvais chevaux.

NAPOLÉON.

Comm. per M\*\* in maréchale princense d'Eckmühl.
(Ba misste oux Arch. de l'Emp.)

11177.

ORDRE.

Berlin, 5 perembre 1806.

Une commission de Irois membres, pris dans le conseil des soixante, se rendra à Spandau avec un commissiré des guerres et un officier d'état-major, qui sera l'aide de camp de Sa Majesté. On vérifiera s'il est vrai qu'il y ait eu des farines ou avoines vendues, et il en sera rendu compte à Sa Mejesté par l'intermédiaire du gouverneur général.

NAPOLEON.

Comm. per M. le comte Daru.

11178.

AU GÉNÉRAL CHASSELOUP,

Berlin, 5 posembre 1806 !.

Il faut arranger le fort de Prusse, le fort Guillaume et le fort Léopold, de nanière que 400 hommes dans le premier, 200 dans le second et ou dans le troisième, me methent ces forts à l'abri de toute surprise. Ces 700 hommes faisant leur devoir, et le génie ayant disposé ainsi les choses, l'ennemi n'approchera de la place qu'avec les apprets d'un sége en règle. Cependant l'on mettra l'enceinte dans un tel état que, mettre des forts avancés, l'ennemi ne puisse rien tenter contre les ouvrages extérieurs. Il ne saurait se loger entre deux forts; il faut pourvoir à ce qu'il ne puisse pas, dans la même nuit, escaldare en même temps les

Date présumée.

ouvrages extérieurs et l'enceinte. S'il est nécessaire, le génie pourra occuper les ouvrages extérieurs en les fermant à la gorge.

Quant aux ouvrages de la rive droite, le marais les couvre. Il faut cependant pourvoir au cas de gelée, par des fraises et des palissades. Mon intention est de laisser 700 hommes pour les forts détachés, comme je l'ai dit plus haut, autant pour le corps de la place, no pour la rive droite, aou pour l'ouvrage qui set dans Ille. A on 500 pour la place de Damm: total 2,500 hommes, sans compter 200 hommes qui, par les mouvements de l'armée, 2 y trouveront sans ordre.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre.

### 11179. AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Berlin , 5 normber 1806.

Monsieur le Général Lemarois, vous n'écrivez pas assez souvent. Tous les jours mes courieres passent à Wittenberg; vous devriez toujours avoir une lettre prête pour leur donner à leur passage. Combien avez-vous de pièces en batterie? Quelles parties de l'enceinte palissadées? Les redoutses ur les Blancs sonn-élles faiste? La tête de pont aux le rive gauche est-elle finie? Quelle est la situation des fours et des magasins? Éles-vous à l'abrit d'un coup de main? Vous devez sentir que tout cele set cependant très-important. Avez-vous en ouvelles des dépôts qui sont à Forchheim, de tous les hommes de cavalerie à pied qui, de Würzburg, Forchheim et dous les hommes de cavalerie à pied qui, de Würzburg, Forchheim et Kronach, devaient se diriger sur Wittenberg? Euroyee-m'en l'édat par régiments, hommes et chevaux. Avez-vous encore des dragons à pied? Tous cos bigis m'indiréssent. Répondez-moi par le retour de mes courriess.

Napoléon.

Instruisez-moi de la quantité d'artillerie et de mortiers que vous envoyez pour le hombardement de Magdeburg.

Comm. par M. le comte Lemarois (En minute out Arch. de l'Emp.)

75

#### 11180

### A L'ÉLECTEUR DE SAXE.

Berlin, 5 novembre 1806.

Je reçois la lettre de Votre Miesse Sérénissime Électorale, que mi présentée ce maits son grand chambellan le conde de Bose. J'ai investi de mes pouvoirs le prince de Bénévent, et je verrai avec plaisir finir les malbeurs qui ont pesé sur la Save et ont donné lant d'inquiétides à Votre Miesse. Si les événements ont altéré nos relations politiques, rien n'a altéré l'estime et la parfaite considération que je vous ai vouées depuis longtemps.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 11181.

### A LA DUCHESSE DE WEIMAR.

Berlin, 5 novembre 1806.

Ma Gousine, Jai regu plusieurs de vos lettres. Je partage toutes vepeines. Jai a cerofé toutes les demandes que vous avez faitas. Le désircependant que cela serve de leçon au duc de Weimar. Il m'a fait la guerre sans raison; il pouvait insiter la conduite du duc de Sax-efoidha; il pouvait insiter celle du duc de Brusswick, qui na point fourni de contingent et que jai cependant privé de ses états. Tout ce que Jai fait pour le duc est uniquement à votre considération.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 11182.

## AU MARÉCHAL LANNES.

Berlin, 5 novembre 1806, 7 lesures du soir.

Mon Consin, je reçois votre lettre du 4 novembre. Je ne vois pas

d'inconvénient à ce que vous fassiez occuper Stargard, pourvu que la troupe y soit bien et s'y repose. Il doi y avoir à Stargard des magasins. Envoyez des patrouilles du côté de Colherg, sur la mer. Douze pièces d'artilleire avec le 28° sont parties ce matin, une heure avant le jour, pour Stettin. de désire beaucoup que vous formiez vos trois divisions. Du moment que j'aurai un autre régiment, je le donnerai à Victor. Choisis-seu na utre de d'étât-major.

Vous recevrez biendit des ordres pour marcher sur la Vistule; nais jattends, pour voir finir la poursuite de la colonne du duc de Weimar, qui s'est réunei à celle de Blücher et occupe les corps d'armée des maréchaux Soult, prince de Ponte-Corvo et grand-duc de Berg. Elle doit être arrivée hier sur la Baltique du côté de Rostock. J'imagine qu'on parviendra à les prendra des

On m'assure qu'il y a beaucoup de mouvements en Pologne.

Mon intention est de fortifier Stettin, Faites approvisionner les forts de Prusse, de Damm, les forts Guillaume et Léopold, J'ai prescrit des ordres au général Chasseloup. Avec une armée comme celle-ci, tant de dépôts, tant de troupes auxiliaires, il est fort heureux d'avoir des lieux où l'on jusies mettre en sirtée à à 3,000 hommes.

Je ne sais pas le nombre de fours qu'il y a à Stettin; si vous n'y avez pas les moyens suffisants pour faire 50,000 rations par jour, faites coustruire quelques fours de plus.

Un corps de troupes havaroises se porte du côté de Glogau; la place est forte; mais Stettin et Küstrin se sont bien rendus; je ne vois pas pourquoi ceux-ci feraient autrement. Cette place nous serait fort utile.

J'avais nommé, pour commander à Küstrin, un adjudant commandant; mais je donnerai ce commandement au général Thouvenot, dont j'ai été content à Würzburg et qui entend bien le détail des places.

J'ai appris avec plaisir que vous aviez a,000 rations d'eau-de-vie; mais je suis fiché que vous n'ayex pas Jiuc de sooliter. C'est hien peu de chose que deux paires de souliers par houme, dans la saison où nous allons entrer. J'imagine que les corps en font venir de France; on en fait 500 paires par jour. S'il est possile, juites-en faire à Stettin; nous avois 500 paires par jour. S'il est possile, juites-en faire à Stettin; nous avois s'en par le suite de l'année de l'anné passé la plus belle saison, et désormais une paire de souliers ne durera pas dix jours.

NAPOLÉON

Comos. par M. Je duc de Mantebello. (En moute eus Arch. de l'Emp.)

11183.

A M. DE CHAMPAGNY.

Berlin, 6 novembre 1806.

Monsieur Champagny, je reçois votre lettre. J'ai témoigné au roi de Hollande mon mécontentement de ce qu'il donne des ordres en France. Mais il paraît qu'il ne connaît pas encore bien la séparation des pouvoirs. Il faut regarder comme non avenu tout ce qui a été ordonné lia-dessus par l'autorité militaire. Le roi de Hollande a aujourfhui assex de pays pour pouvoir recruter sur la rive droite; je n'entends pas qu'il recrute en France.

NAPOLEON.

Comm. par MM. de Champagny. (En misser out Arch. & l'Emp.)

> 11184. A M. FOUCHÉ.

> > Berlin, 6 novembre 1806.

Ce que dit le préfet de la Haute-Loire du défaut de taille des conscrits ne signifie rien, puisqu'on n'exige aucune taille déterminée.

Le nommé Custodi, qui a été arrêté en Toscane, doit être gardé sous bonne et sûre escorte. Il faut l'enfermer dans un bon château fort. C'est un grand coquin; il a fait assassiner plus d'un Français en Italie.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

t1t85. A M. FOUCHÉ.

Berlin, 6 novembre 1806.

On a intercepté un courrier venant de Hambourg. On y a trouvé ces

lettres. Faites observer l'individu qui a écrit la lettre de Paris, et faites mettre les scellés chez lui. On a trouvé aussi une lettre de l'auche-Borel à la reine de Prusse, avec un plan de campagne de Dumouriez qui fait hausser les épaules.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11186.

### AU GÉNÉRAL LAGRANGE.

Berlin, 6 novembre 1806.

J'imagine que le maréchal Mortier est parti. L'Électrice ne peut pas rester dans le pays et se rendra sans doute ches elle. Le prince Frèdric de Hesse ne peut pas rester non plus. La forteresse de Ziaganhain sera démolie sans délai. Toutes les pièces d'artillerie seront transportées en France. Leves dans les états de Cassel un corsp pour le service du roi de Vaples. Le vous autorise à prendre les officiers, sous-officiers des troupes hessoises, même ecux de la Garde du prince. Vous choisirez, pour les de rassemblement de ce corps. Haguenau. Ce corps sera de trois bataillons formés à notre manière. Mon principal but est de me défaire de ces gens-là: ils seront armés avec des fusils hessois. Faites-moi connaître le degré d'attachement que les colonels, lieutenants-colonels et capitaines conservent à la misson réganate.

Qu'il ne reste ni fusils ni artillerie, que le nécessaire à la garnison de la place. Désarmez les babitants. Ayez toujours en vue que la Hesse ne me donne aucune inquiétude si j'étais battu.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

### 11187.

### AU GÉNÉRAL SONGIS.

Berlin, 6 november 1806.

Il y a 500 milliers de poudre à Wittenberg; faites-en filer un peu sur Spandau et Küstrin. Envoyez-y des cartouches-à poudre d'infanterie 7.0

et à canon. C'est autour de cette place qu'auront lieu les graudes opérations.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

trebises de l'Empres.

### 11188.

At GÉNÉRAL SONGIS.

Le major général vous envoie l'ordre de faire partir demain le parc et l'équipage de pont, qui doivent être rendus à Küstrin le 9 au soir. Je désire que ce parc défile demain à midi sur la place du Château, tant le personnel que le matériel.

Prenez des mesures pour qu'en partant de Spandau ou en partant de Berlin, ce pare prenne du pain pour trois jours. Cela est fort nécessaire. Reconumandez bien qu'ou observe la plus sévère discipline, surtont en Pologue.

11189. AL GÉNÉBAL CHASSELOUP

Berlin, 6 povember 1806, au seir.

VAPOLÉON.

Le major général vous donners l'ordre de faire partir demain le pare du génie, pour qu'il soit le g à Kustrin. Paires faire l'état du malériel, du personnel et des attelages de ce pare. Le désire qu'il passe dennin, entre oune heures et midi, sur la place du Palais, où je le verrai déflier. Capère qu'il y arra à ce pare une vingtaine de milliers d'outils, car enfin il devient très-important que j'aie de quoi faire construire dans une mit des recolutes et des ertennehements.

En vous demandant 20,000 outils portatifs pour votre pare, je désire que vous en réunissiez autant à Küstrin, qui sera désormais le point d'appui des opérations militaires.

Napoléox

Archives de l'Empire.

#### 11190.

### A M. DARt.

Berlin & november (Notices or soir

Monsieur Daru, faites partir demain pour le quartier général du maréchal Davout, à Posen, tous les constructeurs de fours de l'armée pour construire rapidement les fours nécessaires pour nourrir l'armée qui va se réunir à Posen. Eavoyez un ordonnateur et deux commissaires des guerres, qui formeront constamment votre avant-garde et seront chargés d'aréculer lous vos ordres.

Mon intention est qu'il y ait à Posen :

- 1º Des fours pour faire 80,000 rations de pain par jour;
- 2° Qu'on réunisse sur-le-champ des magasins pour pouvoir nourrir l'armée, en farine, avoine, eau-de-vie et bestiaux.

Ce commissaire ordonnateur d'avant-garde d'administration aura avec lui un inspecteur de chaque service. Tont cela partira à la pointe du jour. pour être arrivé à Posen en même temps que le maréchal Davout.

Vous écrirez à l'ordonnateur du maréchal Davout et à ce maréchal, afin que, lorsque l'armée se réunira à Posen, il y ait des farines, de l'avoine, de la viande et des eaux-de-vie.

Vous enverrez un agent des transports à Küstrin, qui partira avant minuit et sera arrivé demain, avant neuf heures du matin, à Küstrin, Hi prendra des mesures pour connaître le nombre de jours qu'il faut à un bateau pour remonter la Warta jusqu'à Posen. Si cela est nécessaire, il se rendra à Landsherg, où j'ai des magasins considérables, pour enfiller l'avoine et les farines dont on aurait besoin. Il vous expédiera demain un courrier, afin que je sache ce qu'il faut de temps pour remonter la Warta de Küstrin à Posen.

Le trésor, les chefs de service, les approvisionnements d'ambulance, tout ce qui doit suivre le quartier général, tout cela peut se préparer à partir. Faites-moi connaître le nombre de voitures allant avec leurs chevaiux, et le matériel soit pour les ambulances, soit pour le trésor, qui pourront partir pour suivre l'armée. Donnez des ordres pour qu'on établisse des hòpitaux à Küstrin. Vous pouvez faire remonter, de Stettin à Küstrin, par l'Oder, de l'eau-de-vie et du vin. C'est par la ligne de communication de Stettin à Küstrin qu'auront lieu toutes les opérations militaires contre les Russes.

Il y à Stettin deux millions de pain, du rhum et de l'eau-de-vie. Vons pouvez en faire remonter la moitié à Küstrin.

NAPOLEON.

Commo, por M. le comte Daru.

11191.

### A L'IMPÉRATRICE.

Berlin, 6 november 1806, 9 beures du soir

l'ai reçu la lettre où ta me parais fâchée du mal que je dis des femmes. Il est vrai que je hais les femmes intrigantes, au délà de tout. Je suis accoutumé à des femmes bonnes, douces et conclinates; ce sont celles que j'aime. Si elles m'ont gâté, ce n'est pas ma faute, mais la tienne Au reste. In verras que jai été fort bon pour une qui s'est montrée sensible et honne, M' de Hattfeld. Lorsque je lui montrai la elttre de son mari, elle une dit en sanglotant, avec une profonde sensibilité et naivement : -Ah.' c'est hien là son écriture!\* Lorsqu'elle lisait, son accent allait à l'âme. Elle me fit peines; je lui dis : -Eb hien, Madame, jetez -cette lettre au feu, je ne serui plus assez puissant pour faire punir rotre -mari. - Elle brida la lettre, et me parut bien heureuse. Son mari est chquist fort tranqu'ille. Deux heures plus tard il était predu. Tu vois donc que j'aime les femmes bonnes, naives et donces; mais c'est que celles-là seules te ressemblest.

Adien, mon amie. Je me porte bien.

NAPOLÉOS.

Lettres de Nagodiess à Susephore, etc.

### 11192.

#### AU ROL DE HOLLANDE,

Berlin, 6 povember 1846.

Votre royaume ne me rend aucun service, aujourd'hui moins que jamais. Vous devez fournir au moins 20,000 hommes, et vous gouvernez votre royaume avec beaucoup trop de mollesse. Il faut que moi seul je supporte tous les frais de la guerre. Vous ne me fournissez que la moitié des troupes que me fournit le roi de Wurtemberg. Vous n'avez pas seulement organisé votre état militaire de manière à faire front au roi de Suède. Tout cela n'est pas bien administré. Un royaume n'est bien administré que lorsqu'il l'est avec vigueur et énergie. Vous vous en faites accroire par la prétendue pénurie des Hollandais, qui ont tout l'argent de l'Europe. Toutes vos mesures se ressentent de cette extrême bonhomie. Vous n'avez que 6,000 hommes d'infanterie, quatre faibles escadrons et donze pièces de canon; vous devriez avoir quarante pièces de canon. 3,000 hommes à cheval et 19 ou 15,000 hommes d'infanterie; ce qui, ioint à mes 6,000 Français, vous ferait une armée de 25,000 hommes, avec laquelle vous auriez pu vous faire honneur. La guerre continuera: táchez, pour le printemps prochain, d'avoir 25,000 hommes sur pied, pour renforrer l'armée de Hanovre et défendre vos états.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empure.

### 11193.

### AU ROL DE HOLLANDE.

Berlin, 6 novembre 1806, 10 heures du soir.

J'espère que le 5, ou au plus tard le 6, vous aurez fait votre entrée on Hanorre. Le 6 ou Le 8 vous serez joint par le marchela Mortier. La forteresse de Rinteln me paraît très-bonne pour observer Hameln. Faitesla occuper et lenir en bon état. Envoyes-mên le plan avec une reconmissance d'officiers du génie, pour que je vieu e qui je puis faire. Elle

-6

me paraît bien placée entre Magdeburg et Wesel pour servir de point d'appui de ma ligne de communication; mais il faut qu'elle soit susceptible de résister à un coup de main. Quant aux forteresses de Hanau, Marhurg, Ziegenhain, je donne ordre au général Lagrange de les faire démolir. J'espère que le maréchal Mortier sera rendu à Hambourg avec son corps d'armée le 10 ou le 11. Si une colonne de 12,000 hommes. qui est poursuivie par le prince de Berg et les maréchaux Soult, Lannes et le prince de Ponte-Corvo, et qui était le 3 à Kriwitz, ayant l'air de se retirer sur Wismar, avait débordé la gauche du maréchal Soult pour se retirer sur Hambourg, vous vous mettrez à sa poursuite. Le maréchal Mortier, avant d'entrer à Hamhourg, pourra passer dans le Lauenbourg pour y culbuter tout ce qui appartient aux Suédois. Je le laisse le maître de ce mouvement; mais il se mettra à la poursuite de la colonne du général Blücher, si elle n'était pas encore prise. Le maréchal Davout est entré à Posen, capitale de la grande Pologne. Les Polonais paraissent vouloir s'insurger. Dans peu de jours je vais moi-même marcher sur la Vistule. Envoyez-moi, tous les jours, un officier avec des états de situation.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11194.

### A M. DE TALLEYRAND.

Berlin , 7 navember 1805.

Musiciur le Prince de Bénévent, M. Maret vous enverra les décreis par lesguels i prapelle M. la Bolenfoncauld de Vieune et je nomme à sa place le général Andréosay. Mon intention est que vous m'apportiez leurs lettres de créance a de récréance à signer à dis banes du maiu, et que votre courier soil prêt à partir avant midit; il sera adressé au général Andréosay. M. la Rochefoncauld présenters sur-le-champ sa lettre de récréance et partiris aimmédiatement purs Berlin.

Vons préparerez une dépèche au général Andréossy pour lui faire connaître qu'il doit dire : qu'il ne sera plus question que très-légèrement d'alliance; que cela était bien il y a un mois, que la cour de Vienne ne m'avait donné aucuns sujets d'inquiétude; qu'aujourd'hui ils sont visibles, que je ne puis me le dissimuler; et que, tant qu'elle entretiendra sur mesflanca 60 à 80,000 hommes, je ne la croirai just disposée à vivre tranquille avec moi. En présentant sa lettre de créance à l'empereur, le général Andréosa; lui dira que je veux lui donner une nouvelle preugée mon amitié et de mon désir de vivre en paix, mais dans une véritable paix, et que je ne puis considérer comme tel un état de choses où je me trouverais menacé. Il expliquera aussi au ministère que j'entends par être en paix n'être point menacé et ne pas voir l'Autrielle profiter de tous les évéements utilitaires pour être prête à me tombre d'essu-

Vous me présenterez également à midi la réponse aux deux nouveaux hospodars, que vous ferez partir également par un courrier extraordinaire.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrongrers (En supeir ses Arch de l'Esse -

> 11195. AL MARÉCHAL RERTHIER

> > Berlin, 7 novembre 1806.

Faites partir quatre ingénieurs géographes pour Posen, pour qu'ils fassent la reconnaissance d'une circonférence de douze lieues dont Posen serait le centre, car c'est là que j'ai le projet de livrer bataille aux Russess'ils veulent avancer.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

11196.

AU MARÉCHAL DAVOUT.

Berlin. 7 novembre 1806.

Mon Gousin, j'ai lu votre lettre du 5 au prince de Neutchâtel. Vous recervez l'ordre de vous diriger sur Posen avec votre corps d'armée. Faites suivre, comme vons pourrex, vos 3,000 fusils, afic que vous puissiez les distribuer aux Polonais à Posen. Des lettres du 30 octobre, interceptées,

paraissent prouver que les Russes ne sont pas encore à Varsovie, J'imagine que vous serez le q ou le 10 à Posen, Toutefois mon intention est que vous n'engagiez aucune affaire sérieuse, surtout avec les Russes, s'il en était arrivé sur la Vistule. Le maréchal Augereau sera le 9 à Driesen. Le maréchal Lannes sera le même jour à Schneidemühl. Le prince Jérôme sera maître de Gross-Glogau, si cette place vent se rendre, et, en cas qu'elle ne veuille point se rendre, mon intention est de faire passer l'Oder au corps du prince Jérôme et de le diriger du côté de Schmiegel, pour intercepter la route de Breslau à Posen. Quand vous serez à Posen, vous enverrez des partis pour intercepter les routes de Posen à Breslau, Graudenz et Thorn. Il est impossible que cela ne vous procure pas quelques renseignements importants. Envoyez reconnaître les ponts sur la Warta, entre Küstrin et Posen, afin que si, par les monvements de l'ennemi, vous deviez vous porter sur votre gauche, je sache où vous devez passer cette rivière. Envoyez des ordres à la division de dragons du général Beaumont, qui est partie d'ici ce matin à la pointe du jour, afin qu'elle vous joigne; elle sera le 7 sur l'Oder, et elle pourra être le 10 à Posen; si l'ennemi est tonjours très-loin, ne la fatignez pas inutilement, et ne la faites arriver que le 11. Prévenez le général Beaumont de maintenir une sévère discipline, et établissez-la dans votre corps d'armée; il serait malheureux d'indisposer les Polonais, l'imagine que vous avez quelques Polonais avec vous. Vous devez trouver facilement des espions et des agents pour être instruit de la marche des Russes, N'avez point trop de confiance, c'est ce que je dois vous recommander aujourd'hui. Il m'importe d'avoir fréquemment de vos nouvelles. Envoyez un adjoint sur la route de Stettin, pour qu'il puisse vons porter des nouvelles du marérhal Lannes. Ne fatiguez point vos troupes, et arrivez à Posen sans faire des marches forcées. Choisissez à Posen une bonne position militaire qui couvre la route de Thorn et celle de Varsovie, Comme il est possible que je vous laisse là trois ou quatre jours, ne pouvant m'avancer davantage sans avoir fait rapprocher les corps qui sont sur mes derrières, faites faire des baraques et établissez-vous là très-militairement. Faites lever par des ingénieurs le croquis de votre position tout aulour, et que, dans la position que vous prendrez, vous puissiez faire votre retraite indistinctement sur la rive gauche ou sur la rive droite de la Warta. Yous ferez, en conséquence, reconnaître votre seconde position de retraite, qui me paraît devoir être derrière su puett ruisseau qui recontre la route de Posen à Schneidenthil, au village de Rogasen.

Faites construire des fours à Posen, puisque toute l'armée va se réunir là; mais faites-les construire vérhablement en trois jours. Envoyez-en fordre à votre cavalerie. Faites-moi connaître en combien de jours un bateau remonte la Warta depuis Küstrin jusqu'à Posen.

En prenant une position militaire, éloignez-en un peu votre cavalerie, alin de ne pas manger ce qui serait autour de votre camp et de le réserver pour des moments difficiles d'opérations. A votre entrée à Posen, prenez des mesures pour établir des magasins de farine, d'avoine, d'eaude-vie et de viande, si vous n'y en trouvez pas, non-seulement pour votre corps, mais pour toute l'armée.

NAPOLÉON.

Cours, por M<sup>ee</sup> la maréchole princese d'Erkondel. (En minute sex treb, de l'Emp.)

### 11197.

## AU GÉNÉRAL LENAROIS,

& WITTENBERG.

Berlin, 7 moembre 1806.

Vonsieur le Général Lemarois, je vois avec plaisir la situation déjà sauncée des fortifications; mais je ne pais voir sans peine qu'il n'y ait pas une pièce en hatterie. Qu'avant le 10 il y en sit au moins vingt, et que les ouvrages soient garnis. Je suis éctonné que vous nivez pas reçu d'odre pour envoyer de fartiliére à Magdeburg; il y a quatre jours que vous auries dû y envoyer des mortiers et des pièces; envoyez-y sur-lechamp aix pièces de 91, approvisionnées chaeune à cinq cents houtes, avec la poudre nécessire, et deux mortiers avec trois cents bombes. Faites venir à Wittenberg les cinq cents milliers de poudre de Torgau. Vous pouvez en envoyer cent milliers à Magdeburg, de ne pense pas que

les bateaux qui les porteront seront assez bêtes pour se jeter dans la ville. Prévenez bien le maréchal Ney du jour où ils partiront, afin qu'il fasse garder l'endroit où on les débarquera.

Envoyez à Berlin tous les constructeurs de fours français qui seraient à Wittenberg. Combien avez-vous de fours de faits? Bamassez des boulangers pour vous faire du biscuit; il faut que vous ayez à Wittenberg un approvisionnement.

Je vous ai donne l'ordre de revenir près de moi; mais, avant de partir, ordonnez qu'on ne ménage pas les palissades. Je sappose que l'adjudant commandant Nivet est capable de me répondre de ce poste. Il flust que l'on cantonne la garnison qu'on aura dans les bastions, en chargeant calaque officire de la défense d'un ouvrage. Par ce moyen vous défendrez avec 600 hommes ce que vous ne défendrez pas avec 4,000 hommes. Vous ne me dittes pas si les fossés sont pleins d'eau; c'est un moyen de défense pour la place, et qui la mettre à flaht fui ou coup de mais. Renvoyet une des deux compagnies de sapeurs que vous avez; cela ne répond pas à votre deusande, mais j'ai aujourd'hui d'autres points à garder. Vous devez avoir une bonne compagnie d'artillerie à pied, c'est tont ce qu'il vous faut. Les officiers d'artillerie ne manqueront pas d'instruire quelques soldsts d'infastiers à la mangeuve-du seano.

NAPOLEON.

Lemm, par W. Se counte Lemanus. (En missir our tech, de l'Emp.)

11198.

#### AU MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, 2 november 1806

Mon Cousiu, j'ai reçu votre lettre du 3 octobre. Le suis supris que le régiment italien ne soit pas encore arrivé. Il devait être le a 6 à Mayence. J'imagine que les hommes à pied qui étaient à Mayence sont arrivés, et que vous les avez montés avec les chevaux de l'Électeur. Je ne vous parle plus de Cassel, parce que vous en êtes parti depuis longtemps. Il est nécessaire que vous sovez le 10 on le 11 à Hambourg. Le roi de Hol-

lande vous donnera vos instructions. Cela ne doit pas vous empécher de vous mettre eu correspondance avec les commandants de Berlin et de Stettin; car il est possible que, dans quelques joins; je me porte de ma personne au milieu de la Pologne, où mes postes sont déjà arrivés. Si le Roi s'en retourne en Hollande et que vous commandiez en chef, cela ne changera rien à votre position.

Vons Jaisserez un petit corps devant Hameln et Nienhurg, et vons porteret dans le Lauenburg et de là sur Hambourg, d'oi, selon les ordres que je vons enverrais, vons vons porteret dans la Poméranis audioise, à la pourrauite de la colonne du général Blücher. Vons laisserve à Hanovre un commandant avec une poignée de monde. Point de dilapidations, portez-y une grande attention; je n'en venx pas, tout doit être chair et net. Vons se sauriez in envoyer trop souvent des officiers pour m'instruire de toutes vos opérations. Penverrai denain au roi de Hollande des instructions sur la prise de possession de Hambourg. Faites aux Sindónis le plus de mai que vous pourrez, et tâchez de couper la colonne de Blücher, qui était le 3 à Kriwitz. Mettez-vous en correspondance avec le unaréchal Ney, qui sassiége Magdelong.

Napoléox

Comm. per M. le dur de Trévise (En numer en Arch. de l'Emp.)

#### 11199.

### AU MARÉCHAL DAVOUT,

#### PRANCFORT-SER-L'UDER.

Berlin, 7 november 1806, 3 leures spris mids.

Mon Cousin, voici les renseignements positifs que je reçois sur les Russes. Le giórdi Bennigen commande en chel Teurée ruse. Elle est composée de quatre colonnes; chaque colonne, infanterie, cavalerie et artillerie comprises, est de 14,000 hommes, eq ui fait en tout 55,000 hommes, qui probablement se rèduiront à 50,000, car cette armée a mis vingt jours pour arriver aux ess frontières, et elle en mettra bien vingt autres pour arriver aux ress frontières, et elle en mettra bien vingt autres pour arriver aux pour de rendez-vous. Le général Bennigeon est arrivé en courrier à Grodno le 18 octobre; il y a conféré avec les généraux prussiens envoyés pour conduire les colonnes.

Le 22, les quatre colonnes doivent se réunir, l'une dans le nord de la Pologne, à Georgenburg, la seconde à Olita, la troisième à Grodno et la quatrième à Jalowka. Il ne paraît pas que la tête d'aucune de ces colonnes fût arrivée le 22 octobre. En faisant la supposition la plus favorable à l'ennemi, que la tête des colonnes arrivât le 23, ou savait que la queue était à dix jours en arrière, c'est-à-dire ne pouvait arriver que le 2 novembre. Le général prussien avait obtenu du général Bennigsen, qui cependant n'avait pas recu les instructions de son maître, qu'il ferait entrer les colonnes par 5,000 hommes, à mesure qu'elles arriveraient. En supposant que la nouvelle de la bataille n'ait point changé ces dispositions, comme tout porte à le penser, on peut supposer que les cinq premières colonnes de 5,000 hommes seraient entrées le 23. Il leur faut quinze jours pour arriver à Thorn; elles arriveraient donc le 7 ou le 8 novembre dans cette ville, et les autres colonnes, si elles avaient continué leur mouvement, y arriveraient le 18 ou le 20 novembre. Voici la disposition des choses. Je vous ai fait mettre sur un croquis les positions que prennent les colonnes russes, afin que, par les renseignements que vous aurez, vous puissiez être instruit de leurs mouvements. Ce que je vous dis là est sûr. C'était le projet arrêté à Grodno entre les deux commissaires le 18 octobre.

Si la nouvelle de la bataille du 14 n'a point changé les dispositions des Russes, et qu'ils n'aient point retardé leur mouvement, mou intention n'est pas de dépasser Posen. Il faut donc m'établir là des magasins, choisir une belle position, en faire lever le croquis par les ingéniens ofgorgraphes et tracer un plan tel que je puisse me retirer sur Stettin ou sur Küstrin à volonté, c'est-à-dire sur la rive droite ou sur la rive gauche de la Warta. Faise bien reconantire tous les ponts de retterivére. Je ne suppose pas que, dans la position de Posen, l'ennemi vienne m'attaquer avant le 18. Il y a donc plus de huit jours pour faire ses dispositions et s'éublir bien couvenablement. Le réunirai là, avant ce temps, et corps des marcheau Lannes et Augrena use le votre, les alliés ecorps des marcheau Lannes et Augrena use le votre, les alliés

que commande le prince Jérôme, ma Garde et les divisions Klein et Nansouty.

J'imagine que vous aurez fait passer les 3,000 fusils que vous avez pour armer 3,000 Polonais.

Le grand-duc de Berg et les maréchaux Bernadotte et Soult s'éloignent tous les jours. Le général Blücher, qui a pris le commandement de la colonne du duc de Weimar, paraît avoir 15,000 hommes, dont 2 ou 3,000 de cavalerie. Le 3, il battait en retraite; son arrière-garde a été culbutée. Il a été le 3 à Schwerin, le 4 à Lubeck; mais le 4 le grand-duc de Berg était arrivé à l'avant-garde avec 6,000 hommes de cavalerie. Le défaut de cavalerie avait empêché le maréchal Bernadotte de profiter de ses avantages; mais je compte que, le 6 ou le 7, je serai désait de cette colonnelà; mais il faudra toujours dix jours à ces corps pour retourner à Berlin. Vous sentez que la raison qui m'empêche de m'éloigner davantage est que j'espère les avoir à Posen vers le 20 novembre. Si les Russes, au contraire, avaient retardé leur mouvement, les choses seraient différentes, et je me résoudrais à un autre parti. Faites-moi faire, par l'officier du génie qui a suivi votre marche, un croquis de la route de Francfort et Küstrin à Posen. Faites faire aussi un croquis de la route de Posen à Glogau et de Posen à Thorn, avec une bonne reconnaissance de la Warta depuis Posen jusqu'à l'Oder.

Napoléon.

Comm. per Mer la maréchele princesse d'Eckmuhl. (En mieute sur Arch. de (Enp.)

### 11200.

### AU MARÉCHAL LANNES.

Berlin, 7 sovembre 1808.

Mon Cousin, le major général vous envoie un ordre de mouvement pour que votre caulerie [égère pousse des reconnaissances, le 9, jusqu'à Schneidemůhl. Si vous pouvez y être le 9 ou le 10, soyez-y. Faites observer une sévère discipline en Pologane. Le colonné Exclemans est entré le à 8 posen; il y a été reu avec un enthousisme difficile à peindre.

Le maréchal Davout sera le 9 à Posen; éclairez la route de Neu-Stettin. Laissez emporter pour quatre jours de pain que vous distribuerez aux soldats, et pour quatre jours que vous ferez mettre dans les caissons.

Le corps du maréchal Augereau sera le q à Driesen.

Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne veux avoir aucun engagement sérieux; et, si vous appreniez que les Russes sont entrés à Graudenz, vous en donneriez avis au maréchal Davout et vous manœuvreriez, selon les circonstances, pour n'engager rien de sérieux.

Une compagnie d'artillerie doit être arrivée à Stettin; elle ne perdire pas un moment à armer la place. Les 1,200 hommes que vous y laissex vont être employés de la manière suivante : 200 à Danm., 200 au fort de Prusse, 100 au fort Guillaume, 100 au fort Léopold, 600 dans Stettin. Gas hommes se baraqueront par compaguies dans les bastions. Par ce moyen, leur service ne sera pas pénible et lis seront toujours en mesure. Ces 1,200 hommes seront promptement augments par les foot hommes de votre corps d'armée qui partent de Wittenberg et par les détachements qui arrivent de tous cédés.

Donnez ordre que tout ce qui arrivera de votre corps s'arrête à Steltin, pour en renforcer la garnison, jusqu'à nouvel ordre. Ce corps ensuite formera l'arrière-garde de votre division. Il sera de 2,000 hommes environ, et vous rejoindra lorsque la tête du corps d'armée du prince de Ponte-Corro sera à Steltin, et abon l'ordre que jo donnera. Le vais d'ailleurs envoyer un corps auxiliaire de 1,500 hommes de troupes allenandes.

Recommandez que l'ou arme la place avec la plus grande activité, et que, sous deux jours, il y ait des canons dans chaque hastion. Assurcavous qu'il y ait une compagnie d'artillerie de 100 hommes complète. Par les états que m'a remis le commandant de l'artillerie, cette compaguie est la 18° du 5° régiment d'artillerie à pied, forte de 100 hommes. Assurca-vous qu'il y ait un chef supérieur de l'artillerie et plusieurs officiers du génie. J'ai donné mes ordres au général Chasseloup. Je veux défendre tout l'estitin.

Stettin, avec 1,200 hommes, avant des canons sur tous les bastions,

doit être à l'alori de toute surprise, si, à la manière des Tures, et suivant l'usage que nous avons aussi pratiqué avec succès, au lieu de monter la garde tous les jours, on confie la garde de chaque pièce à une compaguie, on se baraque dans chaque bastion, on exige que, de nuit, tout le monde soit là jusqu'à dix heures du matin; l'orsyon ent certain que l'ennemi ne parait pas, on ne fait rester que la moitié de son monde près de la pièce, et l'on permet au reste d'aller se promoere en ville.

Donnez vos ordres en conséquence au commandant de la place. J'ai donné l'ordre à l'état-major d'envoyer des officiers pour commander au fort de Damm et au fort de Prusse.

Na portion

Comm. par M. le duc de Montebello. (En monte sus Arch. de l'Emp.)

11201.

### AU GÉNÉRAL SONGIS.

Berlin, 7 novembre 1806

Le major général vous donnera lordre d'envoyer le général Pernet, pour diriger le bombardement de Magdeburg. Des mortiers ont été envoyés d'Erfurt et sont déjà arrivés au camp devant cette place. Sis pières de 2 é et buit mortiers sont partis de Wittenberg par l'Elbe. Tout cela est abondamment approvisionné de poudre, bombes et boulets. Mon intention est que le bombardement commence et se continue avec la plus grande activité, de manière qu'il aille tous les jours en augmentant pendant dix jours; on embrassera tous les points de la ville. Les pièces tireront à boulets rouges pour mettre le feu. Il est impossible que l'ennemi résite à l'idée de la destruction de cette grande ville. Le général Pernety correspondra fréquemment avec vous. Il tirera de Dresde tout ce dont il aura besoin.

Napoléon.

Archives de l'Empire

77.

### 11202.

### AU MARÉCHAL NEY.

Berlin, 7 novembre 1806.

Je donne ordre au général Lemarois, qui est à Wittenberg, de vous expédier six pièces de 24 et deux mortiers avec armement et approvisionnement. Nous avons de la poudre et des bombes en quantité à Dresde. Vous avez des canonniers qui peuvent servir ce matériel. Bombardez Magdeburg. Toutes les lettres de Stettin assurent que la place n'est pas approvisionnée et manque des objets les plus importants. Je vous ai fait connaître que le bombardement devait toujours aller en augmentant. Servez les pièces avec des boulets rouges, afin de mettre le feu à la ville. J'imagine que vous avez établi de petites redoutes devant la ville, afin que, si les assiégés, mécontents de se voir ainsi maltraités, faisaient des sorties, vous puissiez les recevoir. Envoyez fréquemment des officiers au roi de Hollande à Hanovre, et au maréchal Mortier, qui arrivera le 10 à Hambourg, et faites-moi passer régulièrement les nouvelles que vous aurez de ces deux corps. Je vous recommande aussi de m'envoyer fréquemment des officiers et le bulletin de bombardement. Il y a à Wittenberg 500 milliers de poudre, à Dresde des bombes tant qu'on en veut, Envoyez à Wittenberg des officiers, et à Dresde, à M. de Thiard, que j'ai nommé commandant de cette ville et qui a ordre de vous fournir tout ce dont vous aurez besoin. Ne tardez pas à m'apprendre que Magdeburg est rendu ou en feu. Vous ne manquerez pas de faire connaître au gouverneur qu'il vous est arrivé un équipage de siége de Dresde; qu'avec cent pièces d'artillerie et les officiers du génie et d'artillerie que vous avez la place sera bientôt prise; que dans huit jours vous aurez passé le fossé et pratiqué la brèche; que la ville sera brûlée et saccagée; qu'arrivé à ce point, il n'y aura pas de capitulation pour les officiers; que cette résistance est sans but, car mes armées sont sur la Vistule, et que Küstrin et Stettin sont pris. Si jamais ils doutaient de cette prise, je ne verrais pas d'inconvénient qu'un de leurs officiers se

rendit par Berlin à Küstrin et à Stettin, et revint à Magdeburg pour les assurer de la position des choses. l'imagine qu'avant le 15 novembre vous aurez Magdeburg.

Mes troupes sont entrées en Pologne; elles ont été reçues à Poena avec un enhousiame difficile à peindre. Le peuple de Pologne demande à grands cris des armes; je lui en ai envoyé. Les Russes n'y étaient pas encore entrés le 1" novembre. Il est probable que nous les rencontreros dans les premiers jours de décembre. Vous sentez combien je désire que vous soyez débarrassé de Magdeburg, pour être, vers ce temps, sur la Vistutle. Vous trouverez à Magdeburg une partie du trésor du prince de Hesse-Cassel et beaucoup de caisses de régiments. Que rien ne vous échappe; pour cela faites visiter tous les fourgons et lapages, et ne laisses aux officiers que ce qui leur appartient bien vértablement.

NAPOLÉON.

trebires de l'Empire.

### 11203.

# AU GÉNÉRAL LEMAROIS,

Bertin, 2 novembre 1806.

Monsieur le Général Lemarois, japprouve l'envoi que vous avez fait devant Magdelurg de six pièces de 26, de deux obssiers de 9 pouces, de six obusiers de 7 pouces 1/2. Tout cela est fort bien. Envoyez-y une grande quantité de poudre; vous savez la quantité énorme qu'il en faut pour tant de houlets.

Envoyez un de vos aides de camp sur la roste de Leipzig, Gera. Plauen et IIof, à la rencontre des dépôts de cavalerie de Forchheim, où il y a 7 ou 800 chevaux. Cet aide de camp passera par Baireuth, prendra connaissance des troupes qui s'y trouvent; il verra pourquoi on ne jette pas de bombes dans le fort de Culmhach pour Tobliger à se rendre, et reviendra après vous rejoindre.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comte Leusurois. (En miente ses Arrb. de l'Eug.)

#### 11204.

### AU GÉNÉRAL CORBINEAU,

à spumpat.

Berlin, 7 novembre 1806

le reçois votre lettre de trois beures et demie. Le général Bourcier avait prévenu les ordres que je lui ai donnés, de faire venir 400 dragons à pied, pour prendre les chevaux qui vous arrivent. Il faut prendre les bottes des prisonniers et leur donner des souliers; la nécessité n'a point de loi, et jai besoin de remonter ma cavalerie; d'ailleurs, allant à pied, ces souliers seront plus commodern.

Le genéral Beker reçoit l'ordre de rester demain pour voir partir les prisonniers de Spandau, afin de s'assurer qu'ils sont bien escruée, et de se rendre à Berlin avec ses deux régiments. J'approuve que vous fassiez escorter ces prisonniers par de l'Infanterie; mais je cropais qu'il y avait encore des troupes de llesse-Damstadt. Toutelois, s'il n'y en a pas, il faut bien se servir des dépôts du 7° corps. Il faut mettre un officier supérieur, afin que les prisonniers ne s'échappent pas. Le pense que toutes les colonnes prisonnières sont arrivées et que vous n'en avez plus à attendre. Si cela est, vous me rejoindrez; mais, avant de partir, visiter en détail les laugustins, les dépôts et hôpitaux, afin de me rendre compte de tout. At-ton nettoré un des magasins dans la citadelle pour y mettre les effest trouvés sur les bateaux? De quel droit at-ton donné 450 culottes de peau ûn use trégiment?

Portez-moi un inventaire exact de tous les effets d'habillement qui se trouvent à Spandau.

Il faut garder les culottes de peau qui restent pour les distribuer aux dragons qui vont arriver.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11905

### AU BOL DE NAPLES.

Berlin, 2 possenbre 1806.

J'ai dynouvé de la peine de la perte du colonel Bruyère; c'était un pojici officier. Encore s'il était mort sur le champ de bataille! J'ai va ave-plaisir que vous me reavoyez cinq régiments de dragons. Le vous ai fait consailre que je désire que vous me reavoyiez encore quelques régiments de cavalerie. Vous me proposes de m'envoyer un régiment napolitain: vous êtes là-dessus le maitre de faire ce que vous voudrez. Un régiment de 1,000 Napolitains me serait fort agréable. Si vous prenez ce parti, dirigez-le unz Brescia, d'où j'autri le temps de le faire venir sur Berlin. Quant aux généraux et adjudants commandants, vous pouvez prendrecux qu'il vous convient.

Si décidément vous ne savez que faire de Masséna, envoyez-le à Berlin. Je tâcherai de lui donner le commandement d'un de mes corps d'armée.

NAPOLÉON.

Archiver de l'Empire

#### 11206.

## 28' BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 7 november 1806.

Sa Majesté a passé aujourd'hui, sur la place du palais de Berlin, depuis ouze heures du main jusquà frois heures apprès midi, la revue de la division de dragous du général Klein. Elle a fait plusients promotions. Cette division a donné avec distinction à la bataille d'lena, et a enfourcé plusieurs carrés d'infanterie prussienne. L'Empereur a vu ensuite défiler le grand pare de l'armée. L'équipage de pont et le pare du génie, le grand pare et commandé par le général d'artifierie Saint-Laurent. L'équipage de pont par le colonel Bouchu, et le pare du génie par le général du génie Casal. Sa Majesté a témoigné au général Songis, inspecteur général, sa satisfaction de l'activité qu'il mettait dans l'organisation des différentes parties du service de l'artillerie de cette Grande Armée.

Le général Savary a tourné près de Wismar sur la Baltique, à la lête de 500 chevaux du " de hussards et du 7 de chasseurs, le général prussien Usedon, et la fait prisonnier avec deux brigades de hussards et deux bataillons de grenadiers. Il a pris aussi plusieurs pièces de canon. Cette colonne appartient au corps que poursuivent le grand-duc de Berg, le prince de Ponte-Corvo et le maréchal Soult, lequel corps, coupé du côté de l'Oder et de la Poméranie, paraît acculé du côté de Lubeck.

Le colonel Exelmans, commandant le 1" régiment de chasseurs du maréchal Davout, est entré à bosen, capitale de la grande Pologne. Il y a été reçu avec un enthousiasme difficile à peindre; la ville étail remplie de monde, les fenêtres parées comme en un jour de fête; à peime la cavalerie pouvait-les se faire jour pour traverser les rues.

Le général du génie Bertrand, aide de camp de l'Empereur, s'est embarqué sur le lac de Stettin, pour faire la reconnaissance de toutes les passes.

On a formé, à Dresde et à Wittenherg, un équipage de siége pour Magdeburg; l'Elbe en est couvert. Il est à espérer que cette place ne tiendra pas longtemps. Le maréchal Nev est chargé de ce siége.

Mondour du 18 novembre 1806. (En monte au Dépôt de la guern )

### 11207.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Berlin , 8 november 1806.

Monsieur Champagny, j'ai appris avec plaisir, par votre lettre du 3 o octobre, que Mer Champagny vous a donné un fils, et qu'elle est bien portante. Votre fils marchera sur vos traces; c'est ce que je puis lui souhaiter

617

de plus heureux. Je le tiendrai volontiers sur les fonts de baptême. Je serai fort aise de faire une chose agréable à Max Champagny.

NAPOLÉON.

Cours. par MM. de Champagoy. (En muste sex Arch. de l'Emp.)

11208.

A M. FOUCHÉ.

Berlin, 8 novembre 1806.

Les journaux parlent du voyage de Moreau et de ses conférences avec les agents anglais. Des lettres interceptées disent qu'il est passé à Paris. Cela est-il vrai ou non? Je désire que vous me disiez quelque chose làdessus. Voici des lettres de ce misérable Fauche-Borel.

NAPOLÉON.

Je vous envoie beaucoup de lettres interceptées de Mittau et autres endroits.

Archives de l'Empire

11209. A LA MARGRAVE DE BADE.

Berlin, 8 novembre 1806.

Ma Cousine, ĵai reçu votre lettre. La recommandation de Votre Altesse est toute-puissante sur moi. Jai, à sa considération, onblié tous les griefs que javais contre le duc de Weimar. Jai beaucoup à une plaindre du duc de Brunswick. Elle peut être sans inquiétude sur son fis le prince Charles. Il éest bien comporté à la batille, et il supporte trèsbien la fatigue. Il me reste à assurer Votre Altesse de l'estime que je lui porte et du désir que jai de lui en donner des preuves dans toutes les circonstances.

NAPOLÉON.

techives de l'Empare.

78

### 11210. AU PRINCE D'ORANGE.

Berlin, 8 povembre 1806.

Mon Cousin, je ne suis pas le juge de la conduite de Votre Altesse. Il ne me convient pas de balancer la nature de ses obligations. Votre Altesse me dit dans sa lettre qu'elle n'était pas le maître de ne pas me faire la guerre; elle ne trouvera donc pas mauvais que je d'érire avoir à Fulde un prince qui soit maître de rester en pais avec moi.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 11211.

# A LA PRINCESSE HÉRÉDITAIRE DE HESSE.

Berlin, 8 novembre 1806.

Ma Cousine, je vois, par votre lettre du 7 novembre, combien vous avec de peine; jy prends part. Ia remercie votre Altesse de tout ce quelle me dit d'aimable. Je voudrais que mes rapports avec elle fussent dans des circonstances plus tranquilles. Nous nous trouvons tous ballottés au milieu d'un orage : ceux qui l'ort susstié méritent votre blâme et le milieu. Toutefois je pric Votre Altesse de croire aux sentiments d'estime et de considération avec lesquels je suis son bon Consis.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11212.

# A MADAME DE MONTMORENCY-MORTEMART. Berlin, 8 percembre 1806.

M 1 1 M 4 4 31 4 1 1 1 1 1 1 1

Madame de Mortemart, j'ai reçu votre lettre. J'ai ordonné que votre grand'mère pût rentrer en France. Je suis aise que cela puisse contriluer à votre satisfaction. Ne doutez pas de l'intérêt que je vous porte et de mon intention de vous en donner des preuves dans toutes les circonstances.

Naportos

Archives de l'Empire

11213.

NOTE.

Berlin, 8 november 1806.

Prendre tout ce qui se trouve à Stettin de vin, eau-de-vie, liqueurs, rhum et rack, pour le service de l'armée; on donnera des reçus aux particuliers.

On fera transporter les trois quarts de tout à Küstrin, et on me fera connaître pour combien de jours il y en a pour l'armée.

Les froids vont devenir vifs et l'eau-de-vie peut sauver mon armée. On m'assure qu'on trouve beaucoup de vin à Stettin; il faut tout prendre, y en eût-il pour vingt millions. C'est le vin qui dans l'hiver me

vaudra la victoire; il faut le prendre en règle et on donnera des reçus.
Tous les souliers qu'on pourra se procurer, les diriger sur Küstrin, ne point en distribuer à Berlin; faire venir ceux qui sont à Mayence et à Erfurt jusqu'à Küstrin : tout ce qu'il y a de confectionné.

M. la Bouillerie portera en compte un mois de solde du 5° corps, qui sera payé par M. le maréchal Lannes.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comte Dans.

## 11214.

### AU ROI DE HOLLANDE.

Berlin, 9 novembre 1806.

J'ai requ votre lettre du 1s novembre, de Paderborn. Il est possible que ne corps sorti de Hamela sois servi pour fourrager et qu'il y rentre, sais ce que vous voulez dire en parlant d'officiers qui se réunissent au corps dans leurs anciennes garnisons. Chacun de ces officiers doit returner dans sa famille. S'il y en a d'étrangers au pays, il faut les ren-

voyer sur-le-champ; ils ont la permission de s'en retourner chez eux et voilà tout. J'espère que vous avez, à l'heure qu'il est, pris possession de Hanovre.

Le corps de Blücher, que je vous avais aunoncé se diriger du côté de Lubeck, a été battu et pris. Il était de 20,000 hommes. Magdeburg capitule en ce moment.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11215. A L'IMPÉRATRICE.

Berlin, 9 novembre 1806.

Ma bounc amie, je t'annonce de bonnes nouvelles : Magdelaurg s'est rendu, et le 7 novembre j'ai pris à Lubeck 20,000 hommes qui étaient échappés depuis huit jours. Ainsi voilà toute l'armée prise; il ne reste pas à la Prusse, au delà de la Vistule, 20,000 hommes. Plusieurs de unes corpis d'armée sont en Pologne. Je suis toujours à Berlin. Je me porte assez hier.

Adieu, mon amie; mille amitiés à Hortense, à Stéphanie et au petit Napoléon.

NAPOLEON.

Letters de Napoleon à Joséphine, etc

### 11216. A. M. CAMBACÉBÈS.

Berlin, g novembre 1806.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du a novembre. Le bulletin d'aujourc'hiui vous intéressers; mais j'imagine que vous autre ét instruit par des courriers de Hambourg du combat de Lubeck. Voilà toute l'armée prussienne finie; il ue reste pas au delà de la Vistule 20,000 hommes au roi de Prusse.

Faites venir l'ambassadeur de la Porte; dites-lui que je sais que la Porte a été forcée de rétablir les deux hospodars; mais que je suis à Varsovie, et que je ne ferai pas de paix qu'ils ne soient chassés et remplacés par des amis de la Porte; que la Porte doit prendre courage et montrer un peu d'énergie; que toutes les forces russes vont être oblègées de venir sur moi pour défendre la Pologne russe; qu'il faut que la Porte profite de ce moment pour montrer des troupes à Choczini et sur les frontières du Daisster.

NAPOLEON.

Comm. per M. le duc de Cambacérès. (En mieste sus Arch. de l'Emp.)

### 11217.

#### AU BOI DE HOLLANDE.

Berlin, g novembre 1806.

M. de Montesquiou m'apporte votre lettre du 5 novembre. J'agrée que vous relourisée dans votre royaume et laissiez le commandement en chef au maréchal Mortier. Dès que vous serez arrivé chez vous, envoyez en Hanovre de la cavalerie pour compléter la cavalerie hollandaise. Gou-erreat d'une manière ferme. Tout n'est pas fin; il faut dire à votre conseil qu'il faut reconquérir les colonies par letre, puisque nous sommes si impuissants sur mer. Il faut qu'au printemps prochain vous puissien un fournir zo, oon hommes. Complétez le plus possible votre division du Hanovre. Envoyez surtout votre cavalerie, qui ne vous est d'aucune utilité et qui est si utile ici.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11218.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, 9 november 1806.

Écrivez à l'officier qui commande le génie à Spandau pour lui témoigner mon mécontentement de ce que les travaux de cette place ne continuent pas; la raison qu'il allègue du défant de sapeurs n'est pas valable. Il pent prendre quelques sergents de ligne pour diriger les travaux. Céda peut ralentir, mais non faire suspendre les travaux. Mon intention est donc qu'on continue.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre.

(En mounte max Arch. de l'Emp.)

AU MARÉCHAL DAVOUT,

Berlin, a novembre 1806.

Mon Cousin, Magdeburg s'est rendu. Il y avait 16,000 hommes et Non pièces de canon. Le 6, Lubeck a s'éé pris d'assaut par le grand-duc de Berg, le prince de Ponte-Corro et le maréchal Soult. Le carnage y a été affreux. Le lendemain le reste du corps de Blücher s'est rendu par capitalation. Il y avait 18,000 hommes, dont 3,000 de cavalerie, Les 2,000 Suédois qui gardaient le Lauenbourg ont été pris.

NAPOLÉON.

Conum. par M<sup>ne</sup> la maréchale princesse d'Eckmidd. (En manule aux Arch. de l'Emp.)

> 11220. AU MARÉCHAL NEY.

> > Berlin, 9 novembre 1806

Je reçois votre lettre du 7. Portez la plus grande attention à ce que les trésors qui sont enfermés dans Magdeburg nous restent. Visites tous les caissons des officiers et tous les fourgons. Les caisses des régiments sont dans Magdeburg; le trésor de l'armée et des trésors très-consiérables appartenant au prince de Hesse-Casse 3 y trouvent également. Faites main basse sur tout. Votre arrivée à Berlin n'est pas urgente, Pare un jour plus tard qu'un jour plus tôt. Au liue d'un régiment haissezen deux à Magdeburg. Faites escorter vos prisonniers par de bonnes escortes; chargez-en les corps qui ont le plus souffert à la hataille d'lens. Les prisonniers se sauvent partout. Vous sentez combien cela a d'incon-vénients. Mettez en marche, seulement le 1s, une d'ivision avec toule corte artillèrer, Que, la garanison prussiense sortic, les portes sosient fer-

mées, et qu'on visite tout ce qui sortira de la ville, afin que les trésors qui y sont renfermés ne soient pas soustraiss quelques jours après. Ce fameur Bicher, avec a 0,000 hommes, està nous. Le grand-duc de Berg, le prince de Ponte-Corvo et le maréchal Soult ont pris la ville d'assaut. Ainsi a fini le reste de l'armée prussienne. Les 3,000 Suédois qui gardaient Lauenbourg ont été pris. Le roi de Hollande me mande qu'il y a Hameln 7,000 hommes campés sous les murs de la place. Envoyez un officier prendre des renseignements pour que vous soyez instruit si quelque colonne cherchait à s'échapper.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11221. AU MARÉCHAL LANNES.

Berlin, 9 novembre 1806.

Mon Cousin, Magdeburg s'est rendu le 7. Il y a dans cette place 16,000 hommes et 800 pièces de canon, des bagages et des trésors très-considérables. Le 6, Lubeck a dé pris d'assaut par le grand-duc de Berg, le prince de Ponte-Corvo et le marchal Soult. La boucherie a été effroyable. Le général Blücher y était avec la colonne du duc de Weimar et ce qu'il avait pu ramasser, formant une vingtaine de mille hommes. Ce qui n'a pas été pris le jour a été ramassé le lendemain par capitulation. Les 2,000 Suédois qui gardaient le Lauenbourg ont été pris.

pris.

Si la nouvelle de la bataille du 14 n'a pas arrêté la marche des
Russes, je ne serais pas étonné que le 8 ou le 10 novembre une colonne
de 10 ou 15,000 hommes fût arrivée à Graudenz.

Tâchez de faire observer une bonne discipline en Pologne.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Montebello. (En missie ens Arch. de l'Emp.)

### 11222.

### AU GÉNÉRAL DE WREDE.

Berlin, a november 1806.

le reçois votre lettre. Le suis fâché de votre maladie, le compais sur vous dans cette campagne, parce qui e conais votre zèle et vos talents, dont vous m'avez donné des preuves l'année passée. Mais tout n'est pas fini : nois avons eucore les Riusses à battre, et pour que vous puissier prendre part aux événements, il fault tranquilliser votre esprit; c'est le meilleur moyen de guérir le corps. Ne doutez pas de l'estime que je vous porte.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11223.

### 29° BULLETIN DE LA GRANDE ABMÉE.

Berlin, 9 november 1806.

La brigade de dragons du général Beker a paru anjourd'hui à la parade.

Sa Majesté, voulant récompenser la bonne conduite des régiments qui la composent, a fait différentes promotions.

Mille dragons qui étaient venus à pied à l'armée, et qui ont étémontés au dépôt de Potsdam, ont passé hier la reune de maréchal Besières; ils ont été munis de quelques objets d'équipement qui leur manquaient, et ils partent aujourd'hui pour rejoindre leurs corpa respectifs, pourrus de bonnes selles et montés sur de bons chevaux, fruits de la victoire.

Sa Majesté a ordonné qu'il serait frappé une contribution de cent cinquante millions sur les états prussiens et sur ceux des alliés de la Prusse.

Après la capitulation du prince de Hohenlohe, le général Blücher, qui le suivait, changea de direction et parvint à se réunir à la colonne du duc de Weimar, à laquelle s'était jointe celle du prince Frédéric-Guillaume Brunswick-Céls, fils du duc de Brunswick. Ces trois divisions se trouvèrent ainsi sous les ordres du général Blücher. Différentes pelites colonnes se joignirent également à ce corps.

Pendant plusieurs jours, ces troupes essayèrent de pénétrer par des chemins que les Français pouvaient avoir laissés libres; mais les marches combinées du grand-duc de Berg, du maréchal Soult et du prince de Ponte-Corvo avaient obstrué tous les passagres.

L'ennemi tenta d'ahord de se porter sur Anklam, et ensuite sur Rostock : prévenu dans l'exécution de ce projet, il essaya de revenir sur l'Elbe; mais, s'étant trouvé encore prévenu, il marcha devant lui pour gagner Lubeck.

Le 4 novembre, il prit position à Grevismühlen; le prince de Ponte-Corvo culbuta l'arrière-gendre misi il ne put entamer ce corps, parce qu'il n'avait que 600 hommes de cavalerie et que celle de l'ennemi était beaucoup plus forte. Le général Watier a fait dans cette affaire de très-belles charges, soutenu par les généraux Pacthod et Maison, avec le 27 régénent d'infanterie légère et le 8' de ligne.

On remarque, dans les différentes circonstances de cé combat, qu'une compagnie d'éclaireurs du 94° régiment, commandée par le capitaine Razout, fut entourée par quedques escadrons ennemis; mais les volligeurs français ne redoutent point le choc des cuirassiers prussiens; ils les recurent de pied ferme et firent in feu si bien nourri et si adroitement dirigé, que l'ennemi renonça à les enfoncer. On vit alors les voltigeurs à pied poursuivre la cavalerie à toute course. Les Prussiens perdirent 7 pièces de canno et 1,000 hommes.

Mais, le 4 au soir, le grand-duc de Berg, qui s'était porté sur la droite, arriva aves acvaleries ur l'ennemi, dont le projet était encore incertain. Le maréchal Soult marcha par Ratzeburg. Le prince de Ponte-Corvo marcha par Rehna; il coucha du 5 au 6 à Sebemburg, d'où il partit à deux heures après minuit. Arrivé à Schlutup sur la Trave, il fit environner un corpa de 1,600 Suédois, qui avaient enfin jugé convenable d'opére leur retraite du Lauenbourg pour s'embarquer sur la Trave. Des

116.

coups de canon coulèrent les bâtiments préparés pour l'embarquement. Les Suédois, après avoir riposté, mirent bas les armes.

Un convoi de 300 voitures, que le général Savary avait poursuivi de Wismar, fut enveloppé par la colonne du prince de Ponte-Corvo, et pris.

Cependant l'ennemi se fortifiait à Luberk. Le maréchal Soult n'avait pas perdu de temps dans sa marche de Batzeburg; de sorte qu'il arriva à la porte de Müllen lorsque le prince de Ponte-Corvo arrivait à celle de la Trave. Le grand-duc de Berg, avec sa cavalerie, était entre deux.

L'ennemi avait arrangé à la bâte l'ancienne enceinte de Lubeck; il avait disposé des hatteries sur les bastions; il ne doulait pas qu'il ne pût gagner là une journée: mais le voir, le reconnaître et l'attaquer fut l'affaire d'un instant.

Le général Drouet, à la tête du 27 régiment d'infanteire légère et des 95 et 95 régiments, aborda les hatteries avec ce sang-froid et cette intrépidité qui appartiennent aux troupes françaises. Les portes sont aussitôt enfoncées, les bastions escaladés, l'ennemi mis en fuite, et le corps du prince de Ponte-Corro entre par la porte de la Trave.

Les chasseurs corses, les tirailleurs du Pô et le 36' d'infanterie légère, composant la division d'avant-garde du général Legrand, qui n'avaient point encore combattu dans cette campagne, et qui étaient impatients de se mesurer avec l'ennemi, marchèrent avec la rapidité de l'éclair : redoutes, bastions, fossés, tout est franchi; et le corps du maréchal Soult entre par la porte de Vallen.

Ge fat en vain que l'ennemi voulnt se défendre dans les rues, daus les places ; if it ponraivir partout. Toutes les rues, toutes les places furent jonchées de cadavres. Les deux corps d'armée, arrivant des deux roiles opposés, se réunirent au milieu de la ville. A peine le grand-fue de Berg puti-l'apsert, qu'il se milieu de la ville. A peine le grand-fue possuniers, 60 pièces de canon, plusieurs généraux, un grand nombre d'officiers tués ou pris, el est le résultat de cette belle journée.

Le 7, avant le jour, tont le monde était à cheval, et le grand-duc de Berg cernait l'ennemi près de Schwartau avec la brigade Lasalle et la division de cuirassiers d'Hautpoul. Le général Blücher, le prince FrédéricGuillaume de Brunswick-Œls et tous les généraux se présentent alors aux vainqueurs, demandent à signer une capitulation, et défilent devant l'armée française.

Ces deux journées ont détruit le dernier corps qui restait de l'armée prussienne, et nous ont valu le reste de l'artillerie de cette armée, beaucoup de drapeaux et 16,000 prisonniers, parmi lesquels se trouvent 4,000 hommes de cavalerie.

Ainsi ces généraux prusiens qui, dans le délire de leur vanité, sétaient permis tant de sarcaisnes contre les généraux autrichiens, ont renuvelé quatre fois la catastrophe d'Ulm: la première, par la capitulation d'Erfurt; la seconde, par celle du prince de Hohenlohe; la troisième, par la reddition de Stettin, et la quatrième, par la capitulation de Schwartau.

La ville de Lubeck a considérablement souffert : prise d'assaut, ses places, ses rues ont été le théâtre du carnage. Elle ne doit s'en prendre qu'à ceux qui ont attiré la guerre dans ses murs.

Le Mecklenburg a été également ravagé par les armées françaises et prussiennes. Un grand nombre de troupes, ac eroisant en tout sens et à marches forcées sur ce territoire, n'a pu trouver sa subsistance qu'aux dépens de cette contrée. Ce pays est intimement lié avec la llussie; son est servira d'exemple aux princes d'Allemage qui cherchent des relations éloignées avec une puissance à l'abri des malheurs qu'elle attire ne ux, et qui ne fait rien pour secourir ceux qu'ul uis sont attachés par les itens les plus étroits du sang et par les rapports les plus intimes. L'aide de camp du grand-duc de Berg, Dery, a fait capituler le corps-qui escortait les bageges qui s'étaient retirés derrière la Peene: les Suédois ont tivré les fuyards et les caissons. Cette capitulation a produit ,500 prisonniers et une grande quantité de baggese et de chariots. Il y a aujourd'hui des régiments de cavalerie qui possèdent plusieurs centaines de milliers d'écus.

Le maréchal Ney, chargé du siége de Magdeburg, a fait bombarder cette place. Plusieurs maisons ayant été brûlées, les babitants ont manifesté leur mécontentement, et le commandant a demandé à capituler. Il y a dans cette forteresse beaucoup d'artillerie, des magasins considérables, 16,000 hommes appartenant à plus de 70 bataillons, et beaucoup de caisses des corps.

Pendant ces événements importants, plusieurs corps de notre armée arrivent sur la Vistule.

La malle de Varsovie a apporté beaucoup de lettres de Russie qui ont été interceptées. On y voit que, dans ce pays, les fables des jonrnaux auglais trouvent une grande croyance : ainsi l'on est persuadé, en Russie, que le maréchal Masséna a été tué, que la ville de Naples s'est soulevée, qu'elle a été occupée par les Calabrais, que le Roi s'est réfugié à Rome, et que les Anglais, avec 5 ou 6,000 hommes, sont maîtres de l'Italie. Il ne faudrait cependant qu'un peu de réflexion pour rejeter de pareils bruits. La France n'a-t-elle donc plus d'armée en Italie? Le roi de Naples est dans sa capitale; il a 80,000 Français; il est maître des deux Calabres; et, à Pétersbourg, on croit les Calabrais à Rome! Si quelques galériens, armés et endoctrinés par cet infâme Sidney Smith, la honte des braves militaires anglais, tuent des hommes isolés, égorgent des propriétaires riches et paisibles, la gendarmerie et l'échafaud en font justice. La marine anglaise ne désavouera point le titre d'infâme donné à Sidney Smith. Les généraux Stuart et Fox, tous les officiers de terre, s'indignent de voir le nom anglais associé à des brigands. Le brave général Stuart s'est même élevé publiquement contre ces menées aussi impuissantes qu'âtroces, et qui tendent à faire du noble métier de la guerre un échange d'assassinats et de brigandages. Mais, quand Sidney Smith a été choisi pour seconder les fureurs de la Reine, on n'a vu en lui qu'un de res instruments que les gouvernements emploient trop souvent, et qu'ils abandonnent au mépris qu'ils sont les premiers à avoir pour eux. Les Napolitains feront connaître un jour avec détail les lettres de Sidney Smith, les missions qu'il a données, l'argent qu'il a répandu pour l'exécution des atrocités dont il est l'agent en chef.

On voit aussi dans les lettres de Pétersbourg, et même dans les dépèches officielles, qu'on croit qu'il n'y a plus de Français dans Iltalie supérieure: on doit savoir cependant qu'indépendamment de l'armée de Apples il y a encore en Italie 100,000 hommes prêts à punir ceux qui voudraient y porter la guerre. On attend aussi à Pétersburrg des succède la division de Corfou; mais on le tardera pas à apprendre que cette division, à peine débarquée aux bouches de Cattaro, a été défaite par le général Marmont, qu'une partie a été prise, et l'autre rejetée dans ser visseaux. Cest une chose lort différente d'avoir fafire à des Français ou à des Tures que l'on tient dans la crainte et dans l'oppression, en fomentant ave art la discorde dans les provinces.

Mais, quoi qu'il en puisse être, les Russes ne seront point embarrassés pour détourner d'eux l'opprobre de ces résultats. Un décret du Sénat Dirigeant a déclaré qu'à Austerlitz ce n'étaient point les Russes, mais leurs alliés, qui avaient été battus, S'il y a sur la Vistule une nouvelle bataille d'Austerlitz, ce sera encore d'antres qu'eux qui auront été vainces, quoique, aujourd'hui comme alors, leurs alliés n'aient point de troupes à joindre à leurs troupes, et que leur armée ne puisse être composée que de Russes.

Les états de mouvement et ceux des marches de l'armée russe sont tombés dans les mains de l'état-major français. Il n'y aurait rien de plus ridicule que les plans d'opérations des Russes, si leurs vaines espérances n'étaient plus ridicules encore.

Le général Lagrange a été déclaré gouverneur général de Cassel et des états de Hesse.

Le maréchal Mortier s'est mis en marche pour le Hanovre et pour Hambourg avec son corps d'armée.

Le roi de Hollande a fait bloquer Hameln.

Il faut que cette guerre soit la dernière, et que ses auteurs soient si sévèrement punis, que quiconque voudra désormais prendre les armes contre le peuple français sache bien, avant de s'engager dans une telle entreprise, quelles peuvent en être les conséquences.

Monsteur du 18 novembre 1806. (En missie ou Dépêt de la guerre.)

#### 11224.

### A M. CAMBACÉRÈS.

Berlin, 10 novembre 1806.

Non Cousin, je reçois votre lettre du à novembre. Je vous donne tous mes pouvoirs pour l'affaire de la conspiration jacobine. Voyez ce qu'il faut faire. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle ne mérite. Il est possible qu'un petit esemple ne soit pas inutile, afin qu'à l'avenir les malveillants ne soient pas à l'affût des événements, dans l'espérance de revers, pour remuer.

Je vois avec peine qu'on arrête des diligences. Il faut éveiller la solliciude de la police et déployer un peu de forces. Voyet le ministre Dejon et le gouverneur de Paris. Mon intention est que les quatre dépôts de dragons qui sont à Paris fournissent chaenu un détachement de 30 hommes commandés par un dificier; cos quatre détachements, formant 130 hommes, seront répartis sur les routes de Chartres, sur les confins de l'Orne, du Otdé des Andelys et l'Évreux. Dour peu que le mal augmente. on formera sur-le-champ un eamp volant composé des carachiniers et voltigeurs des s', t'e et 1s' régiments d'infanterie légère, des 130 dragons et de plusieurs brigades de gendarmerie. Cette force, faisant 5 ou 600 hommes, se rendra successivement à Evreux, aux Andelys, à Laigle, et, s'il est nécessaire, du côté de Domfront, arrêtera les mauxis sujest et fouillera les forêts. Cela rassurera les hons citopens et comprimera ce commencement de malveillance. Mais c'est à l'archevêque de Rouen à lancer des monitoires contre ce brigandage public, si le mal augmente.

Napotéox

Commo. per M. le duc de Cambaciris. (En monste sex tech. de l'Emp.)

11225.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, 10 november 1806.

Indépendamment des détachements que j'ai ordonné au maréchal Kellermann de faire partir dans la première quinzaine de novembre pour venir renforcer les corps, mon intention est qu'il soit formé 8 bataillous provisoires. Chaque bataillou sera composé d'une compagnie fournie par chacun des 3º bataillous des corps qui sont à la Grande Armée; chaque compaguie sera complétée à 1 40 hommes; les bataillous seront formés conformément à l'état ci-joint.

Le maréchal Kellermann nommera un chef de bataillon et un adjudant-major pour chaque bataillon, et un major pour commander deux bataillons.

Il aura soin de ne pas prendre les majors dans les mêmes corps où il prendra les chels de bataillon ou adjudants-majors.

Il ne sera pas nécessaire que les conscrits soient instruits : il suffira qu'ils aient huit ou dix jours d'instruction, qu'ils soient armés, et qu'ils aient la veste, la culotte, les guêtres, le chapeau d'uniforme et une capote. Il ne fandra pas attendre qu'ils aient l'habit.

Ces bataillons seront placés dans les places suivantes, où ils achèveront leur instruction.

Le 4'r et le 5' bataillon se réuniront à Cassel, le plus tôt possible, pour maintenir la tranquillité de l'électorat de Hesse-Cassel; et vous remarquerez à cet effet qu'il faudra que vous donniez l'ordre au commandant de la "r' division militaire pour la compagnie du 14' régiment, au commandant de la s' division pour la compagnie du 15' de ligne, et au commandant de Verdun pour la compagnie du 15' d'infanterie légère. Donnez ordre aux commandants de ces trois divisions d'organiser sur-lechamp ces compagnies et de les dirigres un Mavagnagies de les dirigres un Mavagnagies et de les dirigres un Mavagnagies et de les dirigres un Mavagnagies de les des dirigres un Mavagnagies de les de l'admagnagies de les dirigres de l'admagnagies de les dirigres un Mavagnagies de les dirigres un

Les autres hataillons se dirigeront sans délai sur Magdeburg, où ils resteront le teups nécessaire pour compléter leur instruction. Faites seatir au maréchal Kellermann qu'il ne faut pas perdre un moment pour former ces bataillons; que, pourva qu'ils soient armés, tout est bon; que je les fournirai de tout à Magdeburg; qu'en fanfi jobiendrai par lâ deux avantages, puisqu'ils ne me coûteront rien en France et qu'ils me garderont Magdeburg; ce qui me rendra d'autres truspue s'apponibles.

l'espère que ces troupes seront réunies à Mayence et partiront le 25, pour être rendues le plus tôt possible à leur destination.

Donnez ordre au commandant de la 25° division militaire de faire partir au 20 novembre tous les dragons à pied, chasseurs et hussards qui s'y trouveront au-dessus du nombre de chevaux qu'ils ont.

Donnet le même ordre pour les 5° et s6° divisions militaires. Donnet le même ordre à Paris pour les corps de dragons. Les ordres sont donnés aux corps de cavaleire qui se trouvent dans les 6°, 24°, 16°, 1° et 18° divisions. Tout doit donc venir à la Grande Armée. Il ne doit donc plus y avoir aux dépôts d'hommes à pied, hormis les iavalides, auxquels il faut donner leur retraile, et les hommes qui ont des chevaux non encore dressés, et encore faut-il que ces chevaux partent à mesure qu'il y en a dis d'équipés et d'arrangés, pour venir rejoindre leur régiment.

Vous ferez remarquer au général Dejean l'avantage qu'il y aura, pour l'économie de mes finances et le bieu de mon armée, dans l'envoi de ces honnesse; qu'ils tiendront garmison dans les grandes places de Magde-burg. Potsdam. Spandau, Küstrin, Stettin, garderont mes derrières, s'instriuroit plus vile parce qu'ils en sentiront le besoin, et ne coûteront rien à mes finances.

Il y a à Juliers deux compagnies de sapeurs qui y sont inutiles; faitesen partir une pour Magdeburg. N'en laissez qu'une à Mayence et à Wesel; que le reste parte. Il n'y en a pas besoin à Strasbourg.

Napoléos.

Dipôt de la guerre. (En marst- ous Arch. de l'Emp.)

### 11226. Al' Maréchal Berthier.

#### -----

Berlin, 10 novembre 1806

Mon Cousiu, je désire que vous fassiez donner à Mos de Montmorency, âgée de soixante et quatorze ans. retirée à Brunswick dans la maison du Duc, un passe-port pour se rendre en France.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En moute out ârch, de l'Emp.)

#### 11227.

#### AU MARÉCHAL NEY.

Berlin, so sevembre 1806.

Je reçois la capitulation de Magdeburg; cela m'a fait le plus graud plaisir. Je vous recommande de bien faire escorter les prisonniers. De sarmez tous les habitants de Magdeburg dès votre entrée dans la ville. Qu'il n'y ait aucune arme. Je pense que vous devez garder l'artilière de Dresde et de Wiltenberg, Comme c'est de l'artilleire isaxonne, elle est plus à ma disposition à Magdeburg qu'à Dresde même. Paite-la débarquer et mettre dans la ville. Mes coureurs sont délà arrivés à Varsovie. Nous sommes en pleine possession de la capitale de la haute Pologne. Je fais en ce moment hombarder Glogau. J'espère que cette place sera rendue dans peu de jours. Votre présence n'est pas urgente; cependant je verrai avec plaisir l'arrivée à Berlin de votre première division et de votre artillerie. Quant au reste, ne le faites veuir qu'au cas que cela en puisse pas unire au service et à l'escorte des prisonniers. Huit jours plus 160 ou plus tard ne m'importent pas assez, dans l'état actuel des choses, pour que je risque de purdre une partie de mes prisonniers.

NAPOLEON.

Archives de l'Empur-

#### 11228.

### AU PRINCE JÉRÔME.

Berlin, 10 novembre 1806.

Le reçois votre lettre. Le général Lefebvre aurait dù vous envoyer plus de renseignements sur e qui s'est passé dans le pays. Le désire fort être maître de Glogau. J'ai donné ordre au général qui commande à Kâstrin de faire embarquer six mortiers et quatre obusiers de siége, et de vous les envoyer pour bombarder la ville. Si Glogau se rend, envoyez un officier en prévenir à Kâstrin, afin qu'on ne fasse pas ce mouvement. Du moment que Glogau sera investi par le général Deroy, envoyez des

partis de cavalerie sur Breslau, et. comme il est possible que l'eunemi ait là du monde, envoyez une force considérable sur l'une et l'autre rive. Vous pouvez continuer à charger vos deux généraux de brigade français, avec leurs corps, de cette mission. Faites ramasser tous les bateaux que vous rencontrerez sur l'Oder, afin de faire un pont dans une nuit et où vous voudrez. Tout bateau qu'on prendra il ne faut point le vendre; nous ne sommes pas ici sur mer; il faut leur faire descendre le fleuve jusqu'à Küstrin et les mettre entre les mains de l'administration.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empare.

### 11229.

### AL GÉNÉRAL SONGIS.

Berlin, so nevembre 1806.

Envoyez sur-le-champ un courrier extraordinaire pour faire embarquer à Küstrin six mortiers et quatre obusiers de siége, pour remonter au camp devant Glogau et bombarder la place, si elle veut tenir. Faites passer des obus au corps bavarois, qui a usé tous les siens en commençant déjà le bombardement. Je vous le répète encore, Küstrin est le point d'appui de l'armée. Il me faut là des cartouches d'infanterie et des cartouches à canon. Comme le parc est à Kustrin, ces mouvements se feront vite. Avant de faire remonter l'artillerie, le directeur du parc enverra un officier au prince Jérôme, parce que la ville pourrait être déjà rendue. Il vous fera connaître aussi s'il est possible d'envoyer plus de bouches à feu incendiaires devant Glogau.

NAPOLÉON.

techises de l'Empire.

### 11230.

Berlin, 10 parember 1806

30° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE, La place de Magdeburg s'est rendue le 8. Le 9, les portes ont été occupées par les troupes françaises.

16,000 hommes, près de 800 pièces de canon, des magasins de toute espèce, tombent en notre pouvoir.

Le prince Jérôme a fait bloquer la place de Glogau, capitale de la haute Silésie, par le général de hrigade Lefebyre, à la tête de 3,000 cheraux bavarois. La place a été bombardée le 8 par 10 obusiers servis par de l'artillerie légère. Le prince fait l'éloge de la conduite de la cavalerie bavaroise. Le général Deroy, avec sa division, a investi Glogau le 3; on est entré en pourparler pour sa reddition.

Le maréchal Davout est entré à Posen avec son corps d'armée le 10. Il est extrémement content de l'esprit qui anime les Polonais. Les agents prussicns auraient été massacrés si l'armée française ne les eût pris sous sa protection.

La tête de quatre colonnes russes, fortes chacune de 15,000 hommes, entrait dans les états prussiens par Georgenburg, Olita, Grodno et Jalowka. Le 35 octobre, ces têtes de colonnes suvient fait deux marches, lorsqu'elles reçurent la nouvelle de la bataille du 16 et des événements qui l'ont suivire, elles rértogradéent sur-le-chaque

Tant de succès, des événements d'une si haute importance, ne doivent pas ralentir en France les préparatifs militaires; on doit au contraire les poursuivre avec une nouvelle énergie, non pour satisfaire une ambition insatiable, mais pour mettre un terme à celle de nos ennemis.

L'armée française ne quittera pas la Pologne et Berlin que la Porte ne soit rétablie dans toute son indépendance, et que la Valachie et la Moldavie ne soient déclarées appartenantes en toute suzeraineté à la Porte

L'armée française ne quittera point Berlin que les possessions des colonies espagnoles, hollandaises et françaises ne soient rendues, et la paix générale faite.

Ci-joint la capitulation du général Blücher 1.

On a intercepté une malle de Danzig, dans laquelle on a trouvé beaucoup de lettres venant de Pétersbourg et de Vienne. On use à Vienne

Cette capitulation est au Moniteur, à la suite du bulletin.

d'une ruse assez simple pour répandre de faux bruits. Avec chaque exemplaire des gazettes, dont le ton est fort réservé, on envoie, sous la même enveloppe, un bulletin à la main, qui contient les nouvelles les plus absurdes. On y lit que la France n'a plus d'armée en Italie; que toute cette contrée est en feu; que l'état de Venise est dans le plus grand mécontentement et a les armes à la main; que les Russes ont attaqué l'armée française en Dalmatie et l'ont complétement battue. Quelque fausses et ridicules que soient ces nouvelles, elles arrivent de tant de côtés à la fois, qu'elles obscurcissent la vérité. Nous sommes autorisés à dire que l'Empereur a 200,000 hommes en Italie, dont 80,000 à Naples, et 25,000 en Dalmatie; que le royaume de Naples n'a jamais été troublé que par des brigandages et des assassinats; que le roi de Naples est maître de toute la Calabre; que, si les Anglais veulent y débarquer avec des troupes régulières, ils trouveront à qui parler; que le maréchal Masséna n'a jamais eu que des succès, et que le Roi est tranquille dans sa capitale, occupé des soins de son armée et de l'administration de son royaume; que le général Marmont, commandant l'armée française en Dalmatie, a complétement battu les Russes et les Monténégrins, entre lesquels la division règne; que les Monténégrins accusent les Russes de s'être mal battus, et que les Russes reprochent aux Monténégrins d'avoir fui; que, de toutes les troupes de l'Europe, les moins propres à faire la guerre en Dalmatie sont certainement les troupes russes; aussi y font-elles en général une fort manyaise figure.

Cependunt le corp- diplomatique, endoctriné par ces fauses directions dounées à Vienne à l'apinion, égare les calineis par cest rapsodies. De faux calculs s'établissent là-dessus, et, comme tout ce qui est làtit sur le mensouge et sur l'erreur tombe promptement en ruine, des entreprises assis mal calculés tournent à la confusion de leurs auteurs. Certainement, dans la guerre actuelle, l'Empereur n'a pas voulu affaiblir son armée d'Italie; il n'en a pas retiré un seul homme; il s'est contenté de faire revenir huit escalrons de cuirassiers, parce que les troupes de celle arme sont inutiles en l'alie. Ces escadrons ne sont pas encore arrivés à la harpuck. Depuis la dernière caumagne, l'Empereur à au contraire augmenté son armée d'Italie de quinze régiments qui étaient dans l'intérieur, et de neuf régiments du corps du général Marmont. fo,oo o conscrits, presque tous de la consertiption de 1806, ont été dirigés sur l'Italie; et, par les états de situation de cette armée au 1" novembre, 25,000 y étaient déjà arrivés. Quant au peuple des états vénitiens, l'Empereur ne saurait être que très-satisfait de l'espoit qui l'anime. Aussi SA Marés s'occupe-t-elle des plus chers intérêts des Vénitiens; aussi a-t-elle ordonné des travaux pour réparer et améliorer leur port, et pour rendre la passe de Malamocco propre aux vaisseaux de tout rang.

Du reste, tous ces faiseurs de nouvelles en veulent beaucoup à nos maréchaux et à nos généraux : ils ont tué le maréchal Masséna à Naples ; ils ont tué en Allemagne le grand-duc de Berg, le maréchal Soult. Cela n'empéche heureusement personne de se porter très-bien.

Monitour da 19 novembre 1806. (En minute ou Dépit de la guerre.)

### 11231.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, 11 novembre 1806.

Mon Cousin, le roi de Hollande s'en retourne dans son royaume. Vous avez donc le commandement de toutes les troupes. Mon intention est que vous en fassiez quatre divisions, dont deux divisions françaises, une division hollandaise et une division italienne.

La première division française sera composée du 3° d'infanterie légère et des 65° et 73° de ligne.

La deuxième division française sera composée du 4 régiment d'infancie légère et des 24 et 84 et digne. Ge demine régiment sera le 20 novembre à Wesel; jasqu'à ce qu'il soit arrivé, vous le remplacerez par le 13 d'infanterie légère, que vous pourrez cependant laisser encore une quinaine de jours à Cassel, jasqu'à ce qu'il y soit releté par un millier d'hommes, que j'ordonne au maréchal Kellermann de former à Mayence et d'y envoyer.

La division hollandaise sera composée des troupes hollandaises, et la division italienne, des trois régiments italiens.

Le n'ai pas besoin de vous dire que mon intention est que vos deux divisions françaises soient loujours réunies. Chaeune des divisions doit avoir douze pièces de canon que vous vous occuperez d'organiser en Hanovre. Lorsque le 58° sera arrivé, je retirerai le 15° et le 15°, qui arrivent épalement le 30 à Wesel, auxquels je donnerai une autre destination.

Envoyez-moi la formation de votre armée sur ces bases. Il vous faut un général de cavalerie française pour commander la cavalerie de votre avant-garde. Vous devez avoir un millier de chevaux hollandais. Il faut aussi se procurer des chevaux en llanorer et monter quelques escadrons de dragons à pied, que je vous senverai des dépôts de France.

Napoléon.

Courts, par W. le dur de Trévise (En moute ous Arris, de l'Emp.)

11939.

### AU SULTAN SELIM.

Berlin, 11 povembre 1806.

Très-haut, très-excellent, très-puissant, très-magnanine et inviacible Prince, grand Empereur des Musulmans, Sultan Selim, mon très-cher et parfait ami, Dieu veuille augmenter voire gloire et hautesse, avec fin très-heureuse! Le jour même où nos ennemis vous redemandaient la Moldavie et la Valachie en vous parlant de mes désastres, je remportais à leun une mémorable victoire, et je marchais à d'autres triomphes. Les armées de Prusse sont détruites ou prisonnières. Tout le pass est à moi. le suis à Berlin, à Varsovie, le poursuis avec 300,000 hommes mes avantages, et je ne ferai la paix que lorsque vous serez rentré en possession de vos principautés par le rétablissement des deux hospodars, Callimachi et Alexandre Suzzo. Reprenez confiance. Les destins ont promis la durée de votre empire; jai la mission de le sauver, et je mets en comuna avec vous mes victoires. Les moment est venn où la Sultime Porte doit retrouver son énergie et faire marcher ses armées pour couvrir Bender, Choezim, toute la ligne du Dniester. Le sais que les Russes retirent elurs forces de cette frontière; lis se dirigent sur moi; je les cherche et vais au-devant d'eux. Ne balancez plus; ils ne vous trompent que par impuissance. Ils se faisaient livrer vos provinces; la valeur ottomane doit les fermer.

Sur ce, je prie Dieu, très-haut, très-excellent, très-puissant, trèsmagnanime et invincible Prince, notre très-cher et parfait ami, qu'il augmente les jours de Votre Hautesse et les remplisse de toutes prospérités, avec fin très-heureuse.

Écrit en notre château impérial à Berlin, le 11 novembre 1806. Votre très-cher et parfait ami,

Archives de l'Empure

11233. A. M. GAUDIN.

Berlin, 12 novembre 1506.

NAPOLÉON.

J'ai reçu le compte que vous me rendez de mes finauces. Je vois avec peine que les douanes aillent si mal. Je crains qu'il n'y ait de grands abus du côté d'Anvers, de la Suisse et de l'Italie.

Lorsque la recette de la loterie diminue trop, il faut partir du principe qu'il se glisse des alus et donner l'éveil à l'Administration. Je vous charge de hien veiller à ce qu'aucun escroe ne trouve les moyens de jouer à coup suir. Vous dites que nous perdons là trois ou quatre militons; ceda riest pas très-agréable. Vous compresez bien que ce n'est pas cion militons que j'entends retirer de l'impôt du sel au delà des Alpes, mais 7,500,000 frances, avec l'accroissement provenant de la derairéer loi.

Quant à la Banque, peut-être ne s'avance-t-elle pas assez, car on ne laisse pas de faire beaucoup d'affaires en l'rance, et l'argent est assez rare; à Lyon, par exemple. Ce serait peut-être le cas d'émettre bientôt la troisième série.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11234. A M. FOLCHÉ.

Bude as successor (846

Je vous envoie une lettre qui vons aura été, j'imagine, communiquée. Dans tous les cas, faites comme si vous ne l'aviez pas reçue.

Écrivez au gouverneur de Parme que, pour peu qu'il soit mécontent des hommes qui tiennent des propos, il les fasse arrêter et les envoie en France.

J'ai ordonné à M. Cambacrès de vous parler de plusieurs mesures à prendre du côté de l'Eure, des Andelys et des confins de l'Orne; mais é est surtout les moyens de police qu'il faut employer avec la plus grande activité. Certainement l'arrestation de trois diligences en un mois n'est par le révullat d'un événement ordinaire; ceux qui ne veulent y voir qu'un cas fortuit sont dans l'erreur; il y a là un commencement de combiniasion ayant pour but de m'obliger à laisser des troupes dans l'intérieur.

A l'égard de M. de Montagnac, il funt que vous vous concertier avec M. Cambacrès et revoir les termes du sénaturescountle. Je crois être autorisé à révoquer la radiation que j'avais accordée et à le faire remettre sur la liste des émigrés. Mon intention est qu'il soit enfermé dans la richaldele de Fonsertelle. Le mettrain an décision sur le rapport que vois me ferve et qui serait l'extrait de votre bulletin du 3 novembre. Cet acte de sévérité en contiendra d'autres. Je ne puis que vons blâmer d'avoir fait venir cet homme à Paris. Vous avez la rage d'y rappeler des gens qu'on ne doit pas y souffrir. Il fallait laisser cet homme en surveillance dans son village.

NAPOLEON.

Archives de l'Euspire

### 11235.

### A M. LEMONTEY.

a newsonless a Kod

L'Empereur désire, Monsieur, que les Élémente de l'histoire de France, par l'abbé Millot, soient continnés jusqu'à nos jours. Je lui ai proposé de vous charger de cet ouvrage, et Sa Majesté consent à vous donner cette marque honorable de sa confiance. Je vous invite à la justifier promptement en consacrant tout votre zèle et tous vos talents à cet important travail.

Le ministre de la police, par ordre de l'Empereur.

Archives de l'Empere

### 11236.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, 12 novembre 1806.

Monsieur Dejean, Jai fait ici, sans exagération, plus de 16,000 prisoniers. Il est probable que la moité arrivers jasque n'Ernne; que faire de tant d'hommes? Il ne faut pas qu'ils me ruinent. Il faut les employer aux travaux publics et les mettre à la disposition des cultivateurs pour les faire travailler. Cela aura d'ailleurs l'avantage qu'il en restera besucup en France. Je vous recommande les gens d'armes; ce sont des freluqués et des polissons. N'en laiseze pas venir à Paries et pluez-les à Djion, avec ordre de les tenir ferme. Si l'Espagne et la Hollande veulent avoir des prisonniers, on peut leur en donner. Étrives à mon ministre à Madrid pour qu'il en propose au prince de la Paix. S'il en veut 10,000; je les lui enverrai; cela aura l'avantage de peupler l'Espagne, parce que, si res prisonniers sont bien traités, ils resteront dans le pays. Cependant j'y attache la condition qu'on ne les enversons se na Amérique travailler aux mines, mais qu'on en fera des solders ne Espagne.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

tm.

51

### 11237. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, 19 novembre 1806

Monsieur Ibejoan, je vois avec plaisir que vous portez une attention particulière à l'organisation des régiments suisses. Cela est de la plus grande importance. Écrivez au landamman, érrivez aux colonels, servezvous beaucoup de N. de Maillardoz: que l'argent surtout ne manque pas. Le compte essentiellement sur ces régiments pour la défense de ecôtes. Le régiment qui est à Avignon gardera les ports de Toulon et d'arseille; celui de Elle gardera Boulogne et les côtes. Il faut qu'ils aient chacun 3,000 hommes avant le mois de mai.

Continuez à suivre le travail des réformes avec la plus grande activité. Purgez les cadres de tous les hommes inutiles. Les dépôts des régiments des armées d'Italie et de Naples ont de vieux officiers : donnez-leur leur retraite et remplacez-les par un hon nombre d'élèves de l'école militaire de Fontainebleau, sachant lien l'exercice et capables de former les recrues.

Je n'entends point dire que le 5° escadron des régiments de cuirassiers soit formé.

Napoléox.

Depút de la guerre. (En missie sus Arch. de l'Emp.)

11238.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, 12 novembre 1806.

Vonsieur Bejean, il est possible que je demande un sénatus-consulte pour lever la conscription de 18 970 au mois de jarvier. Concertex-vous avec M. Lacuée pour me présenter, sans délai, un travail. Je lèverai 100,000 hommes; 50,000 de l'aracée active et 50,000 de l'armée de réserve. Le voudriss porter mes cadres au grand complet, non à l'ancien complet de guerre, mais à un complet où les compagnies seraient à 1/10 hommes, tant l'artillerie et les sapeurs que l'infanterie.

Quant à la cavalerie, je voudrais former un 5º escadron comme je lai fait pour les carabiniers et les cuirassiers, et porter les régiments de chasseurs et de hussards à 1,000 hommes. Vous sentez que, jusqu'à ce que jaie fait connaître mes motifs, il faut faire ce travail-là très-seerètement.

Toute la monarchie prussienne est en mon pouvoir. Un comité d'inuvrection très-formidable est organisé à Varsovie, et loute la Pologne va se soulever. Vous sentez que, si je prends le parti de soutenir l'insurrection de la Pologne, il sera convenable que je mette en mesure et que je renforce mon armée.

Il est convenable d'ailleurs que, pour cet été, Jaie plus de forces que je n'en ai en Bretagne et sur les côtes. Celles que j'y ai dans ce moment seront suffissantes, si les cadres sont portés à 1 do hommes par compagnie. Je ne suis point en peine de l'armement. Ce n'est point la dépense qui m'effraye, mais c'est la grande quantité d'habillements qu'il faudra. Des vestes et des canotes me avariatient suffisantes.

Napoléon.

Depôt de la guerre. (En misute sex Arrh. de l'Emp.)

11239.

AU MARÉCHAL NEY.

Berlin, 19 novembre 1806.

le reçois votre lettre du 11 novembre. Je vous fais mon compliment ur l'heureuse reddition de Magdeburg. Témoignez-en ma satisfaction à votre corps d'armée. Votre première division, qui reçoit ordre de venir directement à Berlin, pourra apporter les drapeaux, qu'elle présentera à son arrivée.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

81.

### 11240.

## AU GÉNÉRAL LAGRANGE,

GOUVERNEUR DE MESSE-CASSEL ET DE HANAU.

Berlin, 12 povembre 1806.

Le bataillon de 800 hommes de eavalerie qu'à formé le maréchal Kellermann a dû vous arriver. Ainsi je pense qu'à l'heure qu'il est vous avez fait nettre pied à terre à la cavalerie hessoise; que vous avez réuni les chevaux et que vous avez monté ce bataillon. Faites détruire les fortifications de Hanau, Marburg et Ziegenhain, et faites-en transporter toute l'artillerie en France.

Je verrai avec plaisir que l'Électrice et le prince Frédéric se retirent chez eux en Danemark.

J'ai déjà demandé l'état des pensionnaires et des vieux officiers, ainsi qu'un projet de réforme à accorder à ces individus.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

11241. ORDRE

Berlin, 12 novembre 1806

Je tiendrai demain unou premier conseil d'administration à dix heures, M. Maret fera prévenir M. Daru; M. Daru, le gouverneur général, M. Estève, M. la Bouillerie et M. d'Angern, et autres gens du pays qui connoissent l'administration; ceux-ci n'entreront que quand ils seront appelés.

Depuis dix jours on doit connaître enfin la situation des finances, et ou me fera un rapport sur les finances de la Prusse, l'état des bateaux de sel qui ont été saisis, chantiers de bois, tabacs, etc.

Le payeur y viendra et portera l'état de ce qu'il a reçu et celui de la solde payée corps par corps.

Après-demain j'aurai un conseil de l'administration de l'armée. On portera l'état de l'habillement, de la caisse, de la solde qui est due, et payée, de la compagnie Breidt, des magasins pris sur l'ennemi. Tous les chefs de service y seront et entreront quand ils seront appelés.

Napoléox.

Comm. per M. le comte Daru.

11242.

ORDRES.

Berlin, 14 november (Noti

La ville de Berlin n'a que huit jours de vivres; c'est une chose alisurde. Il faut sur-le-champ mettre, dans la journéc de demain, les 12,000 quintaux de seigle que j'ai à Spandau, à la disposition de la ville; en les lui vendant, exiger qu'elle les fasse moudre.

Comme actuellement j'ai Hambourg, Lubeck et Magdeburg, je n'ai pas besoin que la ville me remplace ce seigle; je saurai comment le remplacer; j'aime mieux avoir de l'argent.

On sera venir de Küstrin tout ce que j'ai au-dessus de 100,000 quintaux; on le vendra également à la ville. Par le même principe j'aime mieux de l'argent que ce blé.

S'il peut être avantageux d'en faire venir de Stettin, on en fera aussi venir, par le même principe.

Je veux cependant à Stettin de quoi nourrir 60,000 hommes pendant trois mois.

On fera venir le magasin de Rathenow et on le vendra à la ville.

l'ai ordonné au gouverneur de faire partir un lieutenant de gendarmerie, qui partira avant minuit pour faire venir ce magasin.

Un autre lieutenant prendra à Oranienburg et sur la ligne tout ce qui est converti en farines, afin d'avoir en magasin pour un mois, en cas de glaces.

Le courrier extraordinaire pour Küstrin sera expédié cette nuit, afin que dans six jours ces 20 ou 30,000 quintaux soient ici. La circonstance presse à cause des glaces.

On enverra quelqu'un à Damm, où il y a des approvisionnements pris sur l'ennemi; on les versera dans les magasins militaires. On enverra quelqu'un à Lubeck pour faire venir sur-le-champ à Magdeburg tous les grains appartenant aux Prussiens, Russes, Suédois et Anglais. On enverra un courrier à M. Bourrienne.

On donnera des ordres pour que désormais l'intendant de Magdeburg es tienne dans la ville, qu'il y ait un commissire des guerres pour la place. Jy veux un fort approvisionnement; c'est la place la plus importante pour l'armée; il doit y avoir pour 10,000 hommes pendant un an, et pour 200,000 hommes pendant un an, et pour 50,000 chevaux pendant un an, et pour 60,000 chevaux pendant dix jours; pour 500 chevaux pendant dix jours.

Les 50,000 quintaux de Küstrin et de Spandau, on exigera que les boulangers les achètent, de manière que chacun ait pour deux mois, selon la règle de France; point de difficultés pour leur faire des crédits.

On doit parler très-haut, et donner l'assurance à la ville que le pain ne manquera jamais.

Il faut mettre un auditeur à la tête des approvisionnements de la ville, se concerter avec le comité, me rendre compte; il embrassera tous les détails de la mouture et de la consommation.

On fera des recherches qui fassent connaître la consommation de Berlin; au lieu des calculs ridicules qui u'ont été présentés, on les basera sur le nombre de fournées qui se font tous les jours chez les boulangers; c'est par là qu'à Paris on a des calculs très-différents de la théorie.

L'auditeur aura quarante-huit heures pour me faire un rapport làdessus.

Napoléon.

Comm. par M. le comte Daru

11243.

A LA PRINCESSE DE HESSE.

Berlin, 10 novembre 1806.

J'ai reçu la lettre de Votre Altesse du 3 novembre. Je la remercie de tout ce qu'elle veut bien me dire d'aimable. Je sens toutes ses peines; elles sont le résultat des événements dans lesquels nous sommes engagés. Depuis plosieurs années on prêche la guerre avec fureur; on est toujours disposé à accueillir les agents de l'Angleterre. Si la guerre a des maux, la France en éprouve les plus grands. Votre maison natule seule a eu le bon esprit de fermer l'oreille aux insimations des ennemis du continent; le repos dont elle jouit en est le résultat. Pourquoi n'a-t-on pas été aussi sagement gouverfe partout?

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11244.

### AU ROL DE VAPLES.

Berlin, 12 novembre 1806.

Vos gazettes ne contiennent que de petits détails d'assassinats et de meurtres; cela sert merveilleusement le but des ennemis, qui est de faire croire que tout est sens dessus dessous dans le royaume de Naples. Défender qu'on n'imprime désormais que ce qui est important.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

### 11245.

Bertin, 12 nevember 1806.

AU PRINCE EUGÈNE.

Mon Fils, Jai envoyé des ordres pour la réunion d'une division à Brescie et à Vérone, et d'une division à Alexandrie; mais, pour peu que cela larde, Jespère que ves troupes actives pourront être considérablement augmentées par vos dépôls, et que vous pourres former une division active des dépôls de l'armée de Naples. Je ne peuse cependant pas que vous pour que 1,700 c hevants des dépôls de l'armée de Naples; il devrait y en avoir 3,000. Faites-moi connaître quand ils existerent et ce qui empêche qu'ils n'y soient déjà. Les régiments de dragons que vous n'ave de Naples vous feront bienoit une augmentation considérable, et pourront remplacer les régiments de grosse cavalerie et de cavaler les frège que jui appêch à la Grande Armée. Pourquoi les majors et le les prourront remplacer les régiments de grosse cavalerie et de cavaler les frège que jui appêch à la Grande Armée. Pourquoi les majors

du 14' de chasseurs et des 24' et 25' de dragons ne sont-ils pas à leurs dépôts, non plus que les chefs d'escadron des 3' et 35' de chasseurs et des 7, 43', 44' et 25' de dragons? Il manque des adjudants-majors, et chirurgiens et des capitaines, le vois même que les 24' et 36' de dragons nont que deux sons-lieutenants, Si ce sont des places vacantes, etrivea au ministre bejean pour qu'il y soit nomme; si ce sont des hommes qui sont absents, qu'on les fasse revenir. Relisez l'instruction générale que je vous ai envoyée avant de partir de Paris, et veillez à ce qu'elle s'acteur. Faite-moi connaître oi en es l'armement et l'approvisionnement de Venise; en a-t-on retiré tout ce qui est inuitle? Et les dens lunetles de cette place sont-elles massées, armées et en état de se défendre.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>-1</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En muste sur Arch. de l'Emp.)

#### 11246.

### 31° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 18 novembre 1806.

La garnison de Magdelburg a défilé le 11, à neuf heures du matin, devant le corps d'armée du maréchal Ney. Nous avons 20 généraux, 800 officiers, 22,000 prisonniers, parmi lesquels 2,000 artilleurs, 54 drapeaux, 5 étendards, 800 pièces de canon, un million de poudre, un grand équipage de pont et un matériel immense d'artillerie.

Le colonel Gérard el Tadjudant commandant Ricard ont présenté ce matin à l'Emperceur, au nom des 1º et 4º corps, 60 drapeaux, qui ont été piris à Luheck au corps du général prussien Blücher; il y avait 20 étendards; 4,000 chevaux tout harnachés, pris dans cette journée, se rendent au dépôt de Potsdans.

Dans le vingé-neuvième bulletin, on a dit que le corps du général Blücher avait fourni 16,000 prisonniers, parmi lesquels 4,000 de cavalerie. On s'est trompé : il y avait 21,000 prisonniers, parmi lesquels 5,000 hommes de cavalerie montés; de sorte que, par le résultat de ces deux capitulations, nous avons 1 o drapeaux et détandrads, et 43,000 pri-

sonniers. Le nombre des prisonniers qui ont été faits dans la campague passe 1 à 0,000; le nombre des drapeaux pris passe 350; le nombre des pièces de campagne prisse devant l'ennemi et aur le champ de bataille passe 800; celui des pièces prises à Berlin et dans les places qui se sont rendues passe 4,000.

L'Empereur a fait manœuvrer hier sa Garde à pied et à cheval dans une plaine, aux portes de Berlin, La journée a été superbe.

Le général Savary, avec sa colonne mobile, s'est rendu à Rostock, et y a pris 40 ou 50 bâtiments suédois sur leur lest; il les a fait vendre sur-le-champ.

Wonteur de 20 sovembre 1806.

### 11247.

### A M. CAMBACÉRÈS.

Berlin, 13 november 1806.

Mon Cousin, je vous envoie un manuscrit trouvé dans le cabinet du ride Peusse; je désire qu'il soit imprimé à Paris, un beau papier, et que vous fassiez faire par un homme de lettres un précis rapide qui peigne toute l'indignité du partage de la Pologne, et son influence sur l'abaissement de la Suide et de la Porte, et des lors sur l'équilibre de l'Eustie. Il faut que cette préface de l'éditeur, qui sera mise à la tête du livre, soit faire pendant l'impression, et que l'ouvrage soit publé sous hui jours; on pourra mettre pour litre : Manuscrit trouvé dans le cabinet du roi de Preusse, à letrich.

Napoléon.

Comm. par M. le duc de Cambacérès. (So muste aux Arrh. de (Tenn.)

11248.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, 13 novembre 1806.

Mon Cousin, le comté de Hanau aura une administration particulière. Il y sera envoyé un sous-inspecteur aux revues pour remplir les

Livingle

3101.

fonctions d'intendant. Tout ce qui est police sera sous les ordres du maréchal Kellermann, qui y tiendra un adjudant commandant qui correspondra avec lui. Ce sera donc par les soins du maréchal Kellermann que la forteresse sera démolie, le pays désarmé, et toute l'artillerie et les armes transportées à Mavence.

L'enclave de Hesse-Cassel, où se trouve la forteresse de Rinteln, fera partie du gouvernement de Minden.

Le maréchal Kellermann fera prendre possession directement de l'enclave de Hesse-Cassel, qui est sur le Rhin, entre Coblentz et Mayence. Il fera démolir le petit château, fera enlever toutes les armes, et me proposera quelqu'un pour administrer le pays pour mon compte.

NAPOLÉON,

Depôt de la guerre. (Fa moute ses treb. de l'Emp.)

11249. DÉCISION.

Berlin, 13 november 1806.

Le maître de poste de Mittenwalde demande que les courriers français payent festes cherans. Reuvoyé au major général, pour faire mettre une ordonnance chez ce maître de poste et saisir le premier qui ne payerait pas.

Napoléon.

Arriones de l'Empire

11250. AU MARÉCHAL BERNADOTTE.

Berlin, 13 november 1806

Mon Cousin, Jai reçu les drapeaux que vous m'avez envoyés. Jai vu avec plaisir l'activité et les talents que vous avez déployés dans cette circoustance et la bravoure distinguée de vos troupes. Je vous en témoigne ma satisfaction; vous pouvez compter sur ma reconnaissance.

NAPOLÉON.

Comm. par S. M. le ros de Suido. (En minete sus torts de l'Emp.

## 11251.

#### AL MARECHAL DAVOLT.

Berlin, 13 nevembre 1806, 5 houres du soir.

Mon Cousin, le maréchal Lannes sera le 15 à Thorn, Avancez-vous sur Gnesen, et envoyez un adjoint à Thorn, pour savoir ce qui se passe. Pour peu qu'il v ait rien de sérieux, prévenez-en le prince Jérôme et conseillez-lui de se rendre à Posen. Le maréchal Angereau a ordre de se rendre à Bromberg. Le major général vous fera connaître que je vous autorise à diriger sur Kowal la division Beaumont; elle pourra envoyer quelques partis à Plock, et le général Milhaud pourra essayer de s'approcher de Varsovie. Il ne vous échappera pas que mon intention, en envoyant la division Beaumont à Kowal, est qu'elle soit à portée de Thorn et de Varsovie, de manière que, si les Russes se trouvaient en force entre Grodno et la Vistule, vous puissiez réunir tout ce qui serait sur Thorn. Tous mes renseignements sont que les Russes ont rétrogradé quand ils out su ce qui était arrivé aux Prussiens; mais cela peut avoir changé. Fai ordonné à la division Beker de se rendre à Thorn; elle sera sons les ordres du maréchal Lannes, comme elle a été précédemment sous vos ordres. Dirigez-la sur Thorn, si elle n'en avait pas encore reçu l'ordre. Il n'y a pas d'inconvénient que vous laissiez an général polonais les 40,000 francs qu'il a trouvés à Posen; j'en ai mis 50,000 à votre disposition. Voici la conduite à tenir avec les Polonais. Du moment que vos 3,000 fusils seront arrivés à Posen, vous les remettrez au général Dombrowski, et vous lui direz qu'il peut lever six bataillons de jeunes gens, en choisissant, le plus possible, les officiers parmi ceux qui ont servi dans les légions polonaises et parmi les gens les plus considérables du pays. Ces 3,000 fusils peuvent former le fond de six bataillons. Faites-lui connaître qu'il y a 10,000 fusils à Küstrin, et qu'on les enumagasinera à Posen, où ils seront à ma disposition. On m'avait d'abord annoncé des députés de Varsovie: je ne les ai point vus. Sans écrire, faites part aux Polonais du mouvement que vous faites, et faites-leur dire que, s'ils veuleut s'insurger contre les Prussiens et désarmer la garnison de Varsovie, ils en sont les

maîtres, et que vous les soutiendrez avec votre cavaleric. Si Varsovie s'insurgeait, il serait bon d'y envoyer sur-le-champ le général Dombrowski. pour organiser de suite les gardes nationales et armer des bataillons de jennes gens. Si cet événement arrivait, vous pourrez faire soutenir les insurgés par la division Besumont, celle du général Milhaud et même par celle du général Klein. Vous pouvez vous rapprocher de Varsovie, et vous tenant cependant toujours à portée de marcher sur Thorn, ei les circonstances l'exigenient. Il senable que de Gnesen à Kowal il ny a que trois journées, et que de Kowal à Thorn vous ne seriet pas plus loin que de Gnesen. Il senati assez convenable, si les Polonais sont insurgéa à Kalisz et à Posen, d'en envoyer un millier à la ville de Lencayea pour voir si la citalelle veut se rendre.

Vous voyez que je désire que voss ne passise pas la route de Kalisa, muis que vous vous rapprocident e plesa possible de la route de Thorn. Donnez-moi quelques renseignements sur la nature du pays jusqu'à Vassovie et de Thorn à Grudno. Ve fatiguez point vos troupes par de fausses marches. Il n'y dans tout ceci qu'une chose très-importante : c'eu que mes trois corps et ma cavalerie puissent se réunir en peu de temps, si les nouvements des Blusses le rendaient nécessaire.

Magdeburg s'est rendu, et 22,000 hommes y ont été faits prisonniers de guerre. Je vons ai déjà instruit de l'affaire de Lubeck. Ainsi ces deux affaires me donnent 45,000 prisonniers.

VAPOLEON.

Coosts, par Moo la marechale princesse d'Eckmobil. (En minute sus Arch, de l'Esse )

### 11252. A. M. GAUDIN.

Berlin, 15 november 1806,

Vous devez dire au gouverneur de la Banque que je pense que, dans les circonstances actuelles, il est scandalent d'escompter à six pour cent. Elle ne doit pas onblier qu'elle escomptait déjà à six pour cent lorsque les maisons de commerce faisaient leurs opérations sur le tant de neuf pour cent. Il est donc convenable de revenir à l'intérêt légal de cinq pour cent.

Vapor ény

Archives de l'Empire.

11253.

A M. MOLLIEN.

Berlin, 14 novembre 1806

Monsieur Mollien, je reçois votre lettre du 25 octobre. Tout ce que vous me dites me parait assez satisfaisant. Tenir toujours sept ou buit millions à Strasbourg, afin que j'en puisse disposer, si cela était nécessaire, pour alimenter la caisse de l'armée, est une bonne et sage précaution. Dans des moments de guerre comme ceux-ci, l'argent n'a de valeur que par la rapidité avec laquelle on peut l'avoir. Mais ce qui m'importe surtout. c'est que vous ne perdiez jamais de vue ce qui est dû de solde à mon armée. Il me semble que, dans l'année 1806, l'armée n'a touché que quatre mois ; au mois de janvier 1807 il lui sera donc dû huit mois, c'est-à-dire vingt-quatre millions. Je désire que ces vingt-quatre millions existent soit à Mayence, soit dans la caisse de réserve du trésor à Paris. non en effets, mais en argent. Ainsi, si je voulais ces vingt-quatre millions du soir au matin, je devrais les avoir sans produire aucun mouvement sur la place. Vous me dites que vous aurez des obligations : ce n'est pas mon affaire; que vous aurez des effets ; ce n'est pas mon affaire; il faut que vous avez de l'argent; c'est un dépôt dans toute la force du ternie. Alors, quelque chose qui arrive, je puis considérer mon armée comme soldée; an lieu que, s'il arrivait quelque chance, comme l'affaire d'Ouvrard l'année passée, ou même quelque malheur, les papiers ne seraient point réalisés et l'armée perdrait sa solde. Faites-moi connaître ce qui est dû à l'armée, mois par mois, et où sont les fonds pour acquitter cette solde. l'entends que vous ne soyez plus le maître de cet argent, mais que vous l'avez seulement en dépôt. Du reste, ici, maître de la Prusse et de toute la Westphalie, l'argent va commencer à rentrer, de manière qu'il n'v a pas d'inquiétude à avoir.

Je n'ai fait aucune autre disposition que le crédit de deux millions que

j'ai ouvert au prince de Neufchâtel pour les besoins de l'armée, comme je vous en ai instruit. Le vous envoie un décret qui les répartit dans les différents chapitres du budget du ministre de la guerre, comme la distribution en a été faite. Mais il paraît qu'il est encore dû deux millions pour différents objets d'administration. Je ne sais pas si cela a été ordonnancé par les ministres.

NAPOLÉON.

Comm. par Mars la coustesse Mollies (En music sus Arch. de l'Emp.)

t1254.

#### AL GÉNÉBAL DEJEAN.

Berlin, 16 novembre 180

Monsieur Dejean, je n'approuve point que le bataillon du 4' d'infanterie légère aille à Orléans. Ayaut retiré les 15' et 58' de Paris, il doit y avoir des casernes. J'ai laisé à Paris six bataillons; je désire que le gouverneur en voie un par jour, de sorte qu'il les ait tous vus en une sensine. Faite-vons rendre complet de leur admistration. Il faut que ces six bataillons me fournissent, avant le mois de février prochain. 6,000 hommes pour Paris et mes réserves de l'intérieur. Si on les envoie d'Orléans, lis roupiront dans foublé et ne froat plus rien qui visille.

Faites-rous rendre compte de l'état de situation des a', 1s' et l', et portez tous vos soins à ce que les bataillons de guerre de ces corps soient à l'effectif de 1/0 hommes par compagnie; ce qui fait 1, a/0 hommes par bataillon et 3,500 hommes pour les bataillons qui sont à l'armée; le à l'effectif de l'arcet que les malades et al-ments à leur départ de Paris doivent y être compris. Les 15' et 58' doivent avoir leurs bataillons de guerre au même effectif. Je pense qu'il n'en sera pas parti plus de 2,000 hommes, Vous vous enlemêrez avec le gouverneur de Paris pour faire partir par mois et par détachements 5 à 600 hommes, tout ce qui est nécessaire pour porter ces corps, ainsi que le 3s', au complet de l'effectif dennandé.

Napoléon.

Bripht de la guerre. (En minute sus Arrib de l'Emp s

#### 11955.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, 15 novembre 1806.

Tout ce qu'on vous écrit est public. Je ne sais quels sont les gens de vos bureaux qui vont débiter dans les coteries de Paris les choses qui devraient rester dans le secret de votre calainet.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 11256.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARMÉE.

Berlin, 14 november 1876

Le conseiller d'état Daru, intendant général, est présent. M. Roguin, payeur général, est introduit. Il met sous les yens de Sa Najesté l'état de sa recette et de se-payements, et celui des mayens et des besoins du service. Sa Najesté fait les observations et present les dispositions suivantes:

On ne voit pas ligurer dans les rentrées les 700,000 francs provenant des caisses de Cassel. Cette omission doit être réparée.

Il n'est pas nécessaire de s'occuper du 8° corps, attendu qu'il a reçu 200,000 francs à Cassel.

Il faut donner sur-le-champ l'ordre de verser dans la caisse du 4º corps. à Lubeck, les 400,000 francs de Hambourg, qui ont été réalisés.

Le payeur général présentera au consoil d'administration, qui se tiendr admanche prochain, à dit heures, su compte séparé de l'argest qui provient du trésor public de Paris, et de celui qui provient du pays conquis. Ces fonds ne doivent pas être confondus : le payeur doit compte des uns au trésor public, et il doit être teu de santres un compte ritculier dont le trésor public doit avoir connaissance, mais sur l'emploi desquels il à aucun moyen de vérification.

L'intention de Sa Majesté est que le mois de solde accordé à l'armée soit entièrement payé avec les fonds du pays conquis. Si, pour activer les payements, ou était dans le cas de prendre sur les fouls qui vienneut de France, ce ue serait qu'un emprunt. Il doit en être de même des sommes qui seront mises à la disposition de l'intendant général sur les ordonances du major général. Les fonds euvoyés par le trésor public de France sont pour le payement de la solde arriérée. Ainsi le mois qui a déé payé à l'armée sur les fonds proveant du pays conquis est pour la solde d'octobre: et. comme l'intention de Sa Majesté est que la solde courante soit payée, le premier mois à acquitter sera celui de novembre.

Dans les besoins auxquels les fonds du trésor de Frauce doivent subvenir, le payeur général comprendra : 1° les ordonnances délivrées par les ministres et autorisées par le trésor; 3° la solde jusqu'au 1° octobre exclusivement.

Le payeur général apportera : s' le bordereau séparé de ce qui a été payé sur les deux millions mis à la disposition du najor général, et celui des ordonnances en vertu desquelles se sont faits ees payements; comme le trésor public a fait les fonds pour ces deux millions, ils entrevont dans les dépenses à payer par le trésor de France; s' le bordereau des dépenses des ministres de la guerre; de l'administration de la guerre; 3° enfin, le montant détaillé, corps par corps, d'un mois de solde pour toute l'armée.

M. Daru présente l'état des magasins de Magdeburg et de Spandau.

Sa Majesté ordonne que, jusqu'à nouvel ordre, on ne laisse rien sortir de la douane de Magdeburg, et qu'on fasse connaître l'argent qui se trouve dans la banque de cette place.

Elle present de faire publier par les commandants, à Bertin. Magdeburg. Stettin et Küstrin, que toute personne qui fera connaître un magasin d'effets ou de denrées ayant apparteuu au roi de Prusse, aux régiments ou aux capitaines de l'armée prussienne, recevra le quart de la valeur de ce magasin, à quelque somme qu'elle puisse séderes.

M. Cetty, faisant les fonctions d'ordonnateur du service de l'habillement, et M. de

83

Riccé, inspecteur général, sont introduits. Les états de magasins des diverses sortes d'effets d'habillement sont mis sous les yeux de l'Empereur. Sa Majesté prescrit les dispositions suivantes :

Les 2,103 culottes de peau existant dans les magasins seront distribuées aux régiments de dragons et de cuirassiers, excepté le 1" et le 2°, qui en ont déjà reçu, à raison de 50 par régiment. Cette distribution sera mise à l'ordre du jour de demain.

era mise à l'ordre du jour de demain. Il faut également distribuer les 6,000 chapeaux.

Donner aussi à l'armée les caisses de tambours qui se trouvent à l'arsenal, et dont le magasin général doit faire recette.

Donner à l'artillerie les poudrières.

3110

Présenter, pour être mise à l'ordre du jour, une distribution des draps fins provenant tant de Berlin que de Leipzig.

Distribuer les 14,000 aunes de coutil, en en donnant d'abord aux grenadiers d'Oudinot un pantalon par homme.

La mesure proposée de faire venir les capotes en masse est impraticable; mais il faut ordonner que chaque maréchal d'empire, en conséquence de l'ordre du jour, fasse une distribution partielle, régiment par régiment, et que cette distribution soit mise à l'ordre de chaque corps d'armée.

Comprendre, dans la distribution des capotes, les grenadiers d'Oudinot en masse, pour 3,000 capotes.

Avoir soin, lors de la distribution des manteaux aux dragons à pied qui ont été montés, de faire rendre une capote pour chaque manteau délivré.

Faire connaître au prochain conseil la quantité des draps qui proviennent de Stettin et de Francfort, et donner un état positif et détaillé de ceux qui ont été requis à Leipzig.

Faire réunir à Magdeburg du drap provenant des boutiques de draperie de cette ville, pour 20,000 capotes; en demander à Hambourg pour 50,000, et à chacune des villes de Brême et de Lubeck pour 15,000. Faire emmagainer ces draps et confectionner les capotes, qui seront dirigées sur Magdeburg.

Eufin remettre, tous les liuit jours, l'état de ce qui aura été donné, corps par corps.

Sa Majesté représente la nécessité de s'occuper avec activité d'un grand approvisionnement de souliers. Elle prescrit à cet effet les dispositions suivantes:

L'intendant général passera des marchés qui seront soumis à l'apprabition du mujer pénéral : à Berlin, pour 50,000 paires, qui seront versées à Spandau; à Magdeburg, pour 50,000 paires, qui seront emmagasinées dans cette place; à Stettin, pour 50,000 paires, qui seront emmagasinées dans cette place; à Francfort-sur-l'Oler, pour 15,000 paires, qui seront versées à Kistrin; à Kistrin, pour 10,000 paires, qui seront versées à Kistrin; à Kistrin, pour 10,000 paires, qui seront versées à Magdeburg, et à Dresde, pour 50,000 paires, qui seront versées à Kistrin,

Les marchés fiveront l'époque des livraisons, savoir :

Le premier cinquième, au 1" décembre; le second, au 15; le troisième. au 30, et les deux derniers cinquièmes, avant le 20 janvier; avec la condition d'une déduction sur le prix en cas de retard. Les payements seront faits après chaque livraison de 1,000 paires.

Des onfres seront donnés à l'avant-garde pour passer aussi des marchés de souliers, savoir : de 25,000 paires à Glogau, de 25,000 à Posen, et à Varsovie de 50,000; aux mêmes conditions et dans les mêmes délais.

On fera acheter à l'ambourg du cuir pour 200,000 paires; la livraison s'en fera à Magdeburg. Dans ce cas, les marchés de souliers, pour cette quantité de 200,000 paires, ne seront passés que pour la façon.

M. Breidt, entrepreneur des transports et équipages militaires, et M. Thévenin, inspecteur général de ce service, sont introduits. Sa Majesté prescrit les dispositions suivantes:

Au lieu de laisser les agents de l'inspecteur général auprès de chaque corps d'armée, il convient de les rappeler tous auprès de l'inspecteur général. Ils y seront employés pour le service du transport des réquisitions et pour d'autres missions. Ou pourra, tous les mois ou tous les deux mois, les envoyer faire l'inspection de l'état du service dans les corps.

Il convient aussi d'envoyer sans délai un inspecteur des équipages militaires à Lubeck, à Prenziow et dans les autres lieux du pays où l'armée prussienne a été coupée, pour réclamer, auprès des baillis, les caissons, voitures et équipages, selles et larnais de l'ennemi.

Les inspecteurs doivent être chargés non-seulement des missions qu'ils recevront pour les transports par terre, mais encore de tout ce qui concerners les transports par eau. Il faut donc que M. Thévenin se mette au courant de tout ce qui regarde les transports : sur l'Elle, de Dreen à L'almbourg; sur l'Oder, de l'Glogau à Stettin, et sur le Warta, de Posen à Küstrin. Il enverra des inspecteurs pour être au fait, par leurs rapports, des prix, du nombre et de la capacité des bateaux, etc. afin d'être en état de disposer de ces moyens naturels de transport.

M. Lombard, commissaire ordonnateur du service des hôpitaux, et MM. Coste, médecin en chef, Percy, chirungien en chef, Bruloy, pharmacien en chef, et Meuron, régisseur, sont introduits. M. Lombard met sous les yeux de Sa Majesté les états relatifs au service des hôpitaux et de l'ambulance.

Sa Majesté défend expressément aucune évacuation sur la França. Les évacuations sont funcetes ous blessés et aux malades. Mais, audicilles sont indispensables, elles doivent avoir lieu sur Weimar et sur Leipzig, pour ce qui est au delà de la Saale, et, pour ce qui est en deçà, sur Magdeburg, Spandau et Kâstria.

Sa Majesté ordonne l'établissement d'un hôpital pour 500 malades et 500 blessés à Magdeburg. Les hôpitaux prussiens seront ôtés de la ville et évacués sur Brunswick et dans cette direction.

M. Roman, commissaire ordonnateur du service des subsistances, et MM. Reibell, entrepreneur des virre-pain, Vallette, entrepreneur des virres-viander, et Launey, entrepreneur des fourrages, sont introduits. Les états de crs directees sont mis sous les yeux de Sa Majesté, qui preserit les dispositions suivantes :

Les grains qui sont à Weissenfels seront transportés à Magdeburg. On fera remonter 100,000 boisseaux d'avoine de Stettin sur Küstrin. Sa Majesté remarque qu'il y a bien peu de chose à Erfurt. Elle désire qu'on prenne des mesures pour y maintenir toujours un approvisionnement de 15,000 quintaux de grains.

Elle ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on frappe une réquisition sur Weimar et sur Fulde, ainsi que sur les pays prussiens qui en sont voisins.

Dépêt de la guerre.

### 11257. AU MARÉCHAL LANNES.

Berlin, 15 novembre 1806.

Mon Cousin, vous avez dá recevoir du major général l'ordre de vous rendre à Thorn. Jai donné cet ordre aussitôt après avoir reçu la lettre que vous m'écriviez. La pénurie de vivres nécessitait ce mouvement. J'ai ordonné oux maréchaux Davout et Augereau de vous soutenir, s'ous en aviez besoin. Thorn est une grande ville oby vous pourres vivre.

Toutes les nouvelles sont que les Russes sont loin et peu nombreux. Cependant j'auria plus de confinence dans les renseignements que vous me donnerez. Il est possible que vos soldats aient trouvé qu'on n'ait pas parté d'eux aussi dignement qu'ils l'auraient mérité; ils out raison d'être enigeants, car ils sont aussi braves que bons. A la prochaine bataille, ils se comporteront comme à Austerlitz et à lena, et on aura soin de mettre nuelunes mosts de plus.

La tête des corps qui étaient à Lubeck va arriver. J'attends pour la voir, et immédiatement après je me rendrai en Pologne.

Vous ne me parlez point, dans vos lettres, de l'esprit qui anime les habitants du pays où vous êtes. Tâchez de m'en dire un mot par le prenier officier que vous m'expédierez.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le duc de Montehello. (En minute sus tech. de (Eng.)

#### 11258.

### AU MARÉCHAL DAVOUT.

Berlin, 14 novembre 1806.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 12. Je vous ai écrit hier ce que vous deviez faire des Polonais. l'imagine que les 3,000 fusils que vous avez fait partir sont arrivés; pour les 20,000 autres, l'artillerie a ordre de les faire transporter de Küstrin à Posen. Si les Polonais peuvent aider à ce transport, ils n'ont qu'à envoyer des voitures. Ces fusils seront distribués, à Posen, selon le besoin. Je vous ai écrit de préparer la formation de six bataillons à Posen. Douze autres doivent être formés à Varsovie, s'ils s'insurgent. Je vons ai fait connaître que je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'ils se saisissent de la garnison prussienne et la désarment. Je ne vois pas non plus d'inconvénient à ce que l'on donne permission aux deux plus riches du pays de former des régiments de uhlans à leurs frais, à ce qu'on organise des gardes nationales à Posen et dans les autres villes, et qu'on forme un comité, composé des hommes les plus considérables, pour organiser l'insurrection administrative et militaire. Ne prenez part à tout cela que par vos conseils et par des encouragements verbaux, et faites connaître que je ne puis me déclarer que lorsque je verrai les Polonais organisés et armés. Il doit y avoir une gazette à Posen; j'imagine qu'on commence à y imprimer les nouvelles et tout ce qui peut mettre du mouvement dans le pays. Je désire beaucoup savoir positivement sur quoi l'on peut compter, et si, dans ce pays, on est assez décidé pour que les hommes armés nous soient d'une assistance réelle.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>no</sup> la maréchale princesse d'Eckmild. (En misser ses Arch. de l'Essp.) 11259. A. M. DARU,

Monsteur Daru, voiri une note des blés qu'on pourrait se procuere aux environs de Berlin pour l'approvisionnement de la ville. Je désire savoir la partie de ces blés qui appartient au domaine, aux princes ou aux seigneurs de la cour. Il ne serait pas hors de propos d'obliger ces messieurs à le livrer pour l'approvisionnement de Berlin.

NAPOLEON.

Comm. par M. le couste Buru. (En moute ses Arch de l'Emp.)

11260.

AU ROI DE NAPLES.

Berkin, 16 nevember 1806.

Votre aide de camp Clary arrive, et je reçois en même temps votre elterte di 30 p.n. poste de Mayenec. Vous verze, par les bullelins, que les affaires prospèrent ici et que mon armée est sur la Vistule; que la Pologne est animée du plus grand enthousiasme. Je suis maître de toutes les places fortes. Jai fait dans la campagne 160.000 prisonniers, dont 30.000 de cavalerie. Jai pris plus de 800 pièces de canon et 150 drapenux et élendards. L'armée et la monarchie prussienne n'existent plus.

NAPOLÉON

Archares de l'Empere.

11261.

A L'IMPÉRATRICE.

Berlin, 16 novembre 1806.

Je reçois ta lettre du 11 novembre. Je vois avec satisfaction que mes sentiments te font plaisir. Tu as tort de penser qu'ils puissent être flattés; je t'ai parlé de toi comme je te vois. Je suis affligé de penser que tu l'ennuies à Mayence. Si le voyage n'était pas si long, tu pourrais venir jusqu'ici, car il n'y a plus d'ennemi, ou il est au delà de la Vistule, c'està-dire à plus de cent vingt lieues d'ici. J'attendrai ce que tu en penses. Je serai bien aise aussi de voir M. Napoléon.

Adieu, ma bonne amie, tout à toi.

NAPOLÉON.

J'ai ici encore trop d'affaires pour que je puisse retourner à Paris.

Lettres de Napoleon à Joséphone, etc

11262.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Berlin, 16 novembre 1806.

Mon Cousin, j'ai reçu votre lettre du 8. Où avez-vous été chercher que l'Espagne était entrée dans la coalition? Nous sommes au mieux avec l'Espagne, et cela prouve bien le danger des fausses nouvelles. Toutes les places fortes sont entre mes mains. Le roi de Hollande retourne de sa personne dans ses états pour en organiser la défense. Tous les 3" bataillons, que j'ai laissés en France, offriront à la belle saison un renfort de 40,000 hommes; les vingt bataillons que j'ai laissés en Bretagne, y compris cenx de la marine, en formeront 20,000. Me portant à Varsovie, où mes avant-postes sont déjà, pour rétablir la Pologne, l'Elbe et l'Oder seront bien gardés, et le maréchal Mortier restera toujours avec 40,000 hommes dans le nord de l'Allemagne pour contenir les Anglais et les Suédois; et moi-même je suis placé en échelons pour le secourir en trois jours, s'il le fallait. Ce qu'il y a de fait, c'est que je suis décidé à en finir. Ceci est un jeu d'enfant. Quant aux prisonniers, qu'est-ce que 100,000 hommes répartis dans toute la France? La plupart seront contents, travaillant chez les cultivateurs.

Naportox

Comm., par M. le duc de Cambac/rès. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

### 11263. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Monsieur Dejean, je reçois votre lettre par laquelle je vois évidemment que vous n'avez rien fait pour le 5° escadron de cavalerie dont j'ai ordonné la formation. Vous écrivez aux colonels des régiments qui sont au milieu de la Pologne, qui n'ont pas le temps de lire vos lettres, ou qui même ne les recoivent pas; yous p'arriverez ainsi à aucun résultat. Il faut nommer les officiers de ce 5° escadron parmi les officiers réformés. Vous êtes arrêté par la difficulté de savoir si ce sont des officiers de cuirassiers ou d'autres régiments de cavalerie que vous choisirez : cela devait d'autant moins vous arrêter que, quelque décision que vous eussiez prise, cela ne pouvait m'importer, et que, dans la circonstance, tout ce que vous auriez fait eût été bien. Vous n'êtes pas assez tranchant, et vous ne vous pénétrez pas assez de la situation des choses. Je désire que, vingtquatre heures après la réception de ma lettre, tous les officiers soient nommés, pourvu que vous ne les preniez pas dans l'armée et que vous ne nommiez pas des freluquets de 1792. Nommez-moi des hommes qui aient fait une partie des campagnes et qui soient bons sujets.

Quant aux régiments de cuirassiers qui sont en Italie et qui regionent l'armée, j'ai liasée les h'exactions en Italie pour qu'ils s'y forment. Par ce moyen, toutes les mesures qui sont prises pour la conscription ne souffrent aucun dérangement. Du moment que je saurri que les cadres des 3" escadrons soi formés et existent, je rappellerai les 4" escadrons à l'armée. On demande ici à grande force des hommes de vaulerie à pied, 800 ont été envoyés à Cassel; mais il y en a besoin de 800 autres; il en faudrait aussi ici. Veuillet donc envoyer des officiers passer la revue des dépôts, pour en faire partir tous les hommes disponibles à pied, avec leurs selles, leurs manteaux, leurs bottes et leurs armes; on leur donnera ici des chevaux. Il faut cependant laisser les hommes nécessaires pour soigner les chevaux. Les conscrits nont pas hommes nécessaires pour soigner les chevaux. Les conscrits nont pas

besoin de rester plus de huit jours aux dépôts. J'ai 60 à 70,000 hommes de cavalerie. Je suis persuadé qu'il y a encore en France plus de 10,000 hommes aux différents dépôts. Pour les chevaux qui, par le résultat des marchés, ne doivent être levés qu'en janvier, on aura le temps de fournir les hommes. Il faut laisser seulement des hommes pour les chevaux qui restent. Tout le reste, faites-le marcher. Il faut donc que vous m'envoyiez l'état de situation des hommes existant aux dépôts des différents régiments de cavalerie au 15 novembre; du nombre de chevaux qui arriveront en conséquence des marchés passés pour le 1" janvier; de ceux à réformer, ce qu'il faut faire le plus tôt possible, et des chevaux qui peuvent partir des dépôts au 15 décembre et au 1" janvier, et enfin du nombre des hommes que vous ferez partir; je désirerais qu'il fût au delà de 6,000 hommes ou de 4,000 au moins. J'ai bien vu, dans votre rapport, des ordres que vous aviez donnés pour cet objet; il faut presser ce travail, en faisant inspecter les dépôts par des officiers supérieurs et par des généraux. J'ai donné au roi de Bavière plusieurs centaines de chevaux que j'ai levés dans le pays de Baireuth, parce que je n'avais point d'hommes pour en avoir soin.

Napoléon

Dépôt de la guerre. (En mieste sus Arch. de l'Emp.)

11264.

### AU MARÉCHAL KELLERMANN

Bartin of secondary shot

Mon Cousin, je n'approuve point les observations du général Marescot. Je ne veux point de la place de Hanau; faites la démolir.

Napotéos

Dépôt de la guerre. (En mapte ou Arch. de l'Emp.)

I 1265.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, 16 novembre 1806.

Je vois avec peine que vous ne me rendez jamais de compte de ce qui

se passe sur les derrières. Les commandants doivent tuijours vous écrirer, cela ne s'évêtule pas. Le commandant de Spandau doit. Ions les jours, vous envoyer une ordonnance, ainsi que celui de Potsdam. Il faut qu'un officier soit chargé de tenir cette correspondance et de leur écrire lorsqu'on ne reçoit pas de leurs nouvelles, pour leur demander compte de ce qui se passe. Il sera bien tranquillisant, quand je serai an fond de la Pologue, d'apprendre, par la correspondance des commandants de place, qu'il n'a ri en de nouvean.

Napolifox

Archives de l'Empire

#### 11266.

### AU GÉNÉRAL CHASSELOUP.

Berlin, 16 novembre 1806

Je vous envoie un plan de la forteresse de l'inteln; faites-moi connaître ce que vous en penscz. Envoyez quelqu'un la voir. Si cette place set dans l'enclave de Hesse-Cassel et si elle me rend maître du Weser, je serais a-sez disposé à la garder et à raser Nienburg et Hameln.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 11267.

### AL MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, 16 novembre 1806

Non Cousin, comme je pense que vous êtes arrivé à Hambourg et qu'il est urgent que vous ayex des instructions, je commence par vous donner colle d'occuper la ville. d'en désarmer entièrement les habitants, d'occuper Cushaven, de fermer hermétiquement la trisière, d'empéche qu'aucun Anglais puisse s'échapper, de vons assurer des moisons des banquiers anglais, de faire mettre les scellés sur la banque, de saist toutes les marchanduses anglaises, n'importe à qui elles appartiement, de n'avoir auren n'égard pour les Anglais et les Russes, de faire arrêter même les consuls de cez des un autons, d'émpécher tout espèce de communica-

tion avec l'Angleterre. Peu de temps après ceci, vous enverreu un régiment faire la mène chose à Brême; le même crops sern chargé d'ocuper Cuxhaven, de fermer le fleuve et d'établir deux batteries pour empécher le passage de l'Elbe et du Weser; provisoirement vous l'interdirez à la navigation de toutes les nations. Vous sous empuerces de tout ce qui appartiendra à la Prusse, et à l'Angleterre. Il y a beaucoup de bois de construction qui appartiennent à la Prusse, et air pas besoin de vous dire que le principal est de comunencer par le désarmement et par l'arrestation de tous les Anglais de naissance, même des banquiers anglais etablis dans ce pas dequis vingt ans; ils doivent me répondre des voyageurs français arrêtés à la mer. Vous les enverrez tous en France. Votre commandement s'étendra jusqu'à Lubeck, où vous ferez la même opération. Le prince de Ponte-Corro doit avoir éveue Lubeck pour venir à Berlin et vous consigner les canons et magasins pris dans cette ville. Vous aurze soin que mes inférêts soient gardés.

NAPOLEON.

Counts, par M. le duc de Trêvese. (En missie sus Arch, de l'Emp.)

### 11268.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, 16 november 1806.

Non Cousin, je reçois vos lettres du 1 a et du 13. Jai donná l'ordre au général Savary de se rendre devant Hameln pour prendre le commandement des troupes que vous y laissez, de les réunir devant cette place, de faire venir de Cassel le 1 a' d'infanterie légère, et d'en serrer vivement le blocus en construiant des redoutes et fisiant venir de Rinteln des obusiers pour bombarder la place et la forcer à se rendre. Je pense que vous devez Jaisser d'evant Hameln toute la division hollandaise, hormis de dux tiers de la cavalerie, que vous devez grafer. Je sais qu'elle peut vous être nécessaire. Ces mesures prises, votre corps, que je pense réuni actuellement à Hambourg, sera heau, puisqu'il sera composé des 5° et d'afinatierie légère et d'un régiment tallen, et des 5 a', 55° et 2 p's de ligne et de vingt-quatre à trente pièces d'artillerie; tout cela doit vous hire près de 16,000 hommes, le fais donner ordre aux 15° et 58°, qui arrivent le 20 à Wesel, de se rendre à Hambourg, Mais je vous recommande de réunir tous les Hollandais devant Hameln; ce qui, joint au 12° d'infanterie féglere, qui s'y rendre de Cassel, donnera au général Savary les moyens de prendre cette place, où je ne suppose pas qu'il y ait plus de 5,000 Prussiens.

Napoléon.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En misere sus Arch. de l'Enq..)

11269.

AU PRINCE JÉRÔME.

Berlin, 16 novembre 1806

Mon Frère, le 3' de ligne havarois est bien faible, ainsis que le 1" et le 3" de ligne. Voyez les généraux bavarois, pour qu'ils fassent venir des recrues pour les compléter. Il doit y avoir dans la Silésie beaucoup de moyens d'habillement, et des manufactures où vous devez trouver des draps, des tanneries. Tout ce que vous pourrez réunir, il faut le diriger sur Kustrin.

NAPOLEON

Comm. par S. A. I. le prince Jerôme. (En manute sus Arch. de l'Emp.)

11270.

32° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, 16 novembre 1806.

Après la prise de Magdeburg et l'affaire de Lubeck, la campagne contre la Prusse se trouve entièrement finie.

Voici quelle était la situation de l'armée prussienne en entrant en campagne.

Le corps du général Rüchel, dit de Westphalie, était composé de 33 bataillons d'infanterie, de 4 compagnies de chasseurs, de 45 escadrons de cavalerie, d'un bataillon d'artillerie et de 7 batteries, indépendamment des pièces de régiment. Le corps du prince de Hohenlohe était composé de 24 bataillons prussiens et de 35 bataillons saxons, de 45 escadrons prussiens et de 36 escadrons saxons, de 2 bataillons d'artillerie, de 8 batteries prussiennes et de 8 batteries saxonnes.

L'armée commandée par le Roi en personne était composée d'une avant-garde de 10 bataillons et de 15 escadrons, commandée par le duc de Weimar, et de trois divisions. La première, commandée par le prince d'Orange, était composée de 11 bataillons et de 30 escadrons. La seconde division, commandée par le général Wartensleben, était composée de 11 bataillons et 15 escadrons. La troisième division, commandée par le général Schmetlau, était composée de 10 hataillons et de 15 escadrons. Le corps de réserve de cette armée, que commandait le général Kalkreuth, était composée de deux divisions, chacume de 10 hataillons et général Kalkreuth, était composée de deux divisions, chacume de 10 hataillons des régiements de la Garde ou d'élite, et de 20 escadrons.

La réserve, que commandait le prince Eugène de Wurtemberg, était composée de 18 bataillons et de 20 escadrons.

Ainsi le total général de l'armée prussienne était de 160 bataillons et de 236 escadrons, servis par 50 batteries; ce qui faisait, présents sous les armes, 115,000 bommes d'infanterie, 30,000 de cavalerie, et 800 pièces de canon, y compris les canons de bataillon.

Toute cette armée se trouvait à la bataille du 14, hormis le corps du duc de Weimar, qui était encore sur Eisenach, et la réserve du prince de Wurtemberg; ce qui porte les forces prussiennes qui se trouvaient à la bataille à 1 56.000 hommes.

De ces 126,000 hommes, pas un n'a échappé. Du corps du duc de Weimar, pas un homme n'a échappé. Du corps de réserve du duc de Wurtemberg, qui a été battu à Halle, pas un homme n'est échappé.

Ainsi ces 155,000 hommes ont tous été pris, blessés ou tués. Tous les drapeaux et étendards, tous les canons, tous les bagages, tous les généraux ont été pris, et rien na passé l'Oder. Le Roi, la Reine, le général Kalkreuth et à peine 10 ou 10 officiers, voilà tout ce qui s'est sauvé. Il reste aujourd'hui au roi de Prusse un régiment dans la place de Gross-Glogau, qui est asségée, un à Breslau, un à Brieg, deux à Varsovie, et quelques régiments à Kænigsberg; en tout, à peu près 15,000 hommes d'infanterie et 3 ou 4,000 hommes de cavalerie. Îne partie de ces troupes est enfermée dans des places fortes. Le Roi ne peut pas réunir à Kænigsberg, où il 3 est rélugié dans ce moment, plus de 8,000 hommes.

Le souverain de Saxe a fait présent de son portrait au général Lemarois, gouverneur de Willenberg, qui, se trouvant à Torgau, a remis Fordre, dans une maison de correctiou, paruii 600 brigands qui s'étaient armés et menacaiçant de piller la ville.

Le lieutenant Lebrun a présenté hier à l'Empereur quatre étendards de quatre escadrons prussiens que commandait le général Pelet, et que le général Drouet a fait capituler du côté de Lauenbourg. Ils s'étaient échappés du corps du général Blacher.

Le najor Ameil, à la bèle d'un escadron du 16' de chasseurs, enxoyé par le maréchal Soult le long de l'Elhe pour ramasser tout ce qui pourrait s'échapper du corps du général Blücher, a fait un millier de prisonaires, dont 500 hussards, et a pris une grande quantilé de bagages.

Voici la position de l'armée française : la division de cuirassiers du général d'Hautpoul, les divisions de dragons des généraux Grouchy et Sahue, la cavalerie légère du général Lesalle, faisant partie de la réserve de cavalerie que le grand-duc de Berg avait à Lubeck, arrivent à Berlin.

La tête du corps du maréchal Ney, qui a fait capituler la place de Magdeburg, est cutrée aujourd'hui à Berlin.

Les corps du prince de Ponte-Corvo et du maréchal Soult sont en ronte pour venir à Berlin. Le corps du maréchal Soult y arrivera le 20, celui du prince de Ponte-Corvo quelques jours après.

Le maréchal Mortier est arrivé avec le 8° corps à Hambourg, pour fermer l'Elbc et le Weser.

Le général Savary a été chargé du hlocus de Hameln, avec la division hollandaise.

Le corps du maréchal Lannes est à Thorn.

Le corps du maréchal Augereau est à Bromberg et vis-à-vis Graudenz.

Le corps du maréchal Davout est en marche de Posen sur Varsovie, où se rend le grand-duc de Berg avec l'autre partie de la réserve de cavalerie, composée des divisions de dragons des généraux Beaumont. Klein et Beker, de la division de cuirassiers du général Nansonty, et de la cavalerie (égère du général Milhaud.

Le prince Jérôme, avec le corps des alliés, assiége Gross-Glogau. Son équipage de siége a été formé à Küstrin. Une de ses divisions investit Breslan. Il prend possession de la Silésie.

Nos troupes occupent le fort de Lenezyea, à mi-chemin de Posen à Varsovie. On y a trouvé des magasine et de l'artillette. Les Polonais montrent la meilleure volonté. Mais, jusqu'à la Vistule, ce pays est difficile; il y a beaucoup de sables. Pour la première fois, la Vistule voit l'arigle gauloise.

L'Empereur a désiré que le roi de Hollande retournât dans son royaume, pour veiller lui-même à sa défense.

Le roi de Hollande a fait prendre possession du Hanovre par le corps du maréchal Mortier. Les aigles prussiennes et les armes électorales en out été diées ensemble

Monitour du s'5 novembre 1806. (En monte au Dépte de la guerre, )

### 11271.

#### AU ROI DE NAPLES.

Berlin, 16 payembre 1806

Je donne ordre à M. Moltien de vons envoyer 500,000 francs en or. car votre aide de camp m'a dit que vous étiez pauvre.

Je ne réponds pas encore à la question que vous me faites, si Julie doit venir vous rejoindre; je me déciderai dans quelques jours.

Je vais essayer de former ici quelques régiments de Prussiens et d'Allemands pour votre service.

Toutes les nouvelles actuelles ont porté la consternation à Londres. L'occupation de Hambourg, que je viens d'effectuer, et la déclaration du blocus des iles britanniques accroitront ce mal-être. Il paraît que les dernières élections sont dans le sens opposé au gouvernement.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

### 11272.

# A M. FOUCHÉ. Berlin, 17 novembre 1806

Le ne sais quelle direction vous donnez à la police, mais tout cela est bien faible. Comment l'abbé Lefranc, soupconné comme un ennemi prononcé du Gouvernement, dont vous avez ordonné l'arrestation, restet-i-libire, parce qu'il est à la tête d'une maison d'éducation? N'est-ce pas toféer un empôsionneur, parce qu'il est dans une bétéllerie?

Si vous aviez fait arrêter, après quelques jours d'observation, l'agent de Moreau à Paris, vous auriez su bien des choses. Il est singulier qu'ayant des moyens d'être instruit dans ce parti, ils aillent et viennent à Paris sans difficulté.

de ne vois pas pourquoi vous avez laissé revenir Assareto; Javais ordouné qu'il fût éloigné de sa commune. Mes ordres ne sont pas exécutés. Il n'y a aucune espèce de suite dans la police; on agit sans règles ni principes fixes. Quand j'ai ordonné qu'il fût envoyé à trente lieues de Savone, il ne fallait pas l'y rappeler, surtout dans de nouveaux départements. C'est toujours à recommencer.

NAPOLÉON.

trehives de l'Empire.

### 11273. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, 17 novembre 1806.

Mon Cousin, envoyez un courrier aux gouverneurs de Brunswick, de Minden, de Münster et de Baireuth, pour qu'ils vous fassent connaître où en est la reentrée des contributions que j'ai frappées; si tout le pays est désarmé, et les armes et l'artillerie envoyées en France; si les anciennes armoiries ont été ôtées : à la justice se rend en mon non; enfin si la possession entière du pays a cu lieu. Il est indispensable qu'ils vous rendent ces comptes tous les jours. Recommandez-leur de veiller à ce qu'il n'y ait aucune dilapidation, que je n'en veux aucune, et que tout se fasse en règle.

NAPOLÉON.

Depit de la guerre. (En susuie sus Arch. de l'Esse.)

#### 11276.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, 17 sovembre 1806

Mon Cousin, j'ai dans l'armée soixante-huit régiments d'infanterie et soixante-deux de cavalerie, e qui fait cent trente régiments. Mon inteution est que vous attachiez à chacun de ces régiments un élève de l'école militaire de Fontainebleau, ce qui en emploiera cent trente. Ces cent trente jeunes gens emplovés, vous prendres mes ordres pour le reste.

Ceux qui seront atlachés aux régiments de cavalerie resteront un mois au dépôt de Potsdam, où ils seront très-utiles au général Bourcier, parce que ce sont tous des jeunes gens intelligents.

Quatre de ces jeunes gens, que vous choisirez parmi les pensionnaires, seront attachés à chacun des maréchaux, comme sous-lieutenants d'ordonnance, ce qui en emploiera encore quarante-deux.

Vous pourrez en placer vingt à l'état-major général pour suppléer aux cent vingt capitaines adjoints à l'état-major qui doivent exister et qui n'existent pas.

Il y a un grand nombre d'officiers d'étal-major qui vous sont arrivés de l'intérieur, qui sont absolument incapables de faire ce service, soit par leur âge et leurs infirmités, soit par leur ignorance. Il faut leur donner des commandements de places et les remplacer par des jeunes gont qui, par leur âge, leur d'ducation et leur intelligence, sont plus en état de faire un rapport. Ainsi, vous voyez que, si le ministre Dejean avait encore deux cents élèves, on trouverait à les employer; car je sersis bien sies d'en attacher un à checun de mes dépôts en Prance, et, comme j'en

. .

ai ceut soivante et dix-buit, cela men emploiera encore deux cents. En attachant les jeunes gens à l'état-major et aux narréchaux, j'entends bien qu'ils ne pourront pas rester là plus d'une année, et qu'ils seront, après, envoyés dans les corps à mesure qu'il y aura des vacances. Cette disposition, d'ailleux, sera momentannée et pour la campagne.

VAPOLÉON

Dépôt de la guerre. (En muste ses Arch, d. (Ecop.)

### 11275. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, 17 pasembre 1806.

Monsieur Dejoen, j'ai donné des ordres pour que les deux cents jeunes gens de l'école militaire de Fontainebleau que vous avez envoyés reorivent, à leur arrivée, une destination dans les cops d'infanterie et de cavalerie de l'armée. Faites-moi connaître si l'on pourrait en tirer deux cents autres, mais qui fusent capables d'instruire une recrue et qui sussent parfaitement l'école de bataillon.

Lorsque je suis passé à Metz. Jai ordonné un changement pour l'école d'artillerie. On élève les officiers d'artillerie comme des officiers du génie; le savoir ne doit pas être le même. Donnez des ordres précis pour que dès les premiers jours on montre aux élèves destinés à l'artillerie l'exectice du fusil. Flévole de pelson, l'exercice du comon, les manœurs de force, les artifices, etc. afin qu'ils soient, en six mois, capalles d'enter dans des compagnies et d'y rendre des services. Ce n'est pas que je ne puses que les élèves doivent rester deux ans à l'école; mais il est des rirconstances où l'ou peut avoir besoin d'eux, et il est alors nécessaire units sachent out d'hord le nécèser.

APOLÉON.

Dipit de la guerra. (En resonie una 40%, de l'Emp.)

### 11276.

### A M. CAMBACÉRÉS.

Bretin, 17 novembre 1806.

Mon Cousin, vous verrez, dans le bullelin d'aujourd hui, une suspension d'armes; ce n'est autre chose que pour asseoir mes quartiers d'hiver. Le prince de Bénévent vous enverra demain une communication à faire au Sénait, non sur cet objet, mais sur la politique générale du mousentre les ministres, vous le recevres cela que demain. Lorsque vous en recevres cela que demain. Lorsque vous en mouvelle reason d'activer la marche de la conscription et les autres movens militaires, Vous veyer que notre position n'est pas mauvaise.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le dur de Cambocérés. (En minute ses Arch. de l'Emp.)

### 11277.

### 33° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Beelin, 17 novembre 1806.

La suspension d'armes ci-jointe a été signée hier à Charlottenburg. La saison se trouvant avancée, cette suspension d'armes assoit les quartiers de l'armée. Partie de la Pologne prussienne se trouve ainsi occupée par l'armée française et partie est neutre.

•S. M. | Empereurdes Français et Roi d'Italie, et S. M. le Roi de Prusse, en conséquence des régoziations ouvertes depuis le 33 octobre deraire pour le rélablissement de la paix si malheureusement altérée entre elles, not jugé nécessaire de couvenir d'une suspension d'armes; et, à eet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, asvoir : S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, le général de division Nichel Durce, grand cordon de la Légion d'Honneur, chevalier des ordress de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, et de la Fidélité de Bade, et grand maréchal 'Voir byies' 11/84.

85.

du palais impérial; et S. M. le Roi de Prasse, le marquis de Lucchesini, son ministre d'état, chambellan et chevalier des ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Roige de Prusse, et le général Frédéric-Guillaume de Zastrow, chef d'un régiment et inspecteur général d'infanterie, et chevalier des ordress de l'Aigle-Rouge et pour le Mérite; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sout convenus des articles suivants.

- ABTICLE 1". Les troupes de S. M. le Roi de Prusse qui se trouvent aujourd'hui sur la rive droite de la Vistule se réuniront sur Koenigsberg et dans la Prusse royale depuis la rive droite de la Vistule.

- var. 2. Les troupes de S. M. l'Empereur des Français, floi d'Italie, occruperont la partie de la Prusse méridionale qui se trouve sur la rive droite de la Vistule jusqu'à l'embouchure du Bug, Thorn, la forteresse et la ville de Graudenz, la ville et citadelle de Danzig, les places de Kolberg et de Lenczyca, qui leur seront remises pour sûreté; et en Silésie, les places de Glogau et de Breslau, avec la portion de cette province qui se trouve sur la rive droite de l'Oder, et la partie de celle située sur la rec gauche de la même rivière, qui aurs pour limite une ligne appayé à cette rivière, à cinq lieues au-dessus de Breslau, passant à Othau, Zoten, à trois lieues derrière Schweidnitz et suns le comprendre, et de là à Freburg, Landsbut et joignant la Boheme à Lècheau.

+ Art. 3. Les autres parties de la Pruses orientale ou nouvelle Pruse orientale ne seront occupées par aucune des armées, soit françaises, soit prussienues ou russes, et, si des troupes russes s'y trouvaient, S. M. le Boi de Pruses s'engage à les faire rétrograder jusque sur leur territoire, rounne anssi de ne pas recevoir des troupes de cette puissance dans ses états pendant tout le temps que durren la priséent esspension d'armes.

- Aar. A. Les places de llaunclu et Vienburg, ainsi que celles désignées dans l'article a seront remisse aux troupes françaises avec leurs armiements et munitions, dont il sera dressé un inventaire, dans les buit jours qui suivront l'échange des ratifications de la présente suspension d'armes. Les garnisons de ces places ne seront joint prisonnières de guerre; elles seront dirigées sur Kenigsberg, et on leur donnera à cel effet toutes les ficilités nécessaires.

- Aar. 5. Les négociations seront continuées à Charlottenburg, et si la paix ne devait pas s'ensuivre, les deux hautes parties contractantes s'engagent à ne reprendre les hostilités qu'après s'en être réciproquement prévenues dix jours d'avance.

«Λατ. 6. La présente suspension d'armes sera ratifiée par les deux hautes puissances contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu à Graudenz, au plus tard le 21 du présent mois.

 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent, et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

- Fait à Charlottenburg, le 16 novembre 1806. -

Moniteer du 25 novembre 1806. (En minute au Déplit de la guerre ) Dianc. Lecensus, Zastrow.

# A L'ÉLECTEUR DE SAXE.

Berko, 18 osvender 1806

Le reçois la lettre de Votre Altesse Électorale, du 16 novembre. Je me fie entièrement à sa promesse. Je regarde comme non avenues ces malbeureuses dépéches 'du ministre anglais. le suis faché qu'elles lui aient occasionné autant de peine. J'espère que je trouverai dans Votre Altesse la même loyauté qu'elle a portée jusqu'ici dans les engegenents uvielle a contractés, et elle trouvera dans moi les mêmes sentiments.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11279.

RÉPONSE DE L'EMPEREUR AUX DÉPUTÉS DU PALATINAT DE POSEN.

Beelin, 19 novembre 1806.

L'Empereur a répondu, entre autres choses :

" Que la France n'avait jamais reconnu le partage de la Pologne; que,

¹ Dépêches en date du 23 octobre 1806, dans l'électeur de Suze comme acceptant à regret l'allesquelles le ministre anglais à Drusde représente liance de Napoléon. les événements de la guerre l'ayant amené dans ce pays, il trouvait conforme à ses principes d'y recevoir les représentants de cet antique royaume; que l'illustre nation polonaise avait rendu les plus grands services à l'Europe entière; que ses malheurs avaient été le résultat de ses divisions intestines; qu'il ne pouvait point leur promettre le rétablissement de leur indépendance, puisqu'il ne devait dépendre que d'eux; que, lorsqu'une grande nation, lorsque plusieurs millions d'hommes veulent être indépendants, ils réussissent toujours dans leur entreprise; que, comme Empereur des Français, il verra tonjours avec un vif intérêt le trône de Pologne se relever, et l'indépendance de cette grande nation assurer celle de ses voisins, menacée par l'ambition démesurée de la Russie; que cela dépend plus d'eux que de lui; que, si les prêtres, les nobles, les bourgeois veulent faire cause commune, et prennent la ferme résolution de triompher ou de mourir, il leur présage qu'ils triompheront; mais que des discours et des vœux stériles ne suffisent pas; que ee qui a été renversé par la force ne peut être rétabli que par la force; que ce qui a été détruit par le défaut d'union ne peut être rétabli que par l'union, et que, le principe politique qui a porté la France à désavouer le partage de la Pologne lui faisant désirer son rétablissement, les Polonais pouvaient toujours compter sur sa toute-puissante protection.

Dépot de la guerre.

### 11280.

## AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Berlin, 19 novembre (806

Monsieur le Général Lemarois, Jai reçu votre lettre du 17. Jai lu ace inférêt le rapport que vos mêves envoyé, le donne ordre que le corps des troupes de Bade qui était à Kâstrin se rende à Stettin, ce qui portera votre garnion à 9,500 hommes. Faites exercer l'infauterie au tir du canon. Il doit y avoir une compagnie d'artillerie dans ces corps. Les mineurs doivent aussi savoir tirer le canon. Les détachements des corps du prince de Ponte-Corvo et du maréfahl Lannes, vons pouvez les garder

jusqu'à nouvel ordre; cela vous fera un petit renfort. Tenez la main à ce qu'il ne parte aucun homme sans ordre, car le déplacement fréquent des corps faitgue beaucoup les troupes; au lieu que, lorsque les corps acti réunis, j'ordonnerai à tous les détachements de rejoindre. Je désire que des enquèles soient faites pour découvrir si l'on a vendu du drap; je veux purir cet abus.

Il faut que le commerce de Stettin paye; ce sont nos plus grands ennemis, ce sont eux qui ont voulu la guerre; ils peuvent très-bien payer dix millions; qu'ils commencent toujours par payer les cinq premiers.

Napoleov.

Comm. par M. le comte Lemarois (En minute pas Arch. de CEma.)

### 11281.

### MESSAGE AU SÉNAT.

Berlin, 21 nevembre 1806.

Sénateurs, nous voulons, dans les circonstances où se trouvent les affaires générales de l'Europe, faire connaître à vous et à la nation les principes que nous avons adoptés comme règle de notre politique.

Notre extrème modération, après chacune des trois premières guerres, a été la cause de celle qui leur a succédé. Cest ainsi que nous avons en à lutter contre une quatrième costilion, neuf mois après que la troisième avait été dissoute, neuf mois après ces vietoires éclatantes que nous avait accordées la Providence, et qui devaient assurer un long repos au continent.

Mais un grand nombre des cabinets de l'Europe est plus tôt ou plustard influencé par l'Angleterre; et sans une solide paix avec cette puissance, notre peuple ne saurait jouir des bienfaits qui sont le premier but de nos travaux, l'unique objet de notre vic. Aussi, malgré notre situation triomphante, nous navons été arrêté, dans nos demiriers négociations avec l'Angleterre, ni par l'arrogance de son langage, ni par les sacrifices qu'elle a voulu nous imposer. L'île de Malle, à l'aquelle s'attachait pour ainsi dire l'honneur de cette guerre, et qui, reteure par l'Angleterre au mépris des traités, en était la première cause, nous l'avions cédée. Nous avions consenti à ce qu'à la possession de Ceylan et de l'empire du Mysore l'Angleterre joignit celle du cap de Bonne-Espérance.

Mais tous nos efforts ont du échoure l'orsque les conseits de nos ennes ont cessé d'être animés de la noble ambition de conclier le bien du monde avec la prospérité présente de leur patrie, et la prospérité présente de leur patrie avec une prospérité durable; et aucune prospérité presente de leur patrie avec une prospérité presente de leur patrie avec le leur patrie, lorsqu'elle sera fondée sur une politique exagérée et injuste qui dépouillerait soisante millions d'habitants, leurs voisins, r'éches et haves, et cout commerce et de toute anxigation.

Immédiatement après la mort du principal ministre de l'Angleterre, il ous fu facile de nous apercevoir que la continuation des négociations n'avait plus d'autre objet que de couvrir les trames de cette quatrième coalition, é touffée dès sa naissance.

Dans cette nouvelle position, nous avons pris pour principes invariables de notre conduite de ne point évauer ni Berlin, ni Varonie, ni les provinces que la force des armes a fait tomber en nos mains, avant que la paix générale ne soit conclue, que les colonies espagnoles, hollandaises et françaises ne soient rendues, que les fondements de la bussance ottomane ne soient raffermis, et l'indépendance absolue de ce vaste empire, premier inérêt de notre peuple, irréceablement coasserée.

Nous avons mis les iles britanniques en état de blocus, el nous avons notononé contre elles des dispositions qui répugnisant à notre ceur. Il nous en a coûté de faire dépendre les intérêts des particuliers de la querelle des rois, et de revenir, après lant d'années de civilisation, aux principes qui caractérisent la barbarde des premiers âges des nations; mais nous avons été contraint, pour le bien de nos peuples et de nos allés, à opposer à l'enneni connum les mêmes armes dont il se servait contre nous. Ces déterminations, commandées par un juste sentiment de réci-procifé, nont été inspirées ni par la passion ni par la haine. Ce que nous avons offert, après avoir dissipé les trois coalitions qui avaient tant contribué à la gloire de nos peuples, nous l'offrons encore aujourd'hui que nos armes ont obtenu de nouveaux friemphes. Nous sommes prêt à faire nos armes ont obtenu de nouveaux friemphes. Nous sommes prêt à faire nos armes ont obtenu de nouveaux friemphes. Nous sommes prêt à faire

la pais avec l'Angleterre; nous sommes prêt à la faire avec la Russie, avec la Prusse; mais elle ne peut être conclue que sur des bases telles qu'elle ne permette à qui que ce soit de s'arroger aucun droit de suprématie à notre égard, qu'elle rende les colonies à leur métropole, et qu'elle garantisse à notre commerce et à notre industrie la prospérité à laquelle ils doivent atteindre.

Et si l'ensemble de ces dispositions éloigne de quelque temps encorle rédablissement de la pais, géréale, quelque court que soit ce retard, il paraîtra long à notre cœur. Mais nous sommes certain que nos peuples apprécieront la sugesse de nos notifs politiques, qu'ils jugeront aver nous qu'une paix partielle n'est quinte trêve qui nous fait perfet cous nos avantages acquis pour donner lieu à une nouvelle guerre, et qu'enfin ce n'est que dans une pais générale que la France peut trouver le honheur.

Nous sommes dans un de ces instants importants pour la destinée des nations; et le peuple français se montrera digne de celle qui l'attend. Le sénatus-consulte que nous avons ordonné de vous proposer, et qui mettra à notre disposition, dans les premiers jours de l'année, la conscription de 8507, qui, dans les circonstantes ordinaires, ne devait être levée qu'au mois de septembre, sera exécuté avec empressement par les pères comme par les enfants. Et dans quel plus beau moment pourrions-nous appeler aux armes les jeunes Français? Ils auront à traverser, pour se rendre à leurs drapeaux, les capitales de nos emnemis et les champs de bataille illustrés par les sietoires de leurs ainés.

NAPOLÉON.

Monteur du 5 décembre (8×6. (En monte ous Arch. de l'Emp.)

11282.

A M. DE TALLEYRAND.

Brehn, 21 novembre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, voici le décret relatif nu blocus de l'Angleterre. Envoyez-le par un courrier extraordinaire à mes ministres à Hambourg, en Hollande, à Madrid, en Toscane et à Naples, et insistez

remain Librario

pour que dans chacun de ces pays les mêmes mesures soient prises. Vous ferez à ce sujet des notes qui pourront être imprimées.

Donnes ordre à mon chargé d'affaires en Daneunark de faire connaître que je n'entende pas violer les traités, mais que j'espère que le cabinet de Copenhague ne tolérera ni l'établissement d'aueun courrier réglé ni aueun burean de poste anglaise en Danemark. Il est convenable que mon chargé d'affaires ne set tienne pas à Copenhague, mais auprès du prince royal, auquel il faut insinuer qu'il n'a pas besoin de tant de troupes, et qu'il doit les diminuer; que, si elles sont contre moi, cau de la flussie, c'est beaucoup trop; que je ne m'oppose pas à un cordon pour contenir les maraudeurs, mais que 6 nu 5,000 hommes sont suffisants; qu'il doit trouver sa garantie dans sa honne conduite et dans Emuité de la Erane.

Napoléox.

trohises des affaires étrangères (En mante en terb de l'Emp.)

## 11283.

### DÉCRET.

Camp impérial de Berlin, as nevembre 1806.

Napoléos, Empereur des Frauçais, Roi d'Italie, etc. Considérant.

- 1º Que l'Angleterre n'admet point le drait des gens suivi universellement par tous les peuples policés;
- aº Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux àc commerce et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négociants qui voyagent pour les affaires de leurs négoce;
- 3º Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état ennemi;

4° Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoique une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

5° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empécher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent;

6° Que, tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises favorise par la ses desseins et s'en rend le complice:

7° Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres;

8° Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes :

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérèes comme principe fondamental de l'Empire jusqu's e que l'Angeletere ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'élendre ni aux propriées privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes. Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit :

- Ant. 1". Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus.
- ART. 2. Tout commerce et toute correspondance avec les îles britanniques sont interdits.
- En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis.
- Art. 3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état ou condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.
- Art. 4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclaré de bonne prise.
- ART. 5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu, et toute marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.
- Arr. 6. La moitié du produit de la confiscation des marchandiese et propriétés déclarées de honne prise par les articles précédents sera employée à indenniser les négociants des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtiments de commerce qui ont été enlevés par les croisières auglaises.
- Ant. 7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.
- Aut. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi; et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étaient propriété anglaise.
- Art. 9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre Empire ou dans les pays occupés par l'armée française, relativement à l'exécution du présent dériet. Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du jugement définitif desdites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre rosume d'Italie.

Aar. 10. Communication du présent décret sera donnée, par notre ministre des relations entérieures, aux rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Étrurie, et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime anglatie.

Anv. 11. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs généraux des postes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Napoléon.

Monsteur du 5 décreabre 1806 (En minute sus Arch, de l'Emp.)

> 11284. ORDBE.

> > Berlin, as nevembro 1806.

L'officier d'ordonnance Scherb se rendra à Hambourg; il remettra la lettre ci-jointe au maréchal Mortier. Il restera quarante-luit heures dans cette ville, et y erra M. Bourienne et mon consul. Il s'informera de la quantité de marchandises anglaises qui ont été confisquées, s'assurera si les rivières de l'Elbe et du Weser sont bien bloquées, et viendra me rendre compte de ce qu'il aure d'a

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## lt 285.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, 21 novembre 1806.

Mon Cousin, vous trouverze ci-joint deux paquets pour M. Bourrienne.
Inn relatif à Petat de blouss oi je mets l'Angletere. Fautre relatif au Mecklenburg. Du moment que vos troupes occuperont Hambourg. Brême et Lubeck, et que vous servz maitre des embouchmerse de l'Elbec.
du Weser et de la Trave, vous remettrez le premier paquet à M. Bour-

rienne, qui le présentera au sénat. Le rapport ne sera pas remis au sénat, mais il sera publié dans les gazettes. M. Bourrienne pourra même faire faire sur ce sujet une petite brochure et quelques écrits qui fassent sentir toute l'atrocité du système des Anglais, qui arrêtent les passagers et les marchands sur mer, tandis que l'ordre social établit que. sur terre, les boutiques, les propriétés particulières n'appartiennent point au conquérant. Je pense qu'une de vos divisions doit suffire pour occuper les villes hanséatiques. Vous enverrez une autre de vos divisions occuper Schwerin. Quelque temps avant, M. Bourrienne aura remis la note relative au Mecklenburg, et vous prendrez possession de tout ce pays; vous en désarmerez les troupes et ferez passer les armes en Hollande. Vous ferez confisquer à Rostock toutes les marchandises anglaises. Vous vous emparerez de tout ce qui pourrait se trouver dans les caisses, et vous ferez administrer et gouverner le pays en mon nom. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette division doit être forte et bien composée. l'estime qu'il faut qu'elle soit au moins de la force de trois régiments français, et qu'elle ait douze ou quinze pièces d'artillerie, afin de tenir en échec les Suédois

Vous devez avoir actuellement trois régiments français qu'avait le roi de Hollande et trois de votre corps d'armée. Ainsi vous pouvez donc envoyer trois bons régiments français avec la moitié de votre cavalerie prendre possession de Rostock. Si cela est nécessaire, vous les ferez soutenir par les autres corps.

Voire corps d'armée est ou sera composé, avant le commencement de décembre, de quatre divisions : deux françaises, une italienne et une hollandaise.

La division hollaudaise est aujourd'hui employée au hlocus des places, mais elle sera disponible avant la fin du mois. Un régiment italiène est à Cassel, mais il vous aura rejoint dans les premiers jours de décembre; le troisième régiment italien est à Mayence et vous aura également rejoint dans le même temps.

Les divisions d'artillerie française doivent exister actuellement, ou existeront avant le 1 et décembre.

Les 15° et 58°, qui partent le 24 de Wesel, rendront vos deux divisions françaises très-belles.

Vos divisions doivent avoir chacune douze pièces de canon. Ainsi donc il faut que vous avez quarante-huit pièces de canon, douze hollandaises et trente-six françaises, vu que les Italiens n'ont nas de canonniers.

Cest à vous organiser un bon parc mobile que doivent tendre tous vos efforts.

Faites donner des capotes, surtout aux Italiens, sans quoi ils tomberont malades.

La division hollandaise sera commandée par des généraux bollandais; la division italienne, par des généraux italiens : le général Teulié, qui est à Berlin, en part pour en prendre le commandement.

Vos deux divisions françaises sont commandées par deux généraux de division et quatre ou six généraux de brigade. Je vons ai fait connaitre ce que vous avez à faire actuellement. Immédiatement après que ces opérations seront faites, mon intention est, si le roi de Suède continue à rester en guerre avec moi, que vous vous empariez de la Poméranie suédoise.

Vous devez, avec votre corps d'armée, défendre le blocus des villes hancésfaique, enpéder tout d'édarquement en Pouéranie et entre l'Elhe et l'Oder, par ce moyen garantir Berlin et maintenir toutes les communications avec le fort de mon armée qui se réunit sur la Vistule. Selon les circonstances, je pourrai vous appeler avec votre corps, ou seulement avec une partie, sur l'Oder ou même sur la Vistule. Dans cette saison, les Anglais ne peuvent rien entrereurdre de sérieux.

Les Suédois ne sont pas en état de défendre la Poméranie; ainsi donc ous avez tout le temps de bien organiser votre corps, afin qu'il puisse faire la réserve de ma Grande Armée, et se porter partout où il serait nécessaire. Votre infanteire sera, d'ailleurs, augmentée ou diminuée selon les circonstances.

Je désire qu'avant le 25 le blocus de l'Angleterre soit publié; qu'avant le 8 décembre ce que j'ai prescrit pour le Mecklenburg soit mis à exécution, et que le 10 un de mes corps soit en position à Rostock. ayant des postes sur Anklam et cernant ainsi toute la Poméranie suédoise.

NAPOLEON

Comm. par M. le duc de Trésse.

(En minute aux Arch, de l'Emp.)

11286.

ORDRE.

M. le général Bertrand se rendra sur-le-champ à Graudenz, où il entrera avec les premières troupes. Il fera la reconnaissance de cette place et me fera connaître quelle garnison il y faudrait pour soutenir un siège, quelle garnison il y faudrait pour la garder et la mettre à l'abri d'un coup de main, et l'artillerie et les magasins que l'ennemi y laissera. Il m'enverra de là un rapport très-détaillé, après quoi il se rendra à Danzig, d'où il me fera un même rapport.

NAPOLÉON.

Comm. par le colonel Henry Bertrand. (En minute our tech de l'Emp )

## 11287. A M. CAMBACÉBÉS.

Berlin . 21 povembre 1806 Mon Consin, je reçois votre lettre du 13 novembre. Vous n'aurez pas

tardé à recevoir le bulletin qui vous aura annoncé l'affaire de Lubeck. Je suis fâché que vous avez envoyé au Conseil d'état la question de l'amirauté. Ce n'est pas dans ce moment qu'il faut agiter ces questions. qui peuvent froisser beaucoup d'intérêts sur nos côtes.

Je vous laisse le maître de disposer des forçats comme vous l'entendrez; mais, si l'on en envoie en Corse, on les emploiera aux chemins et aux autres travaux : c'est un pays qui, en général, manque de bras.

Le général Junot n'avait point d'ordre à donner à ma Garde, surtout pour son départ; je suis surpris qu'il se soit mêlé de cela. Je vois avec peine que vous ne montrez pas assez de fermeté. Il faut tenir davantage aux attributions particulières que je vous ai accordées. Personne ne doit donner des ordres à ma Garde que vous. Ainsi donc, si vous ne vouliez pas que les 200 hommes partissent, ils ne devaient point partir.

Si l'armée tâche d'honorer la nation autant qu'elle le peut, il faut avouer que les gens de lettres font tout pour la déshonorer. Jai in hier les mauvais vers qui ont été chantés à l'Opéra. En véritée, c'est tout à fait une dérision. Comment souffrex-vous qu'on chante des impromptus à l'Opéra? Cela n'est bon qu'au Vaudeville. Témoignez-em mon mécontentement à M. de Lucqy. M. de Lucqy et le ministre de l'intérieur poutent bien s'occuper de faire faire quelque chose de passable; mais pour cela il ne faut vouloir le jouer que trois mois après qu'on l'a demandé. On se plaint que nous n'avons pas de littérature; c'est la faute du ministre de l'intérieur. Il est ridicule de commander une égloque à un poête comme on commande une robe de mousseline. Le ministre aurait d'ai s'occuper de faire préparer des chants pour le 2 décembre. S'il ne l'a pas fait pour cette année, charges-le de s'en occuper, dès à présent, pour l'année prochaine.

NAPOLÉON

Comm. par M. le duc de Cambocéres (En museie aux Arch. de | Eup.)

#### 11288.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Berlin, 21 novembre 1806

Monsieur Champagny, j'ai lu de bien mauvais vere chantés à l'Opéra. Prend-on donc à tlèche, en France, de dégrader les lettres, et depuis quand fait-on à l'Opéra ce qu'on fait au Vaudeville, c'est-à-dire des impromptus? S'il fallait deux ou trois mois pour composer ces chants, il fallait les y employer. Témoignez mon mécontentement à M. de Luçay, et déndez qu'il soit rien chanté à l'Opéra qui ne soit digne de ce grand spectacle. Quant aux impromptus, il faut les laisser faire au Vaudeville. Il y avait une circontance bien naturelle, c'était de faire faire quelques beaux chants pour le » décembre. La littérature étant dans votre déparbeux chants pour le » décembre. La littérature étant dans votre département, je pense qu'il faudrait vous en occuper, car, en vérité, ce qui a été chanté à l'Opéra est par trop déshonorant.

NAPOLÉON.

Comm. per MM. de Champagny. (En nimie en Arth. de l'Erre.)

11289.

### N. CAMBACÉRÈS.

Berlin, se novembre 1806.

Mon Cousin, M. Maret vous envoie aujourd'hui un sénatus-consulte avec un projet de Conseil prix Cous errez, par ce sénatus-consulte, que je deunaude 80,000 hommes de la conscription de 180-7. Vous recevre aussi des communications fort importantes dont vous ferez part au Sénat le « décembre. Jai tout lieu d'espérer que cette mesure frappera au cour de l'Angleterre. Il sera conveable, après que cela aura paru dans les informats, que vous vous occupies d'y faire mettre des articles qui fassent sentir la nécessité de garder nos conquetes jusqu'à ce que l'Angleterre ta Bussie rendent les leurs. Jappelle 80,000 conscrités, pare qu'il n'y a que de l'avantage à se trouver prêt au commencement de l'année; que d'ailleurs cet appel ne laisse pas de faire de l'impression sur nos enness. Le résultat de tout cet doit lêtre la tranquillité générale et une pair solide avec l'Angleterre. Parlez dans ce gens au Sénat et au Conseil d'état, afin que ces idées se propagent dans l'Empire.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérés (En monte sus tert de l'Emp.)

11290.

#### A M. GAUDIN.

Berlin, 28 novembre 1806.

l'ai vu avec plaisir que la Banque ait réduit son esconipte; les manufactures devraient se ressentir de cette abondance de l'argent.

Archives de l'Empire.

Napoléon.

#### 11991

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, as november 1806.

Vous verrez, par mon sénatus-consulte, que j'appelle 80,000 conscrits de 1807. Il faut les habiller. Ceux de 1806 ne le sont pas encore; c'est ce qu'on m'écrit de Mayence, de Strasbourg et de Paris. Il faut prendre des mesures adaptées aux circonstances. Des vestes, des culottes sont de première nécessité. J'ai prescrit, avant de partir de Paris, des dispositions pour fournir de l'argent aux corps de cavalerie pour se remonter. Mon intention est que cette disposition soit exécutée pour les corps qui ont passé des marchés; que rien ne soit contremandé, et qu'il soit accordé en conséquence un nombre d'hommes suffisant aux régiments de cavalerie; les régiments de cavalerie ne sauraient être trop nombreux. Présentezmoi, dans un rapport, les dispositions qui ont été arrêtées, les fonds qui ont été remis à chaque régiment; les corps qui ont passé des marchés et l'époque où les chevaux arriveront. Je vous ai demandé la plus grande partie des hommes de cavalerie à pied qui étaient en France; ils seront remplacés par les conscrits de 1807. Ainsi il y aura toujours de quoi monter les hommes que l'on recevra. Les chevaux que j'aurai en Allemagne me serviront à tenir ma cavalerie au complet et à monter les hommes que j'ai à pied. Les ressources que j'ai préparées avant de partir doivent servir à tirer des chevaux de France et à augmenter mes cadres. Ainsi donc, habillement pour les ronscrits, chevaux pour les régiments de cavalerie, et selles, en exécution des mesures que j'ai prises, voilà ce qui doit occuper tous vos instants. Quand les cadres des escadrons seraient de 200 chevaux, on n'aurait jamais trop de cavalerie et les régiments ne seront jamais assez forts.

Songez qu'avant le mois de mai les Anglais peuvent tenter des débarquements en Bretagne, en Normandie ou à Boulogne; il faut donc que les régiments que j'ai à Paris, à Boulogne et en Bretagne, soient en état de les repousser. Vous jugerez de nos besoins par l'esposé de ma politique que je fais au Sénat. Je recommande à votre zèle de suivre sans interruption toutes ces dispositions.

Napoléox

Arrhives de l'Empere.

## 11292.

# AU GÉNÉRAL LACUÉE,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CONSCRIPTION MILITAIRE.

Berlin, 23 novembre 1806

Vous verrez, par le sénatus-consulte qui sera présenté au Sénat, que j'appelle la conseription de 1807. Vous verrez, par les communications qui y sont faites, que je ne veux pas poser les armes que je n'aie la paix avec l'Angleterre et avec la Russie. Il faut donc soutenir ce principe, conforme aux intérêts de la nation, qui, dans le courant de 1807, nons donmera nue n'aix soilée.

Je vois, par les états, que, le 15 décembre, toute la conscription de 1806 aura marché, et l'hiver n'est pas une mauvaise saison pour faire marcher notre conscription. Vous n'aurez pas besoin d'attendre mon ordre pour la répartition; ce serait trop long. Je compte l'appeler tout entière à l'armée active. Cependant, si l'on pense au Conseil d'état qu'il soit plus convenable d'en désigner 60,000 pour l'armée active et 20,000 pour la réserve, je n'y vois pas d'inconvénients; on appellera les 20,000 après. le vous ai déjà fait connaître que je désirais que les régiments qui sont à la Grande Armée fussent portés au complet de 140 hommes par compagnie. Il faut surtout soigner les régiments à quatre bataillons, parce que je voudrais faire venir promptement à la Grande Armée le 3° bataillon. Par ce moyen le camp de Boulogne sera assez fort pour faire face à l'ennemi dans la saison où il pourrait tenter quelque chose. Je dois avoir dans la Bretagne treize bataillons d'infanterie; il faut qu'ils fassent plus de 15,000 hommes, indépendamment de la gendarmerie, des deux régiments de canonniers de la marine et des compagnies départementales.

Je dois avoir à Paris einq à six 3<sup>ee</sup> bataillons; il faut qu'ils puissent m'offrir au moins 6,000 hommes présents sous les armes, indépendam-

ment de ce que ces régiments ont à l'armée, pour pouvoir se porter partout où il serait nécessaire, en Bretagne ou sur les côtes. J'ai appelé presque tous les hommes à pied des régiments de cavalerie à la Grande Armée, pour monter les chevaux qui ont été pris à l'ennemi. Mon intention est que tous les chevaux dont j'ai ordonné l'achat avant de partir soient achetés; il faudra donc des hommes pour monter ces chevaux. Je pense alors qu'il sera convenable que vous fournissiez à chaque régiment de dragons, de hussards et de chasseurs, assez de monde pour que, indépendamment de ce qu'ils m'ont envoyé, il leur reste encore 150 hommes au dépôt. Cette cavalerie viendra me joindre au printemps, où j'en formerai des corps pour ma réserve de l'intérieur, ou pour garder mes derrières. J'imagine que les 5es escadrons de ma grosse cavalerie sont formés; presque tous mes régiments de cavalerie sont ou vont être à plus de 600 chevaux, ce qui fait un effectif de plus de 700 hommes. Quand ils auraient tous un effectif de 1,000 hommes, ce ne serait pas trop. L'artillerie n'est même pas à son complet de guerre de 100 hommes par compagnie; il est donc important de le compléter et même de l'augmenter de 10 ou 20 hommes par compagnie.

Si, toutefois, toutes ces dispositions ne peuvent s'exécuter avec les 80,000 hommes, exécutez-les le plus possible, en faisant tomber également sur chaque corps la diminution, de manière que l'ensemble des idées se trouve réalisé.

Le régiment de vélites à pied de ma Garde ne me remplit pas son hui. Non intention et d'en faire un régiment de fusilies. Entender-vous avec les commandants actuels, et présentes-moi un projet. l'espère que mon régiment de fusiliers pourra venir à l'armée dans l'hiver et m'offir i 5 ou 1,600 hommes sous les armes. En formant le régiment de vélites en régiment de fusiliers, vous le compléters, et ce sera encore une ressource pour Paris et un réserve pour l'intérieur.

Je n'ai point perdu de monde; mais le projet que j'ai embrassé est plus vaste qu'aucu que j'aie jamais eu, et, dès lors, il faut que je me trouve en position de répondre à tous les événements. J'ai favorisé heaucoup l'Italie dans la répartition de la conscription de 1806; il faut donner spécialement aux régiments de quatre bataillons. Je crois que 8 ou 10,000 hommes sont suffisants pour la conscription de 1807.

Naportox

Archives de l'Empire.

## t1293.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Berlin, as novembre 1806.

Mon Cousin, je sous envoie des notes que vous lirze et que vous remettrez à M. Bourrienne, qui les présentera; celle relative au blocus de l'Angleterre sera publiée et imprimée partout; celle relative au Mecklenburg ne sera remise que quand vos troupes auront pris possession de ce pays, conformément aux instructions que je vous ai envoyées hier par un officier d'ardonnance?

Napoléon

Vous avez ordonné aux détachements de cavaleire qui étaient à Cassel de venir vous joindre : c'est une muuvaise mesure; quel parti peut-on litrer d'hommes isolés, qui manquent d'officiers et de sous-officiers? Envoyez à leur rencontre et dirigez-les sur Potsdam, Vous avez la cavaleire hollandaise, vous aurez hiendit le 96°, cela vous suffire; et e, si ceri-constances me faisaient penser qu'il soit nécessaire que vous ayez plus de cavaleire, je ne manquerai pas de vous euroyer une division de dragons. Pourvu que mes corps ne soient pas morrelés, tout est bon.

Conum. par M. le duc de Trevise.

#### 11294.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, s3 povembre 1806.

Le major général me fera faire un relevé des troupes qui forment les

Voer piece nº 11285.

garnisons d'Erfurt, de Magdeburg, de Wittenberg, de Stettin, de Spandau et de Küstrin.

Il me fera faire un état divisé en colonnes verticales: chaque colonne fera une époque d'une semaine; cet état me fera connaître ce qui est parti de France pour la Grande Armée, depuis la première senaine d'octobre jusqu'à la dernière semaine de décembre. Les dernières co-lonnes seront en blanc, mais on les remplira à mesure des départs.

Le désire avoir un second état divisé en autant de colonnes qu'il y a de semaines depuis le 1" octobre jusqu'au 30 éécembre, et qui présente tous les dépôts de cavalerie qui sont au delà du Rhin, en faisant connaître le nombre de chevaux partis chaque semaine. Les chiffres rouges indiqueront les chevaux, et les chiffres noirs les hommes.

On fera un troisième état jusqu'au 1" février, qui indiquera successivement tout ce qui arrivera.

Il faut écrire fréquemment au chef d'état-major du corps du maréchal Mortier, pour avoir sa situation.

Il faut donner l'ordre au général Teulié de se rendre à Hambourg, pour prendre le commandement de la division italienne; également au général Bonfanti de se rendre à la division italienne.

NAPOLÉON.

Dripht de la guerre. (En minute sux èreb, de l'Emp.)

#### 11295.

## 34° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Berlin, a3 novembre 1806

On n'a point encore de nouvelles que la suspension d'armes, signée le 17, ait été ratifiée par le roi de Prusse, et que l'écbange des ratifications ait eu lieu. En attendant, les hostilités continuent toujours, ne devant cesser qu'au moment de l'échange.

Le général Savary, auquel l'Empereur avait confié le commandement du siége de Hameln, est arrivé le 19 à Oldendorf, devant Hameln, a eu une conférence, le 20, avec le général Lecoq et les généraux prussiens enfermés dans cette place, et leur a fait signer la capitulution cijointe; 9,000 prisonniers, parmi lesquels 6 généraux, des mapsins pour nourrir 10,000 hommes pendant six mois, des munifions de toute espèce, une compagnie d'artillerie à cheval, 300 hommes à cheval, sont en notre pouvoir.

Les seules troupes qu'avait le général Savary étaient un régiment français d'infanterie légère et deux régiments hollandais, que commandait le général hollandais Dumonceau.

Le général Savary est parti sur-le-champ pour Nienburg, pour faire capituler cette place, dans laquelle on croit qu'il y a 2 ou 3,000 hommes de garnison.

En bataillon prussien de 800 boumes, tenant garnison à Cændowa, à l'exténité de la Pologne prussienne, a capitalé le 18 desant 150 classeurs du 3º régiment, réunis à 300 Polonais confédérés, qui se sont présentés devant cette place. La garnison est prisonnière de guerre; il y a des magasins considérables

L'Empereur a employé toute la journée à passer en revue l'infanterie du 4° corps d'armée, commandé par le maréchal Soult. Il a fait des promotions et distribué des récompenses dans chaque corps.

Monteur du 1<sup>th</sup> décrathre 1806. I En monte au Depte de la gorre )

11296.

A M. GAUDIN.

Berlin, så novembre 1806.

Je reçois le budget de 1806, que vous portez en recetle à sept ceuts millions. Mon intention est que l'enregistrement soit porté à cent quarante-cinq millions au lieu de cent quarante-trois; les douanes à cinquante millions au lieu de quarante-sept; les sels et tabacs au delà des Alpes à ring millions au lieu de quarte. Je ne saurais adhérer à ces réductions.

Établissez dix millions de ventes de domaines nationaux et de rentes; ce qui fera la somme que je veux donner à la caisse d'amortissement.

Les recettes diverses ne sont point assez portées à trois millions, vu qu'il

y a les impositions de Parme et Plaisance; ainsi il faut les porter à six millions.

Ajoutez aussi quatre millions au sel et quatre anz droits réunis pour porter mon holget à sept cent ringet millions. Yous feces sentir qu'un budget de sept cent vingt millions pour 1807, est le même qu'un budget de sept cents millions pour 1806, attendu qu'il y avait, en 1806, vingt millions des routes non compris dans le budget, et que nous portous, pour 1807, ces routes tant en recettes qu'en dépenses, afin d'établir plus d'ordre.

La mesure de distinguer ainsi la France et la France ultramontaine est lonne pour moi et pour mon ministre du trésor; mais cela ne doit point paraître dans le public, puisque la politique est de confondre et non de séparer.

Vous trouverez ci-joint le décret qui fixe les crédits de chaque ministère. Les détails des budgets seront établis en conséquence de ces bases dans l'approuvé que je mettrai au bas de chacun.

Vous n'avez pas mis dans les budgets l'article important des fonds des exercices arriérés, qui doivent appartenir à l'exercice où s'en est fait le reconvrement. Ces fonds doivent monter à trois ou quatre millions.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

11297.

A M. GALDIN.

Berlin , 94 novembre 18ufi.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la caisse d'anortissement avance les sòn, coo finnes, pour les différents travaux, jui doivent être fournis par la police et par l'octroi de Paris. Je vois cependant avec peine que ces caisses retirent les fonds dont j'ai marqué la destination. Gependant le principale est que les travaux ne soient pas dérangés.

Napoléon.

Archives de l'Empire

88

## 11298. A.M. MOLLIEN.

Berlin, als novembre (Sofi

Monsieur Mollien, Jai la avec intérêt votre rapport sans date, mais coté n° 2, sur la situation du trésor et de la place de Paris depuis le 1° oetobre. Le vois avec plaisir que vous avec réalisé une partie de mes espérances par la direction que vous avec donnée à votre service, et en fisiant servir le sobiligations eller-mêmes comme effets.

NAPOLÉON.

Comes, par M\*\* la constrese Mellies. (En minute ses Arch de l'Emp.)

#### 11299.

## A M. MOLLIEN.

Berlin, st novembre 1806

Monsieur Mollien, je désire que l'an prochain vous suiviez absolument le budget.

Je vous rétière d'avoir en caisse, et comme en dépôt, la solde de la Grande Armée jusqu'au s' octobre, de manière qu'indépendamment de tont événement et de chances quelconques cette solde puisse être payée sans déranger rien ni aux finances ni au crédit. Il faut donc qu'elle existe à Strasbourg, Navence et Paris en hons écus.

L'affaire des piastres est bien désagréable; aous perdons la l'intérêt de untre argent. Deusses vienement l'Espagne pour guiélle paye ses traites, Garnisser-vous d'argent pendant qu'il est à bon marché; vous ne series pas pardonnable ei vous n'avier pav vingt millions en caisse pour parer aux besoins imprévus. C'est ce dont il faut vous occuper lous les jours. Par résultat de la pais générale ou d'un échec quelconque, l'argent peut devenir rare et les bourses se resserrer. Ayet dont vingt millions en caisse indépendamment de la solde de l'armée, qui ne vous appartient pas et qu'in est q'un dépêt entre vos mains. Je n'a fait que parcourir vos états sur les resources de 1807, parce qu'un air ne sont pas d'arcessés dans la direction de mon esprit. Je ne pertà jamais de vue le système des excirices et du budget, et, du moment où vous me présentez un aperçu, je recours au budget de l'année, et, quand je ne trouve pas à y faire promptement des comparaisons, vos chilfres ne mes astisfont bas.

Ainsi, par la dernière loi, il n'y a plus d'exercice jusqu'à l'an xuı, mais l'an xuı, l'an xu et l'an 1806 existent encore. Peut-être sera-t-il possible. avec les bons, de donner ce qu'il faut à l'an xuı; mais l'an 1806 doit rester en pied.

Il faut donc, pour que je comprenne facilement la situation du trésor, que vous mettiez dans une première colonne le budget de 1806 tel que l'a établi le ministre des finances; dans une seconde colonne, ce qui sera recouvré au 1" janvier; la dernière colonne contiendra les observations qui feront connaître si le budget sera rempli. Cet état est plutôt du ressort du ministre des finances; expendant, pour connaître la situation des finances, il faut qu'il me soit euvoyé avec le second état, qui est de votre ministère.

Ce second état présentera : première colonne, ce que la loi accorde à chaque ministre; seconde colonne, ce que j'ai accordé sur le fonds de réserve; troisème colonne, les crédits que j'ai accordé s ébaque ministère par les distributions de mois, en y comprenant décembre, ce qui complète les quinze mois de l'exercice an xur et 1806; enfin la quatrième colonne présentera le crédit restant à chaque ministre.

Cet état devrait être accompagné d'une note de chaque ministre faisant connaître ses hesoins pour compléter le service de l'année 1806; alors seulement je verrai ce que je dois pour l'exercice 1806.

Je conviens aussi que cet état peut être plus du ressort du ministère des finances que du vôtre.

Après cet état viennent ceux que vous m'avez envoyés et qui sont alors intelligibles, c'est-à-dire votre situation des effets que vous réaliserez eu 1807. l'imagine que vous ne comprenez dans aucun état les fonds spéciaux et les dépenses spéciales. Ains j'ai évalué, pour quinze mois, ma dépense à huit cent quatervingt-quatorze millions. Combien ai-je dépensé? Combien le tréoutil aux ministres? Enfin ce dù sera-t-il nécessaire? car nous ne pourrons pas avoir toujours recours à des bons de la caisse d'amortissement. Il faudra done paser sur le service courant.

Ainsi, pour savoir si les sept cent vingt niillions que vous réaliseres dans l'année seront suffisonts, il faut savoir : "si vous prétendez faire face aux dépenses spéciales, et pour quelle quotité; s' si vous prétender faire face à ce que je dois sur 1806, et quelle est la quotité de ce dû. De quarantes-si à cinquante millions par mois seront vrobablement

suffisants dans le cours de l'année pour le service de l'exercice 1807, sans comprendre ce qu'il faudra payer chaque mois pour l'exercice 1806 ni aucune dépense spéciale.

Mais je vois toujours avec une grande peine soixante et donze millions dont vous ne pouvez pas venir à bout de vous rembourser.

Pour que je comprenne donc bien la situation des finances, il faut que vous vous concertiez avec M. Gaudin et que vous me fassiez ensemble un rapport là-dessus.

NAPOLÉON.

Comm. per M\*\* la comtence Mollien. (En mante sus Arch de l'Enq.)

## 11300. A M. MOLLIEN.

Berlin, s'i novembre 1806.

Monsieur Mollieut, vous me dities que la Garde impériale a dépassé son budget : je ne le crois pas. Tout ce que vous avez donné à la Garde, vous l'avez imputé comme masse, quoique vous eu ayez aussi payé la solde. Il faut réparer cette erreur dans les écritures; cela augmentera de quelques millions la solde et diminuera d'autant le matériel du ministre.

NAPOLÉON.

Geents, par M<sup>ee</sup> la comtesse Mollien (En minute aus Arch, de l'Emp.)

#### 11301.

## M. FOUCHÉ.

Berlin, så novembre 1806.

Je reçois votre lettre du 17. Je ne sois où vous avez été déchissrer à Paris que l'Espagne était contre la France. C'est une imagination des Anglais pour vous inquiéter.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 11302.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Berlin, 24 novembre 1806

Monsieur Dejean, pressez le recrutement des premiers bataillons des régiments suisses; faites écrire par M. de Maillardoz, et écrivez à M. Vial que, si les Suisses ne recrutent pas promptement ces bataillons, je le tiendrai à mauvaise volonté.

Faites en sorte que les chevau-légers d'Aremberg puissent entrer en campagne au commencement de février.

NAPOLEON.

Dipôt de la guerre. (Es munte ses âreb. de l'Emp.)

#### 11303.

## AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Berlin, så novembre 1806.

J'ai vu avec plaisir les travaux qu'a faits votre ingénieur hydrographe sur les ports de Venise et de Dalmatie. Faites-le continuer à Ancòne. Tarente, Castellamare et Naples, afin que nous ayons sur tout cela des ildées claires et positives.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 11304.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Berlin, at november 1806

Mon Gousin, vous ferez remettre à la princesse Auguste de Prusse une somme de 24,000 francs, et vous lui ferez payer à l'avenir 18,000 francs par mois et d'avance. Ce payement devra avoir lieu à compter du 1" novembre.

Déplt de la guerre

NAPOLÉON.

## 11305. AU GRAND-DUC DE BERG.

Berlin, 24 novembre 1806.

Je reçois votre lettre du 22; j'approuve le parti que vous avez pris de vous rendre aux avant-postes. l'attends des nouvelles de Duroc avant de me rendre en Pologne.

| Vous avez avec vous |     |    |    |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  |   |        |     |    |   |           |
|---------------------|-----|----|----|---|----|----|-----|-----|----|----|----|--|----|--|---|--------|-----|----|---|-----------|
| lein ,              |     |    | ٠. |   |    | ٠. |     | ٠.  |    | ٠, |    |  | ٠. |  |   | ٠.     |     |    |   | 4,800     |
| Les brigades Beker. |     |    | ٠. |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  |   |        |     |    |   | 1,200     |
| Nansou              | ly. |    |    |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  |   |        |     |    |   | 2,400     |
| Wilhaud             | ĺ., | ٠. |    |   |    | ٠. |     |     |    |    |    |  |    |  |   |        |     |    |   | 800       |
|                     | 1   | ol | al | é | le | ła | 1 1 | rés | er | 16 | ٠. |  |    |  |   |        |     |    |   | 9,200     |
|                     |     |    |    |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  |   | to fin | nie | ne |   | Consister |
| Davout              |     |    |    |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  | 9 | 2,     | 0   | 00 | ) | 1,200     |
| Lannes              |     |    |    |   |    | ٠, |     |     |    |    |    |  |    |  |   | 6,     | 0   | 00 | ) | 1,200     |
| Augereau            |     |    |    |   |    |    | ì.  |     |    | ċ  |    |  |    |  | 1 | 6,     | 0   | 00 | • | 800       |
| Jérôme              |     |    |    |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  | 1 | 9,     | ,0  | 00 | 9 | 9,000     |
|                     |     |    |    |   |    |    |     |     |    |    |    |  |    |  | 6 | 6.     | 0   | 00 | , | 5,200     |

Cavalerie de la réserve...... 9,200 

Total général...... 80,400

Je ne pense pas que les Russes puissent avoir plus de 30 à 40,000 hommes à Varsovie. Ney sera le 24 à Posen; Soult, le 25 à Francfort; Sahuc, le 27 à Posen; Grouchy, le 29; Lasalle, le 28. Ainsi il y aura une belle armée sur vos derrières.

l'ai fait commander tous mes chevaux sur la route, afin de pouvoir arriver promptement aux avant-postes.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11306. AU PRINCE EUGÈNE.

Mon l'ils, vous recevrez un décret pour faire au port de Venise un travail de 92,000 francs, qui est nécessaire pour que les vaisseaux puissent passer. Cette dépeuse sera prise sur les fonds du ministère de la guerre de mon royaume d'Italie. Rendez-moi compte si l'on a commencé à mettre des vaisseaux en construction.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. Mar la duchesse de Leuchtenberg (En minute on Arch. de l'Emp.)

#### 11307.

#### AU GRAND-DUC DE BERG.

Kustrin, a5 novembre 1806.

l'arrive à Küstrin. Je n'ai point de vos nouvelles depuis le 22, que vous partiez de Posen. Duroc m'écrit le 21 de Graudenz qu'il n'y a là aucune nouvelle des Russes. Il n'avait point trouvé le Roi, qu'on supposait à Kænigsberg, et il suivait son chemin pour le joindre. l'espère recevoir des nouvelles des avant-postes dans le jour. Tout me porte à penser que les Russes ont moins de 40,000 hommes. D'ailleurs, je serai prohablement demain au soir 26 à Posen.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 11308.

### AU MARÉCHAL MORTIER.

Kustrin, 25 novembre 1806, 2 lieures après cuidi.

Non Cousin, j'ai reçu votre lettre du 22. Le ne vois pas d'inconvient à différer de mettre le seellé sur la banque de Hambourg, pourtuqu'on n'en laisse point sortir de lingots; servez-vous de M. Bourrieune pour savair ce qu'il y a. Nous seze dû mettre à exécution, à l'houre qu'il est, le dérret sur le blieus de l'Angleterre. Ne tardez pas à mettre à exécution celui sur le Mecklenburg, et portez, connue vous l'écrit le major générat, une bonne partie de vos forces entre l'Elbe et l'Oder.

Donnez-moi fréquemment de vos nouvelles, et mettez-vous en correspondance avec le commandant de Stettin et le général Clarke, gouverneur de Berlin, pour savoir ce qui se passe et pouvoir agir selon les circonstances.

J'imagine que le 15' d'infanterie légère et le 58' ne doivent pas tarder à vons arriver, car ils ont dû partir le 20 de Wesel.

NAPOLÉON.

Lomm, par VI. le duc de Trésse. (Fa meste sus tork de l'Eng.)

## 11309. A L'IMPÉRATRICE.

Kustrin, 26 povember 1806.

Je suis à Küstrin pour faire un tour et quelques reconnaissances; je verrai, dans deux jours, si tu dois venir. Tu peux te tenir prête. Je serai fort aise que la reine de Hollande soit du voyage. Il faut que la grandeduchesse de Bade en écrive à son mari. Il est deux heures du matin; je viens de me lever; c'est l'usage de la guerre.

Mille choses aimables à toi et à tout le monde.

NAPOLÉON.

Lettres de Napoléon à Joséphine, etc

11310.

## A L'IMPÉRATRICE.

Meserita, 17 nesembre 1806, a heures du metin.

Je vais faire un tour en Pologne; c'est ici la première ville; je serai ce soir à Posen. Après quoi je t'appellerai à Berlin, afin que tu y arrives le même jour que moi. Ma santé est bonne, le temps un peu mauvais; il pleut depuis trois jours. Mes affaires vont bien. Les Russes fuient.

Adieu, mon amie; mille choses aimables à Hortense, Stéphanie et au petit Napoléon.

NAPOLEON.

Lettres de Napolésa à Jeséphine, etc.

## 11311. A M. DE TALLEYRAND.

Meserita, 17 novembre 1806.

Le roi de Prusse a déclaré qu'il n'était plus le maître de ratifier la supension d'armes, parce qu'il était jeté calièrement entre les bras des Busses. Si les plénipotentiaires n'en sont pas instruits, il est inutile de leur en parler, jusqu'à ce qu'ils l'apprennent. l'attendrai d'avoir caus évec Duroc, que je verrai ce soir, pour vous envoyre des ordres pour les plénipotentiaires. Je serai ce soir à Posen; vous pouvez vous préparer à venir m'y joindre incessamment avec M. Marct. Bethi se trouve trop loin aujourd'hui du gros de mon armée. J'ai fait appeler mon quartier général de Bethin à Posen.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères. (En muste seu Arch. de l'Emp.)

un.

29

## 11312. AU MARÉCHAL SOULT.

Meserita, 27 novembre 1806

Mon Cousin, je ne conçois pas que vous n'ayez pas eu de draps pour vos capotes à Berlin. M. Daru m'assurer que vous ne lui en avez pas demandé et qu'il a six mille aunes de draps à vous donner. Jei passé ici un marché avec un fabricant de Neserita, qui vous fournira, à votre pasage, cinq cents pièces de draps pour capotes. Ces cinq cents pièces fou luis à dix mille aunes. Vous less distribuerez sur-le-champ entre vos corps. Vous profiterez du peu de moments que vous aurez pour les faire couper; et les soldats les feront coudre comme ils pourron. Le même fabricant me promet deux mille autres pièces de draps dans quinze jours. Nous allons nous trouver fort embarrassés pour les souliers, si les corps n'en ont) pas fait venir.

Le général Legrand doit se tenir à Landsberg, qui est une petite ville où il sera fort bien.

Placex-vous de manière que vos troupes ne soient point fatiguées et ne se ressentent point trop du mauvais temps, en gagnant sur la route de Posen. Jespère que ce mauvais temps va finir; dirigez cependant vos quater régiments de cavalerie, qui souffrent moins du mauvais temps, sur Posen.

Le roi de Prusse n'a point ratifié la suspension d'armes. Il a déclaré qu'il était au ponvoir des Russes et qu'il ne pouvait rien faire.

Le grand-duc de Berg était hier à la suite des Russes, à une journée de Varsovie.

Je désirerais fort vous avoir à Posen, mais je désire encore plus que vos trompes ne se fatiguent point trop; rien ne me porte à penser, jusqu'à cette heure, qu'il y ait une grande nécessité.

L'ai trouvé hier à Landsberg un détachement du 75°, qui m'a paru très-beau; il aura sans doute rejoint son corps. Rendez-vous de votre personne à Meseritz, et établissez-y votre quartier général. Vous y serez plus à portée d'y recevoir les ordres.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En muste ous Arch. de l'Emp.)

#### 11313.

# AU GÉNÉRAL CLARKE,

GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE LA PRUSSE.

Mesents, 27 novembre 1606

J'ai fait donner fordre aus gouverneurs de Stettin, de Kastrin, Spandau, Magdeburg et Wittenherg de correspondre ave vous tous les jours. J'ai ordonné qu'il fût placé des postes le long de l'Odler; par le commandant de Stettin, jusqu'à Oderberg, et par celui de Kastrin, de Kastrin jusqu'à Oderberg; de sorte qu'il n'y aura plus sueune correspondauce sur l'Oder que par Stettin, Kastrin et Francfort. Dilignees, courriers, charotts de commerce, et. devront passer la rivière sur un de ces points. M. de Thiard commande la place de Dresde; il est fort convenable quvous vous mettie en correspondance avec lui.

Berlin peut être attaqué par la Poméranie suddiose : jai ordonué au maréchal Mortier de tenir à Rostock et à Anklam deux fortes divisious, qui formerout de 13 à 15,000 hommes; non-seulement elles coutiendront les Suddois, mais aussi serviront de réserve pour se porter à Berlin et partout où il sera nécessaire.

Des partis ennemis peuvent partir des bords de la Vistule pour lenter un coup de mais ur Stettin, legros de mon arreise opferant sur le haut de la Vistule ; jui donné des ordres circonstanciés dans ce seus au coumandant de Stettin. J'ai ordonné qu'une partie des dépôts de cavalerie fut portée sur l'Oder; dans un cas d'événement pressant, on trouvent toujours dans ces dépôts un millier de clevaux qui repousereinnet les partinenemis. Dans ce ces suéme jai ordonné au commandant de Stettin de prévenir les généraux du corps du maréchal Mortier, qui ont ordre de venir au secour de Stettin de bouder l'Oder. Une révolte à Berlin me paraît difficile. Je pense que, des 1,600 hommes de garde nationale, vous devez n'en armer que 800, sous prétetet que fessish manquert; un fusil peut servir à deux hommes; ils se le passeraient. Il y aura à Berlin assez de garnison pour pouvoir contenir la population. D'ailleurs, le dépât de Potsdam sera toujours en mesure de fournir un millier d'hommes, ainsi que les garnisons de Stettin, de Khatrin, et enfin le corps du maréchal Mortier, si les choses devenaient graves. Le principal est de ne souffir à Berlin in fusils, in canons, ni sabres; tout doit être enfermé soigneusement à Spandau et dans les places fortes. La populace sans armes ne peut rien faire. Au moindre événement, vous devez faire arrêter le prince Neguste et le mettre à Spandau, en otage. Vérifiez ce que sont devenues les armes provenant du désarmement. Si on les a laissées à Berlin, finite-se transporter sans délai à Spandau.

Je vais vous envoyer à Berlin, pour garnison, deux bataillons de Nassau qui font bien le service.

Enfin, cependant, si l'ennemi parvenait à passer l'Oder, ou d'un autre côté menaçait Berlin, vous vous retireriez dans la citadelle de Spandau, après avoir prévenu le plus possible les commandants des différentes places et donné des ordres pour qu'on n'éprouve point de pertes.

Je vais ordonner la formation de plusieurs colonnes et campa volants qui pourront se trouver à Berlin et porcourir les provinces. D'ailleurs pendant longtemps vous aurez des troupes de passage. En exigent que les commandants de Wittenberg, Magdeburg, Erfurt, etc. vous écrivent fréquemment, vous sarez toujours sur quoi vous pouvez compter. Un division de cuirassiers de 2,000 hommes, que commande le général Espagne, n'arrivera guère que dans quinze jours à Berlin; enfin des hatallons provisioires, formés de consentis que jorganie à Mayence, arriveront à la fin de décembre et en janvier, et vous fourniront plusieurs milliers d'hommes.

Portez une grande attention à ce qu'il n'y ait ni canons ni armes à Berlin, à ce qu'il n'y en ait que dans les places fortes. Envoyez des individus inspecter les lieux où il y a eu des combats du côté de Prenzlow, pour en retirer tous les canons qui pourront s'y trouver et les envoyer dans les places fortes. Il y a un conseiller du grand-duc de Berg qui a servi à Wesel et dans la campagne passée; il parle bien allemand, c'est un homme sûr; vous pouvez vous en servir avec avantage pour la police. Sur toutes choses, écrivez tous les jours afin qu'on sache ce qui se passe.

Portez une grande surveillance à ce que l'on confectionne des souliers et qu'on les envoie à Küstrin; le temps devient mauvais, et l'on commence à en avoir très-grand besoin.

On avait conclu ici une suspension d'armes avec le roi de Prusse, qui a déclaré qu'il ne pouvait point la ratifier, parce qu'il était entièrement au pouvoir des Russes.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 11314.

## A M. DE TALLEYRAND.

Posen, s8 novembre 1806.

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous ai écrit hier de Meseritz que le roi de Prusse n'avait pas voulu ratifier la suspension d'armes. J'imagine qu'à l'heure qu'il est vous aurez eu une communication de ces messieurs. Comme le maréchal Duroc ne m'a rapporté aucune communication par écrit, j'attendrai une réponse de ces messieurs pour prendre un parti. En attendant, je désire que vous partiez sur-le-champ pour vous rendre à Posen. Dites la même chose à M. Maret, qui pourra partir avec vous. Les deux plénipotentiaires prussiens se rendront également à Posen. Vous et M. Maret yous passerez à Francfort-sur-l'Oder, Meseritz et Posen; il vous faudra trente-six heures pour arriver. Les plénipotentiaires de Saxe et de Saxe-Weimar recevront une autorisation de partir vingt-quatre heures après vous, et vous direz au grand chambellan de Saxe d'être tranquille, et qu'arrivé à Posen, la paix sera signée. Les plénipotentiaires prussiens passeront par Küstrin, Landsberg, Schwerin, Birnbaum et Posen, et seront accompagnés d'un officier que leur donnera le général Clarke. Ils ne devront pas se détourner de la route que je viens de prescrire. Le général Clarke fera partir en avant un courrier pour leur préparer leurs chevaux. Vous leur direx que je ne puis avoir grande confiance en eux, puisqu'ils sont désavoués; non que j'attache une graude importance à la suspension d'armes, que je ne m'en souciais goêre; mais que cette manière de traiter prouve le peu de confiance qu'on a en eux.

Je désire que les plénipotentiaires partent de Berlin le plus tôt possible, parce que Lucchesini continue son métier d'intrigant; et, quoique cela n'ait pas d'inconvénients, cela ne peut pas avoir non plus d'avantages.

Le roi de Prusse a déclaré au maréchal Duroc qu'il s'était jeté entre les bras des Russes. Le roi de Prusse ne peut pas avoir pour excuse qu'il est forcé par les Russes, car le général Bennigsen a déclaré qu'il obtenpérera à tout ce que ferait la Prusse.

Vous savez que le bruit qui a courra que llamelin n'était pas pris est faux, car il n'y a eu qu'une flausea elerte. La ville ne s'en est pas moins rendue, et le général Savary a fait 9,000 prisonniers. Il est probable que le prince Marat est eutré hier à Varsovie. Les flusses ne paraissent pas se trouver en nessure pour l'iver bataille.

Je me porte bien

NAPOLÉON.

Si vous n'avez pas de nouvelles de Vienne, écrivez-y, et mandez que l'on m'écrive, par la Gallicie, à Varsovie, en expédiant un secrétaire de légation, qui verra tout ce qui se passe.

Archaves dus allianes étrangères (En moute aux Arch. de l'Eup.)

11315.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Poen, 18 november 1846

Faites mettre dans les journaux de Berlin que Hameln s'est rendu; le général Savary a fait 9,000 prisonniers, dont quatre généraux, parmi lesquels le général Lecoq. Expédiez un officier avec les plénipotentiaires prussiens. Ils suivront la route dont M. de Talleyrand vous donnera la note.

Faites mettre dans les journaux, dans quatre jours d'éi, qu'une suspension d'armes avait été signée entre MM. Lucehesini, de Zastrow et le maréchal Duroc; que le roi de Prusse a dédaré n'être pas en pouvoir de la ratifier, étant dans le pouvoir des Russes. Faites connaître cette nouvelle dans ce sens.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11316.

Posen, aS novembre 180b.

AU GRAND-DUC DE BERG.

Mon Prère, je suis arrivé hier iei. Jattends vos nouvelles du 3 é et as 6; le nisi encore que vos nouvelles du 3 da soir. Le marchal Ney a déjà une de ses divisions réunie iei. Tout est en marche. J'ai donné l'ordre à ma Gürste et à mon petit quartier général de s'arrêter à Kutno, afin que cela pusses faire les escortes et me servir en route. Le supses d'ailleurs que vous n'en avez pes besoin. Tout le reste de la cavalerie de la réserve sers réuni dans deux jours.

Le marchal Duroc, qui a 6té à Osterode et qui y était le 9\u00e1, na vacuen trace des Busses et rien qui annone leur passage par là mass on lui a donné les mêmes renseignements que ceux que vous avez reçus de Varsovie, ce qui prouve qu'ils sont laux. Cest la mode des Busses. Ce qui prouve encore que cela est faux, e'est ce qu'ils mettent en seconde ligne sous le général Essen, tandis que les troupes de Bennigsen, au moins pour les deux tiers, sont des troupes qui chient à Austerlitz. Les prisonniers et déserteurs que vous avez ne manqueront pas de vous instruire de cela. Du moment que vous sevez arrivé à Varsovie, laissec cantonner le long de la Vistule, à dix lieues sur la gauche, les corps du maréchal Lannes et du maréchal Augreeau. Tachez de réunir tous les moyens de passage, et euroyez le long de la frontière autrichienne pour

savoir ce qui s'y passe, les troupes qu'ils y ont et la position qu'ils y tiennent.

Napoléon.

Posen, aS november 1806.

Archives de l'Empere.

#### 11317.

# 35° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

L'Empereur est parti de Berlin le 25, à deux heures du matin, et est arrivé à Küstrin le même jour, à dix heures du matin. Il est arrivé à Meseritz le 26, et à Posen le 27, à dix heures du soir. Le lendemain. Sa Majesté a reçu les différents ordres des Polonais. Le maréchal du palais, Duroc, a été jusqu'à Osterode, où il a vu le roi de Prusse, qui lui a déclaré qu'une partie de ses états était occupée par les Russes, et qu'il était entièrement dans leur dépendance; qu'en conséquence il ne pouvait ratifier la suspension d'armes qu'avaient conclue ses plénipotentiaires, parce qu'il ne pourrait pas en exécuter les stipulations. Sa Majesté se rendait à Kœnigsberg.

Le grand-duc de Berg, avec une partie de sa réserve de cavalerie et les corps des maréchaux Davout, Lannes et Augereau, est entré à Varsovie. Le général russe Bennigsen, qui avait occupé la ville avant l'approche des Français, l'a évacuée, apprenant que l'armée française venait à lui et voulait tenter un engagement.

Le prince Jérôme, avec le corps des Bayarois, se trouve à Kalisz.

Tout le reste de l'armée est arrivé à Posen, ou en marche par différentes directions pour s'y rendre.

Le maréchal Mortier marche sur Anklam, Rostock et la Poméranie suédoise, après avoir pris possession des villes hanséatiques.

La reddition de Hameln a été accompagnée d'événements assez étranges. Outre la garnison destinée à la défense de cette place, quelques bataillons prussiens paraissaient s'y être réfugiés après la bataille du 14. L'anarchie régnait dans cette nombreuse garnison. Les officiers étaient insubordonnés contre les généraux et les soldats contre les officiers. A peine la capitulation était-elle signée, que le général Savary reçut la lettre ci-jointe, nº 1, du général von Schœler; il lui répondit par la lettre nº II1. Pendant ce temps la garnison était insurgée, et le premier acte de la sédition fut de courir aux magasins d'eau-de-vie, de les enfoncer et d'en boire outre mesure. Bientôt, animés par ces boissons spiritueuses, on se fusilla dans les rues, soldats contre soldats, soldats contre officiers, soldats contre bourgeois. Le désordre était extrême. Le général von Schœler envoya courrier sur courrier au général Savary, pour le prier de venir prendre possession de la place avant le moment fixé pour sa remise. Le général Savary accourut aussitôt, entra dans la ville à travers une grêle de balles, fit filer tous les soldats de la garnison par une porte et les parqua dans une prairie. Il assembla ensuite les officiers, et leur fit connaître que ce qui arrivait était un effet de la mauvaise discipline, leur fit signer leur cartel, et rétablit l'ordre dans la ville. On croit que, dans le tumulte, il v a eu plusieurs bourgeois tués.

Monteur du 15 décembre 1806 (En minute au Déolt de la enerer l'

## 11318. A M. CAMBACÉRÉS.

Posen, 29 novembre 1506

Je recois votre lettre du 20, Je suis dans la capitale de la grande Pologne. Une de mes armées est aux portes de Varsovie. Les Polonais sont animés de la meilleure volonté. Ils forment des compagnies à pied et à cheval avec une grande activité. Ils montrent une grande ardeur de recouvrer leur indépendance : la noblesse, le clergé, les paysans ne font qu'un.

NAPOLÉON.

Archaves de l'Empire

Ces lettres sont au Mouiteur, à la suite du bullet

## 11319 A. M. CAMBACÉRÈS.

Name of the last o

Mon Consin, je vous ai laissé maître de l'affaire de cette ridicule conspiration. Je crois qu'il y aurait du mal à la laisser dans l'obscurité, parce qu'elle a déià fait tron de bruit, et que, dès lors, elle passerait dans l'opinion pour être plus importante qu'elle n'est. Il y aurait du mal à la produire devant la haute cour. Il faut renvoyer le rapport du procurent général au Conseil d'état, et décider qu'il y a bien eu tentative de renverser l'état; qu'il y a crime particulier; qu'aucun personnage important ne se trouvant compromis, cette affaire ne peut être du ressort d'un tribunal tel que la haute cour, dont le principal but est d'être instituée pour la sûreté de l'état, mais des tribunaux ordinaires, dont la destination est de réprimer les crimes particuliers; que l'affaire dont il est question est un crime particulier, dans ce sens qu'il y avait si peu de probabilité de succès que l'état n'a couru aucun danger. Après ce raisonuement, le Conseil d'état conclura au renvoi devant le tribunal criminel de l'aris, et, si le Conseil d'état voit de la difficulté à renvoyer l'affaire au tribunal de l'aris, il la renverra aux tribunanx spécianx ordinaires, et on fera demander par mon commissaire près la cour de cassation qu'elle soit renvoyée au tribunal criminel de Paris. Voilà, je crois, la marche à suivre. Ensuite je yous dirai, pour yous, que, tout en croyant qu'il faut donner quelque publicité à cette affaire, je ne pense pas qu'elle doive faire répandre du saug. Mon intention est donc que, lorsque le tribunal aura condamné les coupables, l'exécution soit suspendue jusqu'à ce qu'il m'en ait été référé comme en demande de grâce. Les pièces du procès feront paraître l'affaire dans son jour, et, si elle est telle qu'elle se présente actuellement, je peuse qu'il sera convenable de commuer la peine.

NAPOLÉON.

Grants, par M. le duc de Cambacérès. (En recete sec tech, de l'Emp 1

#### 11320.

#### A M. DE CHAMPAGNY.

Poses, so macoley abofi.

Monsieur Champagny, j'approuve que vous rendiez exécutoire la contribution sur les Julis des départements, pour indemniser les rabbins et membres de l'assemblée de Paris. Moyennant cette indemnité, mon intention est qu'ils restent à Paris et que le sanhédrin soit convoqué dans le plus court déla;

Quant au projet d'organisation de la nation juive, il faut que le sambédrin soit rassemblé. Convoques-le pour une époque telle que je puisse lui reuvoer tout ce qui doit y être réglé. Il faut ôter des lois de Moistout ce qui est intolérant; déclarer une portion de ces lois lois civiles et politiques, et ne laisser de religieux que ce qui est relatif à la morale et aux devoirs des citovens francais.

#### NOTE RELATIVE AT SANHÉDRIN.

- 5 lº. Pour narcher d'une manière régulière, il faudrait commence par déclarer qu'il y a dans les lois de Moise des dispositions religieuses et des dispositions politiques; que les dispositions religieuses sont inmanbles, mais qu'il n'en est pas de même des dispositions politiques, qui sont susceptibles de modification; que c'est le grand sanhédrin qui seul establir cette distinction; que, pendant tout le temps que les Julius sont restés dans la Palestine et formaient corps de nation, les circonstances politiques étant les mêmes que du tenaps de Moise, les grands sanhédrins n'ont point été dans le cas de faire cette distinction; que, depuis que les Israélites ont quitté leur patrie, il n'y a plus eu de grand sanhédrin. Ayrès la déclaration de ces principes viendra l'application.
- 1° La polygamie était permise; elle doit cesser de l'être aux Juifs qui sont répandus dans l'Occident, tandis qu'elle peut l'être encore à ceux de l'Orient, en considération de la situation particulière où ils se trouvent.
  - 2° Selon la loi de Moise, les Juifs ne regardaient comme leurs frères

que ceux qui professient la même religion. Cela devait d're lorsque le peuple juif était environné de peuples idoldtres qui avaient juré une haine commune aux enfants d'Israël; cela peut cesser d'être quand cette situation a changé, et c'est ce que le sashiédrin établire en décidant qu'on doit considérer comme frères tous les hommes, quedque religion qu'ils professent, s'ils ne sont pas idoldtres et ai les Israélites jouissent au milieu d'eux des mêmes droits qu'eux-mêmes.

3° Cette fraternité étant établie, il en doit résulter l'obligation de défendre le pays où les Israélites jouissent des mêmes droits que les autres citoyens, de même que, selon la loi de Môise, ils doivent défendre le temple de Jérusalem: le sanhédrin doit en faire une loi positive.

h° De la doctrine qui établira que les Juifs doivent considérer les Chrétiens comme frères, il résultera non-seulement que les mariages entre Juifs et Chrétiens ne sont point anathèmes, mais la nécessité de les recommander, parce qu'ils importent au salut de la nation.

5° et 6° La répudiation et le mariage doivent être assujettis à l'observation préalable des formalités prescrites par le Gode Napoléon.

7° et 8° Les explications sur le prêt à intérêt, à peu près telles qu'elles sont établies dans le projet, dérivent également de la fraternité reconnue. o° Les professions utiles.

Ajoutez aux dispositions de la décision proposée une invitation à devenir propriétaires.

10° Enfin une obligation de la propriété.

Toutes ces décisions appartiennent au grand sanhédrin, et c'est seulement de cette partie dogmatique que le travail prescrit par le ministre fait mention.

8 II. Des dispositions d'organisation et de discipline doivent aussi être prises, et elles paraissent appartenir à l'assemblée générale. Ainsi l'assemblée générale déterminera :

1º L'organisation de sanhédrins ou de consistoires administratifs par arrondissement et par département, et celle d'un consistoire ou sanhédrin central, et les attributions de ces institutions qui doivent exercer une police sévère sur les rabbins;

- 9° Le nombre des rabbins, la manière dont ils seront payés, leurs obligations et leurs attributions;
- 3° Les conditions nécessaires pour être autorisé à faire le commerce, et la manière dont cette autorisation sera donnée, sous l'approhation de l'autorité locale:
- 4° La probibition de toute espèce de commerce, du droit de tirer des lettres de change, de l'exercice du brocantage, de la faculté d'avoir boutique à tont individu qui ne sera pas pourvu de l'antorisation cidessus;
- 5º La prohibition pendant dix ans, à tous les Israélites qui ue prouveraient pas qu'ils possèdent en France des hiens fonds, de la faculté de prêter sur hypothèque, el l'autorisation aux propriétaires de fonds, en limitant la faculté de prendre hypothèque à une somme égale à la valeur du fonds qu'ils possèdent;
- 6º L'obligation, dans chaque département ou arrondissement de sanhédrin ou consistoire, de n'autoriser, sur trois mariages, que deux mariages entre Jufis et Juives, et un mariage mi-parti entre Jufi et Chrétien; si cette disposition parait d'une exécution trop difficile, il faut preudre des mesures d'anvitation, d'instruction, d'encouragement, de commandement qui puissent conduire à ce but;
- 7° L'obligation de fournir une quantité de conscrits proportionnée à la population israélite, sans qu'il puisse y avoir de remplacement d'un Israélite autrement que par un Israélite.

D'autres dispositions pourraient être prescrites; mais elles viendront ensuite.

S III. Parmi celles établies ci-dessus, il en est plusieurs qui son tonoseulement de discipline, mais encore de législation, et pour lesquelles le concours du Conseil d'état est nécessaire. Ainsi le grand sambélrin expliquerait les dispositions politiques de la loi de Moise, prescrirait commo dogme les objet qui se trouvent dans son ressort. Essemblée générale des Israélites, faisant une sorte de convention avec l'administration, et en considération des savatages que la révolution a secordés aux Juis. seil d'état ferait les règlements nécessaires pour l'exécution des dispositions et des prohibitions indiquées ci-dessus.

Il y a dans tout ceci un mélange de dogmes, de discipline, de législation, d'où résulte la nécessité d'un grand sanhédrin, d'une assemblée générale des Israélites et d'un concours mutuel de l'autorité publique.

Il faut beaucoup de réflexion et de discernement pour distinguer d'une manière précise ce qui doit appartenir dans ce plan au grand sanhédrin, à l'assemblée générale et au Conseil d'état.

Si un sénatus-consulte était nécessaire, on n'y verrait pas de difficulté; mais il ne serait pas possible de procéder au moyen d'une loi, attendu qu'il s'agit d'arriver par des dispositions civiles à des résultats politiques.

5 IV. Le principal but qu'on s'est proposé a été de protégre le peuple. de venir an secours des campagnes et d'arrache plusieurs départements à l'opprobre de se trouver vassaux des Juiss; car c'est un véritable vasselage que l'hypothèque d'uue grande partie des terres d'un département à un peuple qui, par ses meurs et par ses lois, formait une patiennet à un peuple qui, par ses meurs et par ses lois, formait une fant partier de la la commanda de s'emparer du territoire, an fut olhigé d'opposer des obstades à ses progrès. De même, la suseraineté des Juis s'étendant sans cesse au moyen de l'usure et des hypothèques, il devient indispensable d'y mettre des bornes. Le deuxième objet est d'atténuer, sinon de détruire, la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société dans tous les pars du monde.

Il fant arrêter le mal en l'empêchant; il faut l'empêcher en changeaut les Juiss.

L'ensemble des mesures proposées doit conduire à ces deux résultats. Lorsque sur trois mariages il y en aura un entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d'avoir un caractère particulier.

Lorsqu'on les empêchera de se livrer exclusivement à l'usure et au brocantage, ils s'accoutumeront à exercer des métiers; la tendance à l'usure disparaîtra.

Lorsqu'on exigera qu'une partie de la jeunesse aille dans les armées.

ils cesseront d'avoir des intérêts et des sentiments juifs; ils prendront des intérêts et des sentiments français.

Lorsqu'on les soumettra aux lois civiles, il ne leur restern plus, coumeluifs, que des dogmes, et ils sortiront de cet état où la religion est la seule loi civile, ainsi que cela existe chez les Musulmans, et que cela a toujours été dans l'enfance des nations. C'est en vain qu'on dirnit qu'ils ne sout avilis que parce qu'ils sont vests, en Pologne, où ils sont nécessaires pour remplacer la classe intermédiaire de la société, où ils sont considérés et puissants, ils n'en sont pas moins vils, malpropres et portés à toutes les pratiques de la plus basse improbité.

Les spéculateurs proposeraient sans doute de se borner à introduire des améliorations dans leur législation; mais cela serait insulfisant. Le bien se fait lentement, et une masse de sang vicié ne s'améliore qu'avec le temps. Cependant les peuples souffrent, ils crient, et l'intention de Sa Majsséé est de venirà leur secours.

Il faut user concurremment de deux moyens, dont l'un est d'arrêter l'incendie et l'autre de l'éteindre.

De là la nécessité d'employer en même temps le grand sanhédrin, l'assemblée générale des Juiss et les dispositions réglementaires délibérées par le Conseil d'état.

Le grand sanhédrin a pour lui les vœux et l'opinion de tout ce qu'il y a d'éclairé parmi les Juifs de l'Europe. Avec cet appui il est le maître de supprimer de la législation de Moise les bois qui sont atroces et celles qui n'appartiennent qu'à la situation des Juifs dans la Palestine.

NAPOLÉON.

Comm. per MM, de Champagny.

11321.

A M. CRETET,

GOLVERNEER DE L4 BANGLE

Posen, ny novembre 1800.

Je reçois votre lettre du 15 novembre. Je ne puis qu'applaudir à 4a mesure, que vous m'annoncez que la Banque a prise, d'autoriser les villes de commerce à tirer sur elle à vue et à lui faire des remises de

Au premier aperçu, ceci se présente comme extrêmement avantageux pour l'universalité des villes de l'Empire, et comme très-avantageux à la ville de Paris, en tendant à centraliser les pavements dans cette ville. et c'est peut-être le seul moven de porter la Banque de Paris à un certain degré d'élévation. Je ne suis embarrassé que de savoir comment vous agirez ensuite pour ne pas admettre indistinctement les traites de toutes les villes de commerce. Vous avez done établi dans chaque ville un comité d'escompte? ear il y aurait de grands abus à solder à vue contre des remises à trois mois qui ne seraient pas sûres, ou qui ne seraient que des papiers de circulation; il y en aurait aussi à ce qu'une maison de commerce de Bordeaux ou de Lyon, espérant profiter du privilége de la Banque, basât des opérations sur ces payements à vue, et que la Banque les refusat. Comment juger que ees remises ne présentent pas assez de sûreté? Cette mesure ne se présente pas bien dans ma tête; mais, puisque vous l'avez réalisée, vous avez trouvé moyen d'en éloigner les inconvénients, et. en le supposant ainsi, ce ne peut être qu'une chose extrêmement avantagense.

Quant aux réductions d'escompte, je pense que c'est très-convenable, et je ne puis les voir qu'avec satisfaction. Vous savez que nous voulons rétablir l'intérêt légal à einq pour cent.

Quant à l'emploi de l'escompte de l'argent, j'ai été frappé de ce que ous me dites, qu'il faut trouver à donner de l'emploi aux capitaux. Mais il me semble que le trésor publie prend autant d'argent qu'on veut à six pour cent, soit pour les obligations, soit pour les billets de la ceisse d'amortissement. Il me semble que, la rente étant à 7 a. il y a toujours un profit de sept pour cent; il y a même du temps avant qu'elle monte à 80, et alors même elle donne encore six pour cent. Le ne crois seq qu'en Angleterre on trouve un meilleur placement, puisqu'en Angleterre le trois pour cent, étant à 60, forme les cinq pour cent au pair, et qu'enfin il y aura constamment pour les gens seusés une grande différence d'avoir son argent dans un pays qui a du papier monnaie, ou dans un pays où il n'y en a pas; entre un pays où il n'y a pas d'inpòl sur les rentes et un pays où l'on impoe non-seulement les rentes nationales, mais même les rentes étrangères; et il est naturel qu'elles subissent le même sort, puisque l'établissement des rentes au profit des personnes étrangères est déjà une chose contraire au crédit, le premier principe du crédit étant que le trésor doit payer les créances sans s'embarrasser à qui elles appartiennent.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11322.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Posen, so novembre 1506

Mon Cousin, je n'approuve point le projet de cantonnement; il est mal fait. On m'en présentera un nouveau dans lequel le corps du maréchal Ney sera cantonné sur la route de Posen à Promberg; le corps d'armée du maréchal Soult, sur la route de Posen à Varsovie; la division d'Hataptoul, sur la Warta, entre Posen et Obernik; la division Grouchy, sur le chemin de Glogau; la division Sahuc, à Pudewitz, sur le chemin de Thorn; le grand pare restera au lieu où il est. Les cantonnements servoit au plus éloignés de Posen de docup eptites lieues ou six meilen.

Napoléon.

Dépôt de la guerre.

#### 11323.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Posen, 29 novembre 18+6.

Mon Cousin, donnez ordre aux officiers de la seconde légion du Nord de se diriger sur Posen. Ils dirigeront tous leurs soldats pour être incorporés dans la première légion. Donnez ordre au maréchai Kellermann de me rendre compte de la formation de la première légion du Nord. Il me fera connaître comme elle est composée et de quelle nation sont les officiers. Le maréchal Kellermann nommera un officier pour commander

XIII.

cette légion, et le général Zajonchek se rendra en toute diligence à Posen.

NAPOLEON

Depôt de la guerre. to supper our Arch. de l'Eran. I

11325.

ALL GRAND-DUC DE RERG

A VARSOVIE.

Posen, 29 novembre 1806, 10 heures du soir

Je reçois vos lettres des 26 et 27. Jai vu avec plaisir que, le 28, vos troupes ont dû entrer à Varsovie. I'v ai envoyé un des deux hommes qui ont signé la proclamation et que vous connaissez, et je l'ai chargé de faire connaître secrètement mes intentions à ses compatrioles. Maintenez une bonne discipline, assurez les subsistances de l'armée et rendez-moi compte de tout, Le prince Jérôme doit être arrivé aujourd'hui à Kalisz, Mon intention est de lui donner l'ordre de se rendre à Breslau. Le maréchal Ney se rendra à Thorn, où j'ai l'intention de passer la Vistule, Ramassez tous les bateaux, afin de pouvoir passer sur tous les points du moment que l'aurai nu corps de l'autre côté.

Tout le reste de la réserve de cavalerie arrive à Posen demain. Le maréchal Soult y arrive le a décembre. Nommez commandant de Varsovie un général intelligent et probe. J'attends quelqu'un de Paris pour le nommer gouverneur de cette ville. Conciliez-vous les Polonais. J'ai donné ordre au général Walther de rester à mi-chemin, pour pouvoir placer des escortes. Ma Garde à pied et le reste de ma Garde à cheval sont arrivés à Posen.

Le maréchal Mortier avec 20,000 hommes arrive à Anklam.

Archives de l'Empire

11325. AU MARÉCHAL MORTIER.

Poven, 29 novembre 1806, to beures du sor.

NAPOLEON.

Mon Cousin, le major général vous fait connaître mes intentions. Il

fast qu'avec un corps de 15 à 16,000 hommes, et vingt-quatre à trentepièces de canon attelées, vous soyez prêt, de la Poméranie et de l'Oder, à vous porter sur la Visitule, si cela était nécessaire. Le ne dois pas dédaigner, dans les chances de la fortune, 16,000 braves commandés par vous. Mes trouges sont entrées à Varsovie hier 28.

Procurez-vous des souliers; la saison vient où ils sont bien nécessaires, voyez si on ne pourrait pas en faire venir de Hambourg une vingtaine de milliers de paires sur Stettin, où nous en avons trè-grand besoin. Composez bien vos divisions; ayez de bons généraux de division et quatre ou cinq bons généraux de brigade. Des généraux Intelligents et intrépides assurent le succès des affaires. Prenez le général Lacombe Saint-Michel pour commander votre artillerie. Dans ees guerres-ci, l'artillerie est de première nécessité; il faut que vous en ayez trente pièces. Le roi de Hollande pourrait en euvoyer quelques-unes de Hollande à ses troupes. Il est cependant nécessaire qu'il y ait des canonniers et des batteries à l'embouchure des rivières. Faites pour le mieux. Envoyez-moi en détail la composition de vos divisions, afin que je sache le degré de confiance que je dois avoir dans chacune.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le due de Trévise.

11326.

AU PRINCE EUGÈNE.

Peers, sg november 1806

Mon Fils, vous trouverez ci-joint le décret pour les places d'Italie. Je ne veux dépenser que 1,300,000 francs à Palmanova; sur ces 1,300,000 francs, mon intention est que d'abord on prenne les fonds nécessaires pour achever entièrement les contrescarpes de deux lunettes, et fonder deux escarpes. Quand un ouvrage a une contrescarpe, il est à l'abri de toute attaque. Du moment que la guerre se prépare, on fraise et palissade les ouvrages, et ils sont à l'abri de toute insulte. En outre il faut faire un magasin à poudre. Ce sont là les travaux les plus importants II y a à Palmanova des souterrains pour contenir les objets d'artillerie.

Quant à la garnison, des blindages le long du talus des remparts offrent plus de súreté aux soldats que toutes les easernes; il sera cependant nécessaire d'en faire une belle pour hôpital; mais on peut l'ajourner à une autre année.

Je ne veux dépenser que 200,000 fraucs à Osoppo; je n'y veux qu'une citadelle.

Je ne veux rien dépenser à Pizzighettone, Rocca d'Anfo, Peschiera, Porto-Legnago, Mantoue.

Je veux seulement dépenser 200,000 francs à Porto, c'est-à-dire à la partie qui est sur la rive gauche. Le veux relever cet ouvrage de manière que la place défende bieu l'Adige. J'accorde 200,000 francs pour Pietole de Mantoue, pour revêtir entièrement eet ouvrage.

NAPOLÉON.

Comm. per S. A. I. M<sup>ee</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En minute sen Arch. de l'Emp.)

11327.

Poses, ag nevembre 1866.

Je vois avec plaisir que les malades commencent à diminuer. Tout va aller de micux en mieux de votre côté.

J'occupe tout le pays en decà de la Vistule. Les Polonais de toutes les classes montrent le plus grand enthousiasme.

Je désire toujours que vous fassiez passer le plus de régiments de cavalerie que vous pourrez en Italie. Cette arme vous coûte beaucoup et est peu utile, à ce que je vois.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

11328. A. M. FOUCHÉ.

Poses, 3o sovembre 1806.

La lettre que vous m'avez envoyée de Kosciuszko à ses compatriotes est ridicule; ce n'est qu'une amplification de rhétorique. Le sujet du retour d'Ulysse dons sa patrie ne peut prêter à aucune allusion de ce côté-di; il pourrait seulement en prêter d'un autre côté. D'après ce que vous me dites, il paraît qu'il n'y a pas d'inconvénient à le donner. Dites à M. de Luçay de le faire jouer.

Je lirai avec plaisir le manuscrit de Rulhière sur la Pologne. J'en ai entendu parler avec éloge. Cet écrivain s'est déjà montré historien du premier ordre dans sa relation de la mort de Pierre III.

Si Kosciuszko veut venir, bien; sans cela on se passera de lui. Il serait pourtant bon qu'il vînt.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 11329. A M. GAUDIN.

Posen, 3a sovembre 1806.

Je reçois votre lettre du 30 novembre. Pour que la diminution du produit des douanes, cette année, soit le résultat des prohibitions de toiles de coton de fabrique étrangère, il faudrait me faire connaître ce que vous avez perçu sur le coton brut. Je n'ai pas entendu perdre neuf millions dans cette opération, mais remplacer un impôt par un autre. Dites-moi encore un mot là-dessus, je vous prie.

Naporéox

Archives de l'Empire.

#### 11330.

## AU GÉNÉRAL JUNOT.

Posen, 30 novembre 1806

Le ministre de la guerre donne ordre au régiment de fusiliers de ma Garde de partir le 1 s décembre de Paris, en poste, pour être rendu à Mayence le 19 ou le 20. Mon intention est que ce régiment soit fort de deux bataillons de quattre compagnies chacun, chaque compagnie de 180 hommes, les deux bataillons formant un total de 1,500 hommes. Vous les passerez en revue à leur départ, et vous vous assurerez qu'ils ont quatre paires de souliers, une aux pieds et trois dans le sac, et leurs capotes. Passez la revue du régiment de dragons de ma Garde. Vous en avez fait partir 200 hommes; leurs chevaux les attendent à Berlin; mais il sera nécessaire qu'ils aient apporté leurs selles. Ce régiment a encore 140 hommes disponibles ; faites-les partir ; ils prendront à Nancy les chevaux qui doivent leur être fournis, en apportant leurs selles de Paris. Par ce moven, je me trouverai avoir, en janvier, un régiment de dragons de trois escadrons. S'il y en avait d'autres disponibles, il faudrait les faire partir. Il serait très-avantageux d'avoir un quatrième escadron. On peut faire partir en poste les 140 dragons pour Nancy, si cela est nécessaire, c'est-à-dire si les chevaux sont livrés à Nancy avant que ce détachement puisse y arriver. Je vous recommande bien de visiter vos cinq escadrons de dragons; je vois qu'ils commencent à avoir des chevaux; et de les faire manœuvrer fréquemment devant vous, à pied et à cheval. Vous avez là un millier de chevaux prêts à se porter partout où les circonstances le rendraient nécessaire.

Voyez M. Lacuée pour qu'il soit affecté sur la réserve de Paris, de la conscription de 1807, le nombre d'hommes nécessaire pour compléter le 1' et le 2' régiment de la garde de Paris, lls sont aujourd'hui bien faibles; et, pour que je ne perde rien à ce qui sera fourni à ces deux régiments sur la réserve de 1807, je désire que vous fassiez partir le 1" bataillon de chacun des deux régiments, complété à 600 hommes, ce qui fera 1,200 hommes. Vous choisirez un des deux colonels pour les commander, et les officiers les plus propres à faire la guerre. Vous garderez à Paris les plus sûrs, et vous ferez partir les autres; ils seront bons pour l'armée. Cela affaiblira votre garde à pied de 1,200 hommes; mais, M. Lacuée vous donnant 1,200 conscrits de la réserve de Paris et des départements environnants, vous réparerez dans un clin d'œil cette perte. Vous aurez le temps de les exercer; avant la belle saison vous anrez vos 1,600 hommes disponibles. Concertez cette mesure avec M. l'archichancelier et MM. Lacuée et Dejean. Vous ferez partir les deux bataillons en poste, en même temps, pour qu'ils arrivent à Berlin vers le 8 ou le 10 janvier. Ayez soin qu'ils aient quatre paires de souliers, une dans les

pieds et trois autres dans le sac, et leurs capotes. Ce corps sera joint à la réserve et servira avec la Garde.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 11331.

#### AU GÉNÉRAL BOURCIER.

Page 30 novembre 1806.

Je reçois votre lettre de Potsdam, Il vient effectivement de France ungrande quantité d'hommes à pied appartennt à divers régiments de cavariere. Tout çela se dirige sur Potsdam, Quand vous auriez 4,000 chevaux à leur donner, ce ne serait pas trop, Gardez donc hien précieusment les chevaux que vous avez de reste, pour ces hommes à pied. Le mei-50,000 france à votre disposition; ne vous laisses point manquer d'argent. Établissez seulement une bonne comptabilité, parce que tout re qui est compte d'argent doit être net. Chargez quelqu'un de faire les fonctions de quartier-maître de ce dépôt. Le pays où je suis est uu pays d'immenses plaines; on ne suarrit avoir trop de evalveire.

Je vois, par votre éfait n° 1, que vous avez 2,000 chevaux el 1,600 hommes. Je dérie que vous puisseu m'envoye hiendit ces 1,600 hommes montés. Vous avez 7,18 cuirassiers et carahiniers et vons n'avez que 500 chevaux. Il faut choisir les chevaux les plus hauts que vous trouverze parmi ceux que vous avez, et les leur donner. Ils changeront ensuite ces chevaux lorsque les circonstances le permettront. Je vois que vos dépôts sont composés éd. 3,000 hommes et de 4,000 chevaux. Ainsi donc vous avez 4,700 hommes et 6,000 chevaux. Si tous ces chevaux sont blessés, il n'y a rien à ditre; mais, s'ils ne joignent pas l'armée par défaut de quelque raccommodage de selles ou autres babioles pareilles, ce serait votre faute. Faites fourrir tout ce qui est nécessaire, et n'éparguez rien pour envoyer biendt au millifer de chevaux. Jenvi bien ces 6,000 chevaux que vous avez, et je vondrais bien les avoir sur la Vistule. Vous ne m'annoncez que coo hommes montés; c'est bien put de chous.

Faites-moi un nouvel état en dix colonnes, dans chacune desquelles

vous mellrez le nombre de chevaux que vous avez dans le cas de rejoindre l'armée dans une semaine, à compter du « décembre. Ce sera sans doute hypothétique, puisque cela dépendra de la guérison des chevaux, mais enfin ce sera tel que vous le jugerez.

Faite-moi faire un autre état qui me fera connaître combien, sur ces 6,000 chevaux, il y en a de blessés; faites des échanges. Donnez des chevaux non blessés à ceux qui ont des selles en règle. Vous pouvez, par ce moyen, m'envoyer » ou 3,000 chevaux. Si vous arrangez bien cela, il ne vous restera que des chevaux blessés. Toul le reste doit partir, puisque tous les bommes du petit dépôt ont leurs selles.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

FIN DU TREIZIÈME VOLUME.

# TABLE

DES

## PIÈCES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| No.            |                             | T                                  |                                                                                                               |       |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>puticus | DATES                       | DESTINATABLES                      | SOMMAIRE DES PIÉCES                                                                                           | C3463 |
|                | 1806.                       |                                    |                                                                                                               |       |
| 10547          | a5 juillet.                 | La Princesse<br>Stéphanie de Bude. | Recommundations : sentiments affecturus à témeigner                                                           |       |
|                | Setto-Cloud.                |                                    | à l'Électeur et à sa familie                                                                                  |       |
| 10548          | g5 jullet,<br>Supt-Cloud.   | Berthier.                          | Ordre concernant les indomnités accordées ent cantons<br>de la Bassère qui ont le plus souffert de la guerre. |       |
|                |                             |                                    |                                                                                                               |       |
| 10549          | a5 feithet.<br>Seint-Good.  | Dejeas.                            | Observations sur un projet de fietifications pour Beu-                                                        | - 1   |
|                |                             |                                    | logue                                                                                                         |       |
| 10550          | s6 juillet.<br>Seat-Cloud.  | Le même.                           | Autorisation pour direct, dans en feosé de la citadelle<br>d'Autors, on mor fermant l'arsenal.                |       |
|                |                             |                                    |                                                                                                               |       |
| 10551          | g6 juillet.<br>Sent-Cloud.  | Portafia.                          | Intention d'organiser, sons délai, prof séminaires<br>metropolitains; rapport à présenter.                    |       |
|                |                             |                                    |                                                                                                               | - 1   |
| 10552          | a6 juillet.<br>Seint-Clead. | Le Prince Eugène.                  | Nauvelles da Monténigre. Ordre de tenir Lemarois<br>et Dubesme en mesore de secontr Naples,                   |       |
|                |                             |                                    |                                                                                                               | - 1   |
| 10553          | a6 juillet.                 | Le même.                           | Commandement on chef de Marmont sur toutes les<br>troupes en Dalmatie, à Bagune, à Caltaro                    | 5     |
|                | a6 millet.                  |                                    | Plainte de la manaise direction donnée aux ouéra-                                                             | -3    |
| 1055 t         | Solet-Good.                 | Le Boi de Naples.                  | Boos militaires dans le rejueme de Niples                                                                     | 6     |
|                |                             |                                    |                                                                                                               | - 0   |
| 10555          | a8 juill-t.<br>Sept-Cleat.  | Telleyroad.                        | Convoers à demander à la Porte pour soumettre le<br>Montiengre                                                |       |
|                |                             | Lemensis.                          |                                                                                                               | _2    |
| 10556          | s8 juillet.<br>Sext-Ched.   | Losserosi.                         | Importance de correspondre avec Raguse. Ordre de<br>veiller sur Naples et les étals romans.                   | 8     |
| 10557          | a8 millet.                  |                                    |                                                                                                               | -° I  |
| 16221          | Sept-Good.                  | Le Prince Eugline.                 | fastroctions pour le général Marmont en Dalmatie et<br>à Ragner; troupes dont il dispose                      |       |
|                |                             |                                    |                                                                                                               | - 0   |
| 10558          | a8 juillet.                 | Le Roi de Naples.                  | Ordee de digager le général Beynier. Conseils pour<br>priparer les fantes qui ont été faites.                 |       |
| 10559          |                             |                                    |                                                                                                               |       |
| 10009          | ag juillet.<br>Seint-Cont.  | Cambacérès.                        | Opinion à faire connaître sur les effets que produire<br>la legadation contre les émigres                     | 13    |
| 10560          |                             |                                    | D'essen : demande d'un rapport sur les fabriques de                                                           |       |
| 10260          | ng juillet.<br>Sunt-Clent.  |                                    | powdre en listie                                                                                              | 10    |
|                |                             |                                    |                                                                                                               |       |
| 10561          | ag juillet.<br>Sent-Good.   |                                    | Décision conférent à Jusot, gouverneur de Paris, le<br>commandement de la s'édition militaire                 |       |
|                |                             |                                    | Observations sur les états récapitulatifs des armes per-                                                      |       |
| 18562          | og ysillet.<br>Suni-Grad.   | Dejcon.                            | Observations sur les élais récapitulatifs des armes per-<br>latives et des approvisionnesses de poudre        | 15    |
| 10563          |                             |                                    | Trunpes que deit rennuyer Marmont, Ordre d'orga-                                                              |       |
| 10263          | ng juillet.<br>Saint-Cloud. | Le Prince Eugène.                  | Trumpes que don renvoyer Marmont, Ordre d'orga-<br>niner avec soin les dépôts de l'armée de Dalmatie.         | 16    |
|                |                             |                                    |                                                                                                               |       |
| 18564          | ag juillet.<br>Sun-Cloud.   | Le Rot de Hollande.                | Befor d'agréer un nouvel ambassadeur. Défense de<br>deltraire les places tories de la Bollande                | 17    |
|                | Sun-Cloud                   |                                    | are an area of the programme                                                                                  | -17   |
|                |                             |                                    |                                                                                                               |       |

| <u>12</u> |                                      |                     |                                                                                                                 |               |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PIÈCES    | DATES                                | DESTINATABLES       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                             | PARTI         |
|           | 1806.                                |                     |                                                                                                                 | _             |
| 10565     | ag juillet.                          | Le Roi de Hollande. | Blême d'avoir suspendo l'exécution des sentences de                                                             |               |
|           | Snipt Cloud.                         |                     | mort dans le royauese                                                                                           | 17            |
| 10566     | 3n juillet.<br>Seist-Clord.          | Portelis.           | Note sur l'organisation à donner aux séminaires mé-<br>tropolitains; projets de décrets demandés.               | 17            |
| 10567     | 30 juillet.                          | Berthier.           | Observation au sujet des indemnités pour la Bavière,<br>Demande en cas de voyage de l'Empereur à Munich,        | 21            |
| 10568     | 30 juillet.<br>Saint-Cloud.          | Le Prince Eugène.   | Ordre de faire étudier quel est parmi les poets de<br>l'Istrie celui qu'il est le plus convenable de fortifier. | 21            |
| 10569     | 30 juillet.                          | Le même.            | Recommandation de bien traiter les patriotes de Bo-                                                             |               |
|           | Suss-Cloud.                          |                     | logne, qui cat toujours été du parti fracçais                                                                   | - 12          |
| 10570     | 3o juillet.                          | Le même.            | Défense d'envoyer docénavant, sans ordre de l'Empe-<br>reur, des armes ou munitions en Dalmatie.                |               |
| 10571     | 3o juillet,                          | Le même.            | Approbation des mesures prises relativement aux bi-                                                             |               |
|           | Saint-(Zoud.                         | a. Just             | pitaux et établissements publics à Veniss                                                                       | 93            |
| 10572     | 30 juillet.<br>Sent-Good.            | Le Roi de Naples.   | Conseil de ne point garder de troupes à Naples et de<br>les échelonner pour agir contre les Anglais             | +3            |
| 10573     | 3o juillet.                          | Le même.            | Même sojet. Nécessité de gouverner avec vigueur, et                                                             | $\overline{}$ |
|           | Sext-Cloud.                          |                     | de réprimer l'insurrection de la Calabre                                                                        | 26            |
| 10574     | So juillet.<br>Funt-Cloud.           | Le Boi de Hollande. | Permission de former une Garde avec des soldats<br>français. Reproche de mesures trop precipèles                | *9            |
| 10575     | 3o juillet.                          | Le Priece Jeschim.  | locorenance des considérations presumelles invo-                                                                |               |
|           | Seint-Cloud.                         |                     | quées par Mural relativement à Wesel                                                                            | 30            |
| 10576     | 31 juillet.                          |                     | Décision en réponse à des dames italiennes deman-<br>dant à porter une décoration autrichienne                  | 30            |
| 10577     | Sunt-Cloud.                          |                     | Ordre de mettre différents valueaux en construction                                                             | -30           |
| 10577     | 31 juillet.<br>Sent-Cleed.           | Derrès.             | d'Toulon, Rochelori et Anvers                                                                                   | 31            |
| 10578     | 31 juillet.<br>Sout-Good.            | Le Boi de Naples.   | Ordre de placer en échelons les troupes envoyées au<br>secours de Beynier. Avis.                                | 39            |
| 10579     | Norst-Cired.                         | Rapp.               | Différences remarquires en confractant on livret en-                                                            | 31            |
| 103/9     | Nust-Cloud.                          | перр.               | toyé par ce général et des états de abastico                                                                    | 33            |
| 10580     | 1" août.<br>Sent-Cloud.              | Le Prince Eugène.   | Mesures à prendre pour organiser dans le Frioul le<br>n' corps de la Grande Armée; ordres divers                | 31            |
| 10581     | r" solt.                             | Le Boi de Naples.   | Voes de l'Empereur relativement aux places qu'il con-                                                           |               |
|           | Sent-Clead.                          |                     | vient de fortifier dans le royaome de Naples                                                                    | 36            |
| 10582     | r" seút.                             | Le Roi de Hollande. | Invitation à soumettre uo projet sur les places fortes.<br>Conseits pour la formation d'une armée               | 38            |
|           | Seas Cloud.                          |                     |                                                                                                                 | 38            |
| 10583     | 1" ardt.<br>Seiet-Cloud.             | Le même.            | Ordre de faire conneitre quelle serait la composition<br>d'une armée qui se réunirait à Etrecht                 | 39            |
| 10584     | r" aoât.                             | Le même.            | Plainte pour avoir retenu les carabiniers d'un régi-                                                            |               |
| 10585     | Sect-Cloud.                          | Berthier.           | ment d'infanterie légère envoyé à Wesel                                                                         | 39            |
| 10585     | 1 <sup>er</sup> andt.<br>Seat-Cloud. | Berthier.           | Avis de la continuation des meuvements de troupes<br>dirigées sur le Rhio.                                      | 30            |
|           | - Chief.                             |                     |                                                                                                                 | -3            |
|           |                                      |                     |                                                                                                                 |               |

| go-<br>des<br>prácas | DATES                                  | DESTINATABLES       | SOMMATTE DES PIÈCES                                                                                            | P44D |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10586                | 1806.<br>e sedt.                       | Talleyrand.         | Order d'instruire Lalorest des difficultés entre Murat                                                         | ,    |
|                      | Seet-Cloud.                            |                     | el la Prome; protestations pacifiques                                                                          | ĥο   |
| 10587                | e soit.<br>Seize-Cloud.                | Le Prince Josebian. | Reproche de trop de précipitation ; désir de s'entendre<br>avec la Prusse. Avis de mouvements de troupes       | 61   |
| 10588                | 3 soit.                                | Le Boi de Naples.   | Mauvaises conditions de défense de la place de Garte.                                                          |      |
| 10589                | Seize-Cloud.<br>5 model.               | Cambacórès.         | Troupes qui aeraient rappelies en cas de guerre<br>Envoi d'un rapport sur le maire et les objoiots de          | - 61 |
|                      | Saint-Cloud.                           |                     | Bordeaux; presonnes à consulter sur leurs opinions.                                                            | 60   |
| 10590                | 5 solt.<br>Seet-Cont.                  | Fouché.             | Reproche de trop grande indulgence envers des indi-<br>vidus contax pour être hostiles su gouvernement.        | 4.   |
| 10591                | 5 nodt.                                | Le Boi d'Espagne.   | Aris des négociations ouvertes entre lord Yarmouth                                                             |      |
| 10392                | Soint-Cloud.                           |                     | et la général Clarke pour traiter de la paix                                                                   | 43   |
| 10397                | S asit.                                | La Reine d'Espagne. | Réposse à des féliclations ; assurance d'inséré pour<br>la mine d'Étrorie, fille de la mine d'Espagne.         | 44   |
| 10593                | 5 self.<br>Seint-Clear,                |                     | Décision : dessander à Vienne la position des acteurs<br>de libelles coutre l'Empereur.                        | 85   |
| 1059A                | 5 solt.                                | Tallerrand.         | Ordre de monacer le aénat de Nuremberg s'il n'arrête                                                           | -    |
|                      | Seize-Cloud.                           |                     | pas la publication de libelles contre l'Empereur                                                               | 45   |
| 10595                | 5 soit.<br>Seint-Cloud.                | Dejeus.             | Satisfaction à témoigner aux soldats d'artiflerie et du<br>graie qui out auxirgé Garle; récompenses accordées. | 65   |
| 10596                | 5 soit.<br>Seizo-Cloud.                |                     | Décision relative au jeune Fonthonne sollicitant une<br>place d'élève à l'école de Fontainebleus               | 46   |
| 10597                | 5 sout.<br>Saint-Cloud                 | Berthier.           | Mesures de rigueur contre les libraires d'Augabourg<br>et de Nuremberg éditeurs de pamphlets                   | 46   |
| 10598                | 5 selt.                                | Lefebvre.           | Promosse à ce maréchal d'un commandement en rep-<br>port avec as dignité                                       | 47   |
| 10599                | Seet-Cloud.<br>5 acút.<br>Seint-Cloud. | Le Prince Eugène.   | Recommandation de ne point fatiguer le soldat par<br>de feumes murches                                         | 47   |
| 10600                | 5 aoút.                                | Le Bei de Naples.   | Arrivée à Paris des négociateurs anglais. Promesse de                                                          |      |
|                      | Seint-Cloud.                           |                     | ne pas ceder la Sicile; conseils.                                                                              | 48   |
| 10501                | 5 soit.<br>Seint-Clead.                | Le Roi de Hollande. | Observations relativement à la formation d'une garde<br>bollandaire                                            | 48   |
| 10602                | 5 andt.<br>Sent-Good,                  | Dejean.             | Ordra d'admettre à l'hitel des Invalides les militaires<br>blesses dans la dernière compagne                   | 49   |
| 10603                | 6 août.<br>Seut-Chreit.                | Portalis.           | Note concernant un projet pour l'organisation des<br>missions à l'intérieur.                                   | tg   |
| 10604                | 6 solt.                                | Talleyrand.         | Observations de l'Emporeur sur un projet de traité                                                             | So   |
| 10605                | Seist-Cloud.<br>6 août.                | Le même.            | avec l'Angleterre.  Ordre de ne pas permettre que le consul d'Angleterre                                       | 96   |
| 10003                | Suint-Cloud                            | ar with.            | relatine à Dissante.                                                                                           | 55   |
| 10606                | 6 soit.<br>Seat-Cloud                  | Soult               | Espair d'une solution parifique; préparatifs redou-<br>tables faits dans l'hypothèse contraire                 | 55   |
|                      |                                        |                     |                                                                                                                |      |

| And<br>day | DATES                   | DESTINATABLES      | SOMMAINE DES PIÈCES                                                                                | PARES |
|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PIE BS     |                         |                    |                                                                                                    |       |
|            | 1806.                   |                    |                                                                                                    |       |
| 10607      | 6 rout.                 | Decreis.           | Benseignements demandés sur Saint-Domingue et sur                                                  |       |
| 10007      | Sent-Good.              | Detter.            | les petites lles vosines.                                                                          | 56    |
| 10608      | 6 post.                 |                    | Note contenant des observations sur Venise considé-                                                |       |
|            | Saint-Cloud.            |                    | rée comme place forte                                                                              | 57    |
| 10609      | 6 août.                 | Le Prince Engline. | Ordre relatif aux Italieus qui ont porté les armes                                                 |       |
|            | Seat-Cloud.             |                    | contre leur pairie. Argent & envoyer & Leurision                                                   | 61    |
| 10610      | 7 exist.<br>Saut-Cloud. | Fouché.            | Mosures sérères ordennées à l'occasion de démonstra-<br>tions resulistes à Montaghan.              | 60    |
| 18611      |                         | Datas              |                                                                                                    |       |
| (8611      | 7 accid.                | Dejean.            | Projet approavé pour l'île de Buderich; manière dont<br>les travaux doivent étre entrepris         | 63    |
| 10612      | 7 redt.                 | Le même.           | Ordre concernant in fort projeté à Kehl, dont l'Em-                                                | _     |
| -          | Seed-Cloud              | and the same of    | pereur approuve le trucé                                                                           | 64    |
| 10613      | 7 août.                 | Le même.           | Ordre de frire travailler aux contrescurpes de l'en-                                               |       |
|            | Scientificant           |                    | ceinte de Palmamera                                                                                | 64    |
| 10614      | 7 sout.                 | Le même.           | Observations son des projets du général Lery pour les                                              |       |
|            | Sout-Cloud              |                    | fortifications d'Osoppo                                                                            | 65    |
| 10615      | 7 aoil.<br>Saist-Cloud  | Le même.           | Défense de fortifier Monfalcone, qui est dominé de<br>lous chiés.                                  | 65    |
|            |                         |                    |                                                                                                    | 64    |
| 10616      | 7 troft.<br>Seet-Cloud. | Le mésse.          | Ordre d'aller visiter à l'improviste le Prytanée mili-<br>taire de Saint-Cyr.                      | 66    |
| 10617      | n anid.                 |                    | Décision défendant d'enrôler des Français dans le ré-                                              | - 00  |
| 10017      | Noon Closed             |                    | giment des chasseurs banovneus                                                                     | 66    |
| 10618      | 7 soot.                 | Le Prince Eugène.  | Défense d'envoyer en Dalmatie des hammes isolés.                                                   |       |
|            | North Cloud             |                    | Rapport du genéral Charpentier mai fondé                                                           | 67    |
| 10619      | 7 août.                 | Le même.           | Envoi du catéchisme adopté pour la France; désir                                                   |       |
|            | Sent-Good               |                    | qu'il le soit aossi pour le roysume d'Italie                                                       | 68    |
| 10620      | 7 soit.                 | Le Roi de Naples.  | Espair que des renforts sont parvenus à Beynier et                                                 | 68    |
|            | Sunt Cloud.             |                    | que les Auglais ont été obliges de se rembarquer.                                                  | 08    |
| 19621      | S noit.                 | Gaodin.            | Demande d'un état des terrains vagues qui, en verta<br>du Code civil, appartiennent au domaine     | 69    |
| 10622      | N noit.                 | Fouché.            | Ordre de faire démentir un article de journal appon-                                               | -79   |
|            | Sent-Cloud              | r outer.           | cant la signuture de la paia avec l'Angloterre                                                     | 69    |
| 10623      | 8 août.                 | Le prime.          | Ordre de faire épier et arrêter une femme pensionnée                                               |       |
| _          | Sust-Cloud.             |                    | par l'Angleterre                                                                                   | 70    |
| 10624      | 8 août.                 | Talleyrand.        | Envoi d'une lettre concernant Lucchesini; opinera de                                               |       |
|            | Sent Cloud              |                    | l'Empereur à son égard                                                                             | 70    |
| 10625      | 8 solt.                 | Le même.           | M. de Barante, auditeur, désigné pour porter au roi                                                |       |
|            | Sant-Glad.              |                    | et à la reine d'Espagne des lettres de l'Empereur.                                                 | 71    |
| 10626      | 8 audt.<br>Sust-Cloud.  |                    | Dérision rappelant qu'aucun déplacement d'artillerie<br>ne doit être fait sons ordre de l'Empareur | 71    |
| 10627      | S andt.                 |                    | Décision au sujet des officiers français qui acreptent                                             | - "   |
| 10021      | Sunt-Cloud              |                    | du service en Hollande on à Naples                                                                 | 78    |
|            |                         |                    |                                                                                                    | -     |
|            |                         |                    |                                                                                                    |       |

| ge-<br>des<br>rescus | DATES                     | DESTINATABLES                       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pag23 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 1806.                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 10628                | g solt.                   | La Driver France                    | Commission and affect on defined as friend Dandals at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 10028                | Sold-Chel.                | Le Prince Englas.                   | Concruises mutuelles que doivent se faire Dandolo et<br>Marmont. Avertissement confidentiel à Marmont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79    |
| 10629                | g soit.<br>Sent-Cloud.    | Le Boi de Naples.                   | Organisation des gardes provinciales jugée plus dan-<br>gareuse qu'utile. Conseils militaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74    |
| 10630                | In solt.                  | Le infine.                          | Necrete de réuser les détachements des régifients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |
| _                    | Sunt-Cloud.               |                                     | dissinutes dans le regarant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79    |
| 10631                | 10 soit.<br>Seist-Cloud.  | Junet.                              | Ordre pour la formation, près de Paris, d'un camp<br>de 9,000 hommes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 10632                | 10 8065.                  | Decris.                             | Reproche à un capitaine de vaisseau pour n'aveir pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79    |
| 10632                | Seret-Cloud,              | Decres.                             | Reproche a un capitante de vasseau pour n'aver pas<br>su prendre un consei ennemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8a    |
| 10633                | 11 audt.                  | Le Prince Joschim,                  | Plainte à porter d'une violation du territoire du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |
|                      | Seint-Charl.              | an a read posterior.                | grand-duché de Berg par des officiers prussèces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8n    |
| 10634                | es sedt.                  | Le Boi de Hollande,                 | Conseil d'attendes moderne trenns recore avant d'en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| -                    | Sunt-Clead.               |                                     | Conseil d'attendre quelque temps encore avant d'en-<br>voyer des lettres de notification aux souverains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81    |
| 10635                | 19 solt.                  | Le Roi de Naples.                   | Nouvelles. Envoi da renforts. Conseils pour la dispo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                      | Saint-Cloud.              |                                     | situe des troupes et l'expédition de Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81    |
| 10636                | +3 sodt.                  | Le Princesse                        | Satisfaction d'apprendre la grossesse de cette prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                      | Saint-Cloud.              | Stiphenie de Bade.                  | cese, Beremusalstines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83    |
| 10637                | 13 soft.                  | Le Prince Primet.                   | Notifs pour lesquels tous les états de l'empire ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83    |
|                      | Saint-Cloud               |                                     | manique ne font pas partie de la Confederation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63    |
| 10638                | 13 solt.<br>Saist-Cloud.  | Le Grand-Duc<br>de Hesse-Darmstadt, | Assurance d'amitié ; promesse de protéger les états et<br>les intérêts du grand-duc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85    |
| 10639                | 13 audt.                  | L'agrico Électeur                   | Béponse à ce prince demandant si d'anciens engage-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                      | Sasat-Cloud.              | de Trines.                          | ments served remplie & aun egard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85    |
| 10610                | t3 aoút.                  | Le Boi de Hollande.                 | Nécessité de mettre une imposition sur la Hollande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                      | Sent-Cloud.               |                                     | pour entrefesir une artuee el une fiolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85    |
| 10651                | 13 aodt.                  | Le mêue.                            | Bemerchment pour des avis sur la cour de Prusse, Pré-<br>pareixle multaires à continuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86    |
|                      | Scint-Cloud.              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 01  |
| 10642                | s & ands.<br>Seigt-Cloud. | Durac.                              | Second accordes so kitchef Abmed et à un nommé<br>Barthélemy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86    |
| 10613                | t h andt.                 | Fouché.                             | M. de Narbonne éloigné de Paris pour ses liamons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 50  |
| 1001-3               | Sect-Cloud.               | Postur.                             | avec ford Lauferdale; autres mesures de police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87    |
| 10614                | 15 andt.                  | Tallerrand.                         | Inviolabilité du territoire de la Confédération du Rhip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     |
|                      | Sunt-Cloud.               | Table (1-4)                         | à faire proclamer à Francfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87    |
| 10645                | a h soit.                 | Le mime.                            | Plaistes à faire à Florence de la protection que reçoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                      | Sect-Cloud                |                                     | le comprere aughis à Livourne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88    |
| 10546                | e fe monit.               | Mosten.                             | Observation & faire an contre-amiral Allemand sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                      | Salet Cloud               |                                     | son caractère. Viscino à Buchefort et à Bordenux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88    |
| 10547                | 15 sodt.                  | Le Prioce Engine.                   | Nouvelles de famille. Promesse au sujet d'un prochain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                      | Seint-Cloud.              |                                     | totage du vior-rei à Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89    |
| 10648                | of soft.<br>Seat-Cload    | Le mine.                            | Demande de renseignements sur les conscrits enveyés<br>an Italie et sur les soldats qui out élé réformés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89    |
|                      | April - 1981              |                                     | The state of the s | - 29  |
|                      |                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| No.<br>des<br>Prácias | BATES                    | DESTINATAIRES       | SOMMAIBE DES PIÈCES                                                                                         | PARRI |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                       | 1806.                    |                     |                                                                                                             |       |
| 10649                 | 1 Å andt.<br>Sunt-Cloud. | Le Prince Eugène,   | logénieurs chargés de faire ne repport sur le port de<br>Venise. Projet d'y construire des vaisseaux de 7 h | 90    |
| 10650                 | 15 artit.<br>Sunt-Cloud. | Le Boi de Hollande. | Necessité de ressembler à Flessingue des munitions<br>savales; magasus à remeltre our agents frauçais.      |       |
|                       |                          |                     |                                                                                                             | 90    |
| 10651                 | 1 h noit.<br>Seat-Cloud. | Decrès.             | Ordre pour prendre possession de Flessingue qui,<br>plus tard, devra dependre entièrement d'Auvers.         | 91    |
| 10652                 | 15 août.                 | Le Grand-Duc        | Officiers accordés à ce prince sur sa demande. Becom-                                                       |       |
|                       | Sout-Cloud.              | de Berg.            | mandation d'organiser les troupes du grand-duché.                                                           | 91    |
| 10653                 | 15 acút.                 |                     | Décision : refus de nommer capitaine un officier dont                                                       |       |
|                       | Seat-Cloud               |                     | la bravoure peut être contestée                                                                             | 93    |
| 18658                 | 16 artis.                | Dejean.             | Envoi de notes sur des places d'Italie. Instructions                                                        |       |
|                       | Next-Cloud.              |                     | pour les travaux à faire à Goppo                                                                            | 92    |
| 10655                 | 16 août.                 | Le Prince Eugène.   | Ordre de charger Sorbier d'étadier, avec quelques                                                           |       |
|                       | Soiet-Cloud              |                     | ingénieurs, les localites autour de Venne                                                                   | 93    |
| 10650                 | 16 acút.<br>Sent-Clend.  | Le Bei de Naples.   | Brigade nonvellement formée à incorporer; ordre de<br>remover les officiers et som-officiers aux dépôts     | 96    |
| 10657                 | 17 acit.                 | Le mine.            | Jugement sur le géneral Dumas. Nécessité politique                                                          | 1     |
| -                     | Bambourlet.              |                     | d'une révolte à Naples. Recommandations                                                                     | 95    |
| 10658                 | 17 solt.                 | Darre.              | Ordre de proposer la nomination d'architectes poor                                                          |       |
|                       | Ramboudlet,              |                     | les pelais de Rambenillet et de Compiègne                                                                   | 96    |
| 10659                 | 17 août.                 | Talley rand.        | Ordre d'annoucer à Metternich le centrée des troupes                                                        |       |
|                       | Rambourlet.              |                     | en France et le renvai des priscensiers,                                                                    | 97    |
| 10660                 | 17 sedt.                 | Berthier.           | Ordre de préparer le retour de l'armée, mais d'at-                                                          |       |
|                       | Rambourliet.             |                     | tendre la ratification du traité tree la Busse                                                              | 98    |
| 19861                 | 17 avol.<br>Renderation  | Le Prince Engine,   | Ménagements à conserver envers Venise; intention d'y<br>laisser les chefs-d'enure qui s'y trouvest          | 98    |
| 10662                 | 18 april.                | Talleyrand.         | Refus de conserver à Paris on agent diplomatique                                                            |       |
|                       | Renbeatlet.              |                     | anglais, si l'Angleterre ne conclut pes la paix                                                             | 99    |
| 10663                 | 18 soit.                 | Lemarois.           | Plainte de ne pas recevoir de rapports assez détaillés                                                      |       |
|                       | Renderallet              |                     | sur la mission que remplit ce général                                                                       | 100   |
| 10664                 | 18 soult.                | Decres.             | Enroi de notes sur Saint-Domingue, dans lesquelles                                                          |       |
|                       | Ramboudlet,              |                     | il est question de créer un port à Samana                                                                   | 101   |
| 10665                 | 18 neskt.                | Le Boi de Naples.   | Ordre de faire venir na régiment de Pescera é                                                               |       |
|                       | Rembesidet               |                     | Naples. Troupes dont le rot peut disposer                                                                   | 101   |
| 10566                 | 19 mul.                  |                     | Décision au sujet d'abus commus à Gênes pour le<br>logement d'un colonel du génie                           | 102   |
|                       | Rambonilet.              |                     |                                                                                                             | 102   |
| 10567                 | ao roût.<br>Randomilet   | Feechi.             | Mécontentement au sujet des allégations portées<br>contre la gendarmerie dans la Logre-Inférieure           | 103   |
| 10668                 | no sout.                 |                     | Note pour le ministre de la guerre et relative aux                                                          |       |
|                       | Banksuillet.             |                     | fortifications d'Anvers                                                                                     | 103   |
| 10669                 | ao soit,                 | Desean.             | Ordre d'exposer au Musée Napoléon les trophées pris                                                         |       |
|                       | Rambouillet              |                     | per la Grande Armée                                                                                         | 104   |
|                       |                          |                     |                                                                                                             |       |

| des<br>Priscas | DATES                                      | PESTINATAIRES       | SORMAIRE DES PIÈCES                                                                                                                                              | Piats |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10670          | 1806.<br>an solt.                          | Dejeso.             | Le prince Borghèse envoyé ac eamp de Meudon co<br>quellie de colonel charge des détails                                                                          | 105   |
| 10671          | go and.<br>Rembesilet.                     | Le Prince Englos.   | Autorisation d'envoyer une division sur la rive gruche<br>du Pé. Troupes à faire exercer.                                                                        | 105   |
| 10672          | so soit.<br>Ramboulist.                    | Le Roi de Naples.   | Conseils pour les opérations coutre les Anglais. Re-<br>commandation de lire les états de rituation                                                              | 105   |
| 10673          | 20 soft.<br>Rembruillet.                   | Le mèter.           | Observations sur au état de la nouvelle organisation<br>de l'armée de Naples. Envei du projet suivant                                                            | 108   |
| 10674          |                                            |                     | Première annux à la pièce précédente; projet de pla-<br>cement de l'armée de Naples                                                                              | 110   |
| 10675          |                                            |                     | Dezzième anorsa : parti à tirer de cetta disposition<br>des troupes                                                                                              | 110   |
| 10676          | go soul.<br>Ramboullet.                    | Le Boi de Naples.   | Ogision de l'Empereur sur Baderer, Dedou, Cam-<br>predon et Massina.  Proposition à faire à Viscone de prendre le thalweg                                        | 115   |
| 10678          | Ramboullet.                                | Tellegrand.         | de l'Isono pour limite entre l'Autriche et l'Italie  Ordre de faire demander, par le chargé d'affaires à                                                         | 115   |
| 10679          | Ranboutlet.                                | Molling.            | Florence, la punition des résoltés d'Arena<br>Demande d'un état des recettes et des décesses de                                                                  | 115   |
| 10680          | Embedie<br>11 seit.                        |                     | l'armée d'liable et de la Grande Armée.  Décision relative à un ensei de chevant de train à                                                                      | 116   |
| 10681          | Ramboudlet.<br>01 soilt.                   | Le Prince Eugène.   | Alexandrie  Couseil de ne pas se prioceuper des aucorements des Autrichieus. Susceptibilisés désapproduées. Ordres.                                              | 117   |
| 10682          | Barabenillet.<br>01 0006.<br>Borabenillet. | Le Bei de Hollande. | Antrichiens. Susceptibilités desapprodrées. Urdres.<br>Reproches divers. Mission des efficiers français en<br>Hollande. Armée à ne point désorganiser            | 117   |
| 10683          | sa solt.                                   | Telleyrand.         | Conduite à prescrire à Laforest. Instructions ou sujet<br>des villes hanvéatiques et de la Confedération                                                         | 110   |
| 10684          | e e soit.                                  | Le mème.            | Traité à faire grec le Basière et l'Espagne au sajet<br>de la auppersoire de l'ordre de Malte                                                                    |       |
| 10685          | ss soit.<br>Randonlist.                    | Le Roi de Naples.   | Villages récoltée à ponie. Ordre de former un dépôt à<br>Capone et de fortifier Pescara                                                                          |       |
| 10686          | e3 soit.<br>Rembesiles.                    | Champagny.          | Envoi de notes sur la direction à donner à l'assem-<br>blée des Justes                                                                                           | 122   |
| 10687          | 23 solt.<br>Rephesilet.                    | Feuchi.             | Ordre à Mesou de faire arrêter de nouveau des per-<br>tachateurs que les tribunanz acquittest                                                                    | 106   |
| 10688          | g3 soit.<br>Renbestirt.                    | Dejean.             | Demande d'un travail sor les moyens de préserver nos<br>ports et nos chantiers des attaques des Anglais<br>Ordre à Chanseloop de se rendre à Venise et d'y faire | 106   |
| 10689          | p3 acdt.<br>Renheritet.<br>e3 colt.        | Le même.            | ordre à Chasseloop de se rendre à Venue et d'y laire<br>no projet de fortifications pour cette place<br>Observations à faire su roi de Hollande no soiet de      | 108   |
| 14490          | Residential                                | Le messe.           | la formation de se garde                                                                                                                                         | 189   |

| dos<br>PrácES | DATES                   | DESTINATAIRES       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                          | PAGE |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                   |                     |                                                                                                              |      |
| 10691         | n3 noit.<br>Renbundet   | Dacrie.             | Projet d'atiliser de vieux bâtiments co les employant<br>comme fransports                                    | 189  |
| 10692         | 23 noit.<br>Eartherdet  | Le Prince Eugène.   | Soins à porter à l'organisation des hataillons de ré-<br>serve. Ordre d'envoyer à Naples une brigade         | 130  |
| 10693         | 23 aolt.<br>Replexite   | Le Bos de Naples.   | Béponse à des souhaits adressés à l'occasion du 15 août.<br>Envoi de renforts à l'armée de Naples            | 130  |
| 10694         | 23 toút.<br>Baubonilet. | Le Boi de Hollande, | Ordre de remattre la cérémonie du couronnement à<br>le conclusion de la paix maritime                        | 133  |
| 10695         | nà soit.                |                     | Decision au sujet des arrêts infligés par le général<br>Durutte su directeur du génée de l'Île d'Elbe        | 133  |
| 10696         | s6 solt.                | Berthier.           | Ordres pour mettre les princes de la Confedération du<br>Rhim en possession de Jeurs étata                   | 135  |
| 10697         | s6 soit.<br>Rembesidet  | Le Prince Engine.   | Beproche de trop de susceptibilité. Assurance que<br>personne se cherche à desservir le prince Engène.       | 135  |
| 10698         | ny soit.<br>Sunt Cleat  |                     | Observations sur un projet de fortifications pour<br>Wesel                                                   | 135  |
| 10699         | ny acút.<br>Naces-Clead | Le Prince Engène.   | Fin des difficultés avec l'Autriche. Troupes du Frioul<br>à mettre sur le pied de pais                       | 136  |
| 10700         | n7 août.<br>Saut-Cleed. | Le Boi de Naples.   | Avis de la ratification du traité avec la Rassie; re-<br>tards dans les négoriations avec l'Angleterre       | 137  |
| 10701         | u7 août.<br>Sunt Cloud  | Tell-yrand.         | Arrivée de Jerême et d'une escudre à Brest. Ordre de<br>ue rien décider avec le négociateur anglais          | 138  |
| 10702         | all and.                | Dejcon.             | Ordre au géneral Schauenburg de passer la revue des<br>régiments qui sont eu Italie.                         | 139  |
| 10763         | ng soid.<br>Next their  | Deceis.             | Demande d'une note pour un transport de troupes à<br>la Martinique et à la Guadeloupe                        | 139  |
| 10704         | ng août.                | Dejran.             | Ordre d'envoyer en province un espitaine retraité qui<br>vit à Paris d'une manière semulaleuse               | 140  |
| 10705         | gg andt.                | Le Prince Eugene.   | Ordre de ne souffrir à Milan aucune famille attachée<br>à la Maison d'Autriche                               | 100  |
| 10706         | og asit.<br>Sciet-Leed  | Le mine.            | Ordre de profiter de la paix avec les Busses pour faire<br>des envois et fortifier divers points en Dalmatie | مدر  |
| 10707         | og avis.                | Le Boi de Naples.   | Ordre au sujet de la Garde du roi. Opinion sur les<br>unilires napolitaines. Nouvelles.                      | ш    |
| 10708         | do soit.                | Enuclei.            | Plainte de ce qu'il est parle trop souvent dans le<br>Journal de l'Empere de Henri IV at des Bourbons        | عقد  |
| 10709         | 30 zoùt.<br>Sout-Good   | Le Prince Engène.   | Observations sur l'état de situation de l'armée. Ordres<br>disers. Dépâts à hien organiser                   | ula  |
| 10710         | 30 août.<br>Sunt-Cloud  | Le suite.           | Demande de renseignements sur un officier italien<br>qui s'est distingué sex lles de Tremti                  | 145  |
| 10711         | 3a anit.<br>Nunt-Linai  | Le Roi de Naples.   | Importance de s'emparer de Reggio et de Scilla. For-<br>mation d'un nouveau corps de dragons. Ordres         | 166  |

| des<br>roleus | DATES                        | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                  | P4488 |
|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1806.                        |                          |                                                                                                      | П     |
| 10712         | 3s solt.<br>Seet-Cleed.      | Partalis.                | Arrestation de l'évêque de Vennes par des brigands.<br>Faibleme de ce prélat.                        | 157   |
| 10713         | Ss poût.<br>Saint-Cloud.     | Champagny.               | Mécontentement à téanoigner au préfet du Morbihan,<br>qui a manqué d'energie dans la même affaire    | 147   |
| 10714         | 31 sout.<br>Seize-Cloud.     | Dejean.                  | Demandes à faire oux prioces de la Confédération<br>du Bhin pour recruter les régiments étrangers    | 148   |
| 10715         | 3 s zoùt.<br>Sant-Clend.     | Le mine.                 | Dispositions à prescrire pour la défense de la rade où sai mouillé le Feieran.                       | 148   |
| 10716         | 31 août.<br>Saint-Cloud.     | Berthier.                | Demonde d'un mémoire détaillé sur Salaburg ; inten-<br>tion d'en faire une place forte               | 140   |
| 10717         | 31 août.<br>Saist-Cloud.     | Le Priece Eugène.        | Destination à donner en produit de la ferme des jeux<br>en Italie                                    | 160   |
| 10718         | 3 s noit.<br>Seint-Cloud.    | La Princesse Auguste.    | Becommandations affecturuses à cette princesse ve-                                                   | 150   |
| 10719         | 31 soft.<br>Seint-Cloud.     | Le Roi de Hollande,      | Peu d'importance d'une résolte sur l'escadre hollan-<br>daise. Comeil de ne rien précipiter          | 150   |
| 16720         | a explembre.<br>Sans-Good.   | Talleyrand.              | Manque de circonspection de la part de M. Bignon.<br>Explications diverses à donner.                 | 151   |
| 10721         | s september.                 | L'Empereur<br>d'Aniride. | Satisfaction de la manière dont le baren de Vincent<br>e rempli su mission à Paris.                  | 151   |
| 10722         | n septembre.<br>Saint-Cloud. | Le Prince Primet.        | Remise d'une partie de la contribution imposée à la<br>ville de Francisci                            | 159   |
| 10723         | u septembre.<br>Sout-Gred.   | Decrés.                  | Dispositions à faire à Rochefort pour europer deux<br>mulie hommes à la Martinique                   | 150   |
| 10724         | a septembre.<br>Sunt-Grad.   | Le Boi de Naples.        | Conditions à chercher dues une place forte. Choix à                                                  | 153   |
| 10725         | 3 septembre.<br>Sunt-Cleed.  | Champagny.               | Note sur la formation du grand sanhédrin et de l'as-<br>semblée des Juifs notables.                  | 158   |
| 10726         | 3 septembre.                 | Dejean.                  | Considération sur l'utilité des places fortes dans la<br>guerre offensive, Choix de Zara en Dalmatie | 160   |
| 10727         | 3 septembre.                 | Lt.mine.                 | Importance des ports de l'Istrie. Demande de projets<br>sur les fartifications à faire à Pale        | 169   |
| 10728         | 3 septembre.                 | Marmont.                 | Ordre de considérer Zara comme place de dépôt et<br>les autres places comme de simples postes        | 170   |
| 10729         | 3 septembre.<br>Sant-Goal.   | Berther.                 | Reproche d'avoir confié au bataillon corse la guede                                                  | 170   |
| 10730         | 3 septembre.<br>Saint-Gloud. | Le mine.                 | Befor de Car de ratifier le traité avec la France.<br>Betour de la Grande Armée retardé de pouveau   | 170   |
| 10731         | 3 septembre.<br>Sept-Cloud.  | Le Prince Eugène.        | Ordre d'avertir Marmont de la non-ratification du<br>truité avec la Russie; instructions.            | 171   |
| 10732         | 3 septembre.                 | Le Boi de Nuples.        | Recommandation de se point divulguer cette neu-<br>velle et de néquestrer les bâtimants russes       | 170   |

.

| des<br>Práces | DATES                        | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                  | PARES |
|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1806.                        |                          |                                                                                                      |       |
| 10733         | 3 septembre.                 |                          | Décision : refus d'appenuser un changement à la                                                      |       |
|               | Scint-Cloud.                 |                          | route que suit l'estafette de Paris à Milan                                                          | 178   |
| 10734         | & september.<br>Saint-Cloud. | Dejean.                  | Demande d'un projet d'organisation définitive pour<br>l'infanterie de l'armée; vues de l'Empereur    | 176   |
| 10735         | A septembre.                 | Le sobne.                | Recommandation de veiller à l'habillement des cons-                                                  |       |
|               | Sout-Cleed.                  |                          | critades armées d'Italie, de Naples, de Dalmatie.                                                    | 177   |
| 10736         | A septembre.<br>Next-Cloud.  | Berthier.                | Congés accordés à Nev et à Davont. Mortier appelé<br>près de l'Empereur; densande de nouvelles       | 177   |
| 10737         | 5 septembre.                 |                          | Décision: grâce accordée à des libraires allemands                                                   |       |
|               | Seast-Cloud.                 |                          | condamnes pour écrits séditieux                                                                      | 178   |
| 16738         | 4 septembre.                 | La Princesse Élisa.      | Observations sur un projet de règlement pour les                                                     |       |
|               | Soul-Charl.                  |                          | prisons de la principaule de Lucques                                                                 | 178   |
| 10739         | & september,<br>Sept-Closel  | Le Prince Engène.        | Ordres concernant les déplts de l'armée de Dalmatie;<br>conscrits à habiller sons delaj              |       |
|               |                              |                          |                                                                                                      | 179   |
| 10740         | 5 septembre.<br>Sout-Closel. | Le même.                 | Ordre d'établir un dépôt à Ancône pour les malades<br>des régiments qui se rendent à Naules          | 180   |
|               | 4 septembre.                 | Le Roi de Naples.        | Bépanse au sujet de différentes personnes que le Rei                                                 | 100   |
| 10741         | 5 septembre.<br>Sept-Gloud.  | Le Bot de Napors.        | desire laire venir à Naples.                                                                         | 181   |
| 10742         | 5 septembre.                 | Dejran.                  | Informations à prendre sur un officier supérieur d'ar-                                               | 101   |
| 10742         | Saut-Cloud,                  | pripas.                  | tillerje parassont être dans le besoin                                                               | 181   |
| 10743         | 5 september.                 | Bothier.                 | Ordre de renvoyer ann dipôta les cadres des 3º et                                                    |       |
|               | Sant-Cloud.                  | -                        | 6" hataillons pour recesoir les conscrits. Nouvelles.                                                | 181   |
| 10744         | 5 septembee.                 | Le même.                 | Ordre de faire faire des reconnaissances, principale-                                                |       |
| -             | Sunt-Cloud.                  |                          | ment des chemins de Bamberg à Berlin                                                                 | 183   |
| 10745         | 7 septembre.<br>Sont-Cleak   | Tulleyrand.              | Ordre au sujet des menées qu'entrotiennent à Flo-<br>rence des emigres piémontais                    | 185   |
| 10746         | 7 septradre.                 | Deyean.                  | Observations relatives à un projet de fortifications                                                 |       |
|               | Saint-Clond.                 |                          | pour Boulogue                                                                                        | 185   |
| 10757         | 7 septembre.                 | Le même.                 | Économie à porter dans les travaux à Anvers; pre-                                                    |       |
|               | Sunt-Clend                   |                          | mières dépenses à faire                                                                              | 187   |
| 10748         | 2 septembre.                 | Le Prince Engine.        | Projet pour la garde de Mantoue. Formation de l'ar-                                                  |       |
|               | Seat-Cleal.                  |                          | mice italienne à trois bataillons                                                                    | 191   |
| 10759         | 8 septembre.<br>Sant-Cool    | Le Boi<br>de Wurtemberg. | Recommandation en faveur du prince Ferdinand, à<br>qui l'Empereur destinait l'abbase de Wiblingen    | 191   |
| 10750         | 8 septembre.<br>Sont-Gleat.  | Berthier.                | Plainte sur César Berthier qui correspond avec Sidney<br>Smith sans ordre du roi de Naples           | 191   |
| 10751         | 8 septembre.<br>Sunt-Good.   | Beerės.                  | Ordre d'activer les constructions navales. Envoi de la<br>pièce ci-après.                            | 193   |
| 10752         | 8 reptembre.                 |                          |                                                                                                      |       |
|               | Sout-Cloud.                  |                          | maritime pour l'année 1806                                                                           | 193   |
| 10753         | 8 septembre.<br>Som-Cloud    | Decres.                  | Ordre au contre-amiral Allemand d'être prét à appa-<br>reiller pour protéger la rentrée de Willaumes | 195   |

| N=-<br>des<br>prilcus | DATES                          | DESTINATAIRES             | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                        | PAGES |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                       | 1806.                          |                           |                                                                                                            |       |
| 10754                 | 8 septembre.<br>Smat-Cloud.    | Le Prince Eugène.         | Ordre de mettre à Feoestrelle le sieur Pozzi, a'il est<br>coupable d'avoir arrêté MM. Maret et Semonville. | 195   |
| 10755                 | 8 septembre.<br>Sout-Cont.     | Le Roi de Naples.         | César Berthier seiverement blimé de correspondre<br>avec l'ennemi sans sulcrisation.                       | 196   |
| 10756                 | 9 septembre,<br>Sout-Cloud.    | Berthier.                 | Possibilité d'une guerre avec la Prusse; ordre de re-<br>connaître le pays où s'engagera la lutte          | 196   |
| 10757                 | 10 septembre.<br>Saint-Cloud.  | Le solme                  | Instructions et exis en conséquence des mouvements<br>de la Prusse; prochain départ de la Garde            | 198   |
| 10758                 | 10 septembre.<br>Seat-Cloud.   | Le mime.                  | Ordres relatifs nox équipages de la compagnie Breidt.<br>Régiments à remonter en Allemagne.                | 199   |
| 10759                 | 10 septembre.                  | Gaulsincourt.             | Ordre de feire partir les chevaux, foorgees et lagages<br>sevant à l'Empereur en rampagne                  | 200   |
| 10760                 | 10 septembre.<br>Sunt-Cloud.   | Le Roi de Hollande.       | Intention de confier au roi de Hollande le commun-<br>dement militaire depuis Boulogne jusqu'ò Wesel.      | 900   |
| 10761                 | 10 septembre.<br>Sunt-Cond.    | Dejean.                   | Ordres de monvement à donner à différents régiments<br>de cavalerse et d'infanterie.                       | 903   |
| 10762                 | 1 t septembre.<br>Suist-Cloud. | Le Prince Primat.         | Indépendance des princes de la Coofédération du<br>Rhin; l'Empercur ou garactit que leur territoire.       | 205   |
| 10763                 | so septembre.<br>Suint-Cloud.  | L'Empereur<br>d'Autriche. | Répense à ce prince anouncant sa renonciation au<br>titre d'empereur d'Allemagne                           | 206   |
| 10764                 | 10 septembre.                  | Le Rei de Prusec.         | Plainte des préparatifs de guerre foits en Prusse. Pro-<br>testation du désir de maustenir la paix         | 207   |
| 10765                 | 10 septembre.<br>Sciet-Cloud.  |                           | Note pour une dépêche à M. Laforest : déserme-<br>ment à demander ou guerre à devlarer                     | 809   |
| 10766                 | 10 septembre.<br>Soist-Cloud.  |                           | Note pour une dépêche à M. Durand : promesses à faire pour captiver la Saxe.                               |       |
| 10767                 | 12 septembre.                  |                           | Note pour une dépêche à M. Bignon : ordre du quitter                                                       |       |
| 10768                 | 1 o septembre.<br>Nunt-Cont.   | Bessières.                | Préparatifs pour le départ de la Garde à presser;<br>ordres au sujet des caissons, bagages, ambulauces.    | 010   |
| 10769                 | 10 septembre.<br>Saut-Good.    | Letturos.                 | Satisfaction de la réuseite des opérations sur les lles<br>de Tremiti. Ordre d'approvisionner Ragase       | 115   |
| 10770                 | to septembre.<br>Saint-Cloud.  | Le Prince Engine.         | Plainte de ne pas recevoir des nouvelles de la Dal-<br>matie. Marmont se troont trop loin de Zam           | 914   |
| 10771                 | so reptembre.<br>Saint-Cloud.  | Le Boi de Naples.         | Avis et conscils de l'Empereur en présision de la<br>guerre. Opérations à possesiere à Naples              | 015   |
| 10772                 | 13 septembre.<br>Sext-Circl.   | Talleyrand.               | Demende d'une circulaire relative à l'indépendance<br>de la Saxe et destinée aux princes toulédérés        | 016   |
| 10773                 | s3 septembre.<br>Saint-Cloud.  | Berthier.                 | Instructions pour is cas où la Prusse envahirait la<br>Saxe                                                | 016   |
| 10774                 | 13 septembre.<br>Sunt-Cloud.   | Le même.                  | Ordre de ressembler beaucoop de troupes eux envi-<br>rous de Nuremberg                                     | 018   |
|                       |                                |                           |                                                                                                            |       |

| des<br>PIÈCES | DATES                         | DESTINATABLES                   | SOMMATRE DES PIÈCES                                                                                             | PASS |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                         |                                 |                                                                                                                 |      |
| 10775         | 13 septembre.<br>Scent-Cloud. | Le Prince royal<br>de Bassière. | Compliments à ce prince se rendant près de sa seur<br>la princesse Auguste                                      | 818  |
| 10776         | 13 septembre.<br>Sum-Cloud.   | Le Boi de Naples.               | Nouvelles : état des esprits à Londres; protestation de<br>la Prusse et de l'Autriche ; indécision de la Bussiz | 219  |
| 10777         | 13 septembre.<br>Sust-Cloud.  | Lacuće.                         | Projet de former un régiment de fusifiers de la Garde<br>coûtant moine que les autres régiments                 | 219  |
| 10778         | 13 septembre.<br>Sunt-Clead.  | Bensières.                      | Projet de former six beteilleos de dragons à pied<br>dont les majors seraient pris dans la Garde                | 220  |
| 10779         | 15 septembre.<br>Seet-Cloud.  | Fouché.                         | Enquête à faire sur une société de dames subiaunt<br>l'influence des Péres de la Foi                            | 990  |
| 10780         | 14 septembre.<br>Sunt-Cloud.  | Borrol.                         | Remerciment pour des renseignements transmis par<br>ce prélat à l'Empereur.                                     | 091  |
| 10781         | #4 reptembre.<br>Sout-Good.   | Fouché.                         | Treables dans la Vendée; ordre de correspondre avec<br>le genéral Boyer et de le renseigner                     | 991  |
| 10782         | 1 h septembre.<br>Sent-Glood. | Dejean.                         | Formation d'un camp velent à Pontivy, destiné à poursuivre des brigands                                         | 222  |
| 10783         | 15 septembre.<br>Saint-Cloud. | Telleyrand.                     | Reclamation à faire à Fiseence contre des fanatiques<br>qui y ont formé un tribunal d'inquisition               | 996  |
| 10784         | 15 septembre.<br>Sout-Cloud   |                                 | Travail sur la répartition des vétérans dans les diffé-<br>rentes places fortes de l'Empire                     | 205  |
| 19785         | 15 septembre.<br>Snat-Gool.   |                                 | Décision relative aux réparations nécessaires pour<br>mettre Wesel en état de soutenir un ssège                 | 859  |
| 10786         | 15 septembre.<br>Sunt-Cirol.  | Berthier.                       | Mouvement à faire sur Bamberg asseitôt que M. La-<br>forest quitters Berlin.                                    | 919  |
| 10787         | 15 septembre.<br>Sust-Cloud.  | Le même.                        | Ordre concernant la composition et le placement des<br>divasons de l'armée bavaroise                            | 230  |
| 107K8         | 15 septembre.<br>Sunt-Cond    | Le Prince Eugène.               | Mesures prises avec trop de précipitation pour re-<br>pousser les Angleis à Fonds                               | 230  |
| 10789         | 15 septembre.<br>Seas-Good    | Le même.                        | Continuation des armements de la Prusse. Places<br>d'Italie à faire approvisionner                              | e35  |
| 10790         | 15 septembre.<br>Suntilsel.   | Le même.                        | Ordre de faire rechercher les brigands qui aut assas-<br>siné une estafette entre Medène et Reggio              | 935  |
| 10791         | 15 septembre.<br>Sunt-Good.   | Le Bei de Naples.               | Ordre au sujet des troupes europées par le vice-roi<br>contre une insurrection à Terracine                      | e35  |
| 10792         | 15 septembre.<br>Sant-Good    | Le Rei de Hollande.             | Necessité de différer la cérémonie du couronnessent<br>et la création d'un ordre                                | a35  |
| 10793         | 15 septembre.<br>Sent-Cloud.  | Le même.                        | Opizion sur des offiriers français choisis per le Boi;<br>demande d'un etat de situation                        | 237  |
| 10794         | 15 septembre.<br>Sunt-Cloud.  |                                 | Décision au sujet du nombre de chevaux nécessaires<br>aux régiments de carabiniers et de cuirassiers            | 238  |
| 10795         | 16 septembre.<br>Sunt-Cloud,  | Champagny.                      | Légèreté de Nardon, Pérignon nommé gouverneur<br>géneral de Parme et de Plaisance                               | 239  |

| -                    |                               |                     |                                                                                                        | -     |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| g-<br>des<br>rolicas | DATES                         | DESTINATAIRES       | SOMMAINE DES PIÈCES                                                                                    | P4150 |
|                      | 1806.                         |                     |                                                                                                        |       |
| 10798                | 18 septembre.<br>Sees-Cloud.  | Talleyrand.         | Alsemes de M. Alquier à calmer su sujet des révoltes<br>à Naples. Mauvaise foi de M. de Station        | sto   |
| 10797                | 16 septembre.<br>Sent-Cleat.  | Berthier.           | Ordre d'organiser les subulances de l'armée et de<br>donner à chaque corps des outils de pionniers     | aûn   |
| 10798                | 16 septembre.<br>Sunt-Great.  | Darrels.            | Défense de désorganiser des équipages de vaisarou à<br>Bochefort pour aesser des fréguées.             | 251   |
| 10799                | 18 reptembre.<br>Suist-Cloud. | Le Prince Engène.   | Réponse su sujet des affaires de famille de la cour de<br>Besière, dont l'Empereur ne s'occupe pas     | 251   |
| 10800                | 17 september.<br>Sant-Cloud.  | Dejoso.             | Approvisionnements à ressembler à Mayence, qui sers<br>le pivot des opérations militaires              | -1-   |
| 10801                | 17 septembre.<br>Sunt-Cloud.  | Le mène.            | Ordres pour l'approvisionnement des places de Wesel,<br>Maintricht, Juliers, Venko                     | 262   |
| 10502                | 17 septembee.<br>Seint-Cloud. | Rapp.               | Reneriguements demandés. Question sur la réorgani-<br>sation des gardes nationales.                    | 953   |
| 10803                | 17 septembre.<br>Seint-Grad.  | Berthier.           | Achats à faire et mesures à prendre pour ressembler<br>des farines à Bamberg et à Wurzburg             | ***   |
| 10804                | 17 septembre.<br>Sent-Ched.   | Le même.            | Ordre aus généraux de complèter le nombre des sides<br>de camp qu'ils doivent avoir                    | 256   |
| 10805                | 17 septembre.<br>Seint-Good.  | Le Prisce Engène.   | Observations sur le placement des divisions de réserve<br>de l'armée de Naples.                        | 267   |
| 10806                | 17 septembre.<br>Saint-Cloud. | Le mine.            | Ordre d'approvisionner Raguse at de preserire le plus<br>grand soit dans l'administration.             | 258   |
| 10807                | 17 september.<br>Sant-Goal.   | Le Boi de Naples.   | Mort de Fox. Repreches à faire su ensumandant de<br>Terrarine, Malades abandonnes à Pencara.           | 218   |
| 10808                | 18 septembre.<br>Sun-Good.    | Decrie.             | Mesures désapprouvées, Défense de laisser désorgani-<br>ser une escadre de Bachelori.                  | ple   |
| 10809                | 18 septembre.<br>Seas-Cloud.  | Le Prince Engène.   | Repture prochains avec le Preuse, Instructions dens<br>le cas évenised d'une guerre avec l'Astriche    | sto   |
| 10810                | 18 septembre.<br>Seast-Good,  | Le Roi de Naples.   | Guerre probable swe la Prusse. Dispositiona à prendre<br>pour pouvoir concretrer l'artirée à Naples    | s\$5  |
| 10811                | 18 septembre.<br>Saint-Cloud. | Dejean.             | Ordres pour faire transporter en poste, à Worms, le<br>1º régiment des grenadiers de la Garde          | 257   |
| 10812                | 19 septembee.<br>Suist-Cloud. | Mollien.            | Ensei de pièren relatives à l'emprunt que doit faire le<br>roi de Naples                               | 259   |
| 10813                | 19 septembre.<br>Scot-Cloud.  | Le mène.            | Observations sur un état de recettes du poyeur de l'ar-<br>tace d'Itabe.                               | 259   |
| 10814                | 19 septembre.<br>Sunt-Cirel.  | Talleyrand.         | Ordre de demander à Florence l'expulsion des pettres<br>qui se fout les agentardes intrigues auglaises | 260   |
| 10815                | 19 septembre.<br>Seins-Cloud. | Le Roi de Hollande, | Troupes à diriger sur Wesel afin de faire diversion et<br>de commencer la compagne                     | 260   |
| 10818                | 19 september.<br>Saint-Cloud. | Berthier.           | Axis des ordres donnés sux maréchaux Ney et Davout<br>at su roi de Hollande.                           | 961   |
|                      |                               |                     |                                                                                                        |       |

| des<br>Préces | DATES                          | DESTINATABLES      | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                          | Pacts       |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | 1806.                          |                    |                                                                                                              |             |
| 10817         | 19 september.                  | Berthier.          | Note sur la défense de l'Inn, et l'accupation de Brau-                                                       |             |
| 10011         | Sunt-Cloud,                    | D-Camerii          | nau per use garcovet française                                                                               | 262         |
| 10818         | 19 septembre.                  | Le mime.           | Disposition générale des corps de la Grande Armée et                                                         |             |
|               | Seco-Cirel.                    |                    | des troupes allives                                                                                          | a65         |
| 10819         | 19 septembre.                  | Le même.           | Ordres et avis divres. Envei d'argent pour les dépenses                                                      |             |
|               | Saint-Cloud.                   |                    | les ples presentes                                                                                           | <b>s6</b> 7 |
| 10820         | tig replender.<br>Seint-Cloud. | Detailfis.         | Ordre de faire les dispositions nécessaires pour résuir<br>à Lim le 6° rorne de la Grande Armée.             | <b>968</b>  |
| 10821         |                                | Besière.           |                                                                                                              | 908         |
| 10021         | 19 septembre.<br>Sciat-Chal.   | Design.            | Ordre de se rendre à Mayence pour organiser la Garde;<br>corps qui doivent la composer.                      | +68         |
| 10822         | 19 septembre.                  | Le Prince Jeechum. | Ordre de s'estendre avec le roi de Hollande charge                                                           |             |
|               | Sug-Cleat.                     | and the second     | de couver le grand-duche de Berg; ava divers                                                                 | 170         |
| 10823         | 19 september.                  | Dejean.            | Troupes à euroyer à Gênes et à Toulen pour y occu-<br>per les postes les plus importants.                    | 170         |
| 10825         | 19 septembre.                  | Le mêre.           |                                                                                                              |             |
| -             | Sust-Cired,                    | -                  | Ordre au général Dupont de se rendre à Wurzkorg.<br>Compagnes à compléter sur le poed de goerre              | 879         |
| 10825         | 19 september.                  | Le mime.           | Troupes à faire partir en poste. Kellermann chargé du                                                        | 878         |
| 10826         | to september.                  |                    | Décision : facilité accordée pour le recrutement de la                                                       |             |
|               | Sunt-Clead.                    |                    | Garde impérials                                                                                              | 178         |
| 10827         | во иринаму.                    | Berther.           | Order d'Authir le quartier général à Worsburg, Por-                                                          | _           |
|               | Sent-Cand.                     |                    | mation d'un corps d'observation à Mayence                                                                    | 476         |
| 10828         | za septembre.                  | Benières.          | Ordre de faire partir, pour se rendre à Mayence, an                                                          |             |
|               | Seint-Cleut.                   |                    | equipage des marms de la Garde                                                                               | 275         |
| 10829         | so septembre,<br>Sent-Cleal.   | Le même.           | Possibilité d'épargner au jour de marche à la Garde<br>en la dirignant par Alary                             | 875         |
| 10830         | an arplembre.                  | Dejeas.            | Travan à faire à Masone et à Wesel; officiers et                                                             | 070         |
| 10830         | Soul-Cloud.                    | Dejets.            | fraction à taire à mayence et à treset; officiers et<br>fraujes dugrane nécessaires pour défendre ces places | 275         |
| 10831         | an wolember.                   | Le mêm.            | Ordre de mettre en état de défense Boulogne, Anvers,                                                         | -7-         |
| 10            | Scient-Gloud.                  | Di tirini.         | Blass, la persqu'ile de Quiberon                                                                             | +78         |
| 10832         | 20 sestembre.                  | Le même.           | Manière dont l'Empereur désire que soient disposés                                                           | _           |
|               | Sunt-Cloud                     |                    | les livrets du grace et de l'artillerie                                                                      | 879         |
| 10833         | 20 septembre.                  | Le même.           | Observations relatives à on travail sor l'artillerie de                                                      |             |
|               | Sept Clean                     |                    | Farmie d'Italie                                                                                              | 280         |
| 10834         | 20 reptembre.                  | Le suitage.        | Destination assignic aux ginéraux du graie Chuse-<br>loup, Marescot, Chambarthiac, Lery                      | 283         |
|               | Sent-Cloud.                    | Le mine.           |                                                                                                              | 203         |
| 10835         | so septembre.<br>Sunt-Cloud.   | Le mine.           | Formation d'une légion polonties ; choix des officiers<br>fauné au général Zajonchek                         | *83         |
| 10836         | so septembre.                  | Le mine.           | Demande au sujet d'un décret chargeunt on escadron<br>d'officiers réformés de la correspondance de l'armée.  | 484         |
| 10837         | an rentember.                  | Berthier.          | Ordres concernant le personnel et le matériel du prine                                                       | -34         |
| 10631         | Supt-Cloud.                    | persist.           | et de l'état-major des différents corps                                                                      | a85         |
|               |                                |                    |                                                                                                              | _           |

| der<br>PrácES | DATES                         | DESTINATALRES            | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                      |     |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 1800.                         |                          |                                                                                                          | Γ   |
| 10838         | no septembre.                 | Berthier.                | Importance des places de Konigshofen, Kronach et                                                         |     |
|               | Seas-Cloud.                   |                          | Wurzburg, qui sont les points d'appui de l'armee.                                                        |     |
| 10839         | 10 septembre.                 | Le mime.                 | Ordre de faire remettre su quartier général les aigles                                                   | П   |
|               | Sent-Cloud.                   |                          | des régiments de cavalerie légère                                                                        |     |
| 10840         | no septembre.                 | Le mésse.                | Ordre à l'adjudant comusandent Jomini de se rendre                                                       |     |
|               | Sant-Cloud.                   |                          | ao quartier général de la Grande Armée                                                                   | 1   |
| 10841         | no septembre.                 | Brune.                   | Rupture avec la Prusse. Instructions pour la défense                                                     |     |
|               | Sees-Cloud.                   |                          | de Boulogne et du littoral; avis                                                                         | 1   |
| 10842         | so septembre.<br>Suint-Cloud. | Lemarois.                | Ordre de se rendre près de l'Empereur; resuplacement<br>de Lemarois par Laplanche-Mortière               |     |
| 10643         | so reptembre.                 | Le Prince Eugène.        | Ordre à Duhesme de se tenir à Cività-Vecchia. Be-                                                        |     |
|               | Suint-Cloud.                  |                          | présentations à faire à Florence                                                                         | 1   |
| 10544         | so septembre.                 | Le Boi de Naples.        | Généraux à renvoyer sur la demande de l'Empereur.                                                        |     |
|               | Seint-Cloud.                  |                          | Recommunidations; bruits à répandre                                                                      | ,   |
| 18845         | so septembro.                 | Le Boi de Hollande.      | Trospes à réunir à Wesel pour faire uoe contre-attaque                                                   |     |
|               | Sciet-Cired                   |                          | pendant que l'on tournera l'ennemi                                                                       | 1   |
| 10846         | no septembre.<br>Seat-Cloud.  |                          | Décusion en faveur d'un ancien militaire âgé de cent<br>deux sus                                         | ,   |
| 16847         | as soptembre.<br>Sunt-Gred.   | Duroe, Caulainceurt.     | Ordre : dispositions pour le voyage de l'Empereur et<br>de l'Impératrice à Mayence.                      |     |
| 10848         |                               | 0.75                     | Note : reproche d'avoir fait attendre au public l'ess-                                                   | ١.  |
| 10845         | \$1 arptembre.<br>Seat-Clead. | Decon.                   | vectore des galeries da Misseum                                                                          | ١,  |
| 10549         | as septembre.                 | eth                      | Intention d'encourager la culture du coton en Corse;                                                     |     |
| 10919         | Suint-Cloud.                  | Chempegny.               | demande de rapports                                                                                      | ١,  |
| 10850         | as septembre.<br>Suet-Cloud.  | Le Boi de Bavière.       | Armementa de la Prisso, Contingent demande aux<br>princes de la Confederation du Rhin                    | ١.  |
| 10851         | us septembre,<br>Sent-Glood   | Le Rei<br>de Wurtemberg. | Compliments; satisfaction de reserver bientit, par<br>des liens de famille, l'amitié des deux souvernes. | ١,  |
| 10852         | as septembre.                 | Clarke.                  | Ordre d'inviter le duc d'Aremberg et le prince de                                                        |     |
|               | Sent-Cloud                    |                          | Hohensollern à former des compagnies de rhasseurs.                                                       | Ŀ   |
| 16853         | s a septembre.<br>Sunt-Cloud. | Aogeresu.                | Demande d'un méssoire militaire sur Hesse-Cassel et<br>sur la manière d'attaquer est électerat           | ,   |
| 10854         | as septembre.<br>Suss-Good.   | Bertrand.                | Mission secrète à Cassel; routes, places fortes, sys-<br>tème militaire à observer,                      | ١,  |
| 10855         | as septembre.                 | Augereau.                | Mission à donner à un officier du génie sous pretexts                                                    |     |
|               | Seret-Cloud.                  |                          | de porter des dépérères à M. Bigson                                                                      | 1   |
| 18850         | as septembre.                 | Telleyrand.              | Envoi d'une lettre su prince Primat. Languer à tenir                                                     | Г   |
|               | Saint-Cloud.                  |                          | au ministre de Cassel su sujet des grmements                                                             | Ŀ   |
| 10657         | as septembre.                 | Le même.                 | Subsides à promettre au prince de Hohensollern pour                                                      | ľ   |
|               | Soint-Cloud                   |                          | qu'il forme une compagnia de dragons                                                                     | 1:  |
| 18858         | a a septembre.                | Dejean.                  | Ordres pour la formation de légions du Nord compo-                                                       | )   |
|               | Sent-Cloud.                   |                          | aces de déserteurs polonais                                                                              | 1 : |

| And des | DATES                         | DESTINATABLES       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                  | PAGES |
|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FILLES  |                               |                     |                                                                                                      |       |
| ı       | 1806.                         |                     |                                                                                                      |       |
| 10859   | as septembre.                 | Dejeao.             | Ordres relatifs à des magasins de farine abandonnés                                                  |       |
|         | Sensi-Cloud.                  |                     | par les Promieza à Wesel                                                                             | 303   |
| 10860   | as septembre.<br>Saint-Greek  | Le même.            | Pont à jeter sur la Râin à Wesel, vas-à-via de l'île de<br>Buderich                                  | 303   |
| 10861   | an arptembre.                 | Lacufe.             | Intention d'appeler la réserve; manière dont la répar-                                               |       |
|         | Sent-Cloud.                   |                     | tition devru en être faite                                                                           | 303   |
| 10862   | a a soptembre.<br>Sues-Good.  | Berthier.           | Itinéraire que mirra l'Empereur pour se rendre de<br>Saint-Cloud a Mayente                           | 305   |
| 10863   | an sentembre.                 | Le même.            | Détermination de la route de l'armée de Mayence à                                                    | 300   |
| 1000    | Sout-Cloud.                   | Do nacuse.          | Bamberg et Ulm; reconsissances à faire                                                               | 305   |
| 10865   | aa septembre.<br>Suet-Cloud,  | Le Roi de Hollande, | Instructions pour former à Wesel une avant-garde des-<br>tance à couvrir les frontières du Rhin      | 306   |
| 10865   | a a september.                | Dejean.             | Demande d'un état de la marche des troopes du                                                        |       |
|         | Scient-Cloud.                 |                     | aŭ septembre au 45 octobre                                                                           | 348   |
| 19866   | an arptembre.<br>Sant-Cloud.  | Le même.            | Ordres concernant les transports, la confection d'effets<br>d'hisbillement, les autils pour le génie | 308   |
| 19867   | 93 septembre.                 | Champagny.          | Dispositions à prendre pour établir des ateliers de tra-                                             |       |
| -       | Sont-Great                    |                     | vail product is merie saison                                                                         | 309   |
| 10868   | a3 septembre.                 | Fouché.             | Mesures à prendre ensers l'anteur d'un pemphlet<br>contre la gendarmerie d'élite                     |       |
| 10869   | a3 septembre.                 | Dejran.             | Ordre de s'adresser au Rei, et non à Masaina, pour                                                   | 310   |
| 10869   | Sunt-Cloud.                   | Depress.            | les dispositions relatives à l'armée de Naples                                                       | 310   |
| 10870   | a3 septembre.                 | Le Grand-Duc        | Ordre d'envoyer reconnaître une route indiquée                                                       |       |
|         | Seat-Glood.                   | de Berg.            | comme allant de Worms à Wurzburg                                                                     | 311   |
| 10871   | a3 septembre.<br>Seat-Clock   |                     | Organisation de l'armée d'Italie sons le consmande-<br>ment en chef du prince Engène.                | 311   |
| 10872   | s3 september.                 | Maury.              | Compliments à ce prélat nommé premier aumônier                                                       |       |
|         | Sant-Clord.                   |                     | du prince Jerôme                                                                                     | 315   |
| 10873   | a3 septembre.<br>Sant-Oost.   | Daru.               | Note relative à un arhat de hôens nationaux que désire<br>opérer la princesse de Guastalla.          | 315   |
| 10574   | an september.                 |                     | Ordre de service pendant l'absence de l'Empereur :                                                   |       |
|         | Same Cloud.                   |                     | pouvoirs latiws a l'archichancelier                                                                  | 316   |
| 10875   | a's septembre.<br>Sant-Cloud. | Champagny.          | Circulaire à écrire son perfets pour les engager à pres-<br>ser la marche de la conscription         | 317   |
| 10876   | afi septembre.                | Le même.            | Envoi du projet ci-après, facilitant aux émigrés l'ad-                                               |       |
|         | Sout Chief.                   |                     | massion au service militaire                                                                         | 318   |
| 10877   | al septembre.                 |                     | Projet de circulaire aux préfets pour la formation d'un<br>corps de gendamues d'ordonnesce           | 318   |
| 19878   | ali septembre.<br>Sunt-Cloud. | Dejrao.             | Ordre à Kellerman de no pas lover plus de 6,000<br>hommes dans les 5° et a6° divisions militaires    | 310   |
| 10579   | ah septembre.<br>Sant-Good.   | Le même.            | Contre-ordre aux régiments de dragons, qui resteront<br>à Paris pour former la réserve               | 3an   |
|         |                               |                     |                                                                                                      |       |

| des<br>relices | DATES                         | DESTINATAIRES                | SOWNLINE DES PIÈCES                                                                                           | Pacts |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | 1806.                         |                              |                                                                                                               |       |
| 10880          | at september.                 | Dejeso,                      | Ordre de correspondre sere le roi de Naples et le vice-                                                       |       |
|                | Seat-Cloud.                   |                              | roi : recommandations à faire à ce dermet                                                                     | 321   |
| 16881          | aå replembre.                 | Berthier.                    | Ordre de presser les mouvesaests ordennés sus diffé-                                                          |       |
|                | Saint-Cloud.                  |                              | rente corps. Arrivée très-prochaine de l'Empereur.                                                            | 399   |
| 10882          | ali septembre.<br>Suss-Cloud. | Le Grand-Duc<br>de Berg.     | Ordre d'accélèrer le mouvement de la cavalerie et<br>d'être en personne à Bands-ry le 1 <sup>er</sup> octobre | 3+3   |
| 10883          | a l september.                | Dejran.                      | Officiers polonais à rappeler d'Italie pour les em-                                                           | 353   |
| 10003          | Sunt-Gloud.                   | Diffess.                     | ployer datas in légion du Nord                                                                                | 348   |
| 10884          | a8 septembre.                 | Berthier.                    | Arrivée de l'Empereur à Massace. Artiflerie à former                                                          |       |
|                | Mayrore.                      |                              | provisoirement pour la Garde à pied                                                                           | 304   |
| 10885          | s8 septembre.                 | Le Boi                       | Demande de faire connuître les résolutions de la                                                              |       |
|                | Mayrore.                      | de Wartemberg.               | Prame et l'état des troupes wurtembergroises                                                                  | 394   |
| 10886          | s8 septembre.                 | Le Prince héréditaire        | Demande su sojet du contingent que doit fournir le                                                            |       |
|                | Mayrore.                      | de Bade.                     | grand-duché de Bade                                                                                           | 315   |
| 10887          | s8 septembre.                 | de Nesser-Weilburg.          | Bemanda an sujet du contingent que doit fournir ce                                                            | 3+5   |
| 10888          | Nagener.                      | Cambacirès.                  | Brommandston de dimitater la nombre des exclus                                                                | 310   |
| 19880          | Normer,                       | Campaceres.                  | et des postes dans Paris                                                                                      | 3=5   |
| 16889          | sq september,                 | Foodei.                      | Nouvelles, Golec de surveiller la conscription et l'ap-                                                       | 1     |
| 10009          | Marrore.                      | Pontae.                      | pel de la réserve                                                                                             | 398   |
| 10890          | sq arptreibre.                | Dejean,                      | Bigineut à faire imperier pour en retirer les hom-                                                            |       |
|                | Magener.                      |                              | mes estropies el nommer sua emplois varants                                                                   | 326   |
| 10891          | ag septembre.                 | Lacuée.                      | Départements exemptés de l'appel de la réserse. Né-                                                           |       |
|                | Mayeger.                      |                              | cemite de rajeunir la corpe des officiers                                                                     | 328   |
| 10892          | so reptembre.                 | Le Grend-Duc<br>de Wurzburg. | Compliments; remnuniration des pières adressées<br>ses membres de la Confédération du Rhin                    |       |
|                | Mayrene                       |                              |                                                                                                               | 399   |
| 10893          | ng septembre.                 | Berthier.                    | Débouchés de la Sans à faire occuper; recommenda-<br>tions; recommissances à redomier.                        | 330   |
| 10894          | 29 septembre.                 | Le même.                     | Bectification d'un cedre : réunir le 1" corps à Nurem-                                                        |       |
| 10000          | Marrage,                      | an areas                     | berg et non à Bamberg                                                                                         | 331   |
| 10695          | 29 septembre.                 | Le Grand-Duc                 | Ordre de se rendre à Wursburg , de disposer le cata-                                                          | Т     |
| -              | Mayetre.                      | de Berg.                     | letic et de reunir des remeignements                                                                          | 331   |
| 10896          | ng septembre.                 | Berthier.                    | Positions à faire prendre aux corps de la Grande Ar-                                                          |       |
|                | Magazar.                      |                              | more; som d'ordres digit desnés                                                                               | 333   |
| 10897          | ng septembre.                 | Le même.                     | Nécessité de rassembler des vivres à Würzburg, Ques-                                                          | 335   |
| l              | Majerier.                     |                              | tion su stjet d'un mouvement projeté                                                                          |       |
| 10898          | ng septembre.                 | Le Roi de Hollande.          | Démonstrations à faire en exaginant la force des<br>troupes réunies à Wesel; préces et avis                   | 336   |
| 16899          |                               | Dejess.                      | Urgrace d'approvisionner Mayence. Ordre aux régi-                                                             |       |
| 10099          | Marrier.                      | anjess.                      | ments de cavalerie d'acheter des chipaux                                                                      | 338   |
| 10900          | ag september.                 | Soult.                       | featraction nour se tenir pelt à untrer dans le pays de                                                       |       |
| _              | Mayener.                      |                              | Baireoth, assetM la goerre diclarie                                                                           | 338   |
|                |                               |                              |                                                                                                               |       |
|                | l                             | 1                            |                                                                                                               |       |
|                |                               |                              |                                                                                                               |       |

| des<br>PrácEs | DATES                     | DESTINATABLES                     | SOUNTINE DES PIÈCES                                                                                        | P168 |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1886,                     |                                   |                                                                                                            | _    |
| 10901         | ag september.<br>Mayour.  | Bapp.                             | Ordre de se rendre à Würzburg; détachements à v<br>russembler; renseignements à fourair                    | 340  |
| 10902         | og september.<br>Negross. | Augreeu.                          | Demande de souvelles. Mouvement à préparer sur<br>Warsburg                                                 | 341  |
| 10903         | ng septembre.<br>Mayener. | Morie.                            | Demande d'un état de la place de Braunau ; son im-<br>portance en cas de brouïfe svec l'Autriche           | 351  |
| 10904         | ag septemben.<br>Nagraer. | Otto.                             | Demande de nouvelles. Ordre de correspondre avec<br>le vice-roi pour démentir les faux brusts              | 35g  |
| 10905         | ag september.             | Rapp.                             | Recommandations pour diriger des troupes sur Wirg-<br>borg et veiller à différents details.                | 343  |
| 10906         | 30 september.             |                                   | Ordre à N. de Toorneo pour une mission près de<br>prince Primat et du maréchal Augreeau                    | 344  |
| 10907         | So september,<br>Mayore,  | Le Prince Primat.                 | Prière de rassembler des blés et des farines à Warz-<br>lsurg. Demande de nouvelles de Cassel et de Fuide. | 311  |
| 10908         | Ja septembre.             | Montesquiou.                      | Lettre à remettre au maréchal Soult, à Amberg; ren-<br>seignements à rapporter                             | 353  |
| 10909         | 3a september.<br>Mayore,  | Bertheer.                         | Dispositions ordennées poor faire de Forchheim une<br>grande place de dépit                                | 345  |
| 18910         | 30 september.             | Le mine.                          | Ordre pour un achat de chraux d'artillerse. Organi-<br>sation du parc à ton vestures sculement             | 34   |
| 10911         | 30 september,<br>Morner   | Le même.                          | Mouvement projeté sur Saalfeld; dispositions en conséquence; reconnaissances et démonstrations à faire,    | 349  |
| 10912         | 30 september.<br>Mayron,  | Le Boi<br>de Wurtemberg.          | Deur de voir ce prince à Warsburg ou à Bamberg<br>pour convenir du maringe do prince Jerôme                | 350  |
| 10913         | So september.             | Le mène.                          | Eavoi d'un portroit du prince Jérbeur; motif pour le-<br>quel l'Empereur s'empresse de faire cet casoi     | 351  |
| 10914         | So september.<br>Mayrare, | Le Priace béreditaire<br>de Bale. | Béponse affectueuse à ce prince désirant prendre part<br>à la campagne qui va s'ouvrir                     | 351  |
| 10915         | So septembre.             | 45                                | Note aur la défense générale do l'Empire, pour l'ar-<br>chichaucchier Cambacéries.                         | 35:  |
| 10916         | 30 septembre.<br>Mopeter. | Junet.                            | Soins à porter à l'organisation de deux régiments des-<br>tines à renforcer l'armée de Hollande            | 355  |
| 19917         | 30 septembre.<br>Repeare  | Kellermann.                       | fastructions pour ce marichal commandant l'armée<br>de reserve sur le Rhin, à Mayence                      | 356  |
| 10918         | 3a september.             | Le même.                          | Befos de faire habiller la garde autionale de Mayence<br>aux frais du trésor ou à coux de la ville         | 351  |
| 10919         | 30 septembre.<br>Names    | Turesor.                          | Lettre à ressettre au roi de Hollande. Benseigne-<br>ments à prendre à Dosseldorf                          | 338  |
| 0920          | So september.<br>Nagente. | Le Roi de Hollande.               | Notes : exposé du plus d'opérations que l'Empereur<br>se propose de assivre ; instructions                 | 358  |
| 0921          | 30 septembre.             | Berthier.                         | Nomination du commandeat de Wurzburg approuvée.<br>Ordre d'armer Kroaach, Wurzburg, Forchleim              | 363  |

| riácas | DATES                     | DESTINATAIRES         | SOMMAIRE BES PIÈCES                                                                                      | Page |
|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | . 1806.                   |                       |                                                                                                          | _    |
| 10922  | 3a septembre.<br>Nayence. | Marescot.             | Approbation d'un projet pour ettacher des caissons<br>aux betaillons de suprars                          | 363  |
| 10923  | s" octobre.<br>Mayenre.   | Berthier.             | Ordre à Lefebore de chaisir une position près de<br>Schweinfort, pour une bataille; avis divers          | 361  |
| 10924  | 1" october.<br>Mayener.   | Augereau.             | Ordre de se rendre à Wurzburg co emmensat les<br>troupes alliées de Barmstadt, Nasau, etc                | 365  |
| 10925  | s" ortobre.               | Mortice.              | Composition du 8° carps de la Grende Armie, dest<br>le commandement est confié à Mortier                 | 363  |
| 10926  | s" octobre.<br>Mayerer.   |                       | Instructions pour le maréchal Mortier, chargé de pro-<br>tiger le territoire de le Confedération du Phio | 366  |
| 10927  | 1" octobre.               | Angerous.             | Ordre de quitter Francfort et de se mettre en marche<br>pare être reselu le à à Wurzberg                 | 368  |
| 10928  | 1" octobre.               | La Prince Primat.     | Assurance biesseillante poer l'électeur de Hesse-<br>Gasel, e'il veut rester neutre                      | 368  |
| 10929  | 1" octobre.               | Berthier.             | Meuvements sur Würzburg, Benseignements à réunir<br>sur la Saxe. Ordres pour Kronach et Bamberg          | 369  |
| 10930  | s" ortobre.               | Kellermann.           | Ordre de diriger sur Würzburg différents détache-<br>ments venant de Boulegne.                           | 370  |
| 10931  | 3 octobre.                | Daro.                 | Ordre de rejoindre le quartier général, après evoir<br>neuer l'epprocisionneuent de Marence.             | 371  |
| 10932  | 3 octobre.                | La Rochefoucauld.     | Considérations d'oprès lesquelles l'Empereur serait<br>parte à s'allier etroitement aver l'Autriche      | 371  |
| 10933  | 3 octobre.                | Clarke.               | Ensei d'un officier du cité de Fulde et de Cassel,<br>pour s'informer des monvements des Pressiens.      | 372  |
| 10935  | 3 ortobre.<br>Warning     | Le Rei de Hollande.   | Avis du mouvement sur Wurzburg, Recommandation<br>d'entroner souvent des officiers et des nouvelles      | 371  |
| 10935  | 5 october.<br>Warstong    | La Reine de Hollande. | Grâce seroedée à un individu auquel la reise de Bol-<br>lende portait intérêt                            | 375  |
| 10936  | 5 actober.<br>Warshare    | Cambolole             | Prochaine conseture des hostilités Ordre de leuer la<br>réserve de la conscription.                      | 375  |
| 10937  | 5 octobre.<br>Warshorg.   |                       | Décisions réglant les conditions d'envillement dans la<br>gendarinerie d'erdonnance de l'Empereur        | 375  |
| 10938  | 5 octobre.<br>Warring     | Tellsymod.            | Convention de l'Empereur evec le roi de Wurtem-<br>berg et le grand-duc de Wurzburg                      | 376  |
| 10939  | 5 octobre.<br>Warsherg.   | Dejraa.               | Projet à présenter pour transporter en poste des<br>troupes de Paris à Montreul.                         | 377  |
| 10940  | 5 octobre.                | Berthirr.             | Ordres encernant in place de Würzburg, qui doit<br>être mise en état de défense.                         | 377  |
| 16941  | 5 ortobre.<br>Warshare    | Soult.                | Instruction pour déboucher en Saxe par Baireoth et<br>Hol. Mouvements des outres corps                   | 379  |
| 10942  | 5 octobre.<br>Warshare    | Bernadotte.           | Reaplacement des Bavarois par la division Dupont<br>au curps d'ermée de Bernadotte; evis et ordres       | 381  |

şš.

| des<br>PIÈCES | DATES                  | DESTINATABLES            | SOMMAINE DES PIÉCES                                                                                     | PARE |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                  |                          |                                                                                                         |      |
| 10943         | S. octobro<br>Warsharg | Barnot,                  | Mouvement de la Garde sur Bamberg. Ordre de sui-<br>yre le chesson de Lachtenfols                       | 38:  |
| 10944         | 5 octobre.<br>Wursterg | Le Prince Engine.        | Recommandation de relire souvent l'instruction don-<br>nce par l'Empereur.                              | 38a  |
| 10945         | 5 october.<br>Warshare | Cuttine.                 | Ordre de rester quelque temps à Wirrsburg, pour<br>rendre compte de la manière doet se fait le service. | 38.  |
| 10946         | 5 ortobre.<br>Warsterp | Montesquiou.             | Instruction : citadelle, magasine, pare d'artiflerie à<br>visiter à Wurzhung                            | 363  |
| 16947         | S octobre.<br>Wenters  | Le Roi de Naples.        | Départ de l'Empereur pour Bamberg, teute l'armée                                                        | 384  |
| 10948         | 6 octobre.<br>Bank-rg  |                          | Proclamation exposant à la Grande Armée les causes<br>de cette guerre                                   | 384  |
| 10949         | 2 octobre.<br>Banlerg  | Le Scnet.                | Message au sojet de l'envahissement de la Saxe par<br>les atmées primientes                             | 385  |
| 10950         | 7 october,<br>Banberg  | L'Impératrice.           | Compliments et nouvelles. Départ de l'Empereur pour<br>Kronach                                          | 387  |
| 10951         | 7 octobre.             | Cambacéria.              | tris du commencement des hostilités, Communica-<br>tions à faire au Sinst.                              | 387  |
| 10952         | 2 octobre.<br>Semberg. | Fourbi.                  | Direction à donner à l'opinion publique sur les causes<br>de la guerre avec la Prusse                   | 368  |
| 10953         | 2 octobre,<br>Bamberg, | Talleyrand.              | Envoi d'one lettre du roi de Prave et de notes di-<br>plomatiques; nouvelles.                           | 388  |
| 10954         | 2 october.             | Le même.                 | Ordre de presser les ducs de Hesse-Darmstadt et de<br>Nassau d'organiser leurs contingents              | 389  |
| 10955         | 7 octobre.             | Otto.                    | Commencement des hostilités, Ordre pour qu'un<br>corps bavarois se porte derrière Bamberg               | 389  |
| 10956         | 7 october.             | Le Boi de Banère.        | Enroi d'une lettre du roi de Prosse, dont les projets<br>sent déconcerées par nos marches rapides       | 390  |
| 10957         | 7 october.             | Le Roi<br>de Wurtemberg. | Demande d'on état de atuation de l'armée nurtem-<br>bergeoise qui doit être prête à marcher             | 390  |
| 10958         | 7 octobre.             | Innot.                   | Demande de rapports sor les 15° et 58° régiments,<br>sur les conscrits et sur les remontes.             | 301  |
| 10959         | 7 october.             | La Marche.               | Ordre de se rendre près de Baireath pour remettre<br>une lettre au marichal Soult.                      | 391  |
| 10960         | 7 october.             | Soult.                   | Demande de renteignements, Réponse qui sers faite<br>à l'ultimatom du roi de Prome                      | 391  |
| 10961         | Bamberg.<br>7 octobre. | Lannes.                  | Opinion sur Victor. Ordre de prendre une bonne<br>position près de Cobourg; avis et ordres              | 399  |
| 10962         | 7 octobre.             | Thousenot.               | Ordre d'envoyer des magasins de Würzburg des bis-<br>cuits et de la ferine à Kronach                    | 395  |
| 10963         | 7 octobre.<br>Rombers  | Lefrenc.                 | Ordre de faire confectionner, à Porchbeim, da pain<br>biscutté pour l'approvisionnement de Krosach      | 395  |

| des<br>PrácEs | DATES                  | DESTINATABLES            | SONNAIRS DES PIÉCES                                                                                       | Pace |
|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                  |                          |                                                                                                           |      |
| 10964         | 2 octobre.<br>Samberg. | Le Prince Eugène.        | Commencement des hostilités à carber au public.<br>Nouvelles à transmettre par le Tyrol                   | 395  |
| 10965         | 2 octobre.<br>Bankery. | Le mine,                 | Beproche au sujet d'une comparaison trop flatteuer<br>pour l'armée italieure. Troupes à placer à Bologue. | 396  |
| 10966         | 7 octobre.<br>Benderg. | Le Roi de Naples.        | Nouvelles et recommandations. Bruit d'arrangement<br>pocifique à répandre.                                | 397  |
| 10967         | 8 octobre.<br>Bonberg. |                          | s" bulletin de la Grande Armée. Intriguos à la cour<br>de Berlin; causes de la guerre.                    | 397  |
| 19968         | 8 octobre.             | Maret.                   | Nouvelles à transmettre. Ordre de séjourner à Bam-<br>berg et de presser l'approvisionnement de Kronach.  | 501  |
| 10969         | S ectobre.             | Berthier.                | Division bavaroise placée sons les ordres du prince<br>Jérôma et chargée de s'emparer de Culmbach         | 401  |
| 10970         | 8 octobre.             | Sault.                   | Avis des mouvements de l'armée. Nécessité de curres-<br>pondre fréquentment avec l'Empereur               | hos  |
| 10971         | S october.             | Lennes.                  | Reproche de n'aveir pas tenté de surprendre Cobourg ;<br>ordre de morcher sur Grafenthal                  | åo2  |
| 10972         | d octobre.             | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Reproche pour une lettre enveyée trop tard. Mouve-<br>ment des corps de l'aranée.                         | åoi  |
| 10973         | 8 octobre.<br>Kreech   | Schools.                 | Ordre de se rendre près du muréchal Lannes pour<br>lui remettre une lettre                                | hol  |
| 10974         |                        |                          | Note indiquant à l'avance les mouvements militaires<br>qui auront pour résultat la betaille d'Iena        | \$e! |
| 10975         | Lo octobre.            | Marel.                   | Nouvelles à publier : première rencoutre des armées à<br>Schleix; indigna conduite des Prussiens          | 401  |
| 10976         | to octobre.            | Le Grand-Dur<br>de Borg. | Ordre de prefeter des sucrès de la veille pour faire des<br>prisonniers et reconnaître Sanfield.          | 40   |
| 10977         | 10 octobre.            | Soult.                   | Comhat de Schleiz. Projets de l'Empereur forcé d'at-<br>tendre la réunion de toutes ses troupes           | 50   |
| 10978         | 10 octobre.            |                          | Appel aux peuples de la Sare dont la Prosse vient<br>d'ensabir la territoire.                             | 411  |
| 10979         | Lo ociobre,            | Le Grand-Duc             | Nouvelles. Ordres d'envoyer à la rescontre du maré-<br>chel Soult du obté d'Auma.                         | 611  |
| 10980         | to ortobre.            | de Berg.<br>Smit.        | Canonaude entrodus du cité de Saalfeld. Ordre ré-<br>téré de se porter sur Gera. Nouvelles                | 411  |
| 10981         | Schles.                | Bethier.                 | Ordre à Davout de se porter rapidement sur Naum-                                                          |      |
| 10982         | Ause.                  | Lannes                   | burg; marches ordonnées aux nutres corps<br>Compliments. Perplexité de l'armée prassionne cou-            | 611  |
| 10983         | La octobre.            | Le Grand-Duc             | pre de Dresde et de Berlin<br>Ordre de chercher à pénétrer les projets de l'eunemi                        | 513  |
| 10984         | Anne.                  | de Berg.<br>Soult.       | enveloppé par l'armee frençaise                                                                           | 511  |

| des<br>Prilicias | DATES                           | DESTURATABLES            | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                              | PACES |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | 1806.                           |                          |                                                                                                  |       |
| 10985            | ta octobre.<br>Asso.            | Telleyrand.              | Envei de bulletins à transpettre à Cambocirin, au<br>vice-roi et au roi de Hollande.             | 415   |
| 10986            | 12 octobre.<br>Acos.            | Dovout.                  | Ordre d'observer si l'essessi s'effectue pas sa retruite<br>derrière l'Inn et la Saule           | 415   |
| 10987            | 19 octobre.<br>Aunt.            |                          | s' bulletin : combat de Schlein; atlière de Garu;<br>rombut de Saulfeld                          | 415   |
| 10988            | 19 octobre.<br>Aume.            |                          | Note: trailement que les prisonniers provient re-<br>cevront en France                           | å18   |
| 10989            | 19 octobre.<br>Acuss.           | Talleyrand.              | Easei des décorations et des lettres trousées sur le<br>prince Louis de Prusse                   | 619   |
| 10990            | 19 octobre.<br>Gen.             | Le Roi de Praise.        | Conseil de ne peint continuer une guerre impolitique<br>dont l'insue sera fatale à la Prusse     | 420   |
| 10991            | 19 octobre.<br>Grac             |                          | Ordre à Duroc de s'informer des approvisionnements<br>que peut fournir Gern                      | hee   |
| 10992            | s 3 octobre.<br>Gras.           | L'Impératrice.           | Satisfaction des premières opérations de la guerre.<br>Bonur santé dont jouit l'Empereur         | áa2   |
| 10993            | 13 octobre.<br>Gen.             | Talleyrand.              | Envoi du 3º bulletin de la Grande Armée, qui ne doit<br>être maéré qu'us Monteur.                | 4=3   |
| 10994            | 13 octobre.<br>Grm.             |                          | 3º bolletin : situation désespérée de l'armée prus-<br>sienne tournée par l'armée française      | 4=3   |
| 10995            | 13 octobre.<br>Gove.            | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Bepos serorde sus trospes. Occasion à sasir, Inten-<br>tion de marcher droit à l'esnessi         | 4n5   |
| 10996            | 13 octobre.<br>Gens.            | Lessarois.               | Mission près du maréchal Davoit pour connellre sa<br>aituation et prendre des renseignements     | 6=5   |
| 10997            | 13 october.<br>Grm.             | Scheeb.                  | Ordre de se rendre à less pour voir re qui s'y passe<br>et preodre des nouvelles de Lannes       | ås6   |
| 10998            | 13 octobre.<br>Gres.            | Lausers.                 | Bepos accorde à l'armée, Prochaine arrivée de l'Em-<br>pereur à Iena. Avis de la position de Ney | 4=6   |
| 10999            | 13 octobre.<br>Gen.             | Tourses.                 | Ordre de se rendre près du duz de Berg pour lui re-<br>mettre la lettre ci-après                 | 5=7   |
| 1000             | 13 octobre.<br>Gen.             | Le Grand-Bur<br>de Berg. | Montement de retraite de l'ensemi : ordre de se<br>porter entre lens et Noumburg                 | 607   |
| 1001             |                                 | La Marche.               | Ordre d'atter au devant des généraux Nansouty,<br>d'Houtpoul et Alein, pour lôter leur marche    | 428   |
| 1002             | s3 octobre.<br>Gom.             |                          | A" bulletin : situation critique dans laquelle se trouve<br>l'armée prussienne                   | 428   |
| 1063             | 13 octobere                     | Ney.                     | Ordre à ce maréchal de presser le mouvement de son<br>corps d'armée sor lens                     | 429   |
| 1004             | 1 à octobre.<br>Beneuer d'Iran. |                          | Ordre da jour : dispositions acrétées par l'Empereur<br>pour l'ordre de betaille                 | 419   |
| 1005             | 15 octobre.<br>Ima.             | L'Impiratrice.           | Annence de la betaille d'Iron dans laquelle le rei et la<br>reine de Prusse aut failli être pres | 431   |



| M++<br>des<br>Prêces | DATES                   | DESTINATAIRES                           | SONMAIRE DES PIECES                                                                                         | PAG |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                      | 1806.                   |                                         |                                                                                                             | Γ   |
| 11006                | 15 octobre.<br>Iene.    | Combacéria.                             | Annonce d'une grande victoire sur l'armée prassienne<br>à Jena                                              | 43  |
| 11007                | s 5 octobre.<br>Jesa.   | Telleyrand.                             | Envei d'une note sur la bataile d'Iena à imprimer<br>en attendont le bulletin                               | 43  |
| 11008                | 15 octobre.<br>Iess.    | Berthier.                               | Autre note sur la bataille d'Iena à faire passer en<br>Italie et à Constantinople.                          | 53  |
| 11009                | 15 octobre.<br>Iona,    |                                         | 5° bulletin : relation de la bataille d'Iena; pertes<br>éprouvées par l'armée française.                    | 52  |
| 11010                | 15 octobre.<br>Iess.    |                                         | Décret : contribution de guerre mise sur les états de<br>l'électeur de Saxe.                                | 40  |
| 11011                | 15 octabre.             | Le Grand-Duc<br>de Berg.                | Avis de la récnien des Prussiens à Frankenhausen et<br>de la victoire remportée par Davant                  | 65  |
| 11012                | s 5 octobre.<br>Irea.   | Decrès.                                 | Ordre de faire arrêter et soisir les hâtiments de la<br>marine peussienne                                   | 41  |
| 11013                | 15 octobre.<br>Weisser. |                                         | 6° bulletin : langage tenn par l'Empereur aux officiers<br>saxons faits prisonaiers à fena                  | 41  |
| 11014                | 16 octobre.<br>Weimar.  | Davout.                                 | Compliment sur la belle conduite de ce marichal et<br>de son corps d'armés à Auerstrell                     | 41  |
| 11015                | 16 octobre.<br>Wessar,  | Borthier.                               | Ordres pour le place d'Erfurt. Mortier chargé d'oc-<br>caper la principanté de Falde                        | 41  |
| 11016                | 16 octobre.<br>Wesser.  |                                         | 7° bulletin : capitulation d'Erfort ; extrait d'une lettre<br>de l'Empereur su rei de Prusse.               | 41  |
| 11017                | 16 octobre.<br>Weinar,  | Le Grand-Dec<br>de Berg.                | Compliment sur la repitulation d'Erfort. Betraite des<br>Prussions poursaires par Soult et Bernsdotte       | 6.5 |
| 11018                | 16 octobre.<br>Weimer.  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8º bulletin : prises feites sur l'encemi, elarmes de la<br>reine de Prasse auivie de près per nos troupes   | 4   |
| 11019                | 17 octobre.<br>Writter. | Clarke.                                 | Ordre de mettre Erfurt en état de défense, Corres-<br>pondance à antretenir evec Mortier et la Hellende,    | 61  |
| 11020                | 17 octobre.<br>Weisser, | Le même.                                | Contributina à verser dans la caisse de M. la Bouil-<br>lerie et non dans celle du payeur du marechal Ney.  | 61  |
| 11021                | 17 octobre.<br>Wesser.  | La même.                                | Ordre de démentir un bruit d'armintice répandu par<br>l'ennemi.                                             |     |
| 11022                | 17 octobre.<br>Weisser. | Le Roi de Hellande.                     | Ordre d'occuper des pass appartenant à la Prosse et<br>de se tenir prêt à envaluir Cassel                   | 41  |
| 11023                | 17 octobre.<br>Weimer.  | Mortier.                                | Ordre de prendre pessession de Fulde ; postes à placer<br>du obje d'Eisenach.                               | A.  |
| 11024                | 17 octobec.<br>Wesser.  | Berthier.                               | Ordres divers à donner pour accélérer la marche des<br>troupes alliées                                      | 6   |
| 11025                | 17 octobre.<br>Wester.  | Portalis.                               | Envel d'une circulaire oux évêques pour faire chanter<br>un Te Deux.                                        | 45  |
| 11026                | 17 octobre,<br>Wenner,  |                                         | 9° balletin : trophées sombés au pouvoir de l'ormée;<br>influence que la reine de Pruse exerçait à la cour. | A:  |

| des<br>redcas | DATES                    | DESTINATAIRES            | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                         | PAUR |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                    |                          |                                                                                                             |      |
| 11027         | 18 octobre.<br>Numberg.  | Dejesa.                  | Ordre d'envoyer à l'armée des élèves de l'École poly-<br>technique qui demandent à entrer dans les corps.   | 45e  |
| 11028         | 18 octobre.<br>Nomburg.  |                          | 10' bulletin : réponse de Soult au général Kalkrouth<br>alleguant un armistice. Nouvelles                   | 453  |
| 11029         | 19 octobre.<br>Menulary. |                          | 11" hulletin : combat et prise de Helle; déroute et<br>confusion des Prusseen                               | 452  |
| 1030          | 19 octobre.<br>Helle     |                          | ı e' bulletin : succès remportés par le maréchal Soudt;<br>résultat de la listaille d'Iena                  | 85-  |
| 11031         | 19 ortobre.<br>Bells.    | Le Roi de Prusse.        | Befus de consentir à on armistice qui dennerest aux<br>armées russes le temps d'armer                       | 457  |
| 11032         | 19 octobre,<br>Helic     | Lannes.                  | Postes à placer le long de l'Elbe pour choisir des en-<br>droits favorables au passage de cette rivière     | 458  |
| 1033          | ao ortobre.<br>Helic     | Davent.                  | Ordre de jeter un pont sur l'Ellie et de s'emparer de<br>Wittenberg                                         | 859  |
| 11034         | ao ectobre.<br>Belle.    | Lannes.                  | Avis do Mocus de Magdeburg par la grand-duc de<br>Berg et les maréchaux Soult et Ney                        | 45   |
| 1035          | ao octobre.<br>Belle     | Soult.                   | Compliments; ordre de se tenir en mesure de pro-<br>fiter des événements.                                   | 46   |
| 11036         | an octobre.<br>Helle     | Berthier.                | Ordre de fermer l'université de Halle et de rensayer<br>les élèses chez eux.                                | 46   |
| 11037         | so ectobre.<br>Helle     | Le Roi de Hollande.      | Ordre de prendre pessession de pays appartenant à<br>la Prusse. Avant-garde à renforcer; ardres divers.     | 56   |
| 1038          | so octobre.              | Le Boi<br>de Wurtemberg. | Perte considerable conyée par l'accoée prossienne;<br>afficiers de marque qui ont été tués                  | 46   |
| 1039          | so actobre.              | Berthier.                | Ordre d'envoyer des détachements pour battre le pays<br>et ramosser des prisonniers                         | 46   |
| 11040         | un neichee<br>Halte.     |                          | 3° bulletin : arrivée de Murat sons Magdeburg; ré-<br>flexions sur le deux-tre des Prussiens                | 46   |
| 11041         | as october.              | Bernadotte.              | Repeccise de ne pas s'être trouvé à la bataille d'iena<br>et de ne point executer les ordres de l'Empereur. | 46   |
| 1042          | us octobre.              | L'Électeur de Suxe.      | Consentement à faire la paix avec ce prince; troupes<br>suxonnes à rappeler de l'armée prassènne            | 46   |
| 11043         | ar octobre.              | Le Grand-Duc<br>de Berg, | Ordre de passer l'Elbe à Dessau, si le passage ne pout<br>être effectaé à Barby                             | 46   |
| 1044          | sportobre.<br>Drass      | Cambacerès.              | Avis du passage de l'Elbe et de la prochaine entrés<br>de l'Empereur à Berlin                               | 46   |
| 11045         | a a october.             | Tolleyrand.              | Ordre de se rendre à Erfort et de là à Wittenberg<br>et Berlin; démarches du rei de Prusse pour traiter.    | 16   |
| 11046         | 29 octobre.<br>Dessu.    | Berther.                 | Orden pour la prise de possession du duché de<br>Brunswick, qui sern traite en pays conquis                 | 46   |
| 11047         | ss octobre.<br>Desea     | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Ordre de se diriger en toute latte sur Treuenbrietsen<br>pour marcher sur Berlin; avis                      | 16   |

| des<br>Prilicias | DATES                      | DESTINATAIRES       | SUMMAIRE DES PIÈCES                                                                                            | PAGE |
|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 1806.                      |                     |                                                                                                                |      |
| 11038            | ss octobre.<br>Desses.     | Le Boi de Hollande, | Avis de la défaite du corps d'armée du prince de Wur-<br>temberg ; neuvelles ; demande de reuseignements.      | 46   |
| 11049            | sa octobre.<br>Deser.      | Meetier.            | Ordre à ce maréchal de présenir l'Empereur des qu'il<br>nura pris position à Fulde                             | 47   |
| 11050            | no octobre.<br>Dessee.     | Junot.              | Recommandation de veiller à l'instruction et à l'ad-<br>ministration des régiments laissés à Paris             | 47   |
| 11051            | aa octobre.<br>Dessa.      | Dejeun.             | Ordre à différents généroux italiens de se rendre à<br>l'armée. Demande su sujet des régiments suisses.        | 47   |
| 11052            | se ectobre.                | Clarke.             | Avis à donner de l'arrivée du maréchal Mortier à<br>Folde: ordres divers                                       | 47   |
| 11053            | 11 octobre                 |                     | 1 à' bulletin : blocus de Magdeburg; les officiers prus-<br>siens désirent la pais.                            | 47   |
| 11054            | 23 octobre.<br>Wittenberg. |                     | Décret réglant l'administration militaire et civile des<br>états conques par le Grande Armée                   | 47   |
| 11055            | a3 octobre.                |                     | Décret plaçant les provinces conquises en Saxe sous<br>l'administration d'intendants français                  | 42   |
| 11056            | a3 octobre.                | Berthier.           | Instructions à donner en prince Jérôme et à M. de<br>Thurd, nommé commandant de Dresde                         | 87   |
| 11057            | 23 octabre.<br>Watersberg. | Le même.            | Endreits à faire désigner par le général Chasseloup<br>pour des magasins et établissements à Dresde            | 87   |
| 11058            | 23 october.<br>Wittenberg  | Davoni.             | Instructions pour entrer à Berlin et faire camper les<br>troupes bors de la ville.                             | 48   |
| 11059            | a3 octobre.<br>Wittenberg. |                     | Ordre à un ufficier d'ordonnance d'affer à Berlin et<br>de rendre compte des magasins qui s'y trouvent         | 48.  |
| 1060             | 23 octobre.<br>Watenberg.  | Bernadatte.         | Reproche de ne potet s'être trouvé sur le champ de<br>bataille et d'avoir losse Daveut seul contre l'ennessi.  | 48   |
| 11061            | a3 octobre.<br>Wittenberg. | Mortier.            | Instructions pour se porter à Cassel et prendre posses-<br>sion de l'Électoral                                 | 18   |
| 11062            |                            |                     | Ausear à la pièce précédente : note que doit remettre<br>le chargé d'affaires à Cassel                         | 48   |
| 11063            |                            |                     | Deuxième annexe : proclamation invitant les Henseis<br>à se confice à l'Empereur                               | 481  |
| 11064            | 93 octobre.<br>Wittenberg. |                     | 15" bulletin : causes de la guerre ; intrigues secondées<br>par l'Angleterre ; influence de la reine de Prusse | 48-  |
| 11065            | s3 octobre.<br>Wittenberg. |                     | 16' bulletin : paroles de l'Empereur au muréchat du<br>pulsis du duc de Brunswirk                              | àg   |
| 1066             | a h october.<br>keepstedt. | Champagny.          | Organisation des gardes nationales de la Gironde<br>confiée so géneral Lamartillère                            | 49   |
| 1067             | nå octobre.                | Davout.             | Poursuite d'une colonne ennemie qui a'est échappée<br>de Magdeburg; seis et ordres à ce sujet                  | àgi  |
| 1068             | så ectobre.<br>Poteiser.   | Bertrand.           | Ordre de se rendre à Spandan, de cereur le fort et de<br>chercher à s'en emparer après une cannonade           | 69   |

| des<br>Prácta | DATES                    | DESTINATAIRES            | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                          | PASI |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                    |                          |                                                                                                              |      |
| 11069         | 25 octobre.<br>Petalon.  |                          | 17° Isulletin : nouvelles de l'armée; opinion des peu-<br>pies de la Prusse; nerivée de l'Empereur à Berlin. | 696  |
| 11070         | 25 octobre<br>Potrkes    | Depose.                  | Ordre d'ensoyer à l'armée des élèses des écoles mili-<br>laires; mesures diverses                            | 1gt  |
| 11071         | 25 octobre.<br>Poixion.  | Lamertillière.           | Ordre de se rendre à Bordesax pour y organiser<br>3,000 hommes de gardes nationales                          | 500  |
| 11072         | 95 october.<br>Poteion   | Krilermann.              | Esplications au sujet do corpe de la gendarmerie d'or-<br>donneuce dont l'objet n'e pas sié compris          | 501  |
| 11073         | s5 octobre.<br>Potelom.  | Le Prisce Eagles.        | Ordre de diriger deux régiments de chasseurs sur<br>Augubourg; recommandations à or sujet                    | 501  |
| 11074         | 95 octobre.<br>Potelom.  | Le Boi de Naples.        | Ordre de renvoyer les régiments de cavalerse soutiles<br>à Naples, Éloge du général Verdier.                 | 5e   |
| 11075         | n5 octobre.<br>Pointen.  | Le Roi de Hollsads.      | Reproches de mesares trop précipitées surquelles les<br>ministres du France se sont opposés succ raison      | 50   |
| 11076         | så october.<br>Printer.  | Davout.                  | Avis de la reddition de Spandan, de la prise de ca-<br>cons, de magasins, de prisoniers                      | 50   |
| 11077         | 25 octobre.<br>Produm.   | Berthier.                | Ordra de faire veoir à Spandau teus les bateaux qui<br>sont à Neubrick                                       | 50   |
| 11078         | s 5 octobre.<br>Prinken. | Bignes.                  | Ordre de se rendre à Spandau pour interroger 300<br>prisonniers d'état qui s'y trouvent                      | 50   |
| 11079         | s5 octobre.<br>Potobre.  | Fooché.                  | Ordre relatif au ballet do Betour d'Ulysse, dont l'Em-<br>pereur s donné la sujet à Gardel                   | 50   |
| 11080         | 25 october.<br>Potelan.  | Molien.                  | Ordre de tenir toujours en caisse, à Mayence, la<br>somme nécessaire pour la solde de quatre muis            | 50   |
| 11081         | s6 octobre.<br>Proriem.  | Serery.                  | Ordre de rester en position à Nauen, et de faire battre<br>In campagne par la cavalerie.                     | 50   |
| 11082         | 26 actobre.<br>Petrkim.  | Berout,                  | Partis à suvoyer le long du canal qui se jette dons<br>l'Oder, pour prender les bateaux senant de Berlin,    | 50   |
| 11083         | s 6 octobre.<br>Printen. | Le Grend-Duc<br>de Berg. | Avis; colonne commundée par le prince de Weimar<br>compée et poursainie par Soult                            | 50   |
| 11054         | s6 october<br>Putatore.  | Laters.                  | Ordre de se porter à Zebdenick, l'ennemi se retirant<br>decrière Buppin.                                     | 50   |
| 11085         | s 6 octobre.<br>Peteksa  | Camboorris.              | Galérieus à amployer, en Corne, à des travaux de route,<br>et, à Bochefort, sux marais                       | 50   |
| 11086         | số octobre.<br>Potelam.  | Le même.                 | Eavoi d'un document dont les soteurs deivent être<br>sésérement recherches                                   | 50   |
| 11087         | ső octobre.<br>Poulen.   | Fouché.                  | Avis d'un projet d'insurrection stiribué au perti des<br>Frères et Anus                                      | 50   |
| 11088         | 16 octobre.<br>Potelon.  | La Rochefenezeld.        | Language à tenir so sujet des semements et des pré-<br>paratifs qui se foot en Autriche                      | 51   |
| 11089         | p6 octobre.<br>Potelam.  | Le Geand-Dec<br>do Berg. | Ordre de jeter des partis sor Prenzion et Strelitz;<br>colonnes etnocuies à prendre                          | 51   |

| des<br>PRÉCES | DATES                           | DESTINATAIRES                        | SOMMARR DES PIÈCES                                                                                          | PAGE  |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| -             | 1806.                           |                                      |                                                                                                             |       |
| 11096         | e6 octobre.<br>Prodom.          | Songis.                              | Ordre d'envoyer des canons pour armer la place de<br>Wittenberg que l'Empereur trouve importante            | 511   |
| 11091         | s 6 octobre.<br>Charlottesburg. | Le même.                             | Instruction pour l'armement du fort et de la sille de<br>Spandau et l'établissement de magasins             | 519   |
| 11092         | s6 octobre.<br>Charlottesburg.  | Daru.                                | Ordre d'augmenter les magasins de vivres à Span-<br>dan et de faire construire des fours                    | 513   |
| 11093         | 96 octobre.<br>Charlottraburg   |                                      | Proclamation à l'armée : résultats de ses victoires ; an-<br>nouce d'une prinée russe à combattre           | 515   |
| 11094         | a6 octobre.<br>Charloteology.   |                                      | 18° bulletin : présent fait par l'Empereur aus Inva-<br>lides de Paris ; prise de Spandau ; nouvelles       | 515   |
| 11093         | a7 octobre.<br>Berlin.          |                                      | Décret ordonnant l'impression des mémoires, cartes,<br>plans, rapportés per le capitaine Baudin             | 518   |
| 11096         | 27 october.<br>Charlatersburg.  | Chasseloup.                          | Instructions pour des travaux de fortification à exé-<br>cuter afin de mettre Spandau en état de defense.   | 518   |
| 11097         | ay octobre.<br>Charlottesburg   | ······                               | 19" bulletin : prise de Spandau , lettres du Caar au roi<br>de Prusse trussées à Charlottenburg ; nouvelles | 590   |
| 11098         | 87 octobre.<br>Charlottenburg.  |                                      | se' bulletin : défaite du prince de Hobenlohe à Zeb-<br>deuick ; situation désespérée des Proviens          | ãa l  |
| 11099         | 98 octobre.<br>Series.          | Le Grand-Dur<br>de Berg.             | Column du duc de Weimer harcelée par Soult; ordre<br>de poursuivre Hobeuluhe                                | 5 1 2 |
| 11100         | a 8 octobre.<br>Berlin.         | Launes.                              | Menes ordres et axis. Conseil de former tous les<br>jours une arrière-garde avec les trainards              | 5+5   |
| 11101         | g8 octobre.<br>Berlin.          | Bernadette.                          | Ordre de se concerter avec le grand-duc de Berg pour<br>poursois re le prince de Hohentohe                  | Sa!   |
| 11102         | n8 octobre.<br>Berlin,          |                                      | 91° bulletin : entrée de l'Empereur à Berliu; ses pa-<br>reles aux députations; nouvelles mélitaires        | 5a4   |
| 11103         | s8 ectobro.<br>Bertin.          |                                      | Décret ordonnent de traduire le prince de Hatzfeld<br>devant une commission militaire                       | 598   |
| 11104         | a8 octobre.<br>Berles.          | La Princesse<br>Ferdinand de Prasse. | Béponse à une settre de sellicitation en faveur du<br>prince de Hatzfeld                                    | 500   |
| 11105         | s8 octobre.<br>Berke.           | Dam.                                 | Argent à prendre dans les caisses de Berliu; vins,<br>eaux-de-sie, draps à réunir en magastus               | 599   |
| 11106         | a8 octobre.<br>Berlin.          | Thurd.                               | Ordre de traites les Bavaceis sur le même pird que<br>les troupes françaises                                | 530   |
| 11107         | s8 octobre.<br>Beries           | Clarke.                              | Blesses à ésauser sur Wittenberg et Spandau. Ordre<br>de presser l'arrivée à Erfurt de trempes alliées      | 530   |
| 11108         | a8 octobre.<br>Berto.           | Kellermann,                          | Befus de confier le commandement des gendarmes<br>d'ordonnance au prince d'Isembourg, motifs                | 53:   |
| 11109         | ng octobre,<br>Better           | Davont.                              | Avis da combat de Prenalow, dans lequel le prince de<br>Hebenlohe s'est renda avec 16,000 hommes            | 53:   |
| 11110         | 29 octobre.<br>Berlin.          | Le Gread-Duc<br>de Berg.             | Satisfaction à témoigner aux dragons et à la cavalerie<br>legère de Milhaud et Lassille                     | 531   |

| des<br>Práces | DATES                  | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                 | P44 |
|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 1806.                  |                          |                                                                                                     | _   |
| 11111         | og octobre.<br>Berlin. |                          | as* bulletin : combat de Prenslow ; l'Empereur ac-<br>corde à M** de Hotsfeld la grêce de son suari | 53  |
| 11112         | 30 october.<br>Berlin. | Marmont.                 | Repreche en sujet des dispositions prises par Mar-<br>mont à Cattero; ordres                        | 53  |
| 11113         | 3o octobre.<br>Berin.  | Cambacirès.              | Ordre formel aux préfets de ne souffrir aucus recru-<br>teur étranger dans les départements         | 53  |
| 11116         | 30 octobre.<br>Berkin. | Fouché.                  | Ordre de déférer à la justice des individus impliqués<br>dans une conspiration decouverte à Lyon    | 53  |
| 11115         | 3a octobre.<br>Berba.  | Le Roi de Bavière.       | Avis des succès de la Grande Armée. Commandement<br>des troupes bavaroises confié au prince Jérême  | 53  |
| 11116         | 30 octobre.<br>Beria.  | Le Boi<br>de Wurtemberg. | Même avis. Ardent désir de rencontrer les Russes et<br>de leur infliger une sévère leçon            | 53  |
| 11117         | 3n octobre.<br>Bertin. | Le Prince Primat.        | Lettre pour inviter les princes de la Confédération du<br>Rhin à ordonner des actions de grâces     | 54  |
| 11118         | 30 octobre.<br>Berlin. | Le Prince Engène.        | Refus d'envoyer des canons en Italie, où il s'en trouve<br>un grand necobre à stibleer              | 54  |
| 11119         | 3a octobre.<br>Berira  | Le Roi de Naples.        | Approbation du parti pris par le roi de Naples de ren-<br>royer les officiers qui lui sent inutiles | 5.5 |
| 11120         | 30 octobre.            |                          | s 3 bulletin : continuation des opérations ; poursuite<br>du duc de Weimer ; nonvelles diverses     | 54  |
| 11121         | 31 octobre.<br>Bertin. | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Compliment de la prise de Stettin; cedre de pour-<br>suivre Blücher et le duc de Weimar             | 54  |
| 11122         | 31 octobre.<br>Berin.  | Davout.                  | Colonne feite prisonnière par Milhaud; prise de Stet-<br>tin par les hussards de Lasalle            | 56  |
| 11123         | 31 octobre.<br>Series. | Soult.                   | Mêmes nouvelles. Becommandation de poursuivre le<br>duc de Weimar.                                  | 56  |
| 11124         | 31 octobre.<br>Berlin. | Berthier.                | Defense de Inisser passer l'Oder à aucun officier prus-<br>sien fait prisonner; ordres              | 56  |
| 11125         | 31 octobre.<br>Berlin. | M" de Hatafeld.          | Réponse gracieuse à cette princesse remerciant l'Em-<br>pereur de sa clémente.                      | 54  |
| 11126         | 31 octobre.<br>Bertin. | Thiard.                  | Ordre au cardinal Aresso, nance du Pape, de se<br>rendre à Berlin, près de l'Empereur               | 56  |
| 11127         | 31 octobre.            |                          | Ordres : censeil d'administration à réunir pour orga-<br>niser un gonsernement pravisoire en Prusse | 54  |
| 11128         | 31 octobre.<br>Berin.  | Mortier.                 | Ordre de se porter dans le Hanavre, après s'être em-<br>paré de Cassel                              | 56  |
| 11129         | 31 octobre,<br>Berin,  | Le Boi de Hollande.      | Ordre de ne pas presidre part à l'inpération sur Cas-<br>sel, mais de se porter dans le Hanovre     | 5.6 |
| 11130         | 31 octobre.            | Cambacéris.              | Ordre de veiller à l'organisation des gardes nationales<br>destinées à défendre les côtes           | 54  |
| 11131         | 31 octobre.            | Canclaux.                | Ordre d'organiser les gardes nationales de la Somme<br>et de la Seine-Inférieure                    | 55  |

## TABLE DES PIÈCES.

| des<br>rides | DATES                   | DESTUNATABLES            | SONNATBE DES PIÈCES                                                                                        | Paser |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11132        | 1806.                   |                          |                                                                                                            |       |
|              | 31 octobre.<br>Berlie.  | Le Prince Engine.        | Avis de la destruction complète de l'armée prussionne,<br>qui s'est retirée ne dels de la Vistole          | 550   |
| 11133        | 31 octobre.<br>Berlin.  | Le même.                 | Bătiments prunient à coafisquer. Te Deum à faire chaster en action de grâces                               | 551   |
| 11134        | 31 octobre.<br>Bertin.  |                          | Décision : effets d'habillesseut à foire transporter par<br>les équipages de la compagnie Breidt           | 551   |
| 11135        | 31 octobre.<br>Bedie.   |                          | sé" bulletin : prise de Stettin ; forfanteris des Russes<br>prétendant e avair pas été battos à Austerlitz | 55a   |
| 11136        | 1" novembre.<br>Bertie. | Lannes.                  | Béponse à ce maréchal se plaignant que l'Empereur<br>ne rendait pas justice à son corps d'armée            | 554   |
| 11137        | 1" novembre.<br>Belo.   | Le Grand-Due<br>do Berg. | Aris de la réception d'une lettre incomplète : le se-<br>conde femile seulement est parvetue à l'Empereur. | 554   |
| 11138        | a novembre.<br>Berlie.  | Denout.                  | Ordre de faire reconnettre les marais de l'Oder; posi-<br>tion à prendre à Francfort et oux environs       | 551   |
| 11139        | a novembre.<br>Berlin,  | Le mime.                 | Compliments au sujet de la prise de Kistrin; ordre<br>d'établie sur l'Oder une tête de pool                | 555   |
| 11140        | s novembre.<br>Berlis,  | Berthier.                | Effets d'habitlement à distribuer aux divers corps de<br>la Grande Armée                                   | 556   |
| 11141        | a novembre.<br>Beris.   | Le même.                 | Ordre ou général Sanson de reconnsitre l'Oder, de-<br>puis Franciori jusqu'à la Baltique                   | 557   |
| 11142        | s novembre.<br>Betie.   | Daru.                    | Note : organisation de la Prosse su départements ; po-<br>lier , administration , organisation municipale  | 557   |
| 11143        | a novembre.<br>Berlie.  | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Troupes suidoises à traiter en ennemies. Saisies à<br>faire dans le Mecklesburg; avis et ordres            | 560   |
| 11144        | a novembre.<br>Berks.   |                          | a5º balletia ; prise de Küstria ; combat et prise d'An-<br>klam ; détails sur l'ormés .                    | 561   |
| 11145        | s povembre.<br>Berlin.  | Le Boi<br>de Wartemberg. | Exposé succinct des succès abtrous. Entrée du prince<br>Jérôme et des Wurtembergrois en Siésie             | 56s   |
| 11146        | a novembre.<br>Berlin,  | Kellermann.              | Ordre d'envoyer à l'armée les conscrits, qui achève-<br>rent de s'instruire dans les places feries         | 563   |
| 11147        | a navembre.<br>Berlin,  | Berthier.                | Ordre d'envoyer un side de camp pour exécutér un<br>ordre deut le maréchal Soult avait été chargé          | 563   |
| 11148        | a novembre.<br>Bertin.  | Thispd.                  | Lossifiance des resseignements donnés par un mar-<br>chand de Manheim                                      | 564   |
| 11149        | s novembre.<br>Berlin.  | Dejesa                   | Ordre de lever tous les obstacles qui a'opposent on<br>payement de la solde de la Garde à Paris            | 564   |
| 11150        | 3 novembre.<br>Berlin.  | Davout.                  | Défrese de consommer les vivres de siège à Kustrin.<br>But des opérations de Jérême en Sièves              | 565   |
| 11151        | 3 novembre.<br>Berlin.  | Berthier.                | Ordre d'envoyer Montheux près du prince Jérôme<br>pour commander one colonne de cavalerie                  | 565   |
| 11152        | 3 novembre.<br>Berlin.  | Le Prince Jérôme.        | Enstruction pour reconnuître Glogou et investir cette place evec trois colonoes de cavalerie               | 566   |

| PRECES | DATES                  | DESTINATABLES        | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                          | PAGE |
|--------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 1806.                  |                      |                                                                                                              |      |
| 11153  | 3 novembre.<br>Berim.  | Fauché.              | Ordre de faire partir secrétement Kociosako pour le<br>quartier général de l'Empereur                        | 56   |
| 11154  | 3 novembre.<br>Bertin. |                      | a6' bulletia : poursuite des corps d'armée de Blü-<br>cher et du prince de Weumar; nouvelles                 | 56   |
| 11155  | 3 novembre.<br>Bertin, | Berthier.            | Ordre as général Bessmont de résair sa division pour<br>que l'Empereur en passe la revue                     | 56   |
| 11156  | 3 novembre.<br>Berlin. | Bourrier.            | Bemande d'un état de situation du dépôt de Peta-<br>dam; moyen de douser des bottes à la cavalerie           | 57   |
| 11157  | S povembre.<br>Britis. | Kellerzano.          | Becommondation d'envoyer le plus d'hommes pos-<br>soble des depôts avant la rencontre des Busses             | 57   |
| 11158  | 3 novembre.<br>Berin.  | Corbineus.           | Demande d'avis sur Spandau. Proposition à faire sex<br>prisonniers de presidre du service à Nuples           | 57   |
| 11159  | 3 novembre.<br>Betin.  | Le même.             | Dilapidations à présenir en faisant l'inventaire des<br>magasses de Spaudau; demande de détails              | 57   |
| 11160  | 3 unrembre.<br>Bette.  | Lannes.              | Ordre de battre le pays jusqu'à la Vistale, et de faire<br>reposer les troupes; svis                         | 57   |
| 11161  | 3 novembre.<br>E-rise. | Baru.                | Buscuits à confectionner à Stettin et à Kustrin. Avis<br>demandé pour une imposition sur Stettin             | 57   |
| 11162  | à norembre.<br>Berlin. | Mollien.             | Mesures non approuvées; opérations à faire avec la<br>cause d'amortissement                                  | 57   |
| 11163  | A novembre.<br>Berlin. | Fouché.              | Inconvenient à laisser les curvs lire au prène les bul-<br>letins de l'armer.                                | 57   |
| 11164  | à novembre.<br>Berio   |                      | Décision sur la proposition de former un corps de<br>voluntaires bretons pour servir près de l'Empreur.      | 57   |
| 11165  | i novembre<br>Betto.   | Decres.              | Vaisouux à mettre en construction à Veuse. Bois<br>propres à la marine existant en Prusse                    | 59   |
| 11166  | à novembre.<br>Berim   | Talleyrand.          | Beponse à faire au prince de Nissau-l'singen au sujet<br>des troupes que fournissent les princes confederes. | 57   |
| 11167  | A novembre.<br>Berin   |                      | 97" bulletin : suite des opérations contre les Prussieus ;<br>dechéance de la maison de Hesse-Cassel         | 57   |
| 11168  | à novembre.<br>Berka   | Berthier.            | Dispositions à prendre pour partager le corps d'armée<br>du maréchal Lannes en trois devisions               | 58   |
| 11169  | A november.<br>Berin   | Boureur,             | Observations sur les états de situation des depôts de<br>envalerie; selles à fuire fabriquer                 | 58   |
| 11170  | å novembre.<br>Berke   | Daru.                | Instructions à donner à l'agent des finances qui sera<br>emoyé à Carsel.                                     | 58   |
| 11171  | A novembre.<br>Berlin. | Le Itoi de Hollande. | Instructions pour prondre poucession du Hanovre et<br>des villes hanséutiques ; avas                         | 58   |
| 11172  | à novembre.<br>Berko.  | Le Prince Eugène.    | Dispositions militaires par défiance de l'Autriche; pre-<br>paratifs à faire pour le 1" décembre             | 58.  |
| 11173  | 4 novembre.<br>Sertis. | Le Boi de Naples.    | Ordre de renvoyer en Italie huit régiments de cava-<br>lerie, par mesure de précaution contre l'Autriche,    | 58   |

| PIÈCES<br>PIÈCES | DATES                  | DESTINATAIRES              | SOMMAIRE DES PIÈCER                                                                                      | 74451 |
|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | 1806.                  |                            |                                                                                                          |       |
| 11174            | 5 novembre.<br>Bertin. | Lagrange.                  | Mesures à prendre à Cassel; conduite à tenir envers<br>les princes de la Maison de Hesse-Cassel          | 588   |
| 11175            | 5 novembre,<br>Bertus. | Mortier.                   | Ordre de se rendre en Hanovre et de combiner svec le<br>roi de Hollande la prise des villes banséatiques | 5gn   |
| 11176            | 5 novembre.<br>Bertin. | Devout.                    | Ordre de ne pas dépasser Mescritz en conséquence de<br>la position générale de l'armée ; nouvelles       | 590   |
| 11177            | 5 novembre.<br>Berim.  |                            | Ordre: commission chargée d'informer sur des dila-<br>pidations dans les magasins de Spandau             | 590   |
| 11178            | 5 navembre.<br>Sertin. | Chaseloup.                 | Forts à mattre en état à Stettin; intention d'y laisser<br>une garaison de s,500 hommes                  | 592   |
| 11179            | 5 novembre.<br>Berlin. | Lemarois.                  | Plainte de ne pas recevoir assez souvent de détails sur<br>la situation de Wittenberg                    | 593   |
| 11180            | 5 novembre.<br>Berlia. | L'Électeur de Saxe.        | Béponse à une lettre de ce prince; empressement à<br>traiter de la paix avec la Saxe                     | 594   |
| 11161            | 5 novembre.<br>Serie.  | La Duchesse<br>de Weisser. | Réponse gracieuse à la duchosse de Weimar sollici-<br>tant l'Empereur pour son mari                      | 591   |
| 11182            | 5 nevembre.<br>Berke.  | Lagres.                    | Permission d'occuper Stargard; mouvements différés<br>pour poursoivre deux colonnes ennemies; ordres.    | 596   |
| 11183            | 8 aovembre.<br>Bertis. | Chempegny.                 | Ordres du roi de Hollande à regarder comma non<br>avenus pour le recrutement de son armée an France.     | 598   |
| 11184            | 6 novembre.<br>Berlin. | Fouché.                    | Ordre de faire garder avec soin un nommé Custodi,<br>arrêté en Toscane                                   | 598   |
| 11185            | 6 novembre.<br>Bertie. | Le même.                   | Dépiches interceptées contenant une lettre de Fau-<br>che-Borel et un plan de campagne de Dumouries.     | 598   |
| 11186            | 6 novembre.<br>Bertin. | Lagrange.                  | Princes de Hesse-Cassel à éloigner. Forteresses à dé-<br>truire. Corps à lever pour le service de Naples | 597   |
| 11187            | 6 novembre.<br>Berlin. | Songia.                    | Ordre d'envoyer des munitions à Spandou et à Kustrin<br>pour de procheines opérations                    | 597   |
| 11158            | 6 novembre.<br>Seria.  | Le même.                   | Dispositions à prendre pour que le perc et l'équipage<br>de poet sesent rendus à Kustria le g            | 598   |
| 11189            | 8 novembre.<br>Berlie. | Chasseloup.                | Mouse sujet; intention de passer en revue le parc du<br>génie avant son départ pour Kustrin              | 598   |
| 11190            | 8 novembre.<br>Berlin. | Daru.                      | Fours et magasins à établir à Poses. Prochain départ<br>du quartier général                              | 599   |
| 11191            | 6 novembre.<br>Berha.  | L'Impératries.             | Grâce accordée à la prière de M <sup>me</sup> de Hatafeld ; éloge<br>des femmes bounes, naires et donces | Son   |
| 11192            | 6 novembre.<br>Berlin. | Le Rei de Hollande.        | Reproche de gouverner sans vigueur et de ne pas<br>formur une armée respectable                          | 861   |
| 11193            | 8 novembre.<br>Serio.  | Le même.                   | Importance de la forteresse de Risteln. Ordre de ponr-<br>suivre Blucher, s'il se retire sur Hambourg    | 601   |
| 11194            | 7 novembre.<br>Berlin. | Talleyrand.                | Envoi do général Andréouv comme ministre à Visnne,<br>motivé par l'attitude de l'Antriche                | 608   |

| des<br>Prièces | PATES                  | DESTINATABLES                        | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                  | Page |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1606.                  |                                      |                                                                                                      |      |
| 11195          | 7 novembre.<br>Sertin. | Berthier.                            | Ordre de reconnaître le pays autour de Posen pour<br>y livrer bataille aux Busses                    | 603  |
| 11196          | 7 novembre.<br>Berlin. | Barout.                              | Ordre de se rendre à Posen, d'y prendre une position<br>militaire et de faire des reconnissaoces     | 603  |
| 11197          | 7 novembre.<br>Berlie. | Lexarois.                            | Envois à faire pour le siège de Magdeburg, Instruc-<br>tions à laisser pour la défense de Wittenberg | 605  |
| 11198          | 7 novembre.<br>Breise. | Mortier.                             | Ordre de se porter dans le Lauenbourg et de li sur<br>Hambourg. Ditapidations à prévenir             | 606  |
| 11199          | 7 novembre.<br>Beriu.  | Davous.                              | Renorignements sur l'armée russe. Intention de rester<br>à Pusen et d'y attendre les événements      | 607  |
| 11200          | 7 nevembre.<br>Berin.  | Leases.                              | Ordre d'avancer sur Schoeidemithl, d'éviter tout en-<br>gagement sérieux et d'armer Stettin          | 609  |
| 11201          | 7 novembre.<br>Berlin, | Songis.                              | Choix du général Pernety pour diriger le bombarde-<br>ment de Magnieburg.                            | 611  |
| 11202          | 7 novembre.<br>Berlin. | Nay.                                 | Ordres pour le bombardement de Magdeburg; me-<br>naces à faire aux assigés. Enthousissus en Pologue. | 619  |
| 11203          | 7 novembre.<br>Berin.  | Lenerois.                            | Ordre d'envoyer un side de camp pour savoir si on<br>bombarde le fort de Calmbach                    | 613  |
| 11204          | 7 novambre.<br>Berlin. | Corbineau.                           | Moyen de procorer des bettes à la cavalerie. Ordre<br>pour l'excerte des prisonniers                 | 615  |
| 11205          | 7 novembre.<br>Berlin. | La Boi de Naples.                    | Demande de régaments de cavalurie. Permission de ne<br>pas garder Massèns.                           | 6:5  |
| 11206          | 7 novembre.<br>Botin.  |                                      | s6" bulletin : revue de la division Kleio; prise da gé-<br>néral Esedom; euthousissme des Pojonais   | 615  |
| 11207          | 8 novembre.<br>Berin,  | Champagny.                           | Compliments à l'ocrasion de la naissance d'on fils<br>doot l'Empereur sera le parmin                 | 616  |
| 11208          | 8 sovembre.<br>Berlin. | Fouche.                              | Benseignements demandée sur Moreau dont diffé-<br>rents journaux signaleut les menées                | 617  |
| 11209          | 6 novembre.<br>Briss.  | La Margrave de Bade.                 | Déférence de l'Empereur pour cette princesse. Satis-<br>faction que donne le prince Charles          | 617  |
| 11210          | 8 november.<br>Breis.  | Le Prince d'Orange.                  | Béponse à ce prince ebrechant à expliquer sa con-<br>duste par d'anciennes obligations.              | 616  |
| 11211          | 8 novembre.<br>Berlie. | La Princesse<br>béréditure de Hesse. | Réponse en termes vagues à une lettre de cetta prin-<br>cesse au sujet des derniers évissements      | 616  |
| 11212          | 8 novembre.<br>Berlin, | M <sup>™</sup> da Mentmorency.       | Béponse à cette dame sofficitant le retour de sa grand-<br>mère en France.                           | 618  |
| 11213          | 8 novembre.<br>Berks   |                                      | Note : nécessité de s'empurer, pour le service de l'ar-<br>mée, des vins et œux-de-vie de Stettin    | 619  |
| 11214          | g novembre.<br>Berise, | Le Boi de Hellande.                  | Officiers à cressoyer dans leurs familles. Défaite da<br>creps de Blacher; prise de Magdeburg        | 619  |
| 11215          | g novembre.<br>Berie.  | L'Impératrice.                       | Nouvelles; capitulation de Magdeburg; colonnes en-<br>nemies feites prisonnières à Labeck            | 640  |

| des<br>Pulcas | DATES                    | DESTINATAIRES       | SOMMATHE DES PIÉCES                                                                                           | Pac  |
|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1806.                    |                     |                                                                                                               |      |
| 11216         | g novembre.<br>Berks.    | Cambacérès.         | Nouvelles. Ouvertore à faire à l'ambassadeur ture pour<br>que la Porte envoia des tronpes sur le Duiester     | 61   |
| 11217         | g novembre.<br>Bertin.   | Le Boi de Hollande. | Permission de retourner en Hollande en laissant le<br>commandement des troupes à Mortier                      | 63   |
| 11216         | 9 novembre.<br>Berlin.   | Berthiar.           | Mécontentement à témeigner au chef du génie à<br>Spandan au sajet de l'interruption des travaux               | 63   |
| 11219         | 9 novembre.<br>Berlis.   | Davout.             | Avis de la reddition de Magdeburg, de la prise de<br>Lubeck et de la destruction du corps de Bincher.         | 61   |
| 11220         | 9 novembre.<br>Berke.    | Ney.                | Mesures à prendre pour s'assurer la possession des<br>tresors qui sont à Magdeburg; nouvelles                 | 60   |
| 11221         | 9 novembre.<br>Bestin.   | Lennes.             | Annonre des surcès de l'armée. Arrivée probable d'one colonne rosse à Grandens                                | 693  |
| 11222         | 9 novembre.<br>Berlin.   | Wrede.              | Begrets exprimés à ce général qu'une moladie em-<br>péche de prendre part à la compagne                       | 601  |
| 11223         | g novembre.<br>Berin,    |                     | a 9° bulletin : destruction de la colonne commandée<br>par Blocher; intrigues anglaises en Bussie             | 621  |
| 11224         | 10 novembre.<br>Berlin   | Cambacérés.         | Peu d'importance d'une conspiration jacobine. Bri-<br>gandage à réprimer en Normandie.                        | 631  |
| 11225         | so novembre.<br>Berlin.  | Berthier.           | Formation de bataitlons provisoires. Soldats à tirer-<br>des dépôts pour la garnison des grandes places       | 631  |
| 11226         | to novembre.<br>Berlin.  | Le mème.            | Ordre de donner à M** de Montmorency un passe-<br>port pour rentrer en France                                 | 631  |
| 11227         | 10 novembre.<br>Bertin.  | Ney.                | Compliments sur la prise da Magdeburg; ordre de<br>désarmer la ville et de faire escerter les prisonniers.    | 633  |
| 11228         | 10 novembre.<br>Berin.   | Le Prince Jérôme.   | Recommandations pour le siège de Glogan, Partis de<br>capalerie à counyer sur Broslau                         | 633  |
| 11229         | 10 nevembre.<br>Berlin,  | Songis.             | Ordre de faire envoyer de Küstrin des mortiers et des obusiers pour le siège de Glogan                        | 635  |
| 11230         | 10 novembre.<br>Berlin,  |                     | 30° bulletin : suite des sucrès de la Grande Armée.<br>Fausses neuvelles que répandent les Autrichiens.       | 636  |
| 11231         | 11 novembro.<br>Berlio,  | Mortier.            | Organisation à donner à l'armée de Hanovre dont le<br>commandement est confié à re maréchal                   | 637  |
| 11232         | 11 novembre.<br>Berlin.  | Le Sultan Selim.    | Promesse de fière restituer à la Porte les principautes<br>dannéernoes ; demande de concours sur le Daireter. | 636  |
| 11233         | s a novembre.<br>Bertis, | Gaudin.             | Observations sur la compte des finances; fraudes ou<br>abus soupconnés.                                       | 639  |
| 11234         | s s novembre.<br>Berlin. | Fouché.             | Surveillance à exercer en Normandie. Ordre d'en-<br>fermer M. de Montagnac à Fenestrelle                      | 640  |
| 11235         | 1a november.             | Lemontey.           | Invitation à continuer les Éléments de l'histoire de<br>France commencés par l'abbé Millot                    | 64 1 |
| 11236         | 1a novembre.<br>Berko.   | Dejean.             | Mesures à prendre à l'égard des prisonoiers prussiens<br>qui vont seriver en France.                          | 641  |

| PHICES | DATES                    | DESTISATABLES             | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                          | PAGE |
|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 1806.                    |                           |                                                                                                              |      |
| 11237  | se novembre.<br>Berlie.  | Dejean.                   | Soins que demande l'organisation des régiments<br>suimés destinés à la défense des oltes                     | 640  |
| 11236  | 1 0 novembre.<br>Berlin, | Le même.                  | lateation de lever la conscription de 1607; demande<br>d'un travail à ce sujet                               | 640  |
| 11239  | I a novembre.<br>Bertie. | Ney.                      | Compliment sur la reddition de Magdeburg; satis-<br>fection à témoigner oux soldats.                         | 613  |
| 11240  | I s novembre.<br>Berlie. | Lagrange.                 | Ordre d'employer les chevaux de la cavalerie beassise.<br>Forteresses de Hanau, de Marburg, etc. à démotir.  | 655  |
| 11241  | i o novembre.<br>Berko.  |                           | Ordre pour la réunien d'un conseil d'administration;<br>personnes qui y seront appeters.                     | 614  |
| 11242  | 1 s novembre.<br>Berlin. |                           | Ordres pour l'approvisionnement de Berlin; blés et<br>farines à diriger sur cette ville                      | 645  |
| 11243  | 12 novembre.<br>Berlin.  | La Princesse<br>de Hesse. | Bépanse à une lettre de cette princesse s'inquiétant<br>des conséquences de la guerre                        | 616  |
| 11244  | 10 novembre,<br>Berlin.  | Le Roi de Naples.         | Munzis effet que produisent les nouvelles de Na-<br>ples; détails sur le brigandage à ne pas publier         | 667  |
| 11245  | 1 n novembre.<br>Berto.  | Le Prince Eugène.         | Division à tirer des dépôts de l'armée de Naples ; de-<br>mande de reuseignements sur Venise                 | 667  |
| 11246  | 10 novembre.<br>Berlin.  |                           | 31° bulletin : récapitulation des prisonniers, dra-<br>peaux, cauons, etc. pris pendant la campagne          | 616  |
| 11247  | 13 novembre.<br>Berlin.  | Cambacerès.               | Ordre pour l'impression d'un Manuscrit trouvé dans le<br>cabinet du res de Pruse et concernuet la Pologne.   | 619  |
| 11248  | 13 novembre.<br>Berlin.  | Berthier.                 | Ordre relatif au comté de Hanan et à la prise de pos-<br>session d'une enclave de Hesse-Cassel               | 619  |
| 11249  | 13 novembre.<br>Berlie.  |                           | Décision faisant droit à une réclamation da maître de<br>poste de Mittenwalde                                | 650  |
| 11250  | 13 novembre.<br>Berlin.  | Bernadotte.               | Compliments à ce moréchal et témoignage de satis-<br>faction aux troupes qu'il commande                      | 650  |
| 11251  | 13 november.<br>Berlin.  | Davout.                   | Avis et ordres divers. Appui à promettre oux Polonois<br>a'ils n'insurgent contre les Prussiens              | 651  |
| 11252  | 14 novembre.<br>Berke.   | Gaudin.                   | Décloration à faire au gomerneur de la Banque au<br>sujet de l'escoupte, dont le taux est trop élevé         | 651  |
| 11253  | 14 novembre,<br>Berlin.  | , Wallien.                | Ordre de tenir disponibles en numéraire viagt-quatro<br>millions pour la solde de l'armée                    | 652  |
| 11254  | s & novembre.<br>Berlin, | Deposa.                   | Ordres relatifs aux troupes qui restent en France et à celles qui deixent rejoindre l'armée                  | 656  |
| 11255  | 15 novembre.<br>Berlin.  | Le même.                  | Reproche de ne pas tenir secrètes les lettres que l'Em-<br>pereur adresse à ce ministre                      | 655  |
| 11256  | 16 novembre.<br>Berta.   |                           | Conseil d'administration de l'armée : solde ; appress-<br>sionnements ; habillement ; transporte ; hépitanx. | 655  |
| 11257  | 15 novembre.<br>Bete.    | Lennes.                   | Mouvement sur Thorn nécessité par la pénurie de<br>vivres. Éloge des sédats de Lannes.                       | 660  |

| des<br>Práces | DATES                    | DESTINATABLES       | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                              | P161 |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11258         | 1806.<br>14 novembre.    | Davout.             | Dispositions à preedre pour semer les Potonais et en-<br>courages leur soulèvement.                              | 661  |
| 11259         | 14 novembre.<br>Berlin.  | Dara.               | Envei d'une este sur les blés qu'on pourroit se pro-<br>curer aux environs de Berlin pour cette ville            | 661  |
| 11260         | 16 novembre.<br>Berlin,  | Lo Boi de Naples.   | Nouvelles : excellente situation de l'armée sur la Vis-<br>tule; enthousiasme des Polonais.                      | 66   |
| 11261         | 16 novembre.<br>Berks.   | L'Impiratrice.      | Proposition de faire le voyage de Berlie pour vezir<br>rejoindre l'Empereur                                      | 66:  |
| 11262         | 16 novembre.<br>Bertin.  | Gambacirès.         | Creintes à bonnie relativement aux intentions de l'Es-<br>pagne; situation militaire de la France                | 66   |
| 11263         | 16 novembre.<br>Berlin.  | Dejean.             | Mesures à preedre pour former un 5° escadren de ca-<br>valerie; demende d'hommes non montés                      | 66   |
| 11264         | 16 novembre.<br>Berlin,  | Kellermann.         | Observations de général Marcecot esta approuvées;<br>ordre da détaolir Hanan                                     | 66   |
| 11265         | i 6 novembre.<br>Berlin, | Berthier.           | Nécessité d'être instruit de ce qui se passe sur les der-<br>rières de l'armée; ordres à ce sujet                | 66   |
| 11266         | 16 novembre.<br>Berba.   | Chasseloup.         | Envoi d'un plan de la forteresse de Rinteln ; avis de-<br>mandé sur l'importance de cette place                  | 66   |
| 11267         | 16 novembre.<br>Berlin.  | Mortier,            | Instructions: mesures à prendre à Hambourg pour s'as-<br>surer de la ville et saisir les marchandises auglaises. | 66   |
| 11268         | 16 novembre.<br>Berlin.  | Le même.            | Général Savary chargé du niège de Hamelu. Troupes<br>qui component le corps d'armée de Martier                   | 65   |
| 11269         | 16 novembre.<br>Bertus.  | Le Prince Jerôme.   | Begiment havarois à faire complèter. Draps et moyens<br>d'habillement à envoyer à Kustrin                        | 66   |
| 11270         | 16 novembre.<br>Berlin.  |                     | 3 a* bulletin : énumération des pertes subies par les<br>Prussiens; situation de la Grande Armée                 | 66   |
| 11271         | 16 novembre.<br>Bertin   | Le Roi de Naples.   | Earei d'une somme d'argent. Consternation répandus<br>à Londres par les dernières nouvelles                      | 67   |
| 11272         | 17 novembre.<br>Berian   | Fouché.             | Reproche de c'avoir pas fait differentes arrestations<br>et de n'avoir point exécuté certains ordres             | 67   |
| 11 273        | 17 novembre.<br>Berlin.  | Berthier.           | Benneignements à demander aux gouverneurs de<br>Brunswick et de Mieden sur l'état du pays                        | 67   |
| 11274         | 17 novembre.<br>Berlin.  | Le noème.           | Élères de l'écola de Fontainablesa à plocer dans les<br>corps d'armée et dans l'état-major                       | 67   |
| 11275         | 17 novembre.<br>Berlin.  | Dejeun.             | Demanda au sujet d'autres élèves de Fontainebleus<br>que l'Empereur désire employer activement                   | 67   |
| 11276         | 17 novembre.<br>Bertin.  | Cambacinis.         | Asia d'une suspension d'armes. Annonce d'ue mes-<br>sage au Sénat sur la politique générale                      | 67   |
| 11277         | 17 novembre.<br>Serio.   | 126-1               | 32' bulletin : suspension d'armes conclue cetre l'Em-<br>pereur et le rei de Prusse.                             | 67   |
| 11278         | 18 novembre.<br>Bestin.  | L'Électeur de Saxe. | Réposse à ce prince désavouant des dépêches écrites<br>par le essuistre ouglais à Dresde                         | 67   |

| PIÈCES | DATES                    | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIECES                                                                                   | PASE |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 1806.                    |               | •                                                                                                     |      |
| 11279  | ı g novembre.<br>Berlin. |               | Réponse de l'Empersur aux députés du Palatinat de<br>Posen.                                           | 677  |
| 11280  | 19 novembre.<br>Berlin,  | Lemarois.     | Angmentation de la garnison de Stettin; ordre de<br>faire exercer les soldats au tir du canon         | 678  |
| 11281  | 21 novembre.<br>Berko.   |               | Message au Sénat : programme de politique nouvelle<br>syant pour but de forcer l'Angleterre à la poix | 679  |
| 11282  | 91 novembre.<br>Berin.   | Talleyrand.   | Envei à faire du décret suivant ; instruction à ce sujet<br>pour le chargé d'affaires en Danemark     | 681  |
| 11283  | 21 novembre.<br>Bedas.   |               | Décret déclarant les tles britanniques en état de blorus<br>continental.                              | 689  |
| 11284  | 21 november.<br>Berlin.  | Scherb.       | Ordre : mission à Hambourg pour s'assurer de l'exé-<br>cution des ordres de l'Empereur                | 685  |
| 11285  | novembre.<br>Beda.       | Mortier.      | Instructions pour exécutor le décret relatif su blocus<br>et n'emparer du Mecklenburg                 | 685  |
| 11286  | 21 novembre.<br>Berlin.  | Bertrand.     | Ordre de se rendre à Graudenz et de faire un rapport<br>detaillé sur cette place                      | 688  |
| 11287  | 91 novembre.<br>Better   | Cambaciris.   | Ordres divers; reproche de manquer de fermeté;<br>plainte au sujet d'un imprompta ehanté à l'Opera.   | 688  |
| 11288  | 21 novembre,<br>Berlin.  | Champegay.    | Micontentezzent de ce qu'on sit laissé chanter de<br>maussis sers à l'Opére; ordres                   | 689  |
| 11289  | 22 novembre.<br>Berlin,  | Cambucerès.   | Avis de communications à foire au Sécut; articles à<br>publier, Nécessate d'une levre de conscrits    | fign |
| 11290  | ss novembre.<br>Briss.   | Gaudin.       | Satisfaction d'apprendre la réduction du taux de l'es-<br>compte à la Banque                          | 6gn  |
| 11291  | sa novembre.<br>Berkn.   | Depran.       | Pressante recommandation de veiller à l'habiliement<br>des conscrits et à la ressonte de la cavaleria | 691  |
| 11292  | 32 novembre.<br>Berlin.  | Lacuie        | Instructions pour lever la conscription de 1807 et la<br>evpartir entre les corps de l'armée          | 699  |
| 11293  | sa nevembre.<br>Berks    | Mortier.      | Envoi de notes relatives au blocus continental et su<br>Mecklenburg. Mesure desapprouvée              | 691  |
| 11294  | a3 novembre.<br>Berlin.  | Berthier.     | Demande d'états indiquent la geraison des places et<br>les troupes venant de France                   | 695  |
| 11295  | 93 novembre.<br>Bedin.   |               | 35' bulletin : capitulation de Hameln entre les muias<br>du général Savary; nouvelles.                | 695  |
| 11296  | 24 november<br>Berlie    | Ggodin.       | Observations sur le budget de 1807 que l'Empereur<br>augmente de vingt millions.                      | 696  |
| 11297  | s's novembre.<br>Berks   | Le méuse.     | Consentement à ce que la cuisse d'amortimement<br>systeme des fonds pour des travaux à Paris          | 697  |
| 11298  | 94 novembre.<br>Berlin.  | Mothen.       | Compliments ou sujet d'un rapport sur la situation du<br>trésor et sur relie du crédit à Paris        | 698  |
| 11299  | så novembre.<br>Bertin   | Le même.      | Observations sur des états présentant les ressources<br>de 1807; autre forme à lour donner            | 698  |

| die<br>PIÈCES | DATES                    | DESTINATABLES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                             | P4684 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1806.                    |                          |                                                                                                                 |       |
| 11300         | s à novembre.<br>Betta.  | Mollies.                 | Erreurs à réparer dans la comptabilité de la Garde,<br>dont le budget n's pas été dépase                        | 700   |
| 11301         | gå novambre.<br>Beta     | Foorbé.                  | Absurdité des bruits que fait courir l'Autriche sur<br>les dispositions bosteles de l'Espagne                   | 721   |
| 11302         | a 4 novembre.<br>Berka.  | Drjean.                  | Ordre de presser le recrutement des s <sup>ee</sup> batailloss<br>des régiments susses                          | 781   |
| 11303         | aå november.<br>Berke.   | Derris.                  | Travaux bydrographiques à faire exécuter à Anches,<br>Tarente, Castellamere et Naples                           | 701   |
| 11304         | så novembre.<br>Berin.   | Berthier.                | Sommes à faire remettre mensuellement à la prin-<br>cesse Auguste de Prasse                                     | 70.0  |
| 11305         | a's povembre.<br>Series. | Le Grand-Duc<br>de Berg, | Attente des Busses; écusaération des troupes que<br>l'Empereur va leur opposer                                  | 700   |
| 11306         | så novembre.<br>Berin.   | Le Prince Engène.        | Décret pour des trassus à enécuter nu part de Venise<br>sûn de faciliter l'entrée des vaissesus                 |       |
| 11307         | a5 novembre.             | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Arrivée de l'Empereur à Kustrin. Demande de nou-<br>velles des asset-postes.                                    | 783   |
| 11308         | s5 novembre.<br>Kustria  | Mortier.                 | Recommandation d'exécuter les décrets récemment<br>envoyés, Correspondances à entretenir                        | 785   |
| 11309         | s6 novembre.             | L'Impératrice.           | Invitation à se tenir prête à rejoindre l'Emperour;<br>compliments                                              | 705   |
| 11310         | 97 november,<br>Nescott, | L'Impératrice.           | Promesse de mander l'Impératrice à Berlin au retour<br>d'un voyage en Pologue                                   | 785   |
| 11311         | a7 novembre.             | Talleyrand.              | Suspension d'armes une ratifiée par le roi de Presse;<br>ordre de un pas en avertir les plésipotestaires        |       |
| 11312         | 27 movembre.             | Soult.                   | Marchés passés pour des fournitures de draps. Ordre<br>de ne pas fatiguer les troupes; nouvelles                |       |
| 11313         | ay november.             | Clarke.                  | Mesures prises pour protéger Berlin; ordres en prévi-<br>sion d'une insurrection dans celle ville               | 707   |
| 11314         | a8 novembre.             | Talleyraad.              | Ordre de se readre à Posen et d'y faira senir les plé-<br>uipotentisires prussires.                             | 709   |
| 11315         | s8 november.             | Clarke.                  | Nouvelles à publier : capitulation de Hameln; non-<br>ratification de l'arminière.                              | 710   |
| 11316         | a8 novembre.             | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Magrement général de l'accore; avis; dispositions à prendre après être cutré à Varsonie                         | 711   |
| 11317         | a8 novembre.             |                          | 35º bulletin : armétice non ratifié par le roi de Prusse ;<br>entrée de l'armée en Pologne ; prise de Illemela. | 719   |
| 11318         | ag nosembre.             | Combonirés.              | Notrelles. Empresseurat des Polonais à s'armer pour<br>recouver leur andependance.                              |       |
| 11319         | ag novembre.             | Le même.                 | Motifs peur confier aux tributaux seditaires le juge-<br>ment d'une affaire de compiration                      |       |
| 11320         | ag novembre.             | Champegny.               | Note relative au saubidrin; modifications que le<br>temps doit apporter aux lois de Mosse                       |       |

| enicus | DATES                  | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                               | PEGET |
|--------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | 1806.                  |                          |                                                                                                   |       |
| 11321  | 29 novembre.<br>Ports. | Gretet.                  | Observation au sujet d'un avantage fait par la Banque<br>aux villes de commerce                   | 719   |
| 11322  | sy novembre.<br>Prem   | Berthier.                | Projet de contouvement non approuvé; indications à<br>suivre pour présenter un autre projet       | 791   |
| 11323  | 19 novembre.<br>Ports. | Le mine.                 | Ordre aux officiers de la séconde légion du Nord de<br>se rendre à Posen.                         | 791   |
| 11324  | 29 novembre.<br>Poss.  | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Recommandations diverses. Avis de l'arrivée de la<br>Garde et de la réserve à Posen.              | 799   |
| 11325  | ng november.           | Mortier.                 | Ordre de se tenir prét à se porter sur la Vistule. Di-<br>visions à bien composer.                | 711   |
| 11326  | 29 novembre.<br>Poss.  | Le Prince Eugène.        | Envoi d'un décret pour les travaux de fortification<br>à faire ann places d'Italie                | 723   |
| 1327   | 19 november.<br>Ports. | Le Boi de Naples.        | Nouvelles; enthousissme des Polocaus. Bégiments de<br>casaleria à rensoyer en Italie.             | 795   |
| 11328  | So novembre.           | Fouche.                  | Lettre de Kosciusako desapprouvée. Desir de lire l'ou-<br>vrage de Rolhière sur la Pologne.       | 7=4   |
| 1329   | 30 novembre.<br>Poem   | Goudin                   | Demande d'explications au sujet d'une diminution dans le produit des dansaies                     | 795   |
| 11330  | 30 novembre.           | Junet.                   | Troupes à passer en resue avant lour départ de Paris ;<br>mesures a concerter av Lacue.           | 715   |
| 11331  | 30 novembre.           | Bourcier.                | Recommandation d'envoyer à l'armée le plus d'hommes<br>possible provenant des dépôts de cavalerie | 797   |

## FIN DE LA TABLE DU TREIZIÈME VOLUME.

005656011





